

4. Q. 4.31

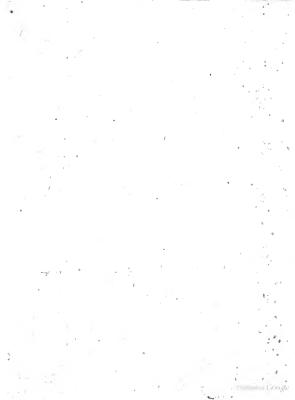



# H I S T O I R E G É N É R A L E DES VOYAGES,

UC

### NOUVELLE COLLECTION

DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES

PAR MER ET PAR TERRE,

QUI ONT ÉTÉ PUBLIÉES JUSQU'À PRÉSENT DANS LES DIFFÉRENTES L'ANGUES DE TOUTES LES NATIONS CONNUES:

C O N T E N A N T

Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, & de mieux avoré, dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré,

Touchant leur Situation, leur Etenduc, leurs Limites, leurs Divifions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivières, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Citez & leurs principales Villes, leurs Ports', leurs Rades, leurs Edifices, &c.

AVEC LES MOEURS ET LES USAGES DES HABITANS, LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANDRACTURES

POUR FORMER UN SYSTÈME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE, QUI REPRESENTERA

L'ÉTAT ACTUEL DE TOUTES LES NATIONS:

ENRICHIE DE CARTES GÉOGRAPHIQUES Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques;

DE PLANS ET DE PERSPECTIVES; DE PIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX, HABÎTS, ANTIQUITEZ, &c.

NOUVELLE ÉDITION,

Revue sur les Originaux des Voyageurs, tant par l'Auteur Anglois des précèdens Volumes, que par les Éditeurs l'Iollandois, G en l'on a non-seulement fait des Additions & des Corrections très-confidentelles.

Mais même ajoûté plusieurs nouvelles Cartes & Figures, qui ont été gravées par & sous la Direction de J. vander Schley, Elève distingué du célèbre Picart LE Romain.

TOMEDIXIÈME.

**-**(♦)-

Chez PIERREDEHONDT,

M. D C. C. L I I I.

Aver Privilige de Sa Majeste Impériale & de Nos Seigneurs les Esats dans
Mes Well-Frite.

South Goo



(\$\frac{1}{2}\) \$\frac{1}{2}\] \$\fra

## AVERTISSEMENT

D E

### MR. L'ABBÉ PREVOST.

NFIN la constance a manqué aux Auteurs Anglois de ce Recucil. Ils ont abandonné une entreprise dans laquelle je ne me suis engagé que sur leurs traces. Le Volume que j'ostre au Public no contient d'eux qu'un

ver place dans le Tome précédent,

On apporte différentes rations de leur dégout, entre lesquelles if faut compter fans doute les difficultés d'une longue & épineuse carrière. Mais quelques avis de Londres assurement plus particulièrement, qui ayant regardé leur Ouvrage comme un objet de quelque importance pour la Navigation & le Commerce, & s'etant slattés de mérite la protection du Gouvernement, lis ont été rebutés de coir différer trop long-tens des sécours qu'on leur avoir fait effecter, & fans lesquels ils fe trouvent dans l'impuissance de sournir aux fraix de l'exécution. On s'est dispens de leur eurir parole, sous prétexte que les besoins de l'Etat ne permettoient point encore a ceux qui tenoient les resses, de tourner leur attention du côté des Lettres; ils se sont crus en droit de quitter un travail, qu'ils n'avoient entrepris que dans cette épérance.

LEUR dernière Préface, qui contient leurs plaintes & leur appel au Public, confirme la vérité de ces informations. Ils ne disfirmations.

(a) Les foitante-dis premières pages font la conclusion der Voyages à a Chine & en l'artrie. Les Anglois s'étoient proposé d'y joindre la décription de la Siberie, qui fait la partie la plus Septentrionale de l'Afle. & je ferois entré dans leur projet justis M. de L'ille, reveau depais quelque tents de Petersbourg avec un tréfor d'Obfervations, qu'il doit à se propere recherches autant qu'il doit.

celles de feu M. de L'ilfe fon fière, m'yant témoigné qu'il fe dispoloit à les donner au Poblic, & qu'il ne lui feroit pas agréable de tre prévenu fur un ligier qui doit faire partie de fon Ouvrage, J'al eu d'autant plus de penchant à l'obliger, que fi je fuis rappelle à la Siberie, en Issiant les Voyages au Nord, je ne doute pas que fon travail ne loit d'une grande utilié pour le mien, simulent pas qu'ils portent envie au bonheur de la France, où les affaires ne sont rien perdre aux sciences de la saveur qu'elles méritent, & où l'on peut dire que les Chess & les Ministres de l'Etat

font les premiers hommes de lettres de la Nation.

On conçoit donc qu'à l'avenir, si cet Ouvrage prend une autre forme & devient plus digne de fon titre, ce n'est point aux Anglois qu'on en aura l'obligation. Il conviendroit mal de relever ici les défauts de leur travail, & de changer en critique les remercimens qu'on leur doit. Le Public n'a pas attendu si tard à leur rendre justice: & les efforts continuels que s'ai faits, dans les Volumes précédens, pour les amener à nos principes d'ordre & de goût, ont dû faire juger que je n'ignore pas combien ils s'en font écartés. Mes Préfaces & mes Introductions rendent témoignage de mes regrets; fur-tout dans le premier Tome, où je puis dire hardiment que tout ce qu'il y a de supportable, pour la forme & la liaison des fujets, est uniquement de moi. Mais j'ai desesperé, dans les Tomes fuivans, de pouvoir rendre le même fervice aux Auteurs; & je me fuis réduit à les fuivre, en remédiant, dans l'occasion, à seurs excès de pesanteur & de prolixité, à leurs répetitions fans fin, à leurs excursions déplacées (b); en y remédiant, c'est-à-dire, en les diminuant beaucoup; car ceux qui savent que l'ai reçu l'Ouvrage Anglois feuille à feuille, comme il a été publié, & que fuivant mes engagemens avec le Public, je l'ai traduit de même, doivent comprendre que n'en ayant pas eu toutes les parties raffemblées fous mes yeux, je n'ai pû réformer ce qui manque à leur dépendance mutuelle, ni rien changer dans un plan dont je n'ai pas connu la distribution & la mesure.

It. ne faut pas même s'attendre qu'en faifant déformais profèsfion de marchet fans guides, je puiffe renoncer tout-d'un-coup à la méthode d'autrui, ni qu'au milieu de l'Afle, ou les Anglois m'ont laiffe, je batiffe aufh-tôt fir un nouveau Plan. C'eft le cas d'un édifice mal confiruit, mais à demi élevé, qu'on regrette de n'avoir pas commencé mieux, quoiqu'il foit trop tard pour l'abbattre, & que la raifon permette encore moins de le continuer für.

(b) Les Allemans, qui ont fait traduire aufii l'Ouvrige, ont fenti l'otilité de ces changemens, puifqu'au lieu de s'attacher à l'original, ils ont traduit ma traduition. Les Itoliandois, en la réinprimant à la Haie, ont cru d'abord honorer beaucoup leur Edi-

tion en restituant, entre deux crochets, les endroits que j'ai jugé à propos de supprimer; mais ils ont reconnu leur erreur, puisqu'ils sont revenus ensuite à me copier mot pour mot.

un

un autre plan, qui ne pourroit faire qu'une alliance monftreucle avec le premier. Dans tous les Voyages d'Afie qui me reftent à donner, je ferai affigiett à fuivre l'exemple des Anglois : mais la nécessité de cette imitation n'empéchera pas qu'on n'y remarque trois principales disférences.

19. Le m'attacherai, comme je le fais observer dans un autre lieu (c), à faire paroître avec plus d'égalité sur la même scène. quelques Nations dont la gloire paroît avoir peu touché les Auteurs Anglois, & dont ils semblent avoir affecté de ne citer qu'un très-petit nombre de Voyageurs particuliers, comme s'ils appréhendoient des comparaisons peu avantageuses pour eux-mêmes dans la concurrence de la Navigation & du Commerce. Ce foin ne regardera pas feulement les François, les Espagnols & les Hollandois, mais auffi les Nations du Nord, qui font abfolument négligées dans les Volumes précédens. Outre les fecours publics, j'ai pris des mesures pour me procurer diverses Relations de Sucde, de Dannemark, de Hambourg, &c. qui font encore peu connues dans nos Bibliotheques, parce qu'elles font demeurées fans traduction. Les Ministres de plusieurs Cours se sont crus interresses à favoriser cette entreprise, & même à veiller sur les extraits.

30 JAURAI Pattention, que les Anglois n'ont point eue, de mettre les Relations dans un ordre qui puille les faire fervie entr'elles à 6 préter du jour, & donner à l'Ouvrage la qualité d'une vérituble Hilloire, par la liation des évènemens & par celle d'Enterète. Un Voyageur arrive dans un Pays; il est étomoin de queique fait important, dont il raconte l'origine & les progrès jusqu'à fon départ, qui ne lui a pas permis d'en apprendre la conclution. L'ordre ne demande-t-il pas que le Journal d'un autre Voyageur, qui lui aura faccede dans le même lieu, foit rapproché ul fien, pour suppléer aux lumieres qui lui ont manqué! Il en est de même de la Relation des Etablissemes Européens dans les Indeas, qui ne peut faitsfaire un Lecteur attentif, lorsqu'elle demeure imparfaite; ou longtems interrompue. D'ailleurs à quel titre ect Ouvrage mériteroie-il le nom d'Histoire, si les recits n'ont pas entr'eux une forte de rapport conflant, qui leur donne le caractère fisitorique?

3°. J'ÉVITERAI, autant qu'il est possible en suivant la méthode Angloise, les répétitions qui n'ajoûtent rien d'utile à de nouveaux

(c) Voyez ci-dessous, l'Introduction aux Voyages des Hollandois,

veaux fijets, & qui leur donnent une ressemblance ennuicuse avec ceux qu'on a dèja traitès. Mais il ne faut pas non plus que la délicatesse du Lecteur lui fasse conjours donner ce nom à plusseurs Journaux d'une même route. La différence des observations & des évenemens est une varieté réelle, qui peut se trouver sur le même Theatre, e'cst-à-dire, dans des lieux qu'on a mille sois nommes, & qui donne droit à tous les Voyageurs d'y l'aire fuccellivement leur rolle, par un recit qui doit faire oublier les noms pour ne s'attacher qu'aux futs & aux circonstances.

Quolque ces trois points, fidellement observés, me paroiffent capables de foutenir l'attention du Public pour la fuite de ce Recueil, je ne fais pas difficulté d'annoncer des aujourd'hui, que la nécelité feule m'attachant encore au Plan des Anglois, mon defein eft de Pahandonner après avoir achevé l'article de l'Alle. La division de mon sujet (d) me conduit ensuite à l'Amerique. Je me situite nome d'avance une méthode sort différente, qui ne sera point siglette aux défaust que le respectore moi-même à la première, de que je m'efforcerai de siuvre avec un renouvellement d'ardeur, qui puisse lever mes sorces à la grandeur de l'objet.

IL n'est pas question d'expliquer ici des vues, dont l'exécution est encore éloignée. En reprenant aujourd'hui l'engagement de publier un Tome de six en six mois, je compte de me trouver en état, dans un an, de remplir la promesse que je sais au Public.

### (d) Voyez l'Introduction du premier Tome de ce Recueil.

Was no jagers allement, que l'Auceu august n'ell pas se poiné à 17,00 august n'ell pas se poiné à 17,00 roit iel le lieu d'inférer la Refuntion, à cell en nous prosition entiferent fiperfial. Copesiont, pour ne point nous sainfail. Copesiont, pour ne point nous sainpe les l'est point pour le consider les nonces de la commandation de la commandation de la contraire de la commandation de la commandation de la contraire de la commandation de la command

de jaboles, exclus de fon Remail, let Prepar de Van den Brooke on Jéripes ; andis que le contraire de prouve ; 5). Pour ce contraire de prouve ; 5). Pour ce de la contraire de prouve ; 5). Pour ce de familiere des chactes de la contraire de contraire de la chacte de la contraire de la chacte contraire de la chacte de la contraire d

(1) Voyez page 498.

( 1 ) Yoycz gorte Aveniffement.

AVER-



## AVERTISSEMENT

DES

### EDITEURS DE HOLLANDE.

E n'a cité qu'exce beaucoup de regret, que most rous foumes via colicient de differer judge à optem, la publication de ce Distime Tome
de l'Histoire Générale des Voyages. Monfr. Green, Auteur
des neuf Volumes précident, ayant abundonné cet Ourage, pour
git ma fi belle E fi utile Cultetion ne demouré imparfaite. Heureylement Monfr.
Abbé Prevolt a fait ceffer no impaituales. Après voir trabait une le commencement de ce Recueil, il a bien voulu fe charge de le continuer, E le Volume
que nous offront ici, eft le premier de fa faire. Perfonen violo paut-être mieux es
aten de templese c'hateur Angleis, que fin élégent Trabalen. Maff a viil fair
d'une monière qui hii a attiré, à jufte titre, la Reconnoiffance E les Applaudiffuneurs du Public.

CEPENDANT, quelque degré de perfédius que Mr. Percof le fui efforcé de donne à fan Oureage, si tous a para qu'il mérital d'ent restanch à dever tegard, Le plus habite Ecrisain est fujet à faire des fautes. Cest esqui est arried à niver Acter, & Grant être que tous auter à fa plate le forsi tempe fuje tioneut moure. Quisqu'il en foit, il est certain, que fui par un desfaut d'uttention, bien exceptable dans une Compitation est les fe travec parasgée entre tant d'objets; foit manque de flamietre, ou par la faute de teux qu'il a fairei, accasament dans fou Gourge; quantité de Nomes propres d'égards; qui d'anambient d'être réabilis; grand non-tre d'Erreurs, qu'il conomisté un éenselfir ps phiserur Omitions importantes, auxquelles il était nécéssires de jupelles. Cest affit es que nous avont téché de faire au nôte téchien; d'optiment de l'ujer fair letterestime, du faccès de nu foite, il et par pour d'entre le Public en êtan de juger fair préceim, du faccès de nu foite, il et par pour d'entre ici dans quelque désail fur la méthode que mans y avous déprésé.

D'ABORD nous nous sommes addresses à Mr. Green, dont les premiers Volumes

de cet Ouvrage prouvent la grande capacité. Cet babile bomme a bien voulu se prêter à nos vuës & seconder notre zèle. Il a pris la peine de revoir l'Edition de Paris, & dy faire des Corrections & des Augmentations confidérables, Le tems qu'il a employé à ce Travail, & celui que demandoit la Traduction de ses Additions & de ses Notes, ne nous a pas empêché de donner encore plusieurs mois à celles que nous avons crû devoir y ajoûter nous-mêmes. Rien ne justifie mieux le deffaut d'attention qu'on peut reprocher à Mr. Prevost, que cette prodigieuse quantité d'erreurs qui out échappé à la sagacité de l'Auteur Anglois. El que nous avons glanées. après lui, dans les Originaux. A la vérité, ce serolt trop prétendre, que de vouloir qu'un seul bomme se fût apperçû de tout; & notre gratitude envers Mr. Green n'en est pas moins complette, pour avoir laisse quelque chose à nôtre amour-propre; c'est-à dire, à l'envie que nous avons de perfuader le Public de l'application que nous apporterons toûjours à mériter de plus en plus ses suffrages. Expliquons en peu de mots, la nature de ces diverses Corrections.

ELLES sont de deux espèces. Les unes peuvent être regardées comme des fautes d'impression ou de négligence, du ressort du Correcteur. Les autres de mémoire ou d'inadvertance sont plus proprement cetter de l'Autour même. Les premières se comptent par milliers , & Mr. Prevost est à plaindre , d'avoir confié sa Co. pie en des mains si peu capables de la mettre en ordre. D'entre un grand nombre de ces fautes, qu'on a remarquées au bas des pages, nous ne citerons que celles-ci; le Gouverneur Hollandois de Bantam pour le Pangoran; l'Isle pour l'Inde; la lame d'une picque pour la hampe ; louër un Vaisseau pour touër son Vaisfeau; des œufs pour des cerfs; la Compagnie Hollandoife pour les Espagnols; Tidor pour Ternate; Bachian pour Machian; Madure pour Java; des tortues pour des oifeaux ; Oriental pour Occidental ; Grand-Mogol pour Camp, &c. Nous ne parlons point de cette multitude d'autres fantes d'Ortographe, qui ne changent pas entièrement la nature des choses. On auroit peine à croire combien de Noms-propres estropiés, combien de dattes & de latitudes fausses, combien de mots omis ou répetés de trop près , combien de remarques dérangées . El de marginales déplacées, nous passons encore sous silence dans le corps de l'Ouvrage. Quand le tour de la Phrase l'a permis, ou que le sens ne se troieveit pas totalement renversé, l'on a presque toujours pris la liberté de corriger le Texte même, sans en avertir, à l'exemple de ce qu'a fait l'Auteur Anglois; & fi ce n'eût été le respect que nous devions à ses Notes, nous en aurions retranché aussi une bonne partie.

L'AUTRE espèce de fautes, que nous appellons de mémoire ou d'inadvertance, n'a pas moins exercé l'attention de Mr. Green & la nôtre. Dans la nécessité d'éclaircir certains passages obscurs dans les Originaux, ou de suppléer à leurs omissions, Mr. Prevost a eu, le plus souvens, le malheur de se tromper & de prendre nac chôp fear l'autre; tran il est voir qu'avec tout le surve imaginable; avec la pichtraimi ta plus vive d'à multimire la plus burenție, il est projetu impossibile qu'un Auteur ne bronche quelquessiri, dans des Outrages de cette nature, sur-teux i'il méging à avoir recours du me métode simple, assife, mais envoyance, qui l'emporer même sur ces truis gualites rétuites. Cette métode e, que mas cours sincie avec fruit, conssie à teuir une notice exact de quantité de poittes particularités qui son suspeciables de combanissim avec deutres; si d'an imanis boxandre e rapports, sons s'assiète aussi tout de leur convenance musuelle. Qualques exemples sussiment s'arier extender.

S1 Mr. Prevost se fût souvenu, que l'Amiral Van Neck, la première sois qu'il alla aux Indes, n'avoit été que jufqu'à Bantam, il n'auroit pas dit, dans son second Voyage, que les Habitans de Ternate le reconnûrent à fon arrivée, & qu'il für félicité, à bord, par les Hollandois qu'il y avoit laissés; tandis que c'étoit Van Warwick, Vice-Amiral de sa Flotte (a). Il n'auroit point fait mourir le premier Fasteur de cette Isle, François van der Does, pour un autre de la même Famille, s'il eût fait attention, que le Journal donne le nom de Wernaert à ce dernier (b). Il se seroit bien gardé de jetter un soupçon sur la véracité d'un de ses Compatriotes , s'il se fut rappellé que son récit étoit consirmé par une Relation précédente des Hollandois (c). Il n'auroit pas fait bâtir le Fort d'Amboine par Wolphart Harmansen, au-lieu de Van der Hagen (d); envoyé celui-ci, pour fon Vice-Amiral Sebastiaansz, à une expédition devant Tidor (e); confondu par-tout le Roi de Johor avec Raja-Zabrang fon Frère (f); transposé avant le Siège de Malaca, un Traité conclu après (g); fait chercher au Lecteur des détails au'on ne trouce pas (h); conduit prifonnier aux Manilles l'Amiral Van Caerden, qui stoit detenu à Ternate (i). Il n'auroit pas fait deux Vaisseaux d'un seul ; ni suppose qu'un Tacht , parti de Patane pour le Japon , y étoit arrivé de Hollande . dans un espace de tems proportionné au premier trajet (k). Enfin, ce qu'il y a de plus furprenant encore, c'est que Mr. Prevost reproche aux Auteurs Anglois de ce Reeueil, d'en avoir exclus, par un effet de leur partialité. les Voyages de Van den Broeck en Afrique (1); quoiqu'on en att infe é un dans le Tome IV. page 137., qu'il a traduit lui-même. Le Lecteur qui voudra voir d'autres bévues de l'espèce de celles ci, peut confulter de fuite les endroits que nous hi indiquons (m).

CE

<sup>(</sup>a) Page 205. (b) Pag. 214. (c) Pag. 316. (d) Pag. 358. (e) Pag. 359. (f) Pag. 371 & fuiv. (g) Pag. 417. X. Park.

<sup>(</sup>i) Pag. 443. (k) Pag. 447 & 461. (l) Pag. 498 & 512; (m) Pages 110. 125 129. 136. 132. 230. 238. 318. 321 223. 525. 36 399. 408.

<sup>(</sup>m) Figes 110. 115 1 79. 130. 132. 230. 338. 318. 321. 223. 525. 36 3.99. 408. 411. 427. 430. 443. 443. 463. 488. 498. 504. \$ 506. \$16. \$20. \$25, \$27. \$ 529. 551. \$55. \$57. \$70. \$74.

### AVERTISSEMENT DES EDITEURS DE HOLLANDE.

CE Catalogue d'imperfections étant absolument étranger au fond de l'Ouvorage, qui merite d'ailleurs les plus grands éloges , ne doit feroir qu'à faire prendre au Public la confiance que nous fommes en droit d'en prétendre. Après les preuves que nous hui avons données de nôtre exactitude dans ce Volume, nous porterons plus bardiment la main sur le Texte des suivans, pour y faire les améliorations qui nous parostront nécessaires, sans interrompre si souvent le fil du récit, par des Notes & des Remarques qui peuvent deplaire à beaucoup de Lecteurs; & nous nous contenterons d'annoncer en gros ces divers changemens dans nos Avertissemens à la tête de chaque Volume.

MALGRE tant de soins & tant de peines que nous avons pris pour purger celui-ci de ses deffauts, nous croirions avoir encore peu mérité du Public, si nous n avions que des Corrections à lui présenter. L'article des Augmentations est d'une toute autre importance. C'est à cette partie que l'Auteur Anglois s'est principalement attaché. Quelques unes de ses Additions, tirées des Voyageurs mêmes, dont Mr. Prevost a fait usage, ont été insérées dans le Texte, & les autres renvoyées dans les Notes, où la profunde érudition de Mr. Green brille de toutes parts, par le grand nombre d'Auteurs qui s'y trouvent cités pour éclaireir divers passages des premiers, ou pour suppléer à leurs omissions. Les preuves en sont fréquentes dans teut le cours de ce Volume. & nous n'avons pas besoin de nous y arrêter.

MAIS ce que nous ne faurions de même passer sous silence, c'est qu'outre les secours, en ce genre, que Mr. Green a eû la bonté de nous fournir, nous en avons en. core tiré de très-confidérables des Voyageurs Hollandois, inconnus en France & en Angleterre, dont les uns n'ont pas été traduits & les autres n'ont pas même été publies. C'est ce qui nous a mis en état de répandre un grand jour sur l'illistoire des Indes Orientales en général . El de celles qui appartiennent aux Hollandois en particulier, ainsi que sur leur Etat actuel; Détails, que Mr. Prevost regarde en quelque façon . comme étrangers à fon but. On sent que ce n'est pas dans un seul Volume que nous pouvons faire paroître toutes ces Augmentations. Cependant celui-ci en contient de ja plusieurs fort importantes. Sans parler de nos Remarques, qui n'y entrent que par accident, pour expliquer certaines circonstances particulières, ou pour donner des éclaireissemens ultérieurs sur le sort des principaux personnages qui ont siguré dans les Journaux, & pour lesquels un Lecteur s'intéresse toujours, nous avons est deux objets plus effentiels en vue, & ce sont ceux que nous venons d'annoncer.

LE premier, qui concerne l'Histoire, est rempli jusqu'à l'Epoque où nous l'avons pouffee. On a beau mettre tous les Voyageurs dans l'ordre du tems qui leur convient, il reste quelquesois un intervalle entre leurs Journaux, par rapport aux Lieux où se font formés les premiers Etablissemens. La suite des progrès des Hollandois aux Indes Orientales se trouve parfaitement liée, au moyen de deux lon ues Remarques que nous ajoûtons à la Relation du second Voyage de Van der Hagen (n). Nous la

(n) Page 358. & 362.

repre-

repremen dans la Pièce que nous sous inflirée dans le Journal de Van den Brocok, Gau le sitre de Fondation de Batavia (\*\*); Piète des plus intereffinetes à divers égards, B par laquelle nous iffont nous prometre d'avance tous les inffriges. Le Leiteus éclairé, qui dispera l'examiner un peu de près , fras peu-êrre frappé eu voryant jujule via va niver régles pour lavée d'epour l'exadituel. La Relation des deux famaux Sièges de cette Ville, termine nou Augmenations d'Hisloire à l'amnée 1630 (\*\*). Cel ading fue notimena, dans les Valumes ficharus, 4 poifre en reveul les principaux évenemens qui font arrivés aux Indes-Orientales juliqu'à nos jours. Nous nour propofient d'y donner entr'autres, un Delait estad à Soulvevennent des Chinois à Batavia, Et du trible Maffaire den til fit fuivis (Frans from part », en cons au l'ublie, de hylieurs matériaux également curieux, que nous avons raffembles fur Pondiccheris. És.

CONNE le plassifie d'Unitaté d'une lediture, désip si nottessione par elle même, août encore augmenter par la connissisme parfaite des Lieux qui ent servi de Tolestre si ces grandes Seenes 3 des Alteurs qui on y introduit, nôtre second objet sens de représenter, aux plus justes, l'Extra actual des uns 3 des autres. Le Lecteur verra ailleurs e que nous avous promis. Se or per noue avour sit à l'égard de la Delcription de l'Ille de Java (4). Celle que Mr. Percoss neue avoit donnée des Moltuques, 8 qui contieut feulement 21 pages, n'a pâ être traitée de la même manière.
On i est détantes, pour la sine reprostère d'auteus plus complette dans 
le Volume sirianni, avec de nouvelles Cartes, des Plurs, des riques 8 des Vairs manississes, qui ne trouveur passi dans l'Estimo de Paris.

Les Figures de la même Editim foat trè-difeduagie; Elles out été faite note tant de négligence, qu'il y en a quelques-uner qui pichem trèt-grafficeneme contre les premières Règles de l'Air. Les nûtres, qui ont de rediffices par le famoux Gravaur Van der Schley, digne Eleve du célébre Vicart le Romain, ne célont en rien en beamé à celles dout les narp premiers Valumes de c Reueil girvoures terichis; El mau y en avous même ajouté quantité de muccelles; mais la plàpars, quoique aistiments advoires, s'apportieurem et au Volume faivant.

ga untersimm une von suppertrouvem qui un Fonto, juscoi un Pour a cep qui regarde les Curves, qui font fi [finitellement nécessires dans un Ouvange de la mature de céchic-i, non-cantent de corriger celles qui avoient de from de l'être, avone en avour au fiji dui preur philipera moncelles, qui forent fictes (fivente tembre) en lere plate. Ce Volume en contient entr'autres une de java, que mus éfont genarait pour la plus exaale qui ait jémnis pard de cette Isle. Oure un ancien Plan de Batavia, on y en trouce encre un nocean tel qu'il est aujund bui j sans compter deux superviser. Vuis de cette Capitale des Etobissement des Hollandeis aux Indes-Orientales.

Nous

(\*) Pag. 121. (p) Pag. 558. Nous ferons aussi usage de la Carte des Nouvelles Decouvertes au Nord de la Mer di Sud, tant à l'Est de la Siberie & du Kamschatthe, qu'à l'Ouess de la Nouvelle France, par Mr. de Ulite. Estfin nous douverous les Cartes de l'Afre, de l'Afrique & de l'Afrique & de l'Amerique de Mr. Danville, & nous nous fervirons de notine, quand il en sera term, de celle de l'Iasie; & de toutes les autres Cartes que ce célèbre Céorgraphe poblières dans la saite.

"I' E. L. S. fost., en abrigé, les Avantages, qui rendent nître Edition si suprimere à celle de Paris. Cest pur parcoir les hi procurer, que nous avons dissert la poblication de ce Distinter Volume. Si ce rest relement a fait quelque prime à ceux qui om présere nître Edition, nous nous flastons qu'ils daignerons nous le parâment & même nous en spoot gré, lors qu'ils verront qu'on ne les a fait attendre que pour leur préfenter un Overance plui dique de un attention.

Nous fummer à piffent en état de publier les Volumes fuivaux avec la même difigence que mous avous faut les most premiers. Nous me nêgli evens rien de cap pouras contribute à les rembe tous également inéerfijes. De fon côté le Libraire, qui en a entrepris l'Impeelfion, n'a épargné et n'épargneran i foins ni deposite pour en-gages le Publis du incistuite l'Acquisif févoubles épard le Duis du incistuite l'Acquisif févoubles épart le Duis du incistuite l'Acquisif févoubles épart le Duis du incistuite l'Acquisif févoubles épart la bouse fin du incistuite l'Acquisif févoubles épart la bouse fin du incistuite l'Acquisif févoubles épart la bouse fin du sincistuite l'Acquisif févoubles épart la bouse fin du sincistuite l'Acquisif forè des la comment de la

Co w. x. il ne hie ne refe qu'environ 350 Exemplaires en 10 Volumer; il les offre un Public, jufqu'au ver de Mai 1754, un pris de la Soufriptum, qui eft celui de 70. flories de Hillandes; mais poffe et Terme, s'il hi en refle, il ne les vendra par à maiss de 84. flories. Il conditionne expendam, que ceux qui ne retirerous par le Volumes fluvora dun Velpree de fix mais après qu'its auron pars, payeune cer Polumer comme i'lle n'avoient pas fouferis, e'eft à dire vingt pour cens au deffus de la Souferisiem.



HISTOIRE



# H I S T O I R E G É N É R A L E DES VOYAGES,

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XV? SIÉCLE; DIXIÈME PARTIE.

Suite du LIVRE QUATRIÈME.

VOYAGES DANS LA TARTARIE.

LE TIBET, LA BUKKARIE, ET A' LA CHINE.

Suite du CHAPITRE VIII.

Septième Voyage de Gerbillon à la fuite de l'Empereur.

E 26 de Février 1697, qui étoit le 6 de la feconde Lune, de la ternet-fixime année de l'Empreur Kang-hi, Lune teur partit de Péking à la fuite de ce Monarque, pour de rendre en Tarrait. On fit ce jour-hé foixame-dri Luis, de le premier logement fit à Chang-ping-chen. Le Prince he rediciaire de pultieurs autrei enfans de Sa Majefél, la conduifrent jusqu'à deux lieues hors de la Ville. Avant que re remoyer, elle donna ordre à l'aîné de ces Princes, de patrit quatre

de les renvoyer, elle donna ordre à l'aîné de ces Princes, de partir quatre jours après pour la fuivre. Enfuite ayant fait venir les deux principaux X. Part.

GERBILLON, 1697. VII. Voyage, Départ de la Cont.

#### VOVAGES DANS

GERRILLON. VII. Voyage. Avis que l'Empereur donne aux Gouverneurs de fes enfans.

Officiers qu'elle laissoit près de ses autres fils, elle leur recommanda de les entretenir dans l'exercice de leurs devoirs, de les reprendre librement, & de les châtier même s'il étoit nécessaire. Elle les avertit que si leurs Eléves fe comportoient mal dans fon absence, elle s'en prendroit à eux & qu'il y alloit de leur tête. Elle prit à témoin les principaux Officiers de fa Cour, de l'autorité qu'elle leur donnoit fur ses enfans. Le Monarque Chinois croyoit cette précaution nécessaire, parce qu'il avoit été informé que pendant son dernier voyage, quelques uns des jeunes Princes s'étoient réjouis avec

Route. Nan-keu. Cha-tao.

trop peu de modération. Le 27, continue l'Auteur, nous passames le détroit des montagnes de Nankeu, pour loger dans une petite Ville qui est à l'extrémité Septentrionale du détroit. On fit foixante-dix lis. L'Empereur campa hors des murailles de

Whay-lay-Cha-ching. avoir fait cinquante lis.

cette Ville, qui n'est proprement qu'un Bourg sermé, & qui se nomme Cha tao. LE 29, on fit cinquante lis, & le logement fut à Wbay-lay-byen. Le premier jour de Mars, on loges dans une petite Ville, nommée Cha-ching, après

Rivière de Yang ho. Suen-wha-fu. Kinng-tfo-

ercy.

Le 2, nous fimes cinquante lis, & nous campâmes près d'un Village nommé Hia-bo, fur le bord de la Rivière de Tang-bo.

Le 3, après avoir fait cinquante lis, nous logeames dans la Ville de Suen-sola-fu, ou nous trouvâmes la hauteur du Pole de quarante dégrés, quaran-

su deux minutes. Le 4, on fit foixante-dix lis, & l'on affit le Camp fous les murs d'une Ville nommée Kiung-sfo-wey. L'enceinte de cette Ville est fort grande. Les murailles font de brique, avec des tours ou de petits baftions quarrés, affez entiers; mais l'intérieur n'offroit que des ruines, entre lefquelles il y reste peu de maisons. Les habitans sont sort pauvres, & le terroir d'alentour paroît tout-à-fait ftérile. Nous passames & repassames plufieurs fois fur la glace, dans des vallées qui étoient couvertes d'eau.

Whay-ngan-Tyen-ching.

LE 5, on fit foixante lis, pour arriver à Whay-ngan-byen. Le 6, après avoir fait foixante-dix lis, nous logeames à Tym-ching, Ville d'une lieue de circuit, mais dont la plupart des maifons sont ruinées. On ne laisse pas d'y voir encore des boutiques très-grandes & fort bien construites. Tyen-ching est de la dépendance de Tai-tong-fu. On y fait beaucoup de savon, avec une espèce de nitre qui sort abondamment de la terre. Aussi toutes les eaux qu'on y boit font-elles nitreufes.

Le 7, nous fimes foixante lis, dans un chemin continuellement uni. au travers d'une grande plaine, qui est arrosée d'une Rivière assez large, mais peu profonde. Nous cotoyâmes au Nord une grande chaîne de montagnes fort hautes, pour aller loger à Tang-bo, Ville plus grande & mieux bátie, que

Pang ho.

#### OUTE. Fépriet. 26. Chang-ping-cheu, 70 Suen-wha-fu. 27. Che-tao . Kiung-tio-wey, ag. Whay-lay-hyen Whay-ngan-hyen, 50 Tyen-ching I. Cha-ching . E. Yeng ho , [Rivière] Yang-ho, [

Tven-

Tyen-ching. On y fait aussi beaucoup de savon, & le terroir voisin paroît beaucoup meilleur qu'il ne l'est depuis Suen-wha-fu.

LE 8, nous fimes foixante lis, toûjours dans un chemin fort uni, avant VII. Voyage. au Nord une autre chaîne de montagnes qui est au Sud de celle dont le pied est bordé par la grande Muraille. Nous logeames dans un Bourg fermé de Kyu-lo.

murs, qui fe nomme Kyu-lo.

Le 9, nous fimes foixante lis, dans un chemin moins uni que celui des jours précédens. Le Pays est coupé par quantité de ravines, mais le terroir en est bon. Nous logeames à Tai-tong-fu. Les principaux Mandarins Tai-tong-fu. de la Province, qui étoient venus recevoir l'Empereur, se présentèrent à une lieue de la Ville, vétus de leurs habits de cérémonie, & rangés à genoux fur les bords du grand chemin. Les Soldats de la garnifon de Tai-tongfu se rangérent aussi sous les armes, enseignes déployées. Le peuple parut en foule des deux côtés du grand chemin, hors de la Ville, & dans les rues par lesquelles Sa Majesté devoit passer.

AVANT que d'entrer dans la Ville, nous passames une Rivière nommée Tu-bo, fur un Pont de pierre à dix-huit arches. Les garde-fous font de grandes tables de pierre, longues de fept ou huit pieds, entre lesquelles on voit des figures affez groffiérement taillées en demi-relief. Chaque table a fon pilier de pierre, & ces piliers offrent diverfes figures d'animaux, hautes d'environ un pied & demi, & groffes à proportion. Les quatre coins du Pont ont chacun leur bœuf de fer. A l'égard de la Ville, ses murailles font bien bâties & fort entières, avec leurs tours ou leurs petits bastions quarrés. On trouva la hauteur du Pole de quarante dégrés feize minutes:

LA Rivière qu'on avoit passée, vient de la Tartarie au Nord, & n'est qu'un ruisseau hors de la grande Muraille. Aussi ne prend-elle le nom de Yu-ho qu'à Yu-ho. l'entrée de la Chine, dans un lieu qui se nomme Ching-keu. A quatre-vingt lis de l'ai-tong-fu, elle va se jetter, comme toutes les petites Rivières que nous avions traverfées, dans celle de Yang-ho, qui passe près de la montagne

de Ki-ming.

Le 10, nous fejournâmes à Tai-tong-fu, & l'Empereur ordonna que les Troupes, le gros bagage, & plusieurs Officiers du cortège, prissent le chemin de Nyng-bya, par les dehors de la grande Muraille, pendant qu'avec tout le reste de sa suite, il prendroit par le côté intérieur. Le 11, on fit soixantedixlisau Sud-Oueft, dans un Pays fort uni. A dix lis de Tai-tong-fu, nous passames la Rivière de Chi-li-ho, qui est assez large, mais peu profonde. Les Villages & les hameaux paroiffoient fort pauvres, & n'offroient que des maisons bâties de terre. Nous vimes austi sur la route plusieurs petits forts de terre, avec des Tuntais, qui fervent à donner les fignaux. On logea dans une Ville nommée Whay-gin-byen, qui n'est ni grande ni bien bâtic. Le peuple y est pauvre, mais en assez grand nombre.

LE 12, on fit quatre-vingt lis; les trente premiers à l'Ouest, prenant un peu du Sud; les trente fuivans au Sud-Ouest, & les vingt derniers au Sud-

GERRILLON. 1697.

Pont de Tal-

Rivière de

Rivière de Chi-li-ba



I 607. chuan.

Sud-Quest, toûjours dans un Pays plat, dont les terres étoient cultivées. Quoique les maifons foient de terre dans la plûpart des Villages, on y voit VII. Voyage. des tours quarrées, de briques folides, où les habitans se retirent avec leurs Ching-king. meilleurs effets dans les tems de guerre & d'allarme. Nous campames près

d'un Bourg fermé, qui se nomme Ching-king-chuan,

LE 13, nous fimes foixante lis, les trente premiers à l'Ouest-Sud-Ouest, & les trente autres au Sud-Ouest, toûjours dans un Pays plat. Les montagnes que nous avions au Nord, étoient moins hautes que celles des jours précédens. On m'assura qu'au de-là de cette chaîne de montagnes, que nous avions toujours cotovées depuis Tai-tong-fu, à quinze ou vingt lis de distance, il y avoit une autre plaine de terres cultivées, avec des Villages, des Bourgs & de petites Villes; à-peu-près telle enfin, que la plaine où nous marchions.

Disposition des montagnes.

Les montagnes que nous avions elles au Sud, depuis Tai-tong-fu, se rapprochèrent & devinrent plus hautes. On les découvroit à trente ou quarante lis de nous, toutes couvertes de nége. Nous passames deux petits ruiffeaux. & nous trouvâmes plusieurs Villages affez peuplés, du moins à juger par la quantité de spectateurs qui se présentoient sur le passage de l'Empereur. Ce Monarque s'éloigna un peu du grand chemin, en s'approchant des montagnes du Nord pour la chaffe du lièvre. Il en tua fept ou huit. On campa près d'un Village nommé Tu-lin-tfu.

May-hyen.

Le 14, nous fimes foixante lis à l'Ouest-Sud-Ouest, toûjours dans un Pays plat. Après en avoir fait vingtecinq, nous traversames une petite Ville nommée May-byen, fermée de murailles, à l'Ouest de laquelle coule la Rivière de San-can-bo, que nous passames sur un Pont. Elle n'étoit pas gelée. parce qu'elle y est fort près de sa source. Elle se forme de plusieurs sontaines, qui fortent à gros bouillons, à deux-cens pas du pied des montagnes que nous ne cessions pas de cotoyer au Nord, & qui n'étoient plus qu'à la distance d'une lieue. Ces fources sont éloignées de vingt ou vingt-cinq lis de May-hyen, & ne font qu'à dix lis de So-cheu où nous allâmes loger. Un peu au-dessus de cette Ville, nous passames encore une petite Rivière assez large, nommée Chi-li-ho, à dix lis de Cheu, qui va se perdre, aussi bien qu'une autre à peu-près semblable qui vient du Nord-Ouest, dans celle de San-can-ho, où se rendent toutes les autres petites Rivières que nous avions rencontrées depuis le Yang-ho. Le San-can-ho coule toûjours à l'Orient, prenant un peu du Nord jusqu'à la hauteur de Suen-wba. C'est la même Rivière que nous avions passée à quarante lis de Tai-tong-fu vers l'Est. Elle se joint , près de Pao-ngan , à celle de Yang-ho. Ces deux Rivières s'étant jointes ,

Riviere de San-can-ho

So-chen

en forment une qui entre dans la Chine par un détroit de montagnes, nommé Chi-kia-keu. & prenant le nom de Wen-bo, elle va passer à Kouko-kiau. So-cheu, est une Ville peu différente de celles que nous avions traversées. Les terres de Whay-ngan-hyen font si fabloneuses, qu'elles ne sont guères pro-

pres à porter du froment. On n'en tire que du millet & d'autres fortes de pe-

Mars. 114 23. Yadin tfu, 60 14. So-cheu,

peries grains. Auffi le peuple y cft-il fort pauvre. Nous primes la hauteur Grantion. du Pole par la hauteur méridienne du Soleil, & nous la trouvames de trenteneuf dégrés & près de vingt-huit minutes.

il Ir rencontrai, dans un Village, un Vieillard qui me parut verse dans la connoissance du Pays. Il me dit que la grande Muraille n'étoit éloignée de rencontre un nous, au Nord-Ouest, que d'environ quatre-vingt lis; que l'eu-wey étoit à deux-cens quarante lis de So-cheu; que la grande Muraille, depuis Ka-ho-kiou Pays. vers l'Ouest & le Sud-Ouest, n'étoit plus que de terre; qu'en plusieurs endroits elle n'avoit que cinq ou fix pieds de hauteur. & qu'elle étoit même presqu'entièrement ruinée, sans qu'on pensat à la rétablir. Pendant le règne

de Tai ming . So-cheu étoit la rélidence d'un Régule.

LE 15, nous fimes cinquante lis; les vingt-cinq premiers au Sud, un quart & demi d'Ouest, & les vingt-einq autres au Sud-Ouest, toûjours dans un Pays de la même nature. En fortant de So-cheu, nous passames une Rivière fort large, mais si peu prosonde qu'elle ressembloit à une terre inondée. Elle étoit encore glacée. On me dit qu'elle est demeurée sans nom. parce qu'elle a peu de cours & qu'elle se jette bien-tôt dans la San-can-ho. Cependant le Vieillard dont j'avois reçu des lumières, m'avoit affuré qu'elle s'appelloit Ni-ku-ho. Nous la repaffames encore à feize lis de Ta-chui-keu. Ta-chui-keu. où nous allames camper. Ce lieu est fermé d'un pan de la grande Muraille. On y découvroit plufieurs petits Villages fur la droite & fur la gauche, & un affez gros à l'Ouest-Nord-Ouest de nôtre Camp. Nous prîmes la hauteur du Soleil à midi, & nous trouvâmes la hauteur du Pole, de trente-neuf dégrés vingt & une minutes.

LE 16, on fit cinquante lis, dont vingt furent prefque droit au Sud, & Chi-ching. jusqu'à une petite Ville nommée Chi-ching, presque toujours dans un chemin inégal, montant & descendant sans cesse, & marchant affez souvent dans des fossés étroits; mais comme les chemins avoient été réparés, les voitures mêmes y paffoient facilement. Pendant les trente derniers lis, on marcha au Sud-Sud-Oueft, dans un Pays fort uni, & l'on campa pres d'un I ching. Village qui fe nomme I-ching. Nous prîmes la hauteur méridienne, qui

donna trente-neuf dégrés dix-huit minutes de hauteur du Pole.

Presqu'à la fortie du dernier Camp, nous avions passé la branche de la grande Muraille qui ferme Ta-chui-keu. Elle n'est que de terre, & de douze la grande Muou quinze pieds de hauteur, avec des tours de distance en distance, assez près l'une de l'autre. Quelques-unes font de brique. Cette branche prend depuis la grande Muraille au Nord, & s'étend vers le Sud'à plus de deux-cens hs de l'endroit où nous paffames, jusqu'à Ten men-keu. Elle ferme le passage de plufieurs détroits de montagnes, à chacun desquels on trouve une porte.

A trente lis de Ta-chui-keu, est un autre détroit, qui se nomme Tangfang-keu, célèbre par le passage du fameux Ly-tse-ching, Destructeur de l'Empire des Taimins, qui prit cette route pour se rendre à Peking. Ce détroit etoit gardé alors par un brave Tfon-ping, Gouverneur d'une affez grande

1697. VII. Voyage.

connoissoit le

Branche de

Tion-ping . & de (a femme,

15. Ta-chui-keu , 16. I-ching,

Gammaon. Ville, nommée Ningu, qui est à vingt-neuf lis de Yang-fang-keu. Il réfists pendant pluficurs mois à Ly-tfe-ching & lui auroit entièrement fermé le VII. Voyage. passage s'il n'eût été tué par des traîtres; encore laissa-t-il dans sa semme une héritiere de son courage, qui mena les Troupes Chinoises à la charge, jusqu'à ce qu'elle fût tuée elle-même. Ce Héros se nommoit Teheu. Les habitans du Pays lui bâtirent un Temple pour honorer sa mémoire. Au reste, les tours de cette Muraille regardent l'Orient, car elle est sans désense du cote de l'Occident.

LE 17, on fit soixante-dix lis, la plupart droit à l'Ouest, quelques sois un peu au Sud, & plus fouvent un peu au Nord. La hauteur du Pole, prife par la hauteur méridienne du Soleil, fe trouva augmentée de trois minutes depuis le jour précédent, c'est-à-dire, qu'elle étoit de trente-neuf dégrés vingt & une minutes. Le Pays que nous eûmes à traverser, étoit beaucoup plus inégal, la valiée plus étroire, & les montagnes des deux côtés moins hautes. L'eau avoit creufé quantité de fosses dans ces terres fabloneuses. Les collines devant lesquelles nous passames, offroient un grand nombre de maifons de terre, dont les chambres font construites en forme de voûtes, avec des portes & des fenêtres. La terre dont elles font compofees, est blanchie avec de la chaux & revêtue en dedans, de papier collé; ce qui les rend aussi propres que si elles étolent bâties de brique. On campa près de San-chu, Bourg fermé de murailles. Nous vîmes le long du chemin, plus de Villages que les jours précédens, & la terre nous parut meilleure. On nous allura que la grande Muraille étoit au Nord, à cent lieues de nous.

LE 18, nous fimes cinquante lis, partie au Sud-Oueft, partie à l'Oueft;

San-chu.

mais comme le chemin étoit fort inégal, & plein de collines & de fossés, nous avançames par tant de détours, qu'il nous fût difficile de déterminer, la longueur de la route. D'ailleurs, le Ciel avant été couvert presque tout le jour, fur-tout depuis le matin jusqu'à midi, qu'il tomba une nége fort épaisse, il nous fût impossible de prendre la hauteur du Soleil. Nous passames & repaffames plutieurs fois, une petite Rivière qui n'a pas de nom, & dont les eaux font extremement obscures. Elle coule au Sud-Ouest & va fe jetter dans le Whang-bo. On avoit détourné fon cours, pour la faire paffer près de nôtre Camp, parce qu'on auroit eû plus de dix lis à faire pour trouver de l'eau. J'entrai dans plusieurs maisons creusées en terre, & je les trouvai affez commodes. Elles ne font pas larges: la plûpart n'ont pas plus de dix pieds, & plufienrs en ont moins; mais étant fort profondes, elles font chaudes en Hyver & fraiches en Eté. Les habitans se servent de poeles fort propres, au lieu de cheminées. Ils brulent une espèce de charbon de terre, dont l'odeur est mauvaise, mais qui fait un bon seu, & qui s'allume aifément. Nous trouvâmes fur la route plufieurs de ces Villages, dont la plûpart des maifons font creufées aussi dans la terre, & nous campâ-

Maifons Conterraines

LE Br. Mars. Mars. 17. San-chu, . . . . 18. Ly kin cheu.

mes dans un lieu nommé Ly-kin-cheu.

LE 19, nous fimes foixante-dix lis, prefque toujours en tournant dans Generalon, les montagnes. Pendant les quarante derniers, ce détroit étoit bordé par des montagnes si roides & si escarpées, que malgré le soin avec lequel on avoit réparé le chemin, il paroiffoit impossible d'y faire monter non-seulement les voitures, mais les bêtes mêmes de charge, fur-tout par ceux qui régnoient sur les précipices dont ces montagnes sont remplies. Cependant on y fit paffer les mulets, les chevaux, les chameaux chargés, & plusieurs centaines de charettes. A la vérité, on étoit obligé de foutenir les charettes & de les pouffer par derrière à force de bras, tandis que les chevaux & les mulets, aidés eux-mêmes d'un grand nombre d'hommes, les traînoient par devant. Heureufement toutes ces montagnes étant de terre fabloneufe. les bêtes de charge avoient plus de prife & tenoient le pied plus ferme. Nous vimes moins de maifons & de hameaux que les jours précédens; mais quoiqu'il s'en offrît peu fur le chemin, nous jugeames que les montagnes en cachoient un grand nombre, parce qu'elles étoient labourées jusqu'au sommet, dans tous les endroits capables de culture. Nous campames à dix lis de la fortie des montagnes, près d'un Village nommé Nhyen-byen-tfun, ou hyen-tiun, l'on trouva quelques fources de fort bonne cau. Mais comme il y en avoit peu, l'Empereur commit deux Seigneurs de sa Cour, avec plusieurs Officiers, pour faire distribuer par tête, une certaine quantité d'eau & prévenir le tumulte. La plus grande partie du bagage n'ayant pû arriver que fort tard, nous logeames dans une de ces maifons fouterraines, où nous paffames la nuit fort tranquillement. C'étoit un antre fort propre, qui n'avoit pas moins de trente ou quarante pieds de profondeur, fur douze ou quinze de largeur, & vingt au moins de hauteur. La voûte & les murs étoient foigneusement hianchis. On y voit au fond, une estrade qui fert de lit, & qui s'échauffe par le feu avec lequel on prépare à manger.

LE 20, on fit trente lis, les dix premiers dans les montagnes ; apres quoi l'on descendit dans une vallée, à l'extrêmité de laquelle passe le Whangbo. On fit environ huit lis, droit à l'Ouest, jusqu'au bord de ce fleuve, qui coule entre deux chaînes de montagnes escarpées. Ensuite on fit dixfept ou dix-huit lis droit au Sud, en suivant le Whang-ho, qui coule en cet endroit Nord & Sud, & nôtre logement fût à Pao-te-cheu, Ville bâtic fur Pao-te-cheu, le fommet d'une montagne, à l'Est du Whang-ho. Ses murailles sont compofées d'un mélange de briques & de pierres de taille. Elle est bâtie fort irrégulièrement, contre l'ulage de la Chine, parce qu'elle fuit la montagne, qui eft fort escarpée du côté du Whang-ho, & presque de toutes parts. La Ville contient environ six cens maisons, sans y comprendre les l'auxbourgs, & plufieurs maifons dispersées au pied des montagnes, à l'Est du Whang-ho. Pao-te-cheu est proprement le lieu qui fournit le poisson nommé Chi-wha-ly-yu. C'est une espèce de carpe, dont la chair est fort délicate & fort graffe. El- yu, espèce le se pêche dans l'étendue de quinze ou vingt lieues au dessus & au dessous de carpes ex-

de la Ville. Les habitans du Pays attribuent la délicateffe de ce poiffon, à

19. Nhyen byen tfun, .

70 20. Pao-te-cheu,

Mars.

1697. VII. Voyage, Pofficultes du chemin.

Nhven-

Chi-wha-ly-

GERNILION. 1697. VII. Voyage.

une espèce d'herbe ou de mousse qui croit dans les rochers, dont le Whangho est borde. & dont les carpes le nourrissen. On et transporte un grand nombre à Peking, pendant l'Hiver, pour l'Empereur & les Grands de sa Cour, auxquels les Mandarins de la Frovince en sons présent. C'est dans cet endroit que le Whang-ho s'épare la Province de Char-si de celle de Char-si, qui commence de l'autre coté de la Rivière. Par la hauteur méridienne du Soleil, celle du Pole s' trouva de trente-neuf dégrés buit minutes.

Paffage du Whang-ho.

LE 21, l'Empereur passa le Whang-bo, avec une partie de sa suite; mais le reste sût arrêté, saute de barques. Cependant le Viceroi de Chan-si en avoit fait construire vingt pour le passage. Mais chacune ne pouvoit porter que einq ou fix chameaux, ou neuf ou dix chevaux à la fois, avec peu de bagage; & la Rivière avant, en cet endroit; plus de deux-cens toifes de largeur, on ne put faire paffer qu'une partie de la Caravane. L'Empereur avoit envoyé néanmoins tous les Grands de sa fuite pour empêcher le desordre. & Sa Majesté s'étant rendue elle-même fur le bord du fleuve, ne pasfa qu'à minuit avec fes chevaux & fon bagage, fur deux barques destinées pour elle, qui étoient enrichies de peintures & d'autres ornemens. Les Mandarins de la Province de Chen-si, dont ce Pays reconnoît la Jurisdiction, vinrent recevoir ce Monarque au bord du Whang-ho, quoique le Viceroi & le Tjong-tu ne fuffent pas encore arrivés. Nous campames à trois lis de Pao-te-cheu, vers le Nord, & aussi loin à l'Ouest d'une petite Ville à demiruinée, qui occupe le fommet d'une montagne fort escarpée. Le Whang-ho baigne le pied de cette montagne, & la Ville se nomme Fu-ko-byen.

Soins de l'Empereur pour le paffage, Le 22, nous fejournames dans le même Camp, & tout le Jour fut employe à faire paffer le Whang-ho au refte de l'équipage. L'Empereur, qui ne quitra pas le bord du fleuve depuis le matin judqu'au foir, ît paffer une partie des chevaura-fuir la Kivière, d'arnant hin-même pour donner fes ordres. La hauteur du Pole à Pu-ko-hyen, eft de trente-neuf dégrés neaf minutes.

Le Viecroi de Chan-fi & les principaux Mandarins de la Province, étant arrivés ce jour-la, faluérent l'Empereur, qui leur ordonna de le fuivre.

Le 24, on fit quarante lis, en tournant prefique fans ceffe dans une valfice, entre deux chaines de montagnes, dont une partie étoit de terre, & les autres de roches, jusques vers le fommet, qui n'offroit que des terres blaourées. On fit albord quelques lisi dori au Nord, enfuiteau Nord-Dueft, & enfin à l'Oueft, prenant quelques fois un peu du Sud. Mais il n'y eti pas d'autre règle, pour l'eftimation de la route, que la hauteur du Pole dans le lieu où nous campaines, près d'une petite Fortereffe nommée Ku-chan. Elle fe crouva de terrets-neaf dégrés quiraze minutes. Nous avions paffe & repaffé douze ou quinze fois une petite Rivière qui coule dans la vallee & qui va fe loinfre au Whane-ho.

Ku-chan,

21. Fu-ko byen 24. Ku chan Mars. 18. Ku chan 46.

LE 25, on fit foixante-cinq lis dans un fort mauvais chemin, les vingt Garmillon. premiers dans une vallée fort étroite entre deux chaînes de montagnes , 1697. passant & repassant continuellement la petite Rivière que nous avions tant de fois paffée le jour précédent ; les quarante-cinq derniers lis toûjours en montant & descendant des montagnes, la phipart fort roides & bordees de précipices. Nous passames devant un Bourg muré, qui se nomme Chinkyang-pu. Enfuite nous campames dans une vallée fort étroite, nommée Tit- Pu. li-ho, qui cft arrofce d'un ruiffeau. L'entrée de cette vallée le nomme Pyen-

chal-keu. LE 26, on fit foixante lis au Sud-Ouest & à l'Est-Sud-Ouest. Les chemins n'étoient pas si mauvais que le jour précédent, mais ils ne cessoient pas d'être étroits & inégaux. Après les dix premiers lis, nous paifames à la vue d'un Bourg nommé. Yong-fi, & nous logeames à Chin-mu-byen, Villequi furpaffe beaucoup en grandeur celles que nous avions trouvees depuis Tai-tong-fu. Elle contient deux ou trois mille familles. Le Commerce y est florissant, parce qu'elle est proche d'une porte de la grande Muraille, nommée Tuen-yanta; par où les Mongols d'Ortous amenent des chevaux, des bœufs & des moutons. · De l'argent qu'ils reçoivent, ils achétent de la toile, de la foie, du tabac & du thé. La grande Muraille n'en est qu'à trente lis, & nous en découvrimes un pan, douze ou quinze lis au-deffus de Chinmu. Nous pastames près d'une petite Rivière, nommée Ku-ye-bo, qui vient du Pays d'Ortous où elle prend fa fource, à quatre ou cinq journees au Nord Ku-ye-ho.

de Chin-mu, & va se jetter dans le Whang-ho à cent - vingt lis de-la. L'Empereur étant arrivé à Chin-mu, on lui amena le fils ainé de Kaldan, qui avoit été pris par la garnison de Hami ou Hamul. Le fils du petit Prince Souverain de cette Ville l'accompagnoit lui-même, & fût d'abord admis feul à l'audience de l'Empereur, qui voulut voir enfuite le fils de Kaldan. le le vis aller à l'audience. C'étoit un enfant de quatorze ans, affez bien fait. Il étoit vetu d'une cafaque de drap, avec un bonnet de peau de renard. Son air étoit trifte & embaraffé. L'Empereur le retint affez longtems, toùjours à genoux, & hui fit diversus questions. Il se nommoit Sepden-Balju, qui fignifie en langue du Tibet, longue vie & très - heureux. Ce nom lui avoit été donné par le Grand-Lama. Le Prince de Hami s'appelloit Tarkammepek; & fon fils, qui étoit un grand jeune homme, vetu, comme les Mores, d'une veste de fatin raie, portoit le nom de Sakipek. Pek, en langue du Pays, fignifie Prince.

La Prince des Éluths ne laissa pas de soûtenir son rolle avec dignité. Tout ce qu'il y avoit d'Eluths à la fuite de l'Empereur afférent au-devant de lui, ferrangèrent à genoux fur les bords du chemin & fe mirent à pleurer lorsqu'il approcha d'eux. Il étoit à cheval. S'étant arrêté devant eux d'un air ferme, il leur parla avec beaucoup de refolution, fans marquer néanmoins de fierté, ni laitfer rien échapper qui pût choquer l'Empereur. Il ne se conduisit pas avec moins de sagesse, lorsqu'il sût présenté à ce Mo-

Rivière de

Le fils de Kaldan eft l'Empereur.

Courage de

Il est conduit à Peking.

nar-

lis. Afars. 65 26. Chin-mu-byen;

GERRILLON. I 697.

narque, qui le fit mener en poste à Peking, dès le jour suivant. La hau-

teur du Pole, à Chin-mu, est de trente-neuf dégrés huit minutes. VII. Voyage, LE 27, on ne fit que dix lis à l'Ouest-Sud-Ouest. Nous partimes fort

tard, parce que le Pont qu'on avoit construit sur la Rivière de Ku-ve-ho, s'étoit rompu la veille & n'avoit pû être réparé que vers midi. Encore fe rempit-il une seconde fois, avant que la moitie de l'équipage sût passée. Cette Rivière est fort rapide. Nous la passames à gué, car elle n'est pas profonde; mais les bêtes de charge & les charettes ne pouvant réfifter à fa rapidité, furent obligées de paffer fur le Pont. On campa immédiatement fur l'autre bord. L'Empereur donna un festin au fils du Prince de Hami, & fit lutter enfuite plufieurs de fes gens. Il tira de l'are au blanc, avec fon fils & plufieurs de fes Officiers. Il tira auffi avec des fufils à vent, qu'il fit voir au Prince de Hami, comme une invention curienfe, qui étoit nouvelle

pour cc jeune Tartare.

LE 28, nous times cinquante lis, partie droit au Sud-Oueft, tolijours dans des montagnes de fable mouvant, qui rendirent les chemins difficiles pour les bêtes de charge, avec quelque soin qu'ils eûssent été réparés. Nous paffames deux ruisseaux & un Village, au de-la duquel nous campâmes, au Sud de Lym-ling-pu, Bourg fort miférable, au milieu des fables mouvans. La hauteur du Pole, dans ce lieu, est de trente-huit dégrés cinquante-cinq

Kao-kya-pu.

minutes. LE 20, nous fimes quarante lis, presque toûjours entre des montagnes. dans une vallée fort étroite, entremelée de fables, mais où l'eau ne manquoit pas. Nous campames près d'un Bourg mure, qui se nomme Kao-kya-

pu, situé dans une vallée qu'arrose une petite Rivière nommée le Fai-bo. Nos tentes n'étant point arrivées aussi-tôt que nous, on nous conscilla de les al-Temple tall- ler attendre dans un Temple fitué fur une montagne voifine. Nous le tronte dans le roc. vames fort net, quoiqu'il fût abandonné. C'est un grand quarré, qui a plus de trente pieds de face, fur vingt de hauteur. Il est taillé dans le roe avec . beaucoup d'art. On n'a laissé que deux piliers du même roc, taillés en colomne, pour soûtenir la voûte, qui a la forme d'une impériale de carosfe. Cette voûte & les quatre faces, font remplies de petites idoles, taillées en relief & peintes de diverses couleurs. On y voyoit aussi plusieurs grandes idoles de terre, toutes dorées. La hauteur du Pole est de trente-huit dégrés quarante-fix minutes.

LE 30, on fit quarante lis au Sud-Ouest, presque toûjours dans des montagnes de fable mouvant. On ne laisse pas d'appercevoir, dans ces fables, quantité de buillons, & même quelques arbres dispersés. Nous passames la petite Rivière de Tai-lo, qui vient du Pays d'Ortous au Nord, & qui coulant au Sud va se jetter dans le Whang-ho. Le Camp fût assis sur le bord d'une petite Rivière qui coule entre les montagnes, à l'Est d'un Bourg nommé Kyen-ngan-pu, composé d'une centaine de maisons. La hauteur du Pole don-

na trente-huit dégres quarante & une minutes.

|                   | <br>      |               | -    |
|-------------------|-----------|---------------|------|
| Mars.             | lis.      | Mars.         | lis. |
| as. Lyen-ling-pu. | <br>10 20 | . Kao-kya-pu  | 49   |
| as. Lyen-ling-pu  | <br>50 30 | Kyen-ngan-pu, | . 40 |

Lz 31, nous fimes cinquante-cinq lis, presque tolijours montant, descendant, & tournant dans des montagnes de fables mouvans ou de terres fabloneuses. La journée peut être réduite à quarante lis, qui se firent pref- VII. Voyage. que fans cesse à la vue de la grande Muraille. J'eûs la curiosité de la passer par une petite brêche, que les gens du Pays avoient faite pour labourer & ensemencer quelques terres extérieures. Dans cet endroit, comme dans tous ceux où je l'ai vue pendant le voyage, ellen'est que de terre batue. Son épaisseur est de six ou sept pieds, & sa hauteur de quinze, avec des tours plus élevées; la plûpart de briques, mais éloignées l'une de l'autre de plus de cent cinquante toifes. Telle que je la représente, elle ne peut gueres fervir d'obstacle qu'à la Cavalerie.

Novs campâmes à cinq ou fix lis au de-là d'un Bourg fermé de murailles, qui se nomme Choang-chan-pu. Le pied de la montagne, où l'on avoit assis le chan-pu. Camp, étoit arrofé par un petit ruisseau, nommé Whang-quan-kyen.

Le premier jour d'Avril, dixième de la troisième Lune, nous fimes soirante-dix lis; les cinquante premiers presqu'à l'Ouest, parmi de grandes herbes & des broffailles; les vingt derniers au Sud-Ouest, toujours dans un Pays fort inégal & rempli de fables mouvans. Nous fuivîmes continuellement la grande Muraille, & fouvent de très-près. Nous eûmes encore la curiofité de l'examiner. Elle est toújours de terre batue, & ruinée en plufieurs endroits. Le vent y a jetté tant de fable, qu'il s'en est formé un tahis, par lequel on peut monter & descendre à cheval. Les tours sont à cent toifes l'une de l'autre, toutes de brique, hautes d'environ cinq toifes du côté intérieur, & de plus de fix en dehors. On entre dans ces tours par une petite porte qui touche la terre. Mais il y a une autre porte supérieure, qui sert au passage des machines pour désendre l'entrée de la tour. Chaque tour a fes gardes, au nombre de trois ou quatre, & des Tuntais pour allumer les seux qui servent de signaux.

Après avoir fait trente-cinq lis, nous passames un petit Bourg muré, qui ne contient pas plus de cinquante maisons. Deux tiers de l'espace, qui restent vuides, n'en font pas moins environnés de murailles. Il a fon Cheu-pés, comme tous les Bourgs précédens. Le petit nombre de maisons qui le composent, est occupé par quatre-vingt Soldats. Ce Bourg, qui se nomme Chang- Chang-lo-pu, b-pu, cft baigné à l'Orient, par un ruisseau de sort belle eau. Nous logeames à Tu-lin-whey, Ville aussi grande & aussi peuplée que Tai-tong-su, & gar- whey, grande dée par trois mille quatre cens Chinois sous le commandement d'un Tiongping. C'est la réfidence d'un Tao. Elle est de la dépendance de Tenngan fu, comme tout le Pays que nous avions traversé depuis le Whang-ho. On ne lui donne que neuf lis de tour, quoiqu'elle paroisse beaucoup plus grande. Etant de toutes parts environnée de fables, elle reçoit de fort loin les commodités de la vie; & tout y est fort cher, à l'exception des légumes & des herbages qui croiffent fort bien dans les fables, lorsqu'ils sont échauffés par

Etat de la grande Mu-

Autre partie

Yu-lin-

I 697. VII. Voyage. le Solicii. Par la même raifon, les melons d'eau de les juilbes y font extélens. On y fait aufli un grand Commerce de beliaux dés peaux d'agneaux, avec les Mongols d'Ortous. Les murs de la Ville ont plus de foixante piede de hauteur. Les tours de les boulevards font de brique; de bien entretenns. A l'Oueft, coule une petite Rivière, nommée You-lis-ba, qui prend fa fource dans le Paus d'Ortous, d'ava fe jetter dans le Whang-ho, à deux cens lis au Sud. Nous trouv'ames la hauteur du Pole de trente-huit dégrés vinge fix minuelle.

Rivière de Vou-tin.

26 Lz 2, nous fimes quatre-vingt lis. On paffa d'abord la petite Rivière de Ves tin, qui elt guéable, mais fort rapide. Enfuite étant entré dans le Pays d'Octous, on continua de fuivre fes bords, qui, dans une largeur de dix ou douze toifes, forment une prairie continuelle, dont la vue est d'autant plus agréable, que tous les environs font couverts de fable.

Tala-pulak.

Nos s campaines dans un lieu qui fe nomme Tale spulet, près duquel prie fe un ruiffeau. Tout le Pays que nous traverfames étoit fort inégal. Cependant on n'y voyoit pas de montagnes, ni même de véritobles collines, mais feulement des monceaux de fables amafés par le vent. La hauteur du Pole, prife vers midi, à cinquante lis de Vein, donna tente-huit dégrée vingt-deux minutes. Dans le lieu où nous campames, elle étoit de trente-huit dégrée vingt-deux minutes.

Rivière de Hai-ho-tu.

Le 2, nous fines foixante-dix lis; les trente ou quarante premiers prefie droit à l'Oucht, prenant quelquefois un peu 6 Sud; le refte au Sud-Oueft & au Sud-Sud-Oueft, toijours dans un Pays de fable & inégal, à peu-près tel que les jours précédent. On campa fue le bord d'une petite Rivière nommée Hai-be-ru, fort large & fort rapide, mais peu profonde, & gualeb part-tout. Mais le fond cant de fable mouvant, les betse de forme ne peavent la traverfer fans être expofées au danger de s'abbattre. L'Ennereure s'exerçoit, dans la marche, à la chaffe du lièrre & du fuffan.

Rivière de Kurkire.

Le 4, on fit environ foixante lis au Sud-Oueft. Nous paffames d'abord la Rivière de Hai-Doru, dans un endroit on elle fe parage endeux branches. L'Empereur arrivant fur le bord, y trouva pluficars Vivandiers, qui divoiente le Carpa pied. & qui euiffent été obligée de fe dépouller de leurs habits pour le paffage, fi l'humanité de ce Monarque ne l'eût porté à les habits pour le paffage, fi l'humanité de ce Monarque ne l'eût porté à les rière paffer tous en croupe par les Cavaliere de fa finte. Enfuite nous montimes une colline de fable, & nous marchimes dans un Pays moins inégal & moins fablonnex. Il 4 avoir cuaff moins de lièverse de le faifans. L'Empereur ne chaffs qu'envison dix ou douze lis avant que d'arriver au Camp, qu'ifst affai au de-la d'une petite Rivière nommée Karbir. Son cours elt fort rapiète, & va a du Sud-Ouaft au Nord-Oueft. Nous y trouvanes la hauteur du Pole de treme-fept degrée sinquante-neuf minuex.

Chahan-pu

Le 5, nous fimes quarante lis au Sud-Sud-Oueft, dans un Pays fort découvert & moins inégal. Ou campa dans un lieu nommé Chaban-pulak, fur

les bords d'un petit ruisseau qui serpente dans la plaine. Nôtre Camp étoit borde au Nord par des fables, où l'on trouva beaucoup de perdrix & de faifans.

GERETLLOWS 1697. VII. Voyage.

LE 6, on fit environ cinquante lis au Sud-Ouest; les deux tiers du chemin dans un terrain inégal & rempli dé fables mouvans, où la nature ne laisse pas de produire une espèce de genievre qui serpente à terre, & qui n'est pas tout-à-fait semblable à celui de l'Europe. Il n'a pas non plus l'odeur fi bonne. Après s'être étendu en rampant, il s'élève en petits arbriffeaux comme les nôtres. Le reste du chemin se fit dans une grande plaine. remplie d'herbes fort hautes. Quoisue le terroir paroisse capable de culture, on n'y voit que par intervalles quelques traces de labourage. Cette plaine est arrosée par un petit ruisseau, qui coule du Sud & du Sud-Ouest au Nord-Est. Nous campames sur les bords, dans un lieu qui se nomme Cheltalta. Cheltalta, où la hauteur du Pole est de trente-sept dégrés quarante & une

Genièvre rampant.

LE 7, nous fimes environ quatre-vingt lis à l'Ouest-Sud-Ouest, dans un Pays uni, ouvert, & prefque fans fables. A vingt lis vers le Sud, nous découvrions des collines de fable, le long desquelles règne la grande Muraille de l'Empire. Après avoir fait foixante lis, nous cotoyames un bois, qui s'étend plus de dix lis Est-Ouest, & dont nous ne découvrions pas la fin. Nous campames au-delà d'un ruiffeau, d'une eau fort bourbeufe, & dont les bords font si escarpes, qu'on avoit fait trois Ponts pour en saciliter le passage. Près du Camp, dont le lieu se nomme Tong-balan-nor, on voyoit plufieurs étangs d'une eau falée & pleine de nitre. Nous trouvames sur le chemin, quelques tentes de Mongols fort pauvres, qui étant presque nuds venoient demander l'aumône aux passans.

Tonghalan-no

LE 8, nous fimes foixante-dix lis; les vingt ou trente premiers, droit à l'Ouest. Ensuite inclinant un peu vers le Sud, nous fimes les quinze ou vingt derniers à l'Ouest-Sud-Ouest. Nous rentrâmes dans la Chine par une bréche qu'on fit exprès à la grande Muraille, qui n'est la que de terre, & nous campames près de Ngan-pyen-pu, Bourg fermé de murs & fortifié. Il contient peu de maifons, la plupart en ruines. Le terroir est uni & capa- Puble de culture. Les montagnes escarpées & les sables rendant le chemin presqu'impraticable, depuis Yu-lin jusqu'à Ngan-pyen, l'Empereur ne voulut pas s'y engager, quoiqu'on eût apporté beaucoup de foins à le réparer pour fon passage. Nous primes par le Pays d'Ortous, dont la route est plus sacile, & qu'on croit même plus courte. Entre Yu-lin & Ngan-pyen, on rencontre de quarante en quarante lis, pluseurs Bourgs murés. Leurs noms font Ouey-ti-pu. Hyang-chui-pu, Polo-pu, Wha, Yuen-pu, Oci-vu, Sing-pi-pu, Long-cheu-pu, Ong-ching-pu, Tim-pyen, Teng-pu, Ning-fui-pu, & Lou-chu-

tre Yu-lin & Ngan-pyen.

Le 9, nous féjournames. Cétoit le jour de la naissance de l'Empereur.

6. Cheltalta . Ngan-pyen-pu

7. Tong-halan-nor,

CERSILLON. 1697.

qui ne voulut pas néanmoins qu'elle fût célébrée avec les formalités établies LE 10, nous fimes quatre-vingt lis, presque droit à l'Ouest, prenant un

par l'usage. VII. Voyage.

peu du Nord. Nous ne cessames point de suivre de fort près la grande Muraille. Elle n'étoit que de terre, comme la plûpart des tours, à la réserve de celles où l'on entretient une garde, qui font encore de briques. Il s'y trouve par-tout des brêches, qu'on ne pense point à réparer; & l'entrée du Pays d'Ortous à la Chine est d'autant plus facile par ces passages, que le terrain est plat des deux côtés de la grande Muraille. Nous passames dans un Bourg, nommé Chuen-tfin, ferme de murailles & fortifié comme les précé-.

Chuen-tfin. Description d'une Tour de la grande Muraille.

APRès avoir fait quarante lis, nous prîmes la hauteur méridienne du Soleil fur une des tours de la grande Muraille. Cette tour étoit de briques, & plus haute de trente pieds que le terrain extérieur. La hauteur du Soleil étoit de foixante dégrés trente-huit minutes, qui donnent trente-fept dégrés trente-fix minutes de hauteur du Pole. Nous examinames curieusement l'intérieur de cette tour. Elle a plusieurs chambres ou galeries voûtées, qui fervent de logement à quelques Soldats avec leur famille. Nous étions à vingt-lis de Ting-pyen, qui est le Pou, c'est-à-dire le Bourg fortifié où nous campames. Il est plus grand que les Pous ordinaires, & gardé par cinq cens Soldats fous la conduite d'un Fu-tstang. Le terroir est sabloneux & l'on n'y trouve que de l'eau de pluye; ce qui n'empêche pas qu'on ne cultive les ter-

Ting pyen.

res, & que la récolte n'y foit affez abondante. Quinze lis au dessus de Ting-pyen, nous passames la grande Muraille par une brêche qu'on ouvrit expres pour le passage de l'Empereur, parce que le chemin étoit meilleur en dehors. Ces quinze lis néanmoins étoient de fable mouvant. Nous rentrâmes par une autre brêche, un peu avant que

d'arriver à Ting-pyen.

LE II, nous fimes foixante lis au Nord-Nord-Oueft, toûjours dans un Pays découvert, où le chemin étoit fort bon. Après les trente premiers, nous passames devant un petit Pou, dont les murailles & les tours ne sont que de terre. Il se nomme Ten-tang-pou. Un peu au de-la, nous trouvames un grand espace de terrain, où l'on fait de très bon sel de nitre. Les eaux des fources falées & nitreufes fe répandent dans les parties du terrain qu'on a disposées pour les recevoir. Elles y sont déssechées par la chaleur du Soleil, qui leur fait laiffer un fel fort blanc, lorfque toute l'humidité s'eft

Yen-tangpou. Eaux nitrenfes dont on tire du fei. Whane-chi.

exhalee. On y voyoit plusieurs monceaux de sel, quoique le Soleil n'eût pas encore beaucoup de force. Le Camp fût assis près d'un Pou nommé Whang-chi, dont l'enceinte est beaucoup plus grande que celle de Ting-pyen. Mais il y a bien moins d'habitans. La hauteur du Pole y est de trente-sept dégrés cinquante & une minutes. L'Empereur s'étoit exercé à la chasse du lièvre, pendant une partie du chemin.

LE 12, on fit foixante lis, les vingt premiers au Nord-Ouest. Enfuite nous

lis. Auril. so. Ting-pyen. 22. Ngan-tin, 11. Whang-chi,

nous prîmes plus du Nord, jusqu'aux vingt derniers, que nous fimes droit au Nord. Nous avions tolijours fuivi la grande Muraille, qui tombe en ruine dans tous ces quartiers. Les terres s'étant éboulées en quantité d'endroits, il n'y restoit presque plus aucune tour de briques. Vers le milieu de la route, nous pallames près d'un petit fort de terre, nommé Kau ping qui joint la grande Muraille. La campagne est toûjours découverte, & le terrain fabloneux. Mais les terres ne laissent pas d'être cultivées, & les chemins y font fort beaux. On campa pres de Ngan-tin, Bourg qui n'a qu'u- Ngan-tin. ne porte, & qui ne contient pas plus de cinquante ou foixante maifons. L'eau n'y est pas bonne, parce que le nitre & le sel y dominent. La hauteur du Pole est de trente-huit dégrés quatre minutes.

LE 13, nous fimes foixante lis, environ au Nord-Ouest quart de Nord, & fuivant toûjours la grande Muraille. Ouojoue la plûpart de ses tours foient de terre, nous en vîmes trois ou quatre plus hautes, plus grandes, & mieux bâties que celles qui s'étoient présentées dans tout le cours du voyage. Le Pays étoit de fable mouvant, bien fourni de grandes herbes & de broffailles. Il y croît quantité de réglisse. L'Empereur, qui continuoit toûjours de chaffer en marchant, tua trois cens-fept lievres à coups de fléches. Nous campâmes à Hingou-yng, petit Bourg mure & fortifié comme Hingou-yng. les précédens. Il nous fût impossible de prendre la hauteur, parce que le

tems fût couvert tout le jour. Il tomba même un peu de nége le matin. LE 14, on fit foixante-dix lis à l'Ouest-Nord-Ouest, dans un chemin moins égal, mais moins fabloneux auffi, & dont le terroir n'offroit presque que des terres labourables. Après les trente premiers lis, nous passames Nao-puls. près d'un petit Bourg, nommé Nao-pula, pour aller camper près d'un autre un peu plus grand, dont les murailles étoient de briques. Il se nomme Ching-chul-yng. La hauteur du Pole, trente-huit dégrés vingt & une minutes. Nous ne ceffions pas de cotoyer de fort près la grande Muraille. L'Em- chui you, pereur la passa par une brêche & prit en dehors l'amusement de la chasse aux lièvres, dont il tua plus de deux cens de sa propre main. Tous les Mandarins de Nyng-hya, qui n'étoient pas encore venus au devant de Sa Majesté, arrivèrent ce jour-là. Elle fit tirer de l'arc aux Mandarins d'armes à pied & a cheval, & ceux qui se trouverent trop soibles, surent destitués de la qualité de Mandarins.

LE 15, nous fimes foixante-dix his au Nord-Ouest quart d'Ouest, dans un Pays plus inégal encore que celui du jour précédent. Après les quarante premiers, on passa près d'un petit Bourg, fermé de murailles de terre, quí se nomme Hang-chin yng. Là, les Officiers, Generaux ets Troupes que Tenereur avoic envoyées de Tai-tong à Nyng-hya, vinge jours avant son dé-part de Peking, vinrent faluer Sa Majetté. Nous allames coucher dans un Heng-ching. Bourg fermé & fortifié, qui se nomme Heng-ching, & qui contient environ deux cens maifons, la plupart de terre & fort miférables. Il est proche du

GERBILLON. VII. Voyage, Kau-ping.

Hang-chia-

lie.

lis. 15. Heng-ching, 13. Hingou-yng, 60 z 4. Ching-chui-yng, 70

GERMILION. 1697. Vil. Voyage.

Whâng-ho, que les équipages de l'Empereur commencierent à palifer dès le même jour. Le terns fut fi couver que nous ne plames prendre la hauteur du Pole. Le terrain que nous cinnes à traverfer étoit fabloneux & peupable de culture. Nous ne perdimes pas de vue la grande Muraille, quoiqu'un peu plus cloignee que les jours précédens. Elle s'étend juiqu'un bord du Whanz-ho.

Paffage du Whang-ho. Ls 16, nous paffames ce fleuve à deux ou trois cens pas de Heng-ching; In y ch pas moins large in moins profind qui #\$Ii-i-r-che\*, & k's eaux, n'y font pas moins bourbeafes. On campa fur fes bords. L'Empereur ne voulut pas aller plus loin, pour donner le tens à l'équipage de paffer fans embarras. Le paffage fe fit fur cent barques, qu'on avoit raffemblées de notace les autres Villes, fituées fur les bords du Whang-ho. Il y avoit deux grandes barques, confirmités exprès pour l'Empereur, & peintes en dehors comme en declans, avec deux grands pontons pour paffer les charettes & les bêtes de charge. Les autres barques étoient médocres. On n'y pouve pour paffer les clepts ou huit chevanx à la fois, avec quelques gens & qualque partie du bagage. La hauteur du Pole, trente-luit degrès trente minutes.

Le 17, nous fimes trente lis au Nord-Oueft quart d'Oueft, dans une grande plaine, qui sécaud were les dui à per une vue; jufqui au ne chaine de montagnes, cloignée d'environ cent lis, du liéu ob nous avinnes paffe le Whang, ho. La plus grande parisé de cette plaine eft extremement fertie, fur-teut en riz, parce qu'elle elt entre-conpec de canaux, par lefquels on fait entre-leu dans les camagnes pour les arrofer pendant la fechereffe. Auffi le Pays el-il fort habite. Comme les terres y font fort humides, ji falloid des foirs continuels pour rendre le chemin praicable. A prés avoit afte environ dix lis, nous rencontrâmes une troupe de Soldats Tartares de la Banière rou-

On rencontre un Corps de Tartares.

dix lis, nous rencontrámes une troupe de Soldats Tartares de la Banière rouge, fous les armes, avec leurs Etendurts, ét rangei des deux coèset du grand chemin. C'étoit environ huit cens hommes, qu'on avoit fait venir depuis deux ou trois ans de S-Agan-Ri, pour renforcer la garatifion de Myng-laya. Nous trouvaines aprés eux, dans le même ordre, cinq mille Soldats Chinois de la même garafilon, dont les deux tiers éclorat de Cavalerie. Chaque Compagnie avoit un Etendart de fatin verd, brodé d'or, & chaque dixaine de Soldats un aure Etendart.

Garnifon de Nyng-hya.

de Es approchan de Nyng-hya, nous rencontrâmes encore les trois mille hommes de la Gendarmeir de Péking, que l'Empereur avoit e rovoy da Tai-ong, fu, vingt Jours avant fon départ. Ils étoient aufit rangés fous les armes, des deux côtés du grand chemin, avec leux Olicier a leur têxe, & fluivis d'une multitude de peuple qui s'étendoit jufqu'aux portes de Nyng-hya. Ils avoient tous là main un Hyang, c'elt-à-drue, une baguette parfumée.

Description de cette Ville.

Mons arrivames à Nyag-bya, une des plus grandes Villes & des plus célébres de celles qui font fituées près de la grande Muraille. On lui donneplus de dix-neuf lis de circuit. Elle étoit gardée depuis trois ans, par une garni-

. Avril. III. Nyng-bra, So

fon Tartare. Les maifons y font si pressées, qu'il y en a peu qui avent des cours, & qu'on n'y voit aucun jardin. Le nombre des habitans est fort grand, & le Commerce très-confidérable. Mais les édifices n'y font que de bois & de terre, à la réserve des fondemens & d'environ un pied ou deux au dessus, qui sont de brique. Le bois de construction y est à fort bon marché, parce qu'on va le prendre dans cette chaîne de montagnes qui est au Nord-Oueft à foixante ou foixante-dix lis de la Ville, & qu'il y eft en fi grande abondance, qu'on en vient acheter de toutes parts, à quatre ou cinq cens lis de distance.

La Ville est accompagnée de deux Fauxbourgs, fermés d'une enceinte de murailles. Celui du Midi contient cinq ou fix cens maifons. Il y a fix portes, deux au Nord, deux au Sud, une à l'Orient & l'autre à l'Occident. Toutes ces portes font doubles, avec une place d'armes entre-deux. La Ville est bâtie en rectangle oblong, & s'étend bien plus loin Est-Ouest que Nord & Sud. Ses murailles font toutes revêtues de briques; mais fans tours & fans boulevards, excepté aux portes. Elles ont quarante ou cinquante pieds de hauteur; mais quoique foûtenues en dedans par un rempart de terre, elles commencent à tomber en ruines. Le quartier de la garnifon Tartare n'est que de terre.

A dix lis de la Ville du côté de l'Est, & près du grand chemin, on découvre deux grands étangs, dont l'un a cinquante ou foixante lis de circuit & qui font extremement poissonneux. Les oiseaux aquatiques, tels que les canards, les oyes fauvages, les cygnes &c. s'y raffemblent en grand nombre. Nyng-hya & toute la frontière, fournissent à la Chine d'excellens Soldars & de braves Officiers. La hauteur du Pole y est de trente-huit dégrés

trente-cinq minutes.

On s'arrêta trois jours dans cette Ville. L'Empereur fit faire l'exercice, hors des murs, à la garnison Chinoise, & lui donna ensuite un sestin, tel que ceux dont on a deja vu la description. Le 21, j'observai l'Eclipse du Soleil, qui fût d'onze doigts & demi. On ne vit aucune étoile. Je pris la hauteur du Soleil au commencement de l'Eclipse, avec le quart de cercle du Père Thomas, qui étoit d'un pied & quelques pouces de rayon. Elle étoit de dix-neuf dégrés cinquante-huit minutes, & celle de la fin se trouva de quarante-trois degres cinquante-trois minutes; d'où il s'enfuit, que l'Eclipse commença à fept heures quatre minutes, qu'elle finit à neuf heures dix minutes; & par conféquent, que sa durée ne sut que de deux heures six mi-

nutes. LE 22, l'Empereur fit le tour de Nyng-hya. Le même jour, on publia la mort du Dalay-Lama, qui étoit arrivée depuis seize ans, mais que les La- Dalay-Lama. mas de Putala avoient tenue cachée dans les vues ordinaires de leur politique. L'Empcreur avoit pénétré depuis longtems le mystère de cette mort, parce que les Ambaffadeurs qu'il envoyoit au Dalay-Lama ne pouvoient obtenir d'audience, fous pretexte qu'il étoit en retraite; ce qui s'appelle en Chinois, To cheu. Sa Majesté, resolue d'eclaireir la vérité, avoit dépeché, l'année précédente, un exprès au Tipa, qui gouverne fous ce grand Ponti- l'Empereur fe, avec l'ordre absolu de voir le Dalay-Lama, ou de s'assurer s'il etoit mort. 21 Tipa. Elle avoit fait ordonner austi au Tipa, de lui envoyer la fille de Kaldan, qui

X. Part.

GERBILLOR 1697. VII. Voyago.

Deux

Ecliple ob

Mort du

Ordre de

Gereitton. 1697. VII. Voyage.

étoit mariée à un des Taikis de Kokonor, avec deux Hauktus, Partifans de ce malheureux Khan des Eluths, dont l'un étoit le plus confidérable du Pays après le Dalay-Lama. Cet ordre étoit accompagne d'une menace de guerre, li le Tipa faifoit difficulté d'obeir.

Réponfe du Tipa.

Dans l'épouvante qu'avoit causée la défaite de Kaldan, le Tipa avoit fait partir ausli-tôt, un des principaux Hutuktus de Putala, qui se nommoit Nimato, & qui étant déja venu en Ambassade à Peking, avoit été fort bien reçu de l'Empereur. Ce Ministre étoit chargé d'une Lettre, par laquelle son Mastre promettoit à Sa Majesté une entière fatisfaction. Il offroit d'envoyer la fille de Kaldan, si l'Empereur continuoit de l'exiger; mais il le supplioit de confidérer qu'elle étoit mariée, & fortie par conféquent de la maifon de Kaldan, pour passer dans une autre famille. Il prioit Sa Majesté de faire grace à l'un des deux Hutuktus, en confidération du Dalay-Lama, qui demandoit cette faveur avec instance. Il s'engageoit à faire incessamment partir l'autre, qui se nommoit Panchan; & pour ce qui touchoit le Dalay-Lama, il promettoit d'exactes observations par la bouche de Nimata, son Envoyé.

Explica. ions de fon Ambaffadeur.

CE Hutuktu s'étant présenté à l'Empereur, sur la route, Sa Majesté le recut avec plus d'honneur qu'elle n'en avoit jamais fait aux Princes étrangers. Elle alla av-devant de lui jufqu'à la porte de la feconde cour de la maison où elle étoit logée. Elle accepta ses présens, qui confistoient en beaucoup de pastilles, de pièces d'une étoffe assez semblable à nôtre ratine, de grains de corail, &c. Nimata lui dit que le vieux Dalay-Lama étoit mort en effet depuis seize ans; mais qu'avant que de mourir, il avoit assuré les Lamas de fa Cour, qu'il reffusciteroit l'année suivante, & qu'il leur avoit marqué le lien où il devoit renaître; qu'en même-tems il leur avoit recommandé de le bien élever jusqu'à l'âge de quinze ans, de tenir sa mort secrete, & de repondre à ceux qui demanderoient de ses nouvelles, qu'il observoit le Thechen; que pour dernier ordre, il leur avoit remis entre les mains un petit paquet, contenant une Lettre pour Sa Majesté, avec un Portrait de Fo, ou plutôt de sa propre personne, (car il se qualifie de Fo vivant) en leur imposant la loi de l'envoyer à sa destination dans la dixième Lune de la feizième année après sa mort. L'Envoyé ajoûta, que l'intention du Dalay-Lama ayant été, que sa mort ne sût connue que la dixième Lune de cette année, il prioit Sa Majesté d'en vouloir garder le secret jusqu'à cette Lune, & de n'ouvrir qu'alors le paquet qu'il lui remettoit.

Ordres rél-

L'EMPEREUR s'y engagea volontiers. Mais voulant être obei fur les teres su Tipa. trois autres points, il renvoya Nimata, avec deux petits Mandarins & une Lettre pour le Tipa, par laquelle il lui renouvelloit l'ordre, non-seulement de faire partir la fille de Kaldan & le Hutuktu Panchan, mais de déterminer le tems auquel ils se rendroient auprès de lui. Deux jours après, un Officier, que Sa Majesté avoit dépêché au neveu de Kaldan, étant venu lui rendre compte de fa négociation, rapporta, que dans la feconde Lune de cette année, un Envoyé de Putala avoit apporté à ce Prince la nouvelle de la mort du Dalay-Lama & de sa prétendue renaissance; que cette même année, le jeune Dalay-Lama fortiroit de fa retraite, âgé de quinze ans, & commenceroit à donner des audiences publiques.

L'EMPEREUR, surpris qu'on lui est fait mystère de ce qui se publioit

ailleurs, fit rappeller fur le champ le Hutuktu Nimata & les deux Officiers qui l'accompagnoient. Nimata, pressé de s'expliquer, répondit, qu'il ignoroit ce qui se passoit d'un autre côté, & qu'il avoit exécuté les ordres du Tipa. L'Empereur lui déclara, qu'il ne connoissoit aucune raison de tenir la mort du Dalay-Lama fecrete, lorsqu'elle avoit été publiée dans d'autres lieux. Auffi-tôt il fit affembler tout ce qu'il y avoit de Princes Mongols à fa fuite, pour ouvrir, en leur préfence, le paquet qu'il avoit reçu de Nimata. En l'ouvrant, la tête de la flatue de Fotomba par terre, & le reste du corps demeura dans les mains de celui qui tenoit le paquet. La confusion du Lama fût extrême. Les Princes Mongols en tirèrent un mauvais augure, L'Empereur & les Seigneurs Mancheous de sa Cour s'en réjouirent beaucoup.

LE 23, l'Empereur alla prendre le divertiffement de la pêche & de la chasse sur un lac, où il tua plusieurs oiseaux de rivière. On séjourna les trois jours fuivans, & l'Empereur ne fit pas d'autre exercice que de tirer de

l'arc, avec les plus habiles Archers de fa Cour.

LE 26, il nous envoya des raisins secs de deux espèces, qui étoient venus de Si-ning, ou de Tu-tu-fan, & du Pays des Usbeks. On fait venir aufsi, par la même voie, des raisins de Corinthe, & l'on en présenta quantité à l'Empereur, lorsqu'il fut arrivé à Nyng-hya. Entre divers autres présens, on offrità ce Monarque plufieurs pièces de ferge, de differentes couleurs, qui fe fabriquent aux environs de cette Ville, quoique les plus fines viennent Nyog hya, du côté des Usbeks. On lui donna aussi plusieurs tapis de pied, assez semblables à nos tapis de Turquie, mais plus groffiers. Ils se fabriquent à Nynghya. L'Empereur cût la curiofité d'en faire travailler en fa présence, auffibien que du papier, qui se fait, dans la même Ville, avec du chanvre battu & mélé dans de l'eau de chaux. Les Mandarins du Pays lui offrirent des chevaux & des mules. C'est particuliérement sur ces frontières, jusqu'aux confins de la Province de Chen-si, qu'on éléve de belles mules, & c'est du Canton de Nyng-hya que fortent les meilleures de la Chine.

Lz 27, deux petits Mandarins que l'Empereur avoit envoyés à Kaldan l'année précédente, avec l'Ambassadeur de ce Prince, pour l'assure qu'il seroit bien traité s'il venoit volontairement, arrivèrent à Nyng-hya, avec la réponse de Kaldan. Elle portoit, qu'il avoit besoin de quelque-tems pour dé-· liberer avec fon Confeil, fur la manière dont il devoit faire fa foumilfion. & qu'en attendant il prioit l'Empereur de lui marquer plus clairement comment il se proposoit de se traiter. Les deux Envoyés ajoûtèrent, que le Khan des Eluths n'avoit aucune disposition à se rendre, & ne cherchoit qu'à gagner

du tems pour rétablir sa fortune.

Ca foupçon fût confirmé par l'Ambaffadeur même qui étoit venu l'année précédente. Etant retourné à la Cour de son Maître & s'étant efforcé de le porter à la soumission, il avoit bien-tôt reconnu que les prétextes du Khan n'étoient pas fincères, & qu'il ne penfoit qu'à tromper l'Empereur par de feintes promesses. Kaldan lui proposa de retourner à Peking; mais il prit droit de son grand âge pour resuser cette commission; & s'étant hâté de rassembler sa famille, il prit la fuite, pour venir implorer la clémence de l'Empereur. Son matheur lui fit rencontrer en chemin le Lama Han-bukfan,

GERBILLON. 1697. VII. Voyage,

Rufe des Lamas découverte à leur confusion.

Manufactu-

Retour de deux Manda à Kaldan.

Mauvalfe

GEREILLON.

1 697.
VII. Voyage.
Son Ambaffadeur implore la clémence Impériale,

qui étoir en marche avec un Corps de deux ou trois cens Cavaliers. Il für attaqué par cette troupe. Une grande partie de fes gens furent tués ou faits prilonniers. Tour fon bagage für pillé. Enfin, bleffé dangereufement himmen, il of the baucoup de peine à le fauver, avec fa femme, fon fils, deux petits-fils équelques gens de fa futte. Il arriva dans cet état au Camp de Genéral Paise, pet, qui et oit to dipour fur frontiere. Cet Amblifadeur fe nommoit Kety-kning. Il étoit un des principaux Confidens de fon Maitre. Ses bleffieres ne lui permetant pas de précipier fa marche, il envoys fon fils à l'Empercur, avec les deux petits Mandarins. Sa Majefté le trais fort bien dans la fuite. Elle le mit au nombre de fes l'yes, après lui avoir fait donner de fort beaux habits à la Mancheou. Mais toutes ess nouvelles la déterminérent à l'aire part in inceffammen un Corps de deux mille chevaux, pour chercher Kaldan & Liu couper toutes les voies de la fuite. On continus de fétiourner le 28, le 20 % le 20.

Le Lama Han-hukfan est menacé. Le premier jour de Mai, l'Empereur fût informé, que le Lama Han-hukfan fer propfoit de revenir fur les bords du Whangaho, pour la commodité du paturage, & que fa fuite étoit d'environ deux cens hommes. Il fit partir l'illifant, cent cinquante Cavalières choifs, pour le furprendre & l'attaquer. Keley-kung arriva le méme jour, & confirma qu'il y avoit peu de fond à fair fur les proportions de Kalein. Mai a l'apptir à l'Empereur que Tangulan,

Environs de Nyng-hya.

re fur les proportions de Salain. Mais il appir à l'avoir peu de vion à raire fur les proportions de Salain. Mais il appir à l'Empereur que Tangulan, neveu du Khan, étoit pret à fe rendre lorfqu'il feroit alluré de fa grace. le Ox continna de fijourner le 2, le 3 de 1, Tallai me promener aux environs de la Ville, qui commençoient à devenir fort agréables. La verdure naiffante des arbres. des bleds d'us herbages, formoit un finétacte de

Canaux pour l'arrofement des terres, amufant. l'eûs même le plaifir de voir couler l'eau du Whang-ho dans un de ces grands canaux qui traversent toute la plaine. On venoit d'ouvrir les écluses. Tous les ans, on emploie pendant l'espace d'un mois, plus de trois mille hommes à nettoyer ces grands canaux, qui, fans ce foin, feroient bien-tôt comblés par le fable & la terre que cette Rivière entraîne avec elle. Quand ils font remplis d'eau, chacun fait une ouverture vis-à-vis de fon champ, pour y recevoir l'eau nécessaire; après quoi l'ouverture se ser-Si le defaut de pluie rend la campagne trop feche, on remplit les canaux & l'on arrofe les terres fuivant le befoin. Comme elles font fort graffes, on n'emploie guéres la charrue pour les labourer. On les bêche à force de bras. Elles font partagées en grands quarrés, autour desquels est un chemin, dans lequel on creufe un petit canal par où l'on fait entrer l'eau. Dans plufieurs endroits, on voit quantité de falpêtre, qui fort de terre. Il s'y trouve des falines naturelles. On n'a hefoin que de creufer un ou deux pieds en terre, pour trouver des puits d'eau salée, dont on remplit de grands quarrés de terre pendant les chalcurs, comme dans les falines qui font au bord de la Mer.

Temple ou Pagode de Nyng-hya.

Salines na-

turelles.

A trois ou quatre lis aiu Norid de la Ville, on trouve un grand l'Emple, qui fert de Fortereffe, parce qui ell et environné de bons murs. Au centre elt une grande pyramide quarrée, à neuf étages, toute de brique, & revéte d'une terre blanchitare qui a l'apparence de pierre de taille. Ce Temple contient plus de cent Bonzes, qui y vivent commodement du revenu des certes voilines. Un étang, qui qui en ch proche, leur fourir à dondamment

----

des roseaux pour leur chauffage. Il ne s'offre aucun Village dans cette campagne; mais on peut la nommer un Village continuel, parce que les maifons y font répanducs de tous côtés à cent pas l'une de l'autre. Chacun a la fienne dans les terres qu'il cultive. Ces maifons font de terre : mais on affure que la pluie n'y pénétre jamais. Enfin, le Pays est un des plus beaux & des meilleurs que j'aie jamais vûs. Aussi les vivres y sont-ils à vil prix; ce qui ne manque pas d'y attirer un nombre infini d'Habitans.

Le 5, nous partîmes de Nyng-hya, & nous fimes environ foixante-dix lis au Nord-Nord-Eft, toûjours dans un Pays uni & bien cultivé. Plus on s'é- Nyng-hyaloigne de Nyng-hya en s'approchant des montagnes, moins on apperçoit de maifons & moins les terres font belles. On ne laiffe pas de voir, par intervalles, des canaux tires du Whang-ho pour l'arrofement des terres. A qua- Yau fu purante lis de Nyng-hya, nous passames devant un petit Bourg fermé de murs de terre, qui se nomme Tau-fu-pu, & nous campames près d'un Village.

LE 6, nous fimes cinquante lis au Nord-Nord-Eft. Après les trente pre- Pin-lo-chin. miers, nous passames dans un Bourg bien fermé de murailles de brique, mais fans tours & fans boulevards. If fc nomme Pin-lo-chin. Le Camp fut affis à deux ou trois lis de la grande Muraille, près d'un canal du Whang-ho. tiré exprès pour ramasser les caux qui s'écoulent dans la campagne voisine. La hauteur du Pole de la grande Muraille est ici de trente-neuf degrés deux

minutes. Ce lieu fe nomme Liu-fu-mu-hé.

L'EMPEREUR s'éloigna du grand-chemin pour aller chasser vers les montagnes de Holang-chan, qui se nomment Alajan-alin en Tartare. Elles sont au Nord de Nyng-hya, & regnent presqu'à l'Ouest dans l'étenduc de trois ou quatre cens lis. On y compte, dit-on, trois cens-foixante paffages, dont la plûpart font fermés de murs; mais dont quelques-uns néanmoins ont des portes ouvertes. Ces passages sont gardés par des Troupes Chinoises, qui dépendent du Tsong-ping de Nyng-hya. La grande Muraille se termine, d'un côté, vers l'extrêmité orientale de cette chaîne de montagnes. & recommence à l'extrêmité occidentale. Elle est interrompue dans toute leur étendue, parce qu'elle y feroit inutile. Ces montagnes n'ont, en pluficurs endroits, que neuf à dix lis de profondeur. Immédiatement au-dela, étoit le féjour d'un Prince Eluth, nommé Paturu-chonom, qui y vit, à la manière Tartare, du revenu de fes troupeaux. Il étoit de la Maifon de Kaldan. Mais ayant pris querelle avec lui, depuis fept on huit ans, il étoit venu fe foûmettre à l'Empereur, qui le créa Pailé ou Régule du troifiéme Ordre. Ce Pays appartenoit proprement aux Kalkas, qui l'ont abandonné depuis leurs guerres avec les Eluths.

LE 7, nous fimes environ cinquante lis au Nord, toujours au pied des montagnes de Holang-chan. Le Pays que nous etimes à traverfer étoit fort uni, mais peu cultivé, parce qu'il est au-dehors de la grande Muraille, que nous paffames apres avoir fait deux ou trois lis. Elle est encore moins en-

GERBILLON. 1603. VII. Voyage.

Départ de

Montagnes de Holang-

Réfidence du Prince Paturu-chonom.

Chau matière ing.

|    |              | Mi | í. |   |   | tir. |    |      |          | Mai |   | _ | _ | <br>lis. |
|----|--------------|----|----|---|---|------|----|------|----------|-----|---|---|---|----------|
| 5. | Yau-fu-pu,   |    |    |   |   | 40   |    | Linh | r-mu-hé, |     |   |   |   | 20       |
|    | Pin lo chin, |    |    |   |   | 30   | 7. | Chiu | ma in,   |     | + |   |   | 50       |
| ٥. | Pin-lo-chin, |    | •  | • | ٠ | 3°C  | 2  |      |          |     |   |   |   |          |

GERRILLON. 1697. VII. Voyage. tière que dans tous les lieux où nous l'avions déjà paffée, sans qu'on y fasse la moindre réparation. On campa fur les bords d'un bras du Whang-ho, a sept ou huit lis du pied des montagnes, dans un lieu nominé Chau-ma-ing.

LE 8, on séjourna, parce que le tems étoit couvert & sembloit annoncer beaucoup de pluic. Cependant il redévint fort ferein. L'Empereur ayant reçu avis, par un courier, que les Princes de Kokonor avoient réfolu d'accompagner les Ambassadeurs qu'il leur avoit envoyés, & de venir le saluer en-

Chi tlui-tle.

femble, prit le parti de s'avancer à petites journées pour les attendre. LE 9, on fit seulement trente lis, vers le Nord-Est & toujours dans la même plaine, qui étoit remplie de buiffons & d'herbes, fur tout aux environs de Chi-tfui-tfe, où nous campâmes fur les bords du Whang-ho. Le Pays étoit rempli de hevres & de faifans.

LE 10, il s'eleva, deux heures avant le jour, un grand vent, qui nous

obligea de féjourner. LE 11, on fit quarante lis presqu'au Nord. Cependant, comme nous

marchâmes presque toûjours sur le bord du Whang-ho, parce que le sable y est plus ferme, il fallut faire de tems en tems quelques détours, tantôt à l'Est, tantôt à l'Ouest, qui réduisirent la journée à trente-cinq lis au Nord. Nous campames fur les bords du même fleuve, dans un lieu riche en fourage, qui se nomme Whang-tu-wen. La hauteur du Pole y étoit de trenteneuf degrés vingt-huit minutes.

LE 12. on fit quarante lis au Nord, fans s'éloigner du Whang-ho, qui est continuellement bordé de haves & d'arbriffeaux. Le terrain est fabloneux & rempli de lièvres. On ne voyoit presque plus de montagnes à l'Ouest; mais vers l'Est, de l'autre côte du Whang-ho, à la distance d'environ dix ou quinze lis, on en découvroit d'affez hautes, qui paroiffoient nues & fans arbres. Nous campames for le bord de la Rivière, dans un lieu inégal &

fabloneux, dont les environs ne laissoient pas d'offrir d'assez bon sourage. La montagne qui se présentoit vis-à-vis de nous, s'appelle Whay tong.

LE 13, on fit encore quarante lis au Nord-Ouest quart de Nord, avec quelques petits détours vers l'Est ou vers l'Ouest, suivant le cours du Whangho. Les dix premiers lis étoient de fables mouvans, fort profonds & pleins d'inégalités. Le vent raffemblant ces fables, en fait des collines & des vallées, qui rendent les chemins fort difficiles. On ne voyoit plus de montagnes à l'Ouest. Celles de l'Est, au de-la du Whang-ho, baissoient à vue d'œil, & finirent presqu'entiérement vis-à-vis du lieu où nous campames, qui étoit une grande prairie très-riche en fourage. Le bois de chauffage n'étoit pas en moindre abondance autour de nôtre Camp. On donne à ce lieu le nom de Wbang-chai-tu-ouen.

chai-tu-ouen.

Whay-tong,

Le 14, on fit cinquante lis au Nord, toûjours fur le bord du Whang-ho. Le Pays étoit moins fabloneux que celui du jour précèdent. Nous passames de-

|     |               | 1 | Maj. |  | lis. | Mai.              | lis. |
|-----|---------------|---|------|--|------|-------------------|------|
|     | Chi-tfui-tfe, |   |      |  | 30   | 13. Même Rivière, | 40   |
|     | Whang-tu-wen, |   |      |  |      | 14. Chuang-pu,    | 50   |
| 12. | Le Whang-ho,  |   |      |  | 40   |                   |      |

devant un bois fort épais, quoiqu'il ne fût composé que d'arbrisseaux & de grands buiffons. L'Empereur fit cette journée, tantôt en barque fur la Ri-vière, tantôt s'exerçant à la chasse du cerf. En arrivant à Chuang-pu, où l'on devoit camper, il fallut s'affeoir au bord du Whang-ho, pour attendre que les tentes fussent dressées. Nous y vîmes un grand cerf, qui s'étoit précipité dans les flots, pressé par les Chasseurs, & qui passoit le fleuve à la cers. nâge. L'Empereur en tua quatre, dont il fit distribuer la chair aux Grands & aux principaux Officiers de sa Cour.

LE 15, nous fimes quarante lis au Nord-Nord-Est, dans les sables qui bordent la Rivière. On campa dans une plaine nommée Cha-tan-cheu, près d'un bois fort épais. L'Empereur alla chaffer avec peu de fuite, au de-la du Whang-ho, dans le Pays d'Ortous. On tua cinq grands cerfs, & l'on en prit trois petits. Le même jour, deux Taikis Mongols, que Sa Majesté avoit envoyés de Tai-tong-fu aux Princes de Kokonor, pour les inviter à le venir trouver sur la frontière, arrivèrent en poste & lui rendirent compte de leur commission. Ces Princes les avoient bien reçus. Ils avoient promis de se soûmettre à l'Empereur & de venir lui rendre leur hommage; mais ils ne pouvoient partir que dans l'espace d'un mois, parce que plusieurs d'entre-eux étoient malades, & que leurs équipages n'étoient pas prêts. L'Empereur prit la résolution de ne les pas attendre, & leur fit dire de disferer leur départ jusqu'à la fin des chaleurs, pour se rendre à Peking dans le cours de la septième Lune.

LE 16. nous fimes environ vingt-eing lis au Nord-Eft. & à l'Est-Nord-Est, cotoyant toujours le Whang-ho, & dans un Pays fort fabloneux. Il n'y avoit qu'un petit espace, le long de la Rivière, où l'on pût marcher d'un pied ferme. Nous campâmes dans un lieu nommé Peta, nom qui fignifie pyramide blanche, parce que cette plaine offre en effet, à trois ou quatre cens pas du Whang-ho, une pyramide de brique plâtrée qui réfifte aux injures Temple, du tems. On voit, à peu de distance, les débris d'un grand Temple, dont il ne reste que quelques mazures. Nous trouvâmes vis-à-vis du Camp, centtrente barques chargées de riz, qui venoient de Nyng-hya, pour le détachement qu'on faisoit marcher sur les traces du Khan des Eluths. L'Empereur, qui continuoit de s'exercer à la chaffe, tua sept grands cerfs & deux grands fangliers, dans quelques Isles que forme le Whang-ho, & qui font couvertes de bois fort épais. La hauteur du Pole, à Peta, est de quarante dégrés dix

Le 17, on féjourna. L'Empereur, également amufé de la chaffe & de la pêche, tua fept grands cerfs & prit beaucoup de poillon. Tout fût distribue par son ordre, aux Troupes qui arrivèrent ce jour-là près du Camp.

LE 18, nous fimes vingt-neuf lis, à-peu-près au Nord-Est, fur les bords du Whang-ho, où nous aff îmes auffi nôtre Camp. Les fables continuoient toû-1 jours, excepté dans quelques endroits voifins de la Rivière, qui étoient pleins

lis. 15. Cha-tan-cheu, 18. Le Whang-ho, 40 ad. Peta.

GERBILLON. VII. Voyage. Chuang-pu. Chaffe du

olition des Kokonor.

Pyramide blanche & dé-

GERNILLON. 1697. VII. Voyage. Chuan-thachai.

pleins de bois fort épais. L'Empereur prit encore l'amusement de la chasse dans les petites Isles du Whang-ho, où il tua quelques cerfs. La hauteur du Pole, à Chuan-tha chai où nous campames, étoit de quarante dégrés quatorze minutes.

On séjourna les quatre jours suivans. Le 19, Sa Majesté, après avoir été à la chasse, vit desiler l'avant-garde du petit Corps d'armée qu'elle envovoit contre Kaldan. Le 20, elle vit défiler le gros, au nombre de deux mille einq cens Cavaliers, fans y comprendre les Officiers & les valets, qui, fuivant l'usage des Mancheous, étoient en beaucoup plus grand nombre. Le 21 & le 22, on fit partir quantité de chameaux, charges de riz, pour le Corps d'armée qui s'étoit mis en marche les jours précédens, avec ordre de porter cette provision dans un lieu nommé Leang-lan-chan, à cent cin-

quante lis de nôtre Camp.

Le 23, on fit vingt lis au Nord-Nord-Est, en suivant la Rivière, pour la commodité du fourage. Nous campames fur fes bords. Teutes les barques avoient suivi l'Empereur, qui étant resolu d'aller par eau jusqu'à Kuton-Kutan-holo. boio, avoit fait partir deux cens Cavaliers de sa Gendarmerie, pour s'y rendre par terre, avec ordre de paffer la Rivière, & de l'attendre dans ce lieu s'ils y arrivoient avant lui.

LE 24, on fit encore vingt lis au Nord-Est. Nous campâmes sur les bords du Whang-ho, dans un lieu ou les paturages font excellens, & qui est bordé de petits bois remplis de cerfs. L'Empereur en tua quatre ou cinq.

& prit quantité de faifans.

On fejourna le 25, pour faire passer le Whang-ho aux chevaux, aux chat meaux, & à tout le bagage qui devoit suivre le chemin de terre.

L'Empereur s'embarque for le Whangho.

Rivière de Chigue-mu-

ren.

LE 26, l'Empereur partit en barque, & descendit le Whang-ho, avec une petite partie de fa fuite. Les autres continuèrent de fuivre le bord du fleuve. & nous fames du nombre. On fit cinquante lis au Nord-Est, dans un Pays fort plat, mais tout de fable. Nous eampames fur le bord du Whangho, près d'un lieu nomme Sarkir, où le fourage est en abondance. Quelques Mongols d'Ortous y avoient leur Camp à peu de distance.

LE 27, nous times quatre-vingt lis au Nord-Eft, dans un Pays fort uni. Nous commencions à nous éloigner du Whang-ho, qui coule plus au Nord. Après les vingt premiers lis, nous passames une petite Rivière, nommée Chique-muiren, qui est guéable par-tout. Son fond est de sable, & ses caux ont moins d'épaisseur que celles du Whang-ho. Nous ne cessames pas de cotoyer cette petite Rivière, dans un Pays beaucoup meilleur & moins fabloneux, quoique par intervalles il s'y trouve des fables mouvans. On campa

fur le bord du Chigue-murch. LE 28, on fit environ foixante lis an Nord-Eft quart d'Eft, dans un Pavs fort plat & fort uni, mais fabloneux & stérile. Nous campames encore sur

lis. Mai. Hr. 23. Même Rivière, 27. Le Chigue-muren, 20 80 24. Même Rivière , 20 28. Urhatu, 40 26. Sarkir, . 50

le Chique-muren, qui étoit à fec dans plufieurs endroits; mais l'eau n'y manquoit pas près d'Urbatu, où le Camp étoit affis. La hauteur du Pole y est

de quarante & un dégrés. LE 29, on fit cinquante lis à l'Est-Nord-Est, dans un Pays tout-à-fait

femblable à celui du jour précédent, & nous campames encore fur les bords du Chique-muren.

LE 30, on fit cent-vingt lis à l'Est quart de Sud. Vers la moitié du ehemin, nous paffames le Chigue muren dans un lieu où il étoit à fec, & nous le laissames au Nord-Est. On alla camper dans une prairie, qui s'étend jus- Mons-hoio. qu'au Whang-ho, vis-à-vis d'une montagne qui se nomme Mona-boio, parce que cette Rivière y fait une espèce d'angle. La prairie offre d'excellens fourages, qui y attirent un grand nombre de Mongols. Mais elle est marécageufe en plufieurs endroits.

Le 31, on ne fit qu'environ quinze lis au Sud, & nous campâmes fur les

bords du Whang-ho.

Le premier jour de Juin, nous fimes foixante-dix lis, la moitié à l'Est-Sud-Eft, & le reste au Sud-Est, toûjours dans la même plaine, & sur le bord du Whang-ho. La plaine commençant à se resserrer, nous trouvâmes de petites collines & des hauteurs de fable qui la bordoient à l'Ouest. On découvroit un affez grand nombre de tentes de Mongols, le long de la Rivière, & nous campames austi sur ses bords. La hauteur du Pole étoit de quarante dégrés trente-fix minutes.

LE 2, nous fimes foixante lis, presque droit à l'Est, & prenant quelquefois feulement un peu du Sud. Le Pays que nous eûmes à traverfer n'avoit rien de remarquable. Nous campâmes le long d'une petite Rivière, ou plutôt d'un Canal, qui fert à la décharge des eaux du Whang-ho, lorsqu'elles sont fort grandes. Comme elles y demeurent jusqu'aux tems de la grande fecheresse, elles se couvrent d'herbes & paroissent dormantes. Les pâturages voifins font excellens.

LE 3, nous fimes encore foixante lis, à-peu-près vers l'Est-Nord-Est, & nous campâmes sur une petite Rivière, qui est bordée de gros faules.

LE 4, on fit cent lis, tantôt droit à l'Eft, tantôt au Nord-Eft, & à l'Eft-Nord-Eft. Un marais, qui se trouve sur la route, nous obligca de faire divers détours. Nous traversames encore un Pays fort plat, fabloneux, mais rempli d'excellent fourage, fur-tout vers la fin de la journée. On découvroit quantité de tentes de Mongols & quelques terres labourées. Nous campâmes près d'une mare d'eau, dans un lieu fort humide, qui se nomme Naima-tainer. On y creufa des puits, où l'eau étoit abondante à deux ou trois pieds de profondeur; mais extrêmement falée, parce que le terrain est rempli de nitre. Il fallut chercher de l'eau douce à deux ou trois lis du Camp.

LE 5, nous fimes cinquante lis à l'Est & à l'Est-Sud-Est. On campa dans Chikestay.

GERRITTON. 1607. VII. Voyage. Urhatu.

Canal pour la décharge duWhang-ho-

| Mei. 19. Chigue-muren, 19. Mana-holo, 11. Le Whang-ho, 7uin. X. Part. | lir. Juin. 50 a. Canal, Juin. 120 3. Petite Rivière, 15 4. Naima-tainor, 5. Chikeftay, | ### ################################## |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

26

GERBILLON. I 697. VII. Voyage. un lieu nommée Chisiglay, für le bord d'une petite Rivière de fort bonne eau. Ce lieu avoit éele terme du voyage que l'Empereura avoit fait l'Hyver d'auparavant dans le Pays d'Ortous. Le même jour, on vir fur le chemin, beau-coup de terres labourées de les tentes d'un grand nombre de Mongols, qui font artirés par la bonné des pâturages. Aufil ce territoire nous partie-il meillieur que nous ciffinon vi juiqualors dans le Pays d'Ortous. Il etf. fort unit, moiss fabioneux, d'erempli d'excellent fourage dans les endroits qui ne ce à retrouver des terres fabioneux. Nous nous ciliquants qui de volume de l'entre de la verte de la

Lz 6, on fit quatre-vingt lis presque droit à IFEs, prenant un peu da Sud. On ne cella pas de marcher le long d'une petite prairie qui s'etnel vers le Whang-ho. Après les trente premiers lis, nous passantes un gros ruisseau qui ravers la plaine dub doud Nord, de va se perdre dans le Whangho. Nous vimes aussi pluss'eurs sontaines. Ensin, nous côtoyames des collines de fables, qui bordent la prairie du côcié du Sud, de nous campaines à

Tonskay, où l'eau & le fourage font en abondance. La hauteur du Pole y est de quarante degrés vingt-une minutes.

Mort de Kaldan, Khan des Eluths. Lz mérica jour, on publis dans la Camp une agréable nouvelle, qu'on avoir repéu le veille. Kaldan éroit mort le treixieme jour de la troifieme Lune, c'étà-dire, le 3 de Mai. Tangulan fon neveu, venoit, avec le corps ét outre la famille de ce malheureux Prince, pour le folumetre à l'Empereur. La joye fe répandit dans le Camp, & l'Empereur fût ravi lui-même, de voir cette guerre entétrement terminée.

Le 7, on fit quarante lis & l'on campa fur le bord du Whang ho, dans un lieu qui se nomme Kutan-boio. En arrivant, on se disposa aussi côt à passer.

la Rivière, & les cinq jours fuivans fûrent employés au paffage.

Les Miffionnaires complimentent l'Empereur fur la mort de Kaldan,

Le 13, l'Empereur devant arriver en Barque près de nôtre Camp, nous savançames, au Nord, judqu'à Tembouchure de la petite Kivière de l'Ingème, qui se jette dans le Whang-ho, vis-à-vis de l'ancienne Ville de Tugème, qui se jette dans le Whang-ho, vis-à-vis de l'ancienne Ville de Tugème, qui se les pour faire nos complimens de c'Monarque lur la mort de Kaldan & fur la ruine entière des Elukh. Sa Majesté étant arrivée affez tard, voulti camper dans le meme lieu. On y transporta audifict tout nôtre Camp, qui enétoit à dix-huit ou vingt ils. L'Empereur nous ayant apperçis sur le bord de la Rivière, nous témoigra sa bonc ordinaire par un fouirs de nous montrant de la main d'austi loin qu'il nous ordinaire par un fouirs de nous montrant de la main d'austi loin qu'il nous viet. Le foir, il nous envoya un contrare de la main d'austi loin qu'il nous viet. Le foir, il nous envoya un serie de la faithe, pour nous de moitre de la faithe, pour nous de maintenant de la faithe de la faithe

<sup>6.</sup> Tonskay, So 13. Rivière de Turghen, 20.

LE 15. nous fimes foixante lis à l'Est, toûjours dans un Pays fort uni, à l'exception d'une petite hauteur de terre fabloneufe, que nous montames après avoir fait environ vingt lis. Nous campames près d'un petit Hameau de Mongols, & fur le bord d'une fontaine bourbeufe, aux environs de laquelle on voyoit encore une grande enceinte de murs de terre. Cétoit une Ville, fous le règne des Tuens. Le terroir est fort bon, & pourroit être cultivé, quoiqu'il le foit peu. Il produit naturellement d'excellens Le lieu où nous campames se nomme en Chinois Chui-tsuen, & en Mongol, Orgbikiu-pulak.

LE 16. nous fimes foixante lis à l'Est. Après avoir fait les fept ou huit premiers lis, nous entrames dans les montagnes, qui ne font ni fort hautes, ni fort rudes à monter. Elles font couvertes d'excellens fourages. Entre pluficurs ruiffeaux qui en descendent, nous en passames un qui coule à l'Est, & qui va, dit-on, se jetter dans la petite Rivière de Turghen. On campa dans une petite plaine environnée de montagnes fur les bords du Hulanmuren, autre gros ruisseau qui coule vers l'Ouest, à quatre ou cinq lis des ruines d'une Ville, nommée en Chinois, Hung-tebing, & en Mongol Hulanpalasson. Il n'en subsiste plus que les murailles de terre, qui sont ouvertes en plufieurs endroits. On n'y voit que cinq ou fix maifons, rebâties depuis

peu. Le terroir est fort bon dans toute la plaine.

LE 17, nous fimes foixante lis, à l'Est quart de Nord, sans quitter le bord du Hulan-muren. Après en avoir fait quarante dans la même plaine où nous avions campé, nous passames quelques hauteurs, & nous côtoyames de grandes montagnes, au Nord de la route. Celles qui se présentoient du côté du Sud, au de-là de la Rivière, n'étoient pas fort hautes. Nous entrâmes dans une plaine, nommée Singui paitcha, qui offroit quantité de buiffons, d'arbriffcaux, & d'excellens fourages. On campa dans cette plaine, au milieu de laquelle coule encore la Rivière de Hulan-muren, presque

entiérement bordée de gros buissons d'une espèce de faules, semblables à ceux que nous avions vûs fouvent fur les bords du Whang-ho.

LE 18, nous fimes soixante lis, la moitié à l'Est un quart Nord-Est, le refte au Nord-Est, toûjours dans les montagnes. Nous côtovâmes longtems la Rivière de l'Iulan-muren, ensuite nous la passames & repassames plufieurs fois. Après avoir fait trente lis, nous abandonnames le chemin qui va droit à Chau keu, au Sud & au Sud-Eft. Un peu plus loin, nous traver- Bean-Pare, fames le grand-chemin, qui va de Hubu-hotun à Chau-keu. Tout le Pays étoit fort agréable, & diversifié par des montagnes & des vallées convertes d'une belle verdure. Les montagnes offroient des arbres, & les plaines étoient arrofées par la Rivière & par de petits ruisseaux. Nous trouvâmes des terres cultivées, & quelques maifons dispersées. On campa dans une plaine charmante, où serpente un ruisseau mediocre de fort belle eau. On y voyoit plufieurs petits Camps de Mongols, attirés par l'excellence du fou-

GERRILLOR. 1697. VII. Voyage. Chui-tiuen.

Rivière de Hulan-muress

Plaine de

lis. lis. 60 17. Même Rivière s. Chul-tfuen. 18. Kuku offu . 16. Rivière de Hulan-muren, 60 D 2

28

GERBILLON. 1697. VII. Voyage, Chau-keu. rage. Ce lieu porte, en Mongol, le nom de Kukselfja, & celui de Chus-kes en Chinois. La hauteur du Pole y est d'environ quarante dégrées vingt minutes. Nous passimes encore à la viue d'une ancienne Ville ruinée, dont il ne restre plus que l'enceinte, qui est une muraille de terre. La hauteur du Pole y est de quarante dégrée vingt-spet minutes.

LE 19, premier jour de la cinquième Lune, on fit cinquante lis à l'Est-Nord-Est, & au Nord-Est, foit dans les montagnes, foit dans la plaine où nous avions campé, foit dans les vallées. Nous campâmes au milieu d'u-

Rivière de Nong-hon.

ne grande plaine, traverlée par un gros ruiffeau qui fe nomme Nong-hon. CETTE plaine et une vafie parier, emplie d'excellens fourages. On y vois un très-grand nombre de Mongols, qui premnent foin des troupeaux de Princes de des Seigneurs Manchesous, auvagoués appartienment toutes les terres qui s'étendent depuis Chau-keu, vers l'Eft, le long de la grande Muraille, que nons avions au Sod. Le même jour un Regule Kalla, à qui l'Empereur avoit donné des terres dans les montagnes au Nord de la plaine où nous campômes, vint falteur ce Monarque avec toute fa famille. Sa

Vifite d'un Régule Kalka. terres qui s'étendant despuis Chau-keu, vers JEII, le long de la grande Murraille, quo nous vioris au Sud. Le même jour un Regule Kaika, à qui l'Empereur avoit donné des terres dans les montagnes au Nord de la plaine où nous camplames, vint faluer ce Monarque avec toute fa fimille. Sa Majeflé hui fit donner diverfes fortes de viandes, des pieces de foye & de La ragent. La 20, on fit foisont est present plaine of pour les de monté dans la même plaine où nous rivisons campe, mais «soéjous» en nous approchant des mon-

iagnes, für lesqueller règne une enceinte de la grande Murtille. Apres avoir fait environ quarante lis dans ectre plaine, nous passimes un petite
hauteur, & nous entrâmes dans une autre plaine; mais en tournant, nous
passimes une enceinte de murailler uninées, qui continuent des deux côtés
avec la grande Muraille; & hisiâns au Nord un grand Etang, formé par les
eaux des monatgnes, qui fe déchargent dans une vallée environnée aussi de
montagnes, excepte du côté de l'Ouest, nous vinnes camper dans une plaine, qui le nomme téngif-harte. Elle cht artofice d'un gros ruissificat de nieme nom, qui rend la verdure charmante & les piturages excellens. On
découvrois, aux environs, plaineurs tennes de Mongols qui fon campes
avec leurs trouqueux. Nous vinnes sur notur rouce, plusiteurs terres labouque que des stortes, entore n'en font-elles déponvides que par la func des
Mongols, qui n'en plantent jamais, & qui ont coupé ceux que la nature y
avoir produits.

Rivière & plaine d'Arouss-bartay.

Le 22, on fit foixance lis à FER, prenant quelquefois un peu du Sud, toljours entre les montagnes, dans une vallée fort unie, où couel la petite Rivières d'Anoué-barray, vers l'El. Nous ne cell'ames point de cétoyer la grande Muraille, à douze ou quinne lis de diffance. Nous l'avoires au Sud. Les montagnes fur lefquelles on la voit s'étendres, ont peu de hauteur de nous reproperent que des colliers, s'elles que nous avions au Nord font plus hautes, mais on n'y voit aucune forte d'arbres. Nous campénnes dans nieu, nomme Étro-beim per d'un ruiffeau médiorre, nomme Horbs-

Kert-chilou. Rivière de Horho-pira.

Juin. III.

Jain. III.

Jain. III.

Jain. III.

Jain. III.

Jain. III.

Arouf-burry, 60

Arouf-burry, 60

pira, qui vient de l'Ouest & coule à l'Est, d'où il tourne ensuite au Sud le long d'une vallée qui mène à une des portes de la grande Muraille, nommée en Chinois Ching-keu, & en Tartare Ikirituka. Elle n'est qu'à douze ou quinze lis, au Sud, du lieu où nous campâmes. On me dit que cette porte étoit fermée, & qu'il n'est permis à personne d'y passer. Cependant comme la grande Muraille, qui est ici de terre & de moellon jusqu'à Chan-kiakeu, cit ruinée en quantité d'endroits, on passe facilement par les bréches. Cette porte est accompagnée d'un gros Bourg, fermé de murailles & fortifié. Elle-est gardée par trois cens Soldats, sous la conduite d'un Tfan-tsiang, Nous vîmes dans la route plufieurs terres labourées; mais on pourroit en cultiver davantage. La hauteur du Pole est ici de quarante dégrés trentefix minutes. L'Empereur chassa tout le jour dans les montagnes. On sit deux enceintes, où il tua plusieurs cerfs, quelques chévres & quelques re-

1697. VII. Voyage. Porte de la grande Mu-

LE 23, nous fimes foixante-cinq lis au Nord-Est quart de Nord, toûjours dans les montagnes. Le chemin étoit plus inégal, & moins facile que les jours précédens. Après avoir fait quelques lis dans la plaine où nous avions campé, nous montames une colline, fur laquelle nous trouvames quarante haras de chevaux, rangés en file sur le grand-chemin, afin que l'Empereur pût les voir en passant. Ils étoient composés de dix-sept mille, tant jumens que poulains, & ce n'étoit néanmoins que la moitié de ceux qui font confiés aux foins du Tribunal de Tai-puffé. L'autre moitié est sur les bords de la Rivière de Chan-tu, au de-là du Tuchi-keu. Chaque année tous les Officiers des écuries de l'Empereur viennent choifir, parmi ces chevaux, ceux qui font propres au fervice de Sa Majesté. Les autres, à l'âge de trois ans, font mis entre les mains du Ping-pu, ou du Tribunal de la Milice, pour les faire fervir aux postes & aux autres besoins de l'Etat. Nous campames dans un lieu qui se nomme Si-de-tey, près duquel Si-de-tey. on trouve plufieurs fontaines qui forment un Ruisseau. Les Mongols y avoient un grand nombre de tentes, fans compter celles des palfreniers & d'autres gens qui prennent foin des haras du Tai-puffe. La hauteur du Pole étoit de quarante dégrés quarante-huit minutes.

Haras Impériaux.

Le 24, nous fimes foixante lis, les quarante premiers au Nord-Eft, & les vingt derniers au Nord-Nord-Est dans les montagnes. Les vallées sont coupées de ruisseaux, & remplies de bons pâturages. Auffi trouve-t-on sur le chemin, plusieurs petits Camps de Mongols. Nous campames à l'entrée d'une plaine affez grande, fur les bords d'un gros ruisseau qui l'arrose. La

hauteur du Pole y est de quarante & un dégrés. LE 25, nous fimes foixante-cinq lis à l'Eft-Nord-Eft, quart de Nord-Eft, & dans un Pays semblable à celui des quatre jours précédens, mais un peu plus uni. Nous passimes seulement deux ou trois petites collines, vers la moitié du chemin; après quoi, nous parcourûmes une grande plaine, d'environ

Autres beftiaux & troueaux de Empereur.

23. Si-de-tev 65 25. Vallée, GERBILLON. VII. Voyage.

trente lis, où nous trouvâmes quatre-vingt aires de vaches & de bœufs, & cent trente troupeaux de l'Empereur, rangés en file fur le bord du grandchemin. Chaque aire contient cent bêtes à cornes, & chaque troupeau est composé de trois cens moutons. On me dit que depuis le commencement du Printems dernier, il étoit mort de maladie, vingt mille moutons des troupeaux de l'Empereur, & qu'il en étoit mort beaucoup plus à proportion, dans ceux des particuliers. La vallée où nous campames est arroice d'un gros

ruisseau, qui produit d'excellens pâturages.

LE 26, nous fimes foixante lis presque droit à l'Est, prenant quelquesois un peu du Nord. Le chemin ressemble à celui des jours précédens; mais on ne découvroit plus aux environs de si hautes montagnes; ce n'étoient que des collines, couvertes de bons pâturages. Après avoir fait environ quarante lis, nous passames près d'un Hameau, qui contenoit quelques maisons de bois enduites de terre, mais la plûpart ruinées. Nous campâmes dans un lieu nommé Quey-tu-pulat, du nom d'une grande fontaine qui n'en est pas éloignée. On trouve aux environs plusieurs mares d'eau. Nous vîmes encore fur le chemin quelques aires de vaches, & quelques troupeaux de moutons, de la dépendance du Tribunal des Rits, ou du Li-pu, d'où l'on tire les victimes destinées aux Sacrifices. L'Empereur marcha toûjours en chaf-

fant dans les montagnes. LE 27, on fit cinquante lis à l'Est, toûjours dans des collines, la plûpart remplies de pierres & de roches qui fortent de terre. Nous fimes souvent de petits détours, tantôt au Nord & tantôt au Sud. Nous montâmes & descendimes plusieurs collines. & nous trouvâmes plusieurs vallées arrosées de gros ruisscaux. Nous vîmes un grand nombre de haras de l'Empereur, & de vaches qu'il fait nourrir dans ce Canton, où les pâturages font excellens. C'étoient les mêmes bestiaux que nous avions vûs au mois de Novembre, dans le voyage précédent; mais ils n'étoient pas si gras que nous les avions vûs alors, parce que n'étant nourris que de l'herbe de la campagne, ils maigriffent pendant l'Hyver & vers le commencement du Printems. Ce qui refte d'herbe se pourrissant sur la terre, ils n'ont alors que des racines; qu'ils déterrent avec la corne des pieds. S'il arrive quelque maladie contagieuse dans cette faison, il en périt une infinité. Mais ils se rétablissent avec l'herbe naissante, qui dans un Climat si froid, ne sort de terre que vers le milieu de Mai; & comme ils ne travaillent point, ils deviennent extrêmement gras vers la fin del'Automne. Pendant les mois de Juillet & d'Août. ils profitent peu, parce qu'ils font continuellement tourmentés des mouches.

A u reste le terrain alloit toûjours en s'élevant. & le Pays étoit fort froid. Un vent de Nord Ouest, qui soussa pendant tout le jour, rendoit l'air si perçant, quoique d'ailleurs fort ferain, que la plûpart des gens de la fuite de l'Empereur étoient vêrus de fourrures. Nous campames dans une petite plaine, fur le bord d'un gros ruisseau qui se nomme Porkastay.

Porkailay.

|                          |    |    |            |                |       |   | <br>_ |            |
|--------------------------|----|----|------------|----------------|-------|---|-------|------------|
| 26. Quey-tu-pulak, Juin. | ٠. | ٠. | lis.<br>60 | 27. Porkastay, | Juin. | - |       | lir.<br>50 |

LE

LE même jour, l'Empereur donna ordre aux Régules & aux Princes Mongols qui l'avoient suivi dans le voyage, de se séparer le lendemain & de retourner dans leurs Cantons. Il leur fit distribuer des vaches & des moutons, pour augmenter leurs troupeaux. Il déclara que fon dessein étoit de donner fa troisième fille en mariage au petit-fils de Tuchetu-ban, qu'il avoit créé Régule depuis quelques années. Il donna des ordres pour établir les Eluths nouvellement foûmis, dans les terres voilines du Camp, où les pâturages étoient fort bons. Il leur fit distribuer des chevaux, des vaches & des moutons. Leur nombre montoit à quinze cens, dont la plûpart étoient fort proprement vétus des habits que Sa Majesté leur avoit fait donner. Mais n'étant point accoutûmes au Climat ni à la manière de vivre de Peking, ils v dévenoient malades. Ce fût cette raifon qui porta l'Empereur à les établir hors de la grande Muraille, pour leur rendre le pouvoir de fuivre leurs pro-

GERRILLOW. 1607. VII. Voyage.

Etabliffe-Eluths foù-

Lz 28, on fit environ foixante-dix lis au Nord-Ouest; mais ils peuvent être réduits à foixante, parce qu'on ne cessa presque point de monter & de descendre. Nous trouvames encore à la sortie du Camp, un grand nombre de troupeaux, rangés fur les bords du chemin comme les jours précédens. Après avoir fait environ trente lis, nous descendimes la montagne de Hingbang, qui est beaucoup plus élevée du côté de la Cliine que de celui de la Tartarie. Aussi marchâmes nous plus de vingt lis toujours en descendant, mais par une pente prefqu'infensible. On campa au milieu d'une vallée qui est entre Hinkan-tu-bahan & Chang-kia-keu, a vingt-cinq lis de ce dernier lieu. te-bahan. Elle est arrosée d'un ruisseau, qui se forme de plusieurs sources, & resserrée des deux côtés par de hautes montagnes. Les pierres dont elle est couverte, n'empêchent pas qu'elle ne foit cultivée en divers endroits, & qu'il n'y croisse de très-beaux grains.

Hinkars

LE 20, nous fimes quatre-vingt-dix lis; les vingt einq premiers, jusqu'à Chang-kia-keu, presque droit au Sud, tolljours dans une vallée qui s'étend entre deux chaînes de hautes montagnes. C'est celle du jour précédent, qui continue dans la même direction, & qui est plus cultivée à mesure qu'on s'approche de la grande Muraille. Un peu au-dessus de cette porte, nous trouvâmes les Soldats de la garnifon rangés fous les armes, au nombre de cinq cens. Après avoir passe la grande Muraille, nous fimes encore cinq lis jusqu'à Hya-pu, Bourg autresois celèbre par son Commerce, avant les guer- Hya-pu. res qui ont ruiné les Mongols. Il y reste neanmoins environ dix mille samilles, tant dans la Ville que dans les Fauxbourgs. Nous y trouvlines la hauteur du Pole de quarante degrés cinquante deux minutes; d'où il s'enfuit que celle de la porte est de quarante degrés cinquante-trois minutes. On

Chang-

logea le foir à Swen-wha-fu.

LE 30, nous fimes quatre-vingt lis, & nous logeames à Pao-ngan, où la Pao-ngan, hauteur du Pole est de quarante degrés trente minutes.

pres usages.

|                   | -   |     | _ | - | -  |      | -   |           |     |     | <br> | -   |
|-------------------|-----|-----|---|---|----|------|-----|-----------|-----|-----|------|-----|
|                   | Fui | n.  |   |   |    | lir. |     |           | Jui | 72. |      | Hs. |
| 28. Vaffée, .     | ٠.  |     |   |   | ٠. |      | 30. | Pao-ngan, |     |     |      | 80  |
| 29. Chang-kia-ken | ,   | • • |   |   |    | • 80 |     |           |     |     |      |     |

GERSTLLON. I 697. VII. Voyage. Le premier de Juillet, 31 de la neuvième Lame, nous fines foixante-dix lis, pour aller loger à Whys-lay-hyss, où le Prince héritier & fes frieres attendoient l'Empereur depuis quelques jours. Ils étoient accompagnes de pluficurs Régules & des principaux Tartares de la Cour qui n'avoient pas été du voyage.

Whay-layhyen. Changping-cheu.

Lz 2, on fit cent vingt lis, jusqu'à Chang-ping-theu, Ville à fix lieues de Peking. L'Impératrice Douairière & les Reines y vinrent au-devant de l'Empereur.

Peking.

Le 4, l'Empereur entra dans Peking comme en triomphe. Toute la Cavalerie & les huit Étendarts le trouverent fur son passage, avec les marques de la Dignité Impériale, & rangés en fort bel ordre des deux côtés du chemin.

| _  | Juil                               |    | lis. |    |           | Juillet. |         |  |   | lis. |   |  |      |
|----|------------------------------------|----|------|----|-----------|----------|---------|--|---|------|---|--|------|
| 2. | Whay-lay-hyen,<br>Chang-ping-cheu, | ٠. | ٠.   | ٠. | 70<br>120 | 4.       | Pcking, |  | • | ٠    | , |  | . 60 |

## S. VIII.

1 698. VIII. Voyage. Huitième Voyage de Gerbillon dans la Tartarie.

Départ de l'Auteur avec trois Grands de la Cour, & motifs du Voyage.

L'AUTEUR ayant requ ordre de Sa Majeldi Impériale de retourner en Tratraje avele Péré Antoine Thomas, pour accompagner trois Grands de l'Empire, dont l'un étoit premier Préfident du Tribunal des Finances, le fecond, Préfident du Tribunal des Tartares Mongols, & le troisfème, un Meyer-chang-tin de la confiance particulière de l'Empereur, partit le 24 éd Mai 1698, guinzième jour de la quatrième Lunc Chinoife, dans la trentefeptième année de Kang-fil. Le Cortège étoit compost de pluficurs Mandarias inférieurs de différent Tribunanx, & de quelques Hyas de l'Empereur. Les trois Seigneurs avoient commission de préfider aux Affemblées qui devoient se tent dans les Estat des Tratrares Kalas, pouvellement foimis à l'Empereur, pour y régler les affaires publiques, établir des loix & décerminer les Habitations.

Tong-cheu,

La premier jour on fit quarante lis, pour aller loger à Tong-cheu, Ville à Ffit de la partie Chinoide de Péking. Le Pays quot narearda eff fort uni & foigneudement cultivé. Les Villages s'y prefenent en grand nombre. Tong-cheu et une fort grofte Ville, trei-shen peuplée, où le Commerce et Boriflant, parce qu'el celt fituée à l'extrémité du Camal Royal, qui vient s'y juindre à la Kivière. Il s'en détache un perit Canal qui conduit à Peking; mais qui une versure de petites Barques, ne fert qu's transporter le raise de petites Barques, ne fert qu's transporter le raise peut de la comme de l

## ROUTE.

 près pour recevoir le premier Préfident du Tribunal des Finances, avec le-

quel je logeois. Nous fûmes traités magnifiquement.

LE 25, on fit foixante-dix lis; les quarante premiers à l'Est, demi-quart vers le Nord. & les trente derniers à l'Est-Nord-Est, tolijours dans un Pays fort uni & bien cultivé. En fortant de Tong-cheu, on passa deux bras de la Rivière fur deux mauvais Ponts; le premier, composé de poûtres & de piliers de bois; le second, de Barques. On traversa plusieurs Villages, dont les deux plus confiderables se nomment Ten-kio & Hya-tyen. Le premier est à vingt lis de Tong-cheu. Le fecond en est à quarante lis, & nous y primes la hauteur méridienne du Soleil, qui est de soixante dix degrés cinquante-neuf minutes; ce qui revient à quarante degrés de hauteur du Pole. On passa la nuit dans le Fauxbourg d'une petite Ville, nommée San-bo, qui est San-ho. médiocrement peuplée.

L E 26, on fit foixante-dix lis; les quarante premiers droit à l'Est, & les trente derniers, partie au Nord-Est, partie à l'Est-Nord-Est quart de Nord-Eft, tofijours dans un Pays uni & cultivé, à l'exception de quelques endroits fabloneux. Nous passames une petite Rivière nommée Tfo-kia-ho, prefqu'en fortant de San-ho, & nous traverfames enfuite plufieurs Villages, dont les deux principaux se nomment Tuang-kia-ling & Pang-kyun; le premier, à vingt lis de San ho, & l'autre à quarante. La hauteur du Pole, quarante degrés deux minutes. On passa la nuit à Ki-cheu, Ville de médiocre grandeur & peu peuplée, dont la fituation est à quatre ou cinq lis des montagnes qui se présentent au Nord.

LE 27, nous fimes foixante lis à l'Est quart de Nord-Est, dans un Pays femblable aux précédens, mais qui a des montagnes au Nord, à la distance de huit ou dix lis. Après en avoir fait trente-cinq, nous traversames le grand Village de Machin-tyen. Un peu au-dessus de Chi-men, petite Ville Chi-men: où nous couchâmes, nons découvrîmes, par une ouverture qui femble faite expres dans les montagnes, la Sépulture des Empereurs de la Dynastie préfente, a la distance d'une lieue au Nord. Les toîts, couverts de tuiles émaillées de jaune, brilloient dans cet éloignement. La hauteur méridienne de Chi-men est de foixante-onze degrés neuf minutes; & par confequent la hau-

teur du Pole, de quarante degrés quatre minutes.

LE 28, l'équipage fit foixante lis à l'Est quart de Nord-Est. Mais nous le quittames, par un détour d'environ dix lis, pour visiter la Sépulture Impériale, où les trois Grands voulûrent rendre leurs respects aux cendres de l'ayeule de l'Empereur, de son père Chan-chi, & des trois Impératrices qui avoient été fuccessivement femmes de ce Monarque. Après les cérémonies ordinaires devant chaque tombeau, nous primes un moment de repos. Enfuite recommençant a marcher, nous traversames une grande plaine, environnée presque entiérement de montagnes fort hautes & bien cultivées. A

GERBILLON. 1608. VIII. Voyage.

Sépulture

L'Auteur 12

lis. 25. Sap-ho, 27. Chi-men , 69 70 28. Tun-wha-cheu. 26. Ki-cheu, X. Part.

trente cinq lis de Chi-men, nous passames dans un assez gros Village, nom-

GERBILLOW! 1608. VIII. Voyage. Tfun-whacheu.

mé Pu-tsu-tren, d'où nous allames loger à Tsur-wha-cheu, Ville médiocre du fecond ordre. On lui donne treize lis de tour, mais elle est peu peuplée. & n'a rien de remarquable que l'abondance du tabac qui croît dans fon territoire, & qui patie pour le meilleur de la Province. On en transporte beaucoup a Peking.

San-tunying, Ville torte.

LE 20, nous fimes cinquante lis à l'Est, quart de Nord-Est, à l'exception des dix derniers, où nous entrâmes dans des montagnes. On traveria plusieurs petits Villages pour se rendre à San-tun-ying, où l'on passa la nuit. C'est une petite Ville de guerre, autresois très-forte à la manière du Pays & gardée par des Troupes nombreuses. Aujourd'hui les murailles tombent en ruines, & la garnison n'est que de quatre cens Soldats Chinois, sous le commandement d'un Fu-tfiang. Elle ne laisse pas d'être assez peuplée & d'entretenir un Commerce avantageux avec les Tartares de Karchin. Nous trouvâmes la hauteur du Pole de quarante degrés vingt minutes. Cependant, comme le Ciel étoit à-demi couvert lursqu'on prit la hauteur méridienne du

Soleil, cette hauteur n'est pas certaine.

LE 30, on fit foixante lis; les dix premiers droit au Nord, & le refte au Nord-Nord-Eft. Mais les détours qu'il fallut faire dans les montagnes pendant les quarante derniers lis, nous font réduire cette journée à quarante hs. Nous passames devant plusieurs petits hameaux, qui nous parûrent fort miférables. Les terres étoient cultivées dans les vallées & fur les pentes des collines. Après avoir fait environ dix lis, nous nous engageames entre de petites montagnes couvertes de bosquets très-agréables, qui nous formèrent pendant vingt lis, un délicieux payfage. Enfuite nous passaines Rivière de une hauteur, après laquelle nous traversames la Rivière de Lanbo, sur un manyais Pont. Cette Rivière, qui coule vers l'Est & va se décharger dans la Mer Orientale, est si large & si profonde, qu'elle ne peut être passée à gué. On y voyoit flotter beaucoup de bois de chauffage & quelques trains de bois à bâtir, avec plusieurs petites Barques qui servent aux Conducteurs de

Lan-ho.

FII-fong-keu.

ce bois. Près du Pont s'offroit un Village, on plûtôt une petite rue bordee de maifons, entre lesquelles on trouve des Hôtelleries. Après avoir passe le Lan-ho, nous montames & descendames deux hau-

teurs, dont la seconde est affez élevée. Elle n'a qu'un chemin, taillé dans le roc avec beaucoup de travail, & si étroit qu'à peine deux charettes y pafferoient elles de front. Enfuite on tourna beaucoup autour des montagnes, à douze lis de Hi-fong-ken, où l'on alla passer la nuit. On passa devant une Forteresse, nommée Lan-yang, qui paroît abandonnée. Hi-fongken est une autre Forteresse, voisine de la grande Muraille comme Ku-pefiew, mais moins grande de moins peuplée. La hauteur du Pole y est de

quarante degrés trente minutes.

LE 31, on fit foixante lis; les vinge-cinq premiers au Nord-Eft, & les quinze fuivans à l'Est-Nord-Est quart de Nord-Est. Pendant les vingt dernicrs.

|                                       | Mai. |   |  | lis. |                 | Mai. |  |   | lis. |
|---------------------------------------|------|---|--|------|-----------------|------|--|---|------|
| 19. San-tun-ying,<br>50. Hi-fong-kou, | ٠.   |   |  | 50   | 31. Quan-ching, |      |  | ٠ | 50   |
| 30. Hi-lung-keu,                      |      | • |  | 40   |                 |      |  |   |      |

niers, nous tournâmes beaucoup autour des montagnes; ce qui réduifit nôtre route à cinquante lis au Nord-Est. Après avoir passé devant la Forteresse, nous traversames la grande Muraille par une porte dont j'ai déjà donné la description. Le chemin sut presque toujours entre des montagnes escarpécs, où l'on trouve seulement quelques vallées dont les terres sont cultivées, & qui contiennent de petits hameaux, pour l'habitation des Chinois raille. qui les cultivent. Ces terres appartiennent à l'Empereur & font très-fertiles. Les montagnes font couvertes de bois, fur-tout de chênes. Nous paffames enfuite deux petits ruiffeaux, & deux montagnes où le chemin n'est pas difficile. Le Camp sût assis dans une vallée bien cultivée, au-desfous d'un Village qui fe nomme Quan-ching, & près duquel paffe une petite Quan chine, Rivière. Le tems ayant été couvert à midi, nous ne pûmes prendre la hauteur du Soleil. Mais nous commençames à prendre la mesure du chemin, chemin, depuis la grande Muraille, avec une corde de cent quatre-vingt changs, que nous avions fait mefurer exactement. Dix pieds Chinois font un chang, & par conféquent, trois de ces cordes faifoient un lis.

Porte de la

GERNILLOS

VIII. Voyage,

Lu premier jour de Juin, vingt troisième de la quatrième Lune, on fit cinquante trois lis, tolijours entre des montagnes; mais les détours néceffaires peuvent les faire réduire à quarante-cinq au Nord-Est. Toutes les montagnes étoient convertes de fort beaux bois, entre lesquels on distinguoit une infinité d'abricotiers fauvages. Nous paffames & repaffames plusieurs sois, la petite Rivière de Moba ou de Paho, qui tourne dans les vallées. On découvroit quelques hameaux, mais en plus petit nombre & plus pauvres que les précédens. Nous campames un peu au-delà d'un Détroit de montagnes, que les Chinois nomment Ta-kia-keu, dans une plaine qui offroit Ta kia-keu, quelques chaumines & des terres cultivées. Elle est arrosée par un gros ruisseau & remplie de bons pâturages. Ce Détroit s'appelle, en Tartare, Taki-baptchil-angha.

LE 2, on fit cinquante-cinq lis au Nord-Nord-Est, dans un Pays beaucoup plus découvert que les deux jours précédens. Quoique nous marchaffions toûjours entre des montagnes, les vallées étoient plus spacieuses & les collines moins couvertes de bois; austi le Pays nous parût-il plus cultivé & plus rempli d'Habitations. Après avoir fait vingt-quatre lis, nous traversames un gros Village, nomme Ouchekia, qui est la première poste depuis Hi-fongken. Il est fitué au milieu d'une belle vallée, arrofée de plufieurs ruisseaux chekia, & d'une petite Rivière qui fe nomme Chibeky Depuis Hi-fong-keu jusqu'à Ouchekia, le Pays appartient en propre à l'Empereur, pour lequel on y entretient plufieurs bonnes Fermes.

C'EST-LA qu'on entre dans le Pays de Karchin. Le Régule de cette Contrée avoit envoyé son troissème fils au devant des trois Tajins, pour les salucr de sa part & leur donner le divertissement de la chasse. Nous passames & repaffames plufieurs fois, une petite Rivière nommée Hongber, qui va fe jetter dans le Lan-ho, où elle porte les trains de bois qu'on coupe dans le

Détroit de Ta-kia-keu, Vallée de Sorabe 55 1698.

GERBILLON. Pays, pour les envoyer à Peking; ce qui produit un revenu considerable au Régule de Karchin.

VIII. Voyage. Ionction du Honghor & du Sirgha.

On campa dans une vallée, nommée Sorabo, fur le bord d'une Rivière qui s'appelle Sirgha, & proche d'un hameau composé de quelques maisons de terre & de paille, dans un lieu nomme Sirgha-pirai-bonghor-angha, parce que les deux Rivières de Honghor & de Sirgha viennent s'y joindre.

Rivière de Lyau-ho.

Le 3, on fit soixante lis au Nord, demi-quart de Nord-Est. Après en avoir fait presque la moitié dans la même vallée où nous avions campé, nous montâmes fur des hauteurs, d'où nous descendimes dans une autre vallée fort large & qui s'étend fort loin, mais dont le terrain est inegal. Elle est arrofée d'une petite Rivière, qui se nomme Lyau-bo, & qui se rendant au Nord-Est dans la Province de Lyau-tong, reçoit quantité d'autres petites Rivières qui la groflificat extraordinairement. On campa fur fes bords, près d'un rocher escarpé, qui se nomme Queiffou bata, où l'on voyoit quelques chaumines & plufieurs tentes des Mongols de Karchin. Ce lieu, que les Chinois nomment encore Ouchekia, est la seconde poste depuis Hi-fong-keu. Le Pays que nous cûmes à traverfer manque de culture, quoiqu'il en puisse recevoir, & paroît fi dépourvû d'Habitans, que fur toute la route nous ne découvrimes pas plus de trois ou quatre miférables tentes de Mongols, à dix lis du lieu où nous campames. La hauteur du Pole y est de quarante &

un degrés vingt-quatre minutes. LE 4, on fit cinquante-quatre lis au Nord-Nord-Eft demi-quart de Nord-Eft,

Ville ruinée,

toûjours dans un Pays découvert, où l'on voit des collines couvertes de pâturages, & peu de hautes montagnes. Nous en avions une chaîne au Nord-Ouest & à l'Ouest, mais éloignée de quatre ou einq lieues. Nous côtoyâmes nuffi quelques montagnes à l'Est, mais moins hautes & plus découvertes, & nous ne cessames point de marcher dans la plaine. A fix ou sept lis du Camp, nous trouvâmes, à l'Est, les restes d'une Ville dont les murailles & les tours de terre subsistent encore à-demi minées. Nous passames aussi deux petites Rivières, qui coulent à l'Est & au Sud-Est; la première, un peu plus grande que la seconde, quoiqu'elle n'ent pas deux pieds d'eau à l'endroit où nous la passames. On voyoit plusieurs hameaux & quelques tentes de Mongols dans les plaines, dont peu de parties étoient cultivées. Le reste n'offroit que des paturages. Ces terres appartenoient à un Taiki de Karchin, proche parent du Regule. Nous campames au delà d'un ruisseau, dans une plaine nommée Ike-chun, qui s'étend à perte de vûe vers le Nord. On découvroit, à l'Est du Camp, une tour qui se nomme en Mongol, Chahan-subarban, reste d'une ancienne Ville. Nous y primes la hauteur méridienne du Soleil, qui étoit de foixante-dix degrés cinquante-quatre minutes; ce qui donne quarante-un degrés trente-fept minutes de hauteur du Pole.

LE 5, on fit cinquante lis au Nord quart d'Ouest. Le Pays que nous traversames étoit encore découvert & sans bois. Mais après les trente pre-... miers

3. Rocher de Queiffou-hata, 5. Rivière de Kodolen. A lke-chun, Plaine, 54

miers lis, nous trouvâmes des montagnes plus efcarpées. On prit droit à l'Ouest pour les éviter, & nous entrames bien-tôt dans une belle vallée, nommée Pabien-toboy, qui est arrosée d'une Rivière plus considerable que toutes celles que nous avions paffées depuis que nous étions fortis de la Chine. Cette Rivière, qui se nomme Kodolen, coule dans la vallée, de l'Ouest à l'Est-Nord-Est. Ses bords, qui sont cultivés dans quantité d'endroits, offrent un grand nombre d'Habitations, dont la principale étoit la réfidence du Prince Erinchi, un des premiers Taikis de Karchin. C'est le Chef d'une famille qui régnoit autrefois dans le Pays, avant qu'il eût été donné au père du Régule régnant, qui est d'extraction Chinoise. Sa maison, qui étoit bátie de briques & couverte de tuiles, se faisoit distinguer entre toutes les autres, qui n'étoient que de terre & de paille. Nous campames à dix lis de cette maifon, au Nord-Nord-Est, sur les bords de la Rivière. Nous nous étions fort approchés des hautes montagnes que nous avions fuivies en les

General Low. I 608. VIII. Voyage,

Réfidence d'Erinchi . Prince Kar-

laissant à l'Ouest, & qui s'étendent Nord & Sud.

Variation de l'aimant,

PENDANT qu'on dressoit les tentes, je montai sur une hauteur qui étoit à l'Est du Camp, d'où je jugeai qu'on pouvoit découvrir le rocher de Queissouhata, où nous avions campé la veille du jour précédent. Une bouffole à pinnules, me fit trouver que ce rocher nous demeuroit au Sud fix degrés vers l'Ouest; d'où l'on doit conclure, en supposant que la variation de l'aimant fût la même qu'à Peking, que tout compensé, la route des deux jours de marche, depuis ce rocher, doit être mise au Nord dix degrés vers l'Est. Nous ne pûmes prendre la hauteur du méridien, parce que le tems étoit

LE 6, on ne fit que trente-trois lis, dont les vingt-cinq premiers fûrent au Nord quart de Nord-Ouest. Après en avoir fait douze ou quinze, nous paffàmes une hauteur. & nous entrâmes dans une autre vallée, mais plus grande, mieux cultivée & plus remplie d'Habitations que la précédente. quoique le terrain y foit affez inégal. Après dix autres lis, nous paffames encore une hauteur plus confiderable & toute couverte de broffailles, qui font mêlées d'un grand nombre d'abricotiers fauvages, la plûpart charges de fruits. Le terroir de ces collines est d'une terre rougeatre, mélée de gros fable. Il y a beaucoup d'apparence qu'il feroit propre pour la vigne, s'il n'y manquoit peut-être un peu de chaleur pour meurir les railins. Des deux côtés, on découvroit des montagnes couvertes de broffailles, où l'on trouve beaucoup de lièvres & de faifans. Au bas de cette hauteur, nous tronvâmes deux vallées, dont l'une prend au Nord-Est & l'autre un Nord-Ouest, & qui offroient plusieurs Habitations. Les terres étoient cultivées par intervalles. Nous fuivîmes la vallée du Nord-Oueft, l'espace d'environ cinq lis, & nous y campames fur le bord d'un ruiffeau, dans un lieu qui est nom-

Abricotlers fauvages, & terrain propre à la vigne.

LE 7, on fit foixante lis; les quinze premiers au Nord-Nord-Eft, & les quarante-cinq autres droit au Nord. Après les quinze premiers, nous passa-

mes

33 7. Rivière de Sibe, . .

GERRILLON. 1698. VIII. Voyage. Grande plaine, où commence. le Pays d'Om-

Rivière de Sibé.

une fontaine. On descendit ensuite dans une grande plaine, où commence le Pays d'Ombiot. Cette plaine s'étend à perte de vûe, excepté vers le Nord, où elle est bornée de montagnes. Elle est remplie de faisans & de lievres dans les endroits qui font couverts de broffailles. Le refte du terroir est bon & sertile; mais il n'est cultivé qu'en partie, par quelques Mongols. qui ont leurs tentes fur les bords de deux Rivières dont il est arrosé. La plus méridionale se nomme Sibé. Elle est guéable & n'a pas plus de dix pas de largeur. Son cours étant à l'Est, comme celui de toutes les Rivières que

Tremblement de terre.

nous avions passées dans le Pays de Karchin, elle va se rendre dans le Lyau-ho, qui traverse la Province de Lyau-tong & qui lui donne son nom. La hauteur du Pole, dans le lieu où nous campames, est de quarante-deux degrés dixhuit minutes. Sur les dix heures du matin, on ressentit un tremblement de terre, dont je ne m'apperçûs pas, non-plus que mes Compagnons, parce que nous étions à cheval; mais plutieurs de nos gens, qui étoient descendus pour se reposer, affurèrent qu'il avoit été considerable.

Rivière de Sirgha.

LE 8, on ne fit que dix huit lis au Nord. Nous campames dans la même plaine, près de la Rivière de Sirgha, plus large & plus profonde que celle de Sibé. Elle coule de même à l'Est. Nos gens y pecherent avec leurs filets & prirent quelques poissons affez gros. On voyoit sur ses bords pluficurs tentes de Mongols, qui cultivent quelques parties des terres voifines. Les pâturages y font excellens, & les broffailles renferment quantité de lièvres. LE Q, nous fimes foixante-cinq lis; les trente premiers au Nord quart

de Nord-Est, dans la même plaine, en nous approchant des montagnes qui la bornent. Nous y vîmes une petite fontaine, nommée Mao-pulak. Enfuite. avant tourné au Nord-Est, puis à l'Est dans les montagnes, nous y fimes environ quinze lis, après lefquels nous jugeames que depuis la montagne de Pulengher-tabahan, où commence le Pays d'Omhiot, il y avoit en droiture jusqu'à celle-ci, environ quatre-vingt-quinze lis au Nord, dixhuit degrés vers le Nord-Est. Au-dela de ces montagnes, dont les chemins n'ont pas d'autre difficulté que de profondes ravines qu'il faut paffer, nous entrames dans une autre plaine, où nous fimes vingt lis, Nord quart de Nord-Eft; & fur la fin nous prîmes un peu de Nord-Eft, pour aller camper près d'une petite Rivière, nommée Perké, qui va se jetter dans le Lyan-ho. lorfou'elle conferve affer d'eau pour y arriver. On ne trouve pas d'eau fur le chemin, ni la moindre Habitation. Le terrain nous parût fort sec & d'une terre peu lice, quoiqu'il y aft par-tout de fort bons pâturages. On voyoit à quelques lis du Camp, au Sud-Est, plusieurs tentes de Mongols, campés fur les bords du même ruisseau. Nous séjournames les deux jours fuivans, pour donner le tems de rétrouver quantité de chevaux qu'on

Perké.

Rivière de Perké,

avoit perdus la nuit précédente. LE 12, on fit quarante-fix lis au Nord, dix-sept dégrés vers l'Est, envi-

3. Rivière de Sirgho, 12. Hotofin-hutuk 18 65

viron la moitié dans la plaine où neus avions campé. Enfuite, après avoir paffé une petite hauteur, nous entrâmes dans une autre plaine, qui s'étend vers l'Est à perte de vue, & qui est bornée par quelques montagnes au Nord-VIII. Voyage, Ouest & à l'Ouest. C'est un Pays toujours plus découvert, sans bois & sans broffailles. On campa près d'une Habitation de Mongols, nommée Hotofinbutuk, qui confiftoit en douze ou quinze tentes. Il fallut s'y contenter de l'eau de quelques puits. La hauteur du Pole y est de quarante-deux dégrés cinquante-huit minutes. Nous apprîmes, ce jour-là, que le Pays d'Omhiot est divisé entre deux Seigneurs. Le premier, qui est Kiun-tang, ou Régule du fecond ordre, en posséde la principale partie. Il étend sa domination jusqu'à Ulastay, Pays semé de bois & de montagnes, où l'Empereur prend plaifir à chaffer pendant l'Automne. Ce Régule est Chef d'un des quaranteneuf Etendarts de Mongols, qui est composé de Nurus ou Compagnies de cent cinquante Chefs de famille. Il n'a pas de demeure fixe. Son Camp est ordinairement fur les bords du Sirgha & du Sibé. Cependant sa mère & fon frère se font bâtis chacun une maison de brique; la première sur le bord du Sirgha, à quarante lis du lieu où nous avions campé; l'autre un peu au Nord-Est d'Ulastay. On voit aussi quelques maisons de terre & de bois, convertes de paille, qui appartiennent aux Mongols; mais la plûpart de ces Tartares habitent sous des tentes, & ne laissent pas de labourer la terre, qui est assez bonne en quelques endroits, malgré la froideur du climat. Les petites Rivières & les suisseaux du Pays d'Omhiot, ont leur cours de l'Ouest a l'Eft, & vont se rendre dans le Lyan-ho.

L'AUTRE partie du Pays dépend d'un Peylé, c'est-à-dire, d'un Prince de troisième ordre. Ses terres sont à l'Est. C'est dans son Pays que nous avions marché ce jour-là & le jour précédent. On y trouve d'excellens fourages, quoique le terroir y foit fabloneux. Ce Peylé n'ayant que dix Nurus dans l'Etendart dont il est le Chef, a la moitié moins de Sujets que le Kiun-vang. Comme il n'a pas non-plus de demeure fixe, il campe ordinairement à foixante-dix ou quatre-vingt lis Nord-Est du lieu où nous étions campés. Mais il en étoit alors à plus de trois cens lis, du côté de l'Ouest. Nous étions à la hauteur du mont Pe-cha, que les Mongols nomment Hamar-tabahan. C'est à cette montagne que se termine le Pays d'Omhiot vers le Nord-Ouest. On n'y trouve pas d'autres Rivières que le Sibé & le Sirgha, qui le travèrfent par le milieu, avec quelques ruiffeaux, tels que le Perké. Le Liau-ho, où le jettent ces deux Rivières, passe aussi dans une partie des terres qui sont au Sud-Est; & le Sira-muren, qui le sépare des Etats de Parin, le términe

au Nord.

LE 13, on fit cent lis. Après en avoir fait vingt, nous découvrimes plu- Imate house. fieurs Habitations de Mongols, dans un Pays qui fe nomme Inatu-butuk. Dix lis plus loin, nous entrâmes dans les montagnes, prenant beaucoup de FOuest depuis le Nord-Nord-Ouest jusqu'à l'Ouest-Nord-Ouest; encore simes-nous une partie du chemin droit à l'Ouest. On suivit les vallées par divers désours, pour éviter les montagnes & les fables, que nous entres pref-

GEREILLON. 1608.

Hotofin hu-

Eclairciffement fur le Pays d'Omhiot.

Principal Régule.

Second

Generalion.
1698.
VIII. Voyrg\*,
Queue du
Defert de
Chamo.

prefijue tofijours à l'Orient & que nous ne cellions pas de cécoyer. Celt la queue du Defert de Esmo. Onn pe la éviter néammeins de laire quelques lis dans ces fables; mais ce n'écit rien en comparation de caux qu's prefenoient à l'Elt. Nous traverfames plufieurs plaines, oi l'on découvrois les tentes des Mongols qui qu'elvent la meilleurs terres. Après avoir fait trente-cing lis, nous nous arrêtaines pour prenire la hauteur méridiene, qu'il fit de foisanne-doune dégreis; ce qu' donne quarante-trois dégrait reine minutes de hauteur du Pole. Enfluite nobre route continua dans les veilles, un entre des montagnes oit tout est rempli d'arbefileaux de de brof-failles, melés d'une infinité d'adricoires fauvages. On a cet a paller que deux hauteurs un peu confidérables; mais quinze ou dis-luit ja su-delits deux hauteurs un peu confidérables; mais quinze ou dis-luit ja su-delits deux hauteurs un peu confidérables; mais quinze ou dis-luit, se, près quoin nous décendances de trave luimes quarre ou cing lis de fables, priés qu'en mois décendance de trave luime quarte en cing lis de fables, priés qu'en mois décendance de trave luime prairie, a failleu de lapuele palle la lévière de freu Briefe prairie, à failleu de lapuele palle la lévière de freu Briefe prairie, à failleur de la paule palle la lévière de freu de la partie qu'en de la paule palle la lévière de freu de la partie qu'en la paute par la latte de la paule palle la lévière de freu de la partie qu'en la partie de la paule palle la lévière de freu de la partie de la paule palle la lévière de freu de la paute palle la lévière de freu de la paute palle la lévière de freu de la palle qu'en la la paute par la paute de la paute palle la lévière de freu de la paute par la paute de la la latte de la paute palle la levière de freu de la paute par la latte de la paute palle de la latte de la paute palle de la latte de la paute palle la latte de la paute palle la latte de la latte de la latte de la latte de la la latte de la l

Rivière de Sira & fon cours. deux hauteurs un peu confiderables; mais quinze ou dix-huit fis au-deliné (L'amp, nous traverfames quatre ou cinq fis de fables, après quoi nous defeendames dans une belle prairie, au milieu de laquelle paile la Rivière de Sirs ou Chère. Cette Rivière prend fa fource au mont Pe-cha, traverfe le Pays d'Omhiot de l'Ouet à l'Elt, entre dans celui d'Oban, qui el limitro-phe d'Omhiot à l'Elt, paffe dans la terres où refide Chang frevang, principal Prince du Pays d'Ohan, de 'y joignant à une autre Rivière, va le jetter ain le Lyau-ho, qui el la plus grande que nous cuffions rencontres' depair li-fong-leux. Dans fics endroits les plus reflerres, elle n'apa moiss de vange ou ringe-un gane de largeur. Son course el for rapide de l'Obet el L. Con fit dix ou douze lis dans cette prairie; de paffant la Rivière à gue, dans un endroit où fa profondeur n'ell que d'environ trois pieds, on campa fur fea bords, près d'un lieu qui fe nomme Kurk-kimmn, c'ell-à-dire, les cinquem majon. Il commence le Pays de Parin. Noter oute, despois que nous

Pays de Parin.

bonds, prês d'un lieu qui se nomme Kanèl-liamen, c'est'a-dire, les cinquare maigine. Les cinquare maigine, les commence le Paya de Parin. Nutre route, depuis que nous citons entrés dans les montagnes, peut être réduite à foisante lis au Nord-Ouest. La Rivière de Siriagia in le sparation des Estas d'Ombinés de de Parin. La 14,5 on fit foisante lis, les vingt-eine premiers au Nord-Nord-Ouest, le l'est peut cotiquer au Nord-excepte que pour les six demires nous primes beaucoup de l'Ouest. Nous marchiames fans cesse de broffailles, d'arbrifficaux de d'excellens fourages. Le terrain étoit fabloneux, à la referer des vallecs, ou l'on voyit quelques enforits marcies, de remplis d'eau. Nous trouvaimes plusieurs tentes de Mongols, d'quelques terres labourées. On campa dans une belle plaine, fire les bords d'une Rivière nomines Haus-mura, dans un licu qui se nomme Kanèlyes et spirabilatey.

La Kivière coule am militou de la plaine, du Nord-Ouest la Sola.

Rivière de Hara-muren.

Réfidence da Régule de Parin & des Princes de fa Cour. CETTE prairie eft la plus belle que nous cidíons viac dans toute la route. Vers le Nord, à trois lis de la Rivière, estoit tude, eans edos montagnes, la maión du Regule de Parin, qui eft Kiun-yang. A quelque diflance étoit celle de fa mêre, four de l'Emperatu Graselà. Affez proche ciot celle de la fille de l'Empertour Kang-lai, mariée su petit-fils de la feur de Chun-chi, friere de Rèquel. Toutes ces maións nous parferent commodes, grandes & bian bâtics. Elles avoient été confiruites par des Ouvriers de Peking.

<sup>14.</sup> Juin, Rivière de Hara-muren.

On trouve encore quelques autres maifons dans le voitinage, & quantité de tentes dans la plaine, fur les bords de la Rivière. Les terres sont labourées aux environs. Nos Tajins & les Mandarins de leur fuite, allèrent rendre VIII. Voyage. leurs respects aux deux Princesses, qui les reçurent & les traitérent fort bien. La Rivière de Hara-muren prend, dit-on, sa source dans le Pays d'Uchu-muchin, & va se joindre à la Rivière de Sira-muren. Nous trouvàmes ici, nour hauteur du Pole, quarante-trois degrés quarante & une mi-

Nos Tajins apprirent des Princesses, que le matin du même jour, elles avoient encore fenti un tremblement de terre, vers les huit heures, mais moindre que celui des jours précédens, qui avoit été fi confidérable dans leur Habitation, qu'elles avoient été obligées de camper fous des tentes. Comme nous marchions à cheval, aucun de nous ne s'en étoit apperçû.

LE 15, on fit foixante lis, toûjours dans la même prairie, au Nord quart de Nord-Ouest, sans quitter les bords du Hara-muren, qui serpente dans la plaine; & nous campames fur la même Rivière, près d'une montagne nommée Hara-bata, ou Kairé-bata. Nous vimes encore plusieurs tentes de Mongols, & divers morceaux de terres labourées. A l'Ouest de la prairie, on decouvre des fables mouvans, & au Nord-Ouest une grande chaîne de montagnes, qui règne fort loin du Nord-Est au Sud-Ouest. A l'Est, on voit un groupe d'autres montagnes, qui s'appellent Nimatu. La hauteur du Pole,

quarante-trois dégrés cinquante-huit minutes. LE 16, nous fimes foixante-quinze lis; les quinze premiers au Nord quart de Nord-Ouest: après quoi nous quittâmes la Rivière pour passer entre des montagnes, où nous vîmes quelques tentes de Mongols qui paroissoient fort pauvres. Un Taiki ne laissoit pas d'y faire sa demeure. Nous avancâmes sept ou huit lis plus loin vers! Ouest. Ensuite, ayant tourné à l'Ouest-Sud-Ouest & de-là au Nord-Ouest, nous primes sur la fin beaucoup plus du Nord. Le Pays que nous eûmes à traverser étoit fort découvert, & les montagnes paroiffoient nues. En nous éloignant du Hara-muren, nous trouvâmes les pâturages moins bons. Le terrain devenoit plus fee & moins capable de culture. Après avoir fait foixante-dix lis, nous entrâmes dans une prairie où les pâturages font excellens. Elle est arrosée d'un ruisseau dont l'eau est d'une extrême fraîcheur, & qui vient d'une fontaine au Nord, nommée Kuturi-bu-pulak, près de laquelle on affit le Camp. Une Comtesse Mongole vint attendre nos Tajins sur la route, pour s'informer de la santé de l'Empereur. Elle leur offrit des rafraîchissemens à la manière des Tartares, & à chacun deux chevaux, qu'ils acceptèrent, en lui faifant préfent Mongole, aussi de quelques pièces de soye. Cette Dame étoit du Pays d'Uchu-muchin.

LE 17, on fit foixante lis, d'abord entre des montagnes fort nues. C'est la chaine qui est contigue au mont Pe-cha, & qui porte le nom d'Ingan vers

qui est à l'Ouest & au Nord-Ouest de Parin.

GERBILLON, 1608.

Autre trem blement de

Diverfes montagnes

Fontaine de Kuturi-bu-pu-

Politeffe d'u-

<sup>15.</sup> Même Rivière, 16. Fontaine de Kuturi-hu-pu 17. Grande Plaine X. Part.

GERBILLON. 1698. VIII. Voyage. Grande plaine. la fource du ruiffeau près duquel on avoit campé. Enfuite nous entrâmes dans une plaine fabloneufe, dont quelques parties offroient des marécages, Après avoir fait environ vingt lis, nous entrâmes dans une autre plaine, beaucoup plus étendue, au milieu de laquelle on trouve plusieurs mares d'eau dormante. Les environs étoient couverts de tentes Mongoles, près desquelles on voyoit, comme dans la plaine, un grand nombre de vaches, mais peu d'autres bestiaux. Le terroir de cette plaine nous parût fort nitreux. Les pâturages y font bons vers le centre. Tout étoit inondé près d'un gros ruilleau, fur les bords duquel nous allames camper vers l'extremité de la plaine, au pied des collines qui la ferment au Nord-Ouest. Comme il ne s'offroit point de bois aux environs, on fut réduit à brûler la fiente des animaux. Cette chaîne de collines, que nous avions côtoyées les jours précédens du côté de l'Ouest, finit dès le commencement de nôtre marche, & le Pays étoit beaucoup plus découvert. Enfuite, lorsque nous câmes paffé les montagnes qui bordoient au Nord le lieu où nous avions campé, nous ne trouvâmes plus que des collines, dont la grande plaine étoit prefqu'environnée.

Séparation des Pays de Parin & d'Uchu-muchin, La chaîne de montagnes que les Manchoous nomment Ingan, & que nous pallimes un peu au deflous de nôtre Camp, (épare les Pysa de Parin & d'Urbummehin. C'est le lieu le plus elevé qui fe trouve dans toute cet exembu de Pays qui eft entre la Mer du Sud & Celle du Nord à pequiprès au même méridien, car toutes les caux qui coulent en abondance des montagnés, le partagent tellement, que celles qui coulent vers le Sud, vont fe jetter dans la Mer qui est au Sud de la grande Muraille; tandis que celle ha qui coulent du coét septentrional des montagnes dont cette châne est formée, & qui font le plus au Nord, vont se jetter dans la Mer Qui est au Nord, vont se jetter dans la Mer Orientale qui est au Nord de la China.

la Es 18, on fit trence-huit lis trence au Nord, prenant un peu de l'Oueft, de l'erdet au Nord-Nord-Oueft, cotijours dans une belle plaine qui eft la cominaution de celle où nous avions campé. Elle est reflerrée d'ailleurs par de petites collines. Mais is dix ou douze lis de-là, elle recommence à c'âurgir de plus de dix lis Nord & Sud, fans ceffer d'etre bordée à l'Est de à l'Oueft par de collines d' deire arostée du meme ruifieau. Après 3ê-le ré fetendes písqu'à vingt lis Nord & Sud, elle fe divitée en deux parties ; l'une qu'à va au Nord-Est & qui est fuivie du meme ruifieau; l'autre, qui prend au Nord-Dest, & qui est fuivie du meme ruifieau; l'autre, qui prend au Nord-Dest, & qui est fuivie du meme ruifieau; l'autre, qui prend au Nord-Dest, & qui est fuivie du meme ruifieau; l'autre, qui

Paluhur-pira

prend au Nord-Ouet, & qui est arroice d'une petite Riviere, nommee Pain-inu fuir les bords de laquelle on assir le Camp, dans un lieu qui se nomme Painbu-pira, & qui est borde à l'Ouest & au Nord-Ouest par des sables mouvans.

On nous raconta que huit ans auparavane, le Khan des Bluths étoit ven camper dans cette paine, lo répui s'étoit sapproché de la Chine, & qu'il avoit à pou-près fuivi le même chemin que nous, judqu'aux montagnes d'in-gan. Pluficares Taikis du Pays d'Uchu-muchin s'étoient fofmis à bui, & lui avoient fait des préfens. Mais ils farent condamnés l'année fuivante au démier

18. Juin. Palu-hur-pira, . . . . . .

n'étions pas éloignés du lieu où le Régule faifoit sa résidence, il vint avec fon fils au devant de nos Tajins, pour demander des nouvelles de la fanté VIII. Voyage. de l'Empereur, & leur fit préparer dans le Camp un festin à la Tartare. LE 19, nous ne fimes que dix neuf lis, au Nord quart de Nord-Oueft.

en remontant le long de la Rivière, dans un Pays plat. Nous campames dans le lieu même où refidoit le Régule d'Uchu-muchin, fur les bords de chu-muchin, la même Rivière. Ce lieu fe nomme Gongheer. Le Régule étoit Tsin-vang, qui fignifie, Prince du premier ordre. C'étoit un jeune homme de vingtcinq à trente ans, qui comptoit vingt-quatre Nurus dans fon Etendart. Il vint recevoir nos Tajins, les mena chez lui, c'est-à-dire dans ses tentes, qui étoient belles & propres, & leur fit un festin de viandes de mouton &

de bœuf, de lait & de créme. Enfuite il les reconduisit à leurs tentes. Nous trouvames, à Gongheer, quarante-quatre degrés quatre minutes de hauteur du Pole. LE 20, on féjourna, pour donner le tems aux valets de l'équipage de se fournir de moutons, & de changer quelques bêtes de charge qui paroiffoient

coufées de fatigue.

LE 21, on fit quatre-vingt-dix lis, toujours au Nord-Eft, dans un Pays fort uni. Nous repassames d'abord la Rivière de Palubur, à douze ou quinze lis de Gongheer, & nous découvrîmes quantité de tentes difperfées. Au lieu des excellens fourages que la plaine offre pendant quelques lis, on n'y trouve plus ensuite que des sables, qui rendent le terrain sort inégal. A-près avoir sait vingt lis, nous passames à la vûe d'un Etang, nommé Koudon nor, que nous laissames à l'Ouest. De-là nous continuames de marcher dans un Pays fort découvert, où l'on ne voyoit des montagnes qu'au Sud-Est & dans un grand éloignement. Le terrain étoit sabloneux & les pâturages fort maigres. A quatorze lis de Koudon-nor, nous vîmes un autre Etang, qui se nomme Keremtu-nor, & nous allâmes camper près de trois ou quatre marcs d'eau, qui ne paroiffoient qu'un amas d'eau de pluye. Cette cau n'étoit pas bourbeufe & n'avoit rien de mauvais dans le goût; mais elle fe troubloit en bouillant, & par dégrés il fe formoit dessus une pellicule affez épaiffe. C'étoit du nître, dont tout le terrain est rempli, & qui rend la terre si molle, que les chevaux y enfonçoient beancoup. Le fourage y étoit en abondance; mais n'y pouvant trouver de bois à brûler, on employa la fiente des animaux. Ce lieu s'appelle Pachay-kubur.

LE 22, on fit foixante lis, au Nord-Nord-Est quart de Nord-Est. Nous paffames d'abord une hauteur de fable, après laquelle nous descendimes dans une plaine environnée de collines d'un fable dur & couvert d'herbes, où l'on voyoit une prodigieuse quantité de moucherons. Cette plaine offroit plufieurs mares d'eau, & le terrain étoit fi marécageux que les chevaux n'y marchoient pas facilement. C'étoit une terre nîtreuse & détrempée

GERRILLON. I 608.

Gongheer,

Rivière de

<sup>19.</sup> Gonzbeer. 22. Horohon-piray-poro-hojo 21, Pachay-kubur.

1608. VIII. Voyage. Rivières de Teng-pira & de Horohonkol.

d'cau. Nous passames une petite colline, & nous fimes le reste du chemin dans un Pays plat & uni à perte de vûe. Après y avoir fait trente lis, nous traversames la petite Rivière de Teng-pira, & nous allâmes camper audelà d'une autre petite nommée Horohon-kol, dont l'eau étoit noirâtre. La hauteur du Pole de ce lieu, qui se nomme Horobon-piray-poro-bojo, est de quarante-cinq degrés vingt-fept minutes. Le foir, l'Horizon étant fort uni & l'air ferein, nous prîmes la variation de l'aimant, en observant le coucher du Soleil avec un demi-cercle que l'Empereur nous avoit prêté. L'amplitude occidentale se trouva de trente degrés; d'où nous conclûmes que la variation devoit être d'un degré vingt minutes du Nord à l'Ouest.,

Rivieres d'Inchachan & de Harauffou.

Le 23, on fit foixante-dix-neuf lis au Nord-Nord-Eft, & un peu plus vers l'Eit. Après en avoir fait près de quarante dans un Pays femblable à celui du jour précédent, nous passames une petite Rivière qui se nomme Inchachan, dont les environs font extrêmement marécageux. La route continua dans un Pays de la même nature, mais si rempli de moucherons, que les hommes & les bestiaux en souffroient cruellement. Le Camp sût assis au-delà d'unc Rivière nommée Hara-uffou, dont le cours est très-lent, mais qui est pleine d'herbes & assez profonde.

LE 24, nous fimes foixante-treize lis au Nord, cinq degrés environ

Houdu.

vers l'Ouest, toujours dans un Pays plat & unis Après en avoir fait quatre ou cinq, nous passames une petite Rivière qui se nomme Houdu. Hara-ussou n'en est qu'un bras, qui va la rejoindre après s'en être séparé. Le cours du Houdu est rapide vers le Nord-Ouest. Nous côtoyâmes plusieurs collines. & quelques hauteurs découvertes que nous laissames à l'Est. Deux mares d'eau que nous rencontrâmes étant presque desséchées, il fallût continuer nôtre marche, malgré l'excès de la chaleur & la perfécution des moucherons, qui étoit encore plus incommode. On campa près d'une fontaine d'eau très-claire & très-fraîche, dans un lieu qui se nomme Habirban, où

Habirhan.

la hauteur du Polc cst de quarante-fix degrés dix minutes. LE 25. nous fimes cinquante-un lis; les douze ou quinze premiers au Nord, prenant un peu de l'Ouest. Ensuite nous passames une petite colline, après laquelle nous entrâmes dans une autre plaine, dont le terrain ressembloit à celui du jour précédent. Nous tournames à l'Est, pour nous rendre à Parolchitu-nor, où nous devions camper. Il ne s'y trouva que de la

Parolchitu-nor.

fiente d'animaux pour le chauffage & pour les offices de la cuifine. LE 26, on fit foixante-quatre lis au Nord, pour aller camper près d'un grand Etang dont l'eau étoit fort nîtreuse, dans un lieu nommé Angbirtufira-puritu-nor. Nous fûmes extrêmement incommodés des moucherons

Anghirtufira-puritunon.

dans cette marche. LE 27, nous fimes foixante-quinze lis, au Nord-Nord-Est quart de Nord-Eft. Il fallût paffer d'abord une prairie fort marécageufe, où plufieurs

|                           | _ |            |                                     | _    |
|---------------------------|---|------------|-------------------------------------|------|
| 23 Rivière de Hara-uilou, |   | lis.<br>79 | Juin. 26. Anghirtu-fira-puritu-nor, | . 64 |
| 24. Habirhan,             |   | 73         | 27. Iptartay-nor,                   | 75   |

chameaux demeurèrent embourbés. Ensuite, nous marchâmes assez longtems entre des collines d'un terrain sec, mais toûjours couvert d'herbes, fans arbres & fans buiffons. Nous entrâmes de-là dans une spacieuse plaine, au bord de laquelle on affit le Camp, près d'une grande mare d'eau. Les environs étoient fort humides & la prairie remplie d'herbe. Ce lieu fe nomme Iptartay-nor. La hauteur du Pole y est de quarante-sept degrés Iptartay-nor.

GERBILLON. 1698. VIII. Voyage.

quatre minutes.

LE 28, on fit quarante-fix lis au Nord-Nord-Ouest. Après en avoir fait vingt, on entra dans des fables mélés de broffailles, qui rendent le terrain du Pays d'Ufort inégal. Ces fables ont environ dix lis de largeur, du Nord au Sud; mais n'étant pas mouvans, ils font moins difficiles à passer. Ils s'étendent plus loin à l'Est & à l'Ouest, & font la séparation du Pays d'Uchumuchin. & de celui des Kalkas & de Che-ching-han. Le nom de ce lieu est Queighen-elesu. Nous entrâmes de-là dans une plaine qui s'étend de toutes parts à perte de vûe, fans qu'on y découvre aucune apparence de montagne à l'Horizon. Quoique le terroir en paroifie affez bon, les pâturages n'y font pas excellens; & l'herbe nouvelle, qui ne faifoit que fortir de terre, étoit déjà tout-à-fait desséchée. On campa dans cette plaine, près d'un grand Etang, dont l'eau étoit puante & à demi-salée. Il en fallût chercher plus loin, dans d'autres petits Etangs, qui paroissoient formés d'eau de fource. Le grand Etang porte le nom de Whey-tu-tasiban-nor. Les environs étoient couverts de fiente d'animaux; ce qui fit juger que les Kalkas v avoient campé l'Hyver précédent. On voyoit fur l'eau une quantité han-nor. furprenante de canards, d'oyes fauvages & d'autres oiseaux de rivière, dont les Chasseurs de nos Tajins tuèrent plusieurs.

Séparation des Kalkas.

En paffant les limites d'Uchu-muchin, je m'informai de nôtre Guide, quels étoient les Pays qui touchoient au fien, du côté de l'Est & de l'Ouest. Il me dit que vers l'Est, à six journées, telles que nous les faissons ordinairement, c'est-à-dire, de cinquante à soixante lis chacune, on trouvoit le Pays d'Aru-kartchin; & vers l'Oucst, à huit journées, celui de Hautchit. Lorsque nous sumes entrés dans le Pays des Kalkas, l'incommodité des moucherons diminua beaucoup. Cependant les herbes hautes en étoient

Etang de Whey-tu-tail-

remplics, aux environs de l'Etang où nous avions campé; & le foir, aussitôt que le vent eût cessé, ils recommencerent leur cruelle persécution. LE 29, nous fimes foixante-quatre lis à l'Ouest-Nord-Ouest, dans un Pays fort plat, où nous ne vimes ni arbres, ni montagnes, ni eau, jufqu'au lieu où nous campames, près d'une affez grande mare qui se nomme Chaptu-nor.

Pays voifing

L'eau en étoit chargée de nître, qui la rendoit puante & faumache. On trouva, pour unique ressource, un puits dont l'eau étoit supportable. mais fans fraicheur. La hauteur du Pole, quarante-fept degres vingt-quatre minutes. Le vent ayant cessé l'après-midi, nous ressentimes plus que jamais l'incommodité des moucherons.

LE 30, on fit quatre-vingt-cinq lis au Nord quart & demi de Nord-Est. toû-

lie. Juin. 28. Etang de Whey-tu talihan-nor. 30. Lac de Puit nor, 29. Etang de Chaptu nor,

46

GERBILLON.
1 6 9 8.
VIII. Voyage.
Grand lac
de Puir-nor.

todjours dans un Pays femblable au précédent, mais emorse plus uni à l'Hénizon, où fon ne decouvroir pas la moindre hauteur ni la moindre hiera-lité fenfièle. Nous campianes près d'un grand Lac, normé Pui-nos, aux curvirons duquel on voyois pluficars tentes de Mongols. Navat que d'y arriver, nous rencontrames une troupe d'Iyas & d'Olhécier des Régules du Pays, qui venoient fabler nos l'ajims de la part de leurs Matters. Ils fil-enti fivirs de trois ou quatre Taikis, frects ou fils des principaux Régules de Rallas. Les ordres de l'Emperieur etoionts portés, avec beaucoup de céré-

Respect avoc lequel on porte les ordres de l'Empereur, rent fuivis de trois ou quatre Tailés, frera ou fils des principaux Régules Kalkas. Les ordres de l'Emperate récinet portés, avec beaucoup de cérémonie, dans des tuyaux enveloppés de fain jaune, & liés fuir le dos deux hommes. Ils écient précedes de deux grands étendars impériaux de brocard jaune, avec des dragons peints en or; pois d'un paraflol magnifique, et qu'ou en porte devant l'Empereux, avec des dragons peints en or & on agent. A la vile de ces étendarts, les Tailés défeendirent de cleval; & étant avancés à pied, l'efpace d'environ cent pas, lis fe mitent à genoux & demourèrent dans cette politre judqu'a-ce que cet apparel fui pelle affec ion. Endite ils remontrent à cheval, pour joindre les Tajins quatre les consequences aux des des de la Legion de la companie de la colon de de la Legion y fittent artivés, les ordonnées une péche, où l'on prite en pas de tennée à conseque coup de filet quantité de polificis, mair peu donn le groffer foit remarquable. Les plus grands flerent quelques capes, dont le claire tect in agrec d'une. On

Pêche dans le lac de Puir-nor.

> prit fur-tout un grand nombre de poissons blancs. La hauteur du Pole, quarante-huit degrés quatre minutes.

Richeffe du Pays en belliaux.

Le premier jour de suillet, nous fimes cinquantc-fix lis au Nord quart de Nord-Eft, en côtoyant toûjours le Lac de Puir-nor, que nous ne perdimes pas de vue. Nous avions pris d'abord au Nord-Nord-Ouest, en nous éloignant un peu du Lac, qui s'avance en cet endroit pour former une espèce de Cap vers l'Est. Après avoir fait ainsi douze ou quinze lis, nous nous rapprochames des bords, fur lesquels nous marchames quelque tems droit au Nord. Enfuite nous tournâmes toûjours vers l'Est, jusqu'au Nord-Nord-Eft, route que nous fuivîmes le plus long-tems. Le terrain du Pays étoit continuellement d'un fable dur, & l'herbe y étoit courte & rare; mais on la croit pleine de fue, & meilleure pour les bestiaux que la plus haute & la plus touffue. La grande quantité de bestiaux que les Mongols nourriffent aux environs, ne laiffe gueres le tems de croître, à l'herbe qui est proche du Lac. Ce n'est pas sans raison que ces Mongols sont estimes plus riches que la plûpart de ceux qui font plus voifins de la Chinc. Les chemins étoient converts de troupeaux de moutons, de vaches, de chevaux & de chameaux. Nous campâmes sur le bord du Lac, dans un lieu qui se nomme Puir-y ulan-ergui. Aussi-tôt que les tentes surent dressees, on se sit un amusement de la pêche. Elle sut si abondante, qu'après avoir choisi les plus gros poissons, on en jetta une prodigieuse quantité dans l'Etang, & l'on n'en luffa pas moins aux Mongols. Cependant on ne jettoit le filet que dans des lieux peu profonds, où l'eau n'avoit pas quatre pieds de hauteur.

<sup>1.</sup> Juillet, Puir-y-ulan ergul.

teur. Les plus grands poissons n'avoient guéres plus d'un pied & demi. Mais on ne scauroit douter qu'avec des barques on n'en cût pris de beaucoup plus gros. Quoique le Pays que nous avions traversé fût si uni qu'il n'y paroifloit aucune inégalité, il va néanmoins en s'élevant infenfiblement du côté du Nord. La hauteur du Pole, dans le lieu où nous étions campés,

CRETILION. тбоя. VIII. Voyage,

est de quarante-huit degrés trois minutes.

Rivière d'Urion.

LE 2, on fit quarante-neuf lis droit au Nord. L'équipage quitta d'abord le Lac, qui s'étend au Nord-Nord-Est depuis le Sud-Sud-Est, & prit la route Nord, pour aller camper fur la Riviere d'Urson, qui fort du Lac de Puir & va se jetter dans le Lac de Kulon. Le Pays que nous traversames ne cesfoit pas d'être uni & fabloncux. Après avoir marché douze ou quinze lis, nous découvrîmes au Nord-Est une montagne fort remarquable, parce qu'elle est feule, & nous fimes le reste du chemin fans la perdre de vsie. De nôtre Camp, elle paroiffoit éloignée de cinq ou fix lieues au Nord-Ouest quart d'Ouest. Nous sûmes obligés de camper à deux ou trois lis de la Rivière, pour être moins tourmentés des moucherons. Il n'en fût pas moins difficile d'éviter la perfécution d'une autre espèce de petites mouches, qu'on ne pouvoit chaffer qu'en faifant du feu à l'entrée des tentes. Je n'ai parlé que de l'équipage, parce qu'au-licu de prendre le même chemin, nous suivimes le Lac pendant l'espace d'environ vingt lis, pour reconnoître fa polition vers son extrêmité septentrionale. Nous trouvâmes qu'il fuivoit toûjours le même rhumb. Il n'a pas plus de quatre-vingt lis de longueur du Sud-Sud-Ouest au Nord-Nord-Est, sur environ trente lis de largeur; excepté dans quelques endroits, où il est resserré par des pointes de terre. Nous ne pûmes découvrir l'endroit où la Rivière de Kalka-

importunes.

pira fe décharge dans ce Lac. LE 3, nous fimes trente lis dans un Pays moins uni, dont le terrain s'élève & s'abbaiffe infenfiblement. On campa fur les bords de la Rivière d'Urfon, que nous n'avions pas cessé de côtoyer, au Midi d'un Etang formé par une fontaine qui se nomme Ulan-pulak. Comme on n'y appercoit ni arbre ni buisson, on y sût réduit encore à brûler de la fiente d'animaux.

Ulan-pulak.

## Conferences des Kalkas . & Eclaircissemens fur cette Nation.

Les T dans ce licu que s'affemblent les Etats des Kalkas, qui habitent les bords du Kerlon & les environs des Lacs de Kulon, de Puir & de Che-ching-han. Leurs principaux Chefs vinrent en ceremonie au-devant du Chi, c'est-à-dire, des ordres de l'Empereur. Ils s'avancerent jusqu'à cinq ou fix lis du lieu où se tiennent les Assemblées; & lorsqu'ils curent guent. apperçu les étendarts & le paraffol qui accompagnoient le Chi, ils descendirent de leurs chevaux & se mirent à genoux. Ensuite s'étant levés, ils allèrent demander des nouvelles de la fanté de l'Empereur, fléchiffant encore les genoux devant les Tajins, qui descendirent aussi & qui se tinrent debout. Après cette cérémonie, ils se faluèrent réciproquement & remonterent

Visite des Princes Kalkas & cérémonles qui l'accompa-

<sup>2.</sup> Juillet. Rivière d'Urion , . 49 lit. 3. Juillet. Ulan-palak,

tèrent à cheval, pour se rendre au lieu où nous étions déjà campés. Les Kalkas y avoient préparé deux grandes tentes, près desquelles on plaça le VIII. Voyage. Chi Impérial. Ils allumèrent un Hyang, c'est-à-dire, un bois odoriferant, qui sert au même usage que l'encens en Europe. Tous les Princes Kalkas

Lecture du Chi Impérial,

se prosternèrent, & frappèrent trois sois la terre du front. Ensuite deux Mandarins du Tribunal des Mongols ayant déployé le Chi & le tenant par les deux bouts, un troisième le lût à haute voix. Cet ordre étoit écrit en langue Mongole. Il portoit; "que fuivant l'usage établi, on avoit dû tenir. " de trois en trois ans, des Affemblées générales, pour y terminer les dif-" férends & décider en dernier ressort, toutes les affaires du Pays; mais " que la guerre des Eluths ayant interrompu ce fage établiffement, Sa Ma-" jesté, après l'avoir heureusement finie, envoyoit trois Grands de sa Cour " pour tenir l'Assemblée en son nom: qu'au reste, les Kalkas étant tous , réunis fous la domination de Sa Majesté, & se trouvant partagés en Etendarts & en Nurus, comme les autres Mongols; ils devoient se regar-" der tous du même œil; que par conféquent il n'étoit plus déformais né-", ceffaire de poser des gardes & des sentinelles sur les frontières de leurs " differens Etats. &c.

Commencement des Conférences.

autres Princes se prosternèrent trois sois & frappèrent la terre du front. Alors le Préfident du Hupou alla prendre le Chi & le préfenta lui-même à Che-ching-han, qui le recût à genoux & le remit entre les mains de fes gens. Ils se prosternerent encore trois fois, pour rendre graces à l'Empereur de ses soins paternels. Ensuite les Tajins se rangèrent du côté de l'Orient, & Che-ching-han avec les autres Princes Kalkas, du côté de l'Occident, c'est-à-dire, vis-à-vis les uns des autres. Ils se saluèrent réciproquement; après quoi, s'étant affis enfemble, ils bûrent du thé Tartare. que les Kalkas avoient fait préparer, & ils commencerent à s'entretenir des affaires publiques.

APRÈS cette lecture, on remit le Chi au même lieu. Che-ching-han & les

Pêche.

On fit, le même jour, une pêche abondante dans la Rivière d'Urfon. où l'on prît plufieurs de ces grands poissons de Lyau-tong, qui se nomment Cha-chi-ghis, quelques Chelus, quantité de carpes de médiocre grandeur, quelques brochets, des anguilles, des T/yur, & d'autres poissons de diverfes espèces. Les six jours suivans surent employés par les Tajins, à règler toutes les

Suite des Conferences.

affaires qui leur furent propofées. Ils s'affembloient chaque jour avec les Princes Kalkas. Chacun avoit la liberté d'expliquer ses vues & ses sentimens. Cependant on ne traita pas d'affaires importantes pendant ces pre-Préfens mumiers jours. Les Princes envoyèrent aux Tajins un présent de quelques tuels des Tachevaux, des viandes cuites à leur manière, des liqueurs composées de lait de jument, du lait doux & aigre & d'autres fortes de laitages. Entre les viandes, le mouton étoit d'excellent goût. Les Kalkas ont l'art de le préparer. Mon hôte le trouvoit meilleur que celui qu'on fervoit à fa table, quoiqu'il eût un fort bon Cuitinier. Je goûtai d'une espèce de loutre, que les Kalkas nomment Tarbigi, dont je trouvai la chair fort tendre & d'aussi bon goût que celle du chevreuil. Les Tajins envoyèrent aux Princes, un présent d'étosses de soye, d'arcs & de fléches. Ils acheterent des

ins & des Princes Kalk as.

cheraux. Ils troquèrent les chameaux maigres ou blellés. Les payemens fe faifoient en piéces de toile, en tabac & thé, qu'on avoit apporté de Peking. Ces marchandifes paroifloient plus agréables aux Kalkas que de l'argent, quoiqu'il y en elt quelques-uns qui le préferoient aux denrées. On fe pourvitu affig de beuts & de moutons pour le refte du vovage.

Las Kalkas mênent une vie beaucoup plus aifée que la plupart des Mongols qui font aux environs de la Chine. Leurs troupeaux font en plus grand nombre, & le Pays leur offre plus de commodites pour les nourrir. Avan la guerre des Eubuhs, lis étoient extrémement riches, par la multiqué infinie de leurs bestiaux. Quelque-uns de leurs principaux Princes ont encore huit d'it mille chevaux dans leurs haras. Cette Nation s'écendoit autréfois depuis la fource du Kerlon jusques vers le Pays de Sobas; mais elle s'est retireé en deça de cette Rivière, pour fe mettre à couvert de la fureur des Eluths,

qui la défoloient par leurs pillages & leurs maffacres.

UNE grande partie des Kalkas s'est donnée volontairement aux Moscovites. L'Empereur de la Chine en recevant les autres au nombre de ses Sujets, dans l'Assemblée des Etats de Tartarie, qui sc tint à Tolonor en 1691, confirma Che-ching-han dans sa dignité de Kban, avec cette restriction, qu'elle ne passeroit pas à ses descendans. Un Oncle de ce Khan. qui étoit le plus puissant Prince du Pays, sût créé Tfin-vang, ou Régule du premier ordre. Cinq autres Princes furent élevés à la dignité de Peilé; un autre, à celle de Kong, & deux à celle de Taiki du premier ordre & de Chefs d'Etendarts. Ces dix Princes étoient ceux qui avoient un affez grand nombre de Sujets pour en sormer un Etendart. Ainsi toute la Nation des Kalkas foûmis à la Chine, est divisée en dix Etendarts. Leurs Chess les gouvernent sans aucune dépendance mutuelle, & ne reconnoissent pas d'autre autorité que celle de l'Empereur & du Tribunal des Mongols, auquel on peut appeller de leur sentence. Che-ching-han même, ne peut saire mourir aucun de ses Sujets, ni confisquer leurs biens. Ces deux châtimens font réfervés à la connoissance immédiate de l'Empereur. Sa Majesté donne aux Régules qui portent le tître de Peilé, le même revenu qu'aux autres Princes Mongols qui sont aux environs de la Chine, & ne tire d'eux aucun tribut.

Lossov'its viennent à Peking pour faher ce Monarque & lui offrir quelques chevaux ou quelques chameaux à titre de tribut, il leur fait donner l'equivalent en étoffes de foye, en toile, en thé, &c. Ils font défrayés à Peking pendant le fejour qu'ils y font. Voici les noms des dix Princes Kalkas, & le nombre des Nurus qu'ils not hacun dans leur Exendar:

Gentillon, 1698. VIII. Voyage,

Etat de la Nation des Kalkas,

En combien d'Etendarts ils font divi-

Autorité de leurs Chefs.

Traitement qu'ils reçoivent de l'Empereur.

1. Che-ching-ham. 27 Nurus. 5. Chingpelle-peile. 7 Nurus & demi. 2. Namjal-lfin-vang. 21 Nurus & 6. Tanggahn-peile. 6 Nurus. demi. 7. Aldar-peile. 6 Nurus. 3. Pong-fal-kim-vang. 12 Nurus & 8. Chenden-kong. 28 Nurus.

demi. 9. Serengtachi - taiki. 12 Nurus & demi. demi. 10. Connetebouk - taiki. 1. Nuru.

derrii.

Io. Connetcbouk raiki. I. Nuru.

X. Part.

G

Noms & forces des dix-Princes Kalkas. GERRILLON.

1 698.
VIII. Voyage.

Nurus, & dequoi ils font
compofés.

CHAQUE Naru ett divifé en cent cinquante familles. Une famille eft compofée du mari, de la femme, des enfans des erfeixes. De trois en trois ans, on examine s'il y a plus ou moins de familles dans les Nurus, & celles qui s'y trouvent de plus, fervent a remplacer les familles qui manquent dans d'autres Nurus du meme Etendart, ou à compofér de nouveaux Nurus. Jamais ils ne paffent d'ou Etendart i l'autre. En un mor, ces Nurus font pour le nombre, ce qu'ils étoient à l'Alfemblée des Etats de Tartarie en 1901, qui filt l'aunée de leur établiffement, Jorfopue tous les Kailkas fe fodmirent volontairement à l'Empereur. Mais on aflure qu'ils ont beaucou dinimied écouis. à l'occafion de la reurre des Elaths, oui fâtojent des

Camps on Résidence des dix Princes Kaikas.

JOINONS ici le nom des lieux aux environs desquels les Chefs des Etendarts font ordinairement leur résidence; car ils n'ont pas de demeure fixe. Leur unique régle pour camper, est la commodité des fourages. Cependant ils ont des bornes, qu'ils ne passen gueres. Chacun se contente d'errer de Camps en Camps, dans une certaine étendue de Pays.

CHE-CHING-HAN campe aux environs d'un Etang qui se nomme Tuené, vers la Rivière de Kerlon, à trois journées Nord-Ouest d'Ulan-pulak, où

fe tiennent les Assemblées.

courfes continuelles dans le Pays des Kalkas.

Nanjal-Tsin-vano campe fur le bord occidental du Lac de Puir, à deux journées Sud-Est d'Ulan-pulak.

PONG-SUL-KIUN-VANG forme ses Camps vers la Rivière d'Urson, dans un lieu nommé Poumé, à deux journées Nord-Est d'Ulan-pulak.

PUTA-CHAPPE-PEILÉ campe au Nord de la montagne de Matasse, dans un lieu qui se nomme Huhu-teresson, à cinq journées Sud d'Ulanpulak.

CHINGFELLE-FEILÉ campe dans un lieu nommé Kurban-chaban-pulak, à dix journées Sud-Oueft d'Ulan-pulak.

dax journees sud-Ouelt d'Ulan-pulak.

TANGEGHIN-FELLÉ campe für les bords de la Rivière de Kalka-pira,
dans un lieu qui se nomme Poumé, à trois journées Sud-Est d'Ulan-pulak.

ALDAR-PEILE campe fur les bords de la Rivière d'Urson, près d'un Etang nommé Tuené, à trois journées Nord-Est d'Ulan-pulak.

CHENDEN-KONG promène ses Camps aux environs d'un lieu nommé Ula-tay-y-nadak, à trois journées Nord-Est d'Ulan-pulak.

SERENGTACHI-TAIKI campe aux environs de Parbeton, fur les bords du

Kerlon, à huit journées Ouest d'Ulan-pulak.

CONNETCHOURTAINT campe sur les bords de la Rivière de Kalkapira, aux environs d'un lieu qui se nomme Poumé, à trois journées Sud-Est

Ancien état des Kalkas,

d'Ulan-pulak.

Avan que les Kalkas eûffent été détraits par les Elluths, tous ces Princes, qui font de la famille de Che-bing-bin, le reconnoilloient pour leur Chef è leur Souverain. Mais, par dégrés, chacun fe rendit indépendant. Ils occupoient alors, comme on la dit, une fort grande étendue de Pays, depuis Poys-un's judqu'aux limites de la Province de éboin, figheré de leur Pays par deux petites Rivières, nommées Lbeng & H'bby, qui vont fe jeter dans celle d'Egons. Elles font à une ou deux journées Et de la Rivière tra dans celle d'Egons.

re

re de Kalka, qui prenant fa fource dans la montagne de Scioligi, se jette Gammaon dans le Lac de Puir.

1698. VIII. Voyage.

## Continuation du Voyage.

E 11 Juillet, quatrième jour de la fixième Lune Chinoife, nous partîmes du lieu de l'Affemblée, & nous fimes foixante-fept lis au Nord-Ouest quart de Nord. Nous passames deux fois à gué la Rivière d'Urson; la première fois près du Camp, & nos chevaux n'eurent de l'eau que jufqu'aux fangles, parce que le gue étoit large; car le passage étoit impossible dans les endroits où la Rivière étoit plus étroite. Nous la traversames une feconde fois à quinze ou vingt lis du Camp, après avoir passé une grande prairie qui s'étend des deux côtés de la même Rivière. Le second gué est plus facile que le premier. Nôtre but, en passant deux fois la Rivière, étoit d'éviter la nécessité de faire le tour de l'Étang d'Ulan-pulak & du ruiffeau qu'il forme, parce que c'est un marécage dont nous n'aurions pas est peu de peine à nous tirer, & que d'ailleurs il auroit fallu deux journées au lieu d'une, pour nous rendre au Lac de Kulon, où nous allames camper. Le Pays que nous enmes à traverser au-delà de l'Urson étoit moins égal. Il alloit en pente presqu'insensible, & le terrain étoit sabloneux. On s'arrêta fur une hauteur, à douze ou quinze lis du Lac, d'où nous en découvrimes la partie qui n'étoit pas cachée par les montagnes. Cette partie du Lac. que nous confiderames à loifir avec de bonnes lunettes, peut avoir environ cent ou fix-vingts lis de tour. La plus grande longueur de l'Ouest-Sud-Quest à l'Est-Nord-Est, avoit environ quarante lis, suivant nôtre estimation, & fa largeur un peu plus de trente lis du Sud-Est au Nord-Quest. Vers le Nord-Eft, on découvroit une ouverture qui n'étoit pas fort large, On nous dit que c'étoit la communication de cette partie du Lac que nous découvrions, avec celle qui nous étoit cachée. Elle est fans comparation plus grande, & l'on nous affura même, qu'à faire foixante ou foixante-dix lis par jour, il falloit fept jours pour en faire le tour. Les montagnes, qui font entre le Nord-Est du Lac & le Nord-Ouest, nous en déroboient la vue. Cependant on voyoit encore ça & là, des montagnes au-delà du Lac à l'Eft. & ouelques collines au Sud-Eit. Mais toutes les montagnes qui environnent ce grand Lac ont peu de hauteur. On en distingue trois principales: celle qui est le plus au Sud, se nomme Kaliu-tay; celle du milieu, Ol-cain, & celle qui est au Nord, fur le bord de l'Argan, Kur-hautebird: On nous die auffi, que la Rivière d'Urfon entroit dans cette partie du Lac qui nous étoit cachée vers l'Est; que la Rivière d'Argan, que les Kalkas appellent Ergone, en fortoit vers le Nord-Eit, & que celle de Kerlon y entroit vers le Nord-Quest, à quarante lis du lieu où nous étions campes.

APRÈS avoir confideré foigneutement ce Lac, de l'éminence où pous étions.

Gués de la Rivière d'Ur-

Description

CONTINUATION DE LA ROUTE.

11. Juilles. Lac de Kulon,

marchandifes.

GERRILLON. 1698. VIII. Voyage. Isles du Lac.

bloneux, & fans autres pâturages que des touffes d'une espèce d'herbe que les chameaux aiment beaucoup & qui croît dans les fables. On y voyoit des nuées de moucherons. En promenant encore nos regards fur le Lacnous y vîmes plufieurs espaces de fable découvert, qui formoient comme de petites Isles; ce qui nous fit juger que cette partie étoit peu profonde. Notre conjecture fût confirmée par nos Pêcheurs, qui y entrérent jusqu'à cing ou fix lis, avant que d'y trouver trois pieds d'eau. Nous nous rendîmes ensuite au Camp, qui étoit à deux lis des bords du Lac, précisément à fon extrêmité occidentale, ou plûtôt au Sud-Ouest; car le Lac, dans sa longueur, qui est, dit-on, de plus de deux cens lis, règne du Sud-Quest au Nord-Eft. Ce lieu s'appelle Dalay-choye-chong-dalay. On lui donne ce nom, qui fignifie Mer, pour exprimer sa grandeur. Les Pecheurs prirent feulement trois ou quatre grandes carpes, & peu de petits poissons. La hauteur du Pole, dont nous ne pûmes nous affürer, parce que l'épaisseur des nuées nous empêcha de prendre la hauteur méridienne, nous parût de quarantehuit dégrés quarante-fix minutes. On vit encore arriver des Taikis Kalkas qui venoient saluer nos Tajins & leur offrir des présens. D'autres Kalkas

Dalay-chovechong-dalay.

> LE 12, nous fimes foixante lis à l'Ouest, six dégrés vers le Nord, dans un Pays fort découvert, & affez uni pendant l'espace de quarante lis; après quoi nous passames une petite montagne, qui continue depuis celle de Tulan-hara jusqu'à la Rivière de Kerlon. Nous campâmes sur les bords de cette Rivière, dans un lieu nommé Kerlonni-altroy-emu. Le Kerlon coule dans une plaine de plus d'une lieue de largeur, qui forme une très-belle prairie & d'excellens pâturages. On campa au pied d'une colline, au Nord de la Rivière. On voyoit d'autres collines, qui paroissoient fort arides. Mais

> amenèrent des chameaux & des chevaux, pour les échanger contre diverses

Kerlonni-altroy-emu.

> rante-huit dégrés quarante-huit minutes. LE 13, on fit foixante-dix lis; les quinze premiers au Sud-Sud-Ouest; enfuite quinze ou vingt au Sud-Quest, tantôt plus au Sud & tantôt plus à l'Ouest. Vers la fin , nous avançames affez long-tems à l'Ouest , prenant même quelquefois un peu du Nord; de-forte que la totalité de la route fût d'environ foixante lis au Sud-Ouest quart d'Ouest. On étoit obligé de faire ces détours, pour fuivre le chemin le plus aifé & pour éviter les marais du Kerlon. Nous fimes presque les deux tiers du chemin dans des collines

> l'eau de la Rivière est très-bonne & très-faine. La hauteur du Pole, qua-

Pierres d'A-

d'un fable dur, où l'on trouve quantité de petites pierres d'Agathe, mais commune. Nous ne cessames point de côtoyer le Kerlon, en le laissant tobjours à droite au Nord, à cause des marais & des grands détours qu'il fait, tantôt vers le Nord & tantôt vers le Sud.

APRES avoir fait cinquante lis, nous passames à la vûe d'un Etang médiocre, où Che-ching-han avoit eû fon Camp, qu'il avoit quitté depuis deux jours,

Tuillet. Juillet. lis. 22. Kerlonni-altroy-emu. . 13. Tuené-nor.

jours, pour s'avancer un peu plus à l'Ouest sur les bords du Kerlon. Nous campames à l'entrée de la prairie, dans un lieu qui se nomme Tuené-nor. La largeur de cette prairie est de plus d'une lieue, & les pâturages y sont excellens.

GERBILLON. 1698. VIII. Voyage.

LE 14. on fit cinquante-neuf lis au Sud-Oueft, toûjours dans la plaine du Kerlon. Après en avoir fait environ cinquante, nous passames la Rivière dans un endroit où elle n'avoit pas plus de deux pieds d'eau, mais avec fa largeur ordinaire, qui est d'environ soixante pieds. Che-ching-han étoit campé avec sa famille sur les deux bords. Dans tout le voyage, nous han & ses rin'avions pas vû tant de chameaux, de chevaux & de chévres. On voyoit cheffes en aussi des moutons, des vaches & des bœufs, mais en moindre nombre. Le troupeaux. Khan avoit environ huit ou dix tentes, qui paroiffoient plus propres que les autres, mais qui n'étoient pas comparables à celles des Seigneurs Mancheous. On découvroit, au-dessus & au-dessous de la Rivière, deux autres tentes & plufieurs pavillons, avec un amas de tentes communes pour ses gens. Il avoit fait préparer, à quelque distance, un pavillon particulier, pour y recevoir nos Tajins & les y traiter à la manière des Tartares. Il les avoit fait inviter par ses Officiers. Lorsqu'ils approchèrent de sa réfidence, il vint au-devant d'eux à cheval, & les conduifit au pavillon qu'il

leur avoit fait préparer. Le festin qu'il leur donna, consistoit en huit ou dix moutons apprêtés différemment & servis dans une espèce d'auges de bois car il ne parût pas d'autre vaisselle. Après avoir goûté de ces viandes, &

du même côté, qu'on prit la réfolution de le passer. On fit ensuite qua-rante lis au-delà. Les Kalkas de la dépendance du Khan, amenèrent quan-

Che-ching-

bû du thể préparé avec du lait, ils remontèrent à cheval & se rendirent au Camp, fur les bords du Kerlon, dans un lieu nommé Labi-toutala. L'eau Labi-toutala. de la Rivière étoit fort trouble. On y fit une pêche abondante, sur-tout de carpes, mais qui n'étoient ni fort groffes ni fort graffes. La prairie est au Sud de la Rivière. C'étoit pour éviter un grand tour que le Kerlon fait

tité de chameaux & de chevaux, pour faire leur Commerce dans le Camp. LE 15, on fit quatre-vingt-quinze lis, tant à l'Ouest-Sud-Ouest qu'à l'Ouest quart de Nord-Ouest. Ensuite on traversa de petites montagnes fort nues, après lesquelles on entra dans une grande plaine, qui s'étendoit au Nord à perte de vûe. On découvroit que ques collines à l'Ouest & au Sud-Ouest. Le Pays que nous traversames étoit absolument stérile; le terrain, de fable dur, couvert de très-peu d'herbe, fans eau & fans arbres. Nous eûmes toûjours le Kerlon au Sud; tantôt plus loin, tantôt plus près; mais nous nous en éloignames de quarante ou cinquante lis, parce qu'il fait de si grands détours en suivant le pied des montagnes, que pour ne pas nous écarter de ses bords, nous aurions employé trois jours jusqu'à Kerlonni-chik-chira, où nous allames camper fur la même Rivière. Elle y est chik-chira. toûjours bordée d'une très-belle prairie, qui offre d'excellens pâturages. De nôtre Camp, on voyoit, à l'Est-Sud-Est, les montagnes que nous avions passées

Kerlonm-

59 15. Kerlonni-chik chira, 14. Lahi-toutala,

I 698.
Viii. Voyage.
Montagnes
de Horobot.

pafflés & qui se nomment Horobus, parce qu'elles ont quekque ressentant de vere le corps d'un chameau. C'étoit le long de ces montagnes d'anns la même plaine, que nous avions passe neul ans auparavant, pour nous rendre à Nipcheu, après avoir travess s'elle a Rivière de Kerlon dans l'endroit qui est au Midi des mêmes montagnes, à s'oixante-dix ou quatre-vingt lis, au Sud, du liet on hous étions camplés. Les obsérvations que nous sêmes, à s'ept on luit lis du Camp, s'accordèrent fort bien avec celles que nous avions faites dans le premier vorage.

Lz 16, nois fines foixiatie-fix iis jes vingt premiers l/Oseft dans la méme plaine. Enfuite, ayant pelle une perite hauteur, nous tournifines du côté dis Sud, depuis l'Oseft jufqu'au Sud-Oseft quart de Nord. Nous cénies todjours au Nord, le Kerlon, qui fait un affer grand tour, mais bien mointire que ceini du jour précédent. Nous s'en étions fegarée par aucure train notjours fishement, à l'exception de douze ou quirne lis aux envivous du Kerlon, où la prairie dans laquelle il ferpente, eft à-peu-près de cette largeur. Un Taik I, l'eutenant Général de l'Etendart de Che-ching-

han, vint visiter nos Tajins dans le Camp.

Le 17, nous finues foixante-trois lis, todjours dans un Pays fort découver, no fron ne voyoie que quedques colline ver le Sud & le Sud-Oueft. Nous recommençàmes à marcher au Sud du K-rlon, dont nous nous étions étignés pendant l'efpace de quarante lis 3 & pendant le refle du chemin nous ne ceffames point de le côtoyer, prefique todjours à vûe. Le Camp fig alfis fur fes bords, dans un lice qui fe normae Kerlonsi-fixact-bi-baston.

Kerlonni-flra-chi-bautay.

Le 18, nous finaci foixante-dix lis, prefique droit à l'Ouell'; excepté qu'aux quinze derineirs nous primes un peu du Nord, pour alle reamper fur les bords du Kerlon, que nous paffârnes avant que d'altori le Camp. Nous Pavions continuellement fivil virgétul à vûe, fina quitter la partite; excepté dans deux endroits, où nous paffârnes de petites hauteurs au Sud. On était doibigé de faire ces détours, pour évière des lieux marcéageux. Cette prairie eft toújours fort belle de rempile de bons pâturages. Nous laiffaires au Sud plufeurs petites collines, fains l-fequiles le Pays feroit tout d-fait plat. Le terrain de ces collines de des hauteurs qui bordent la prairie, eft fubioneux de férile. L'herbe y eft rarcé de for courte. On campa dans

Chilun-kar-

un lieu qui se nomme Chilan-kar-chala, sur les bords du Kerlon.

Le 10, on sit soixante-dix lis à l'Ouel, dans un Pays encore plus plat
rue les jours précédens, & sans s'éloigner du Kerlon de plus de dix ou
douze lis. De tems en tems, on découvroit quelques collines & des haueurs au Sud de cette Rivière. Nous emphanes sur ses bords, après l'avoir

Tyré-nor.

paffée dans un lieu nommé Turé-nor. On y prit quantité de poissons blanes, mais la plûpart fort maigres & fort petits.
LE 20, nous finces foixante-cinq lis à l'Ouest, jusqu'à quatorze dégrés

| Fuillet.                       | _ |    | lis. |          | Fuill     | ri. | <br>- | lis. |
|--------------------------------|---|----|------|----------|-----------|-----|-------|------|
| 16. Le Kerlon,                 |   | ٠. | 65   | 19. Même |           |     |       | 70   |
| 17. Kerlonni-fira-chi-bau-tay, |   |    | 63   | 20. Mcae | Riviere , |     |       | 65   |
| ra. Burds du Kerlen.           |   |    | 70   |          |           |     |       | . 4  |

Dominio Coogle

vers le Sud, toujours en côtovant le Kerlon, dans la plaine & dans la prairie qui le bordent. Après dix-huit ou vingt lis, nous passames devant les reftes d'une Ville, autrefois bâtie par la race des Tuens, fur le bord feptentrional du Kerlon. Sa forme étoit quarrée, & fa circonference d'environ vingt lis. On y voit encore deux pyramides à-demi ruinées, & de grands pans de ses murs de terre. Elle se nommoit Para-botun, c'est-à-dire, Ville du Tygre, parce qu'on y entendoit fouvent les cris de ces animaux féroces. Nous campames fur les bords du Kerlon, après avoir passé un petit ruisseau dont l'eau est fort claire, & qui va se jetter près de la dans cette Rivière, La prairie offre toûjours d'excellens fourages. Kerlonni-kan-chu-ku-alin est le nom du lieu où le Camp fût affis.

LE 21, on fit foixante-huit lis; les premiers à l'Ouest-Sud-Ouest quart d'Ouest. Ensuite, tournant autour de la prairie pour éviter les marais, nous passames le Kerlon, que nous ne cessames point de côtover, à l'exception des quinze ou vingt derniers lis, où cette Rivière faifant un affez long détour au Sud pour aller passer une montagne qui est à son Midi & des collines qui font au Nord, nous coupâmes droit, par une colline, & nous descendimes dans la prairie pour aller rejoindre ses bords, sur lesquels nous campames, dans un lieu qui se nomme Pusing-angha. Serengtachitaiki, Chef d'un des dix Etendarts Kalkas, étoit campé avec un grand nombre de ses gens aux environs de la Rivière. Il en vint plusieurs au Camp pour faire leur Commerce; & le Taiki ayant attendu nos Tajins fur la route, leur fit un festin à la manière du Pays. La hauteur du Pole, quarante-sept degrés cinquante-huit minutes.

LE 22, nous partîmes fort tard à cause de la pluye, & nous ne simes que trente-cinq lis à l'Ouest quart de Sud-Ouest, en côtoyant toûjours le Kerlon à vûe. A la fin nous quittâmes la prairie, pour passer quelques collines & pour éviter des lieux marécageux. Enfuite étant descendus dans la prairie, que nous traversames entiérement, nous passames la Rivière, pour aller camper de l'autre côté, fur une éminence, dans un lieu qui fe nom- Pult-luk-alia. me Puir-luk-alin.

LE 23, on fit foixante-feize lis, tout compté, à l'Ouest, environ quinze dégrés vers le Sud, côtoyant presque toûjours des montagnes & des collines du côté du Sud, & le Kerlon du côté du Nord. On campa dans la prairie, à quatre ou cinq lis de la Rivière, mais proche d'une petite mare d'eau fort fraîche. Ce lieu porte le nom de Paynuk-alinni-bara-uj lou.

LE 24, nous fimes foixante-huit lis; les trente-trois premiers à l'Ouest-Sud-Oueit, & le refte droit à l'Ouest. On marcha toûjours dans la plaine, au pied des petites montagnes & des collines qui sont au Sud de la Rivière. Nous passames ensuite la Rivière, pour camper sur son bord septentrional. dans la prairie, qui offre toûjours de bons paturages. Pendant la plus grande partie du chemin, nous vimes de la fiente de mules fauvages de de ché-

GERTILLOSS 1698. VIII. Voyage. Ruines de Para-hotun.

Camp de Serenguachi-

Mules fauvages & chevies jaunes.

|     | Jui            | Het. |   | lis. |     | H                                                             |  |    |
|-----|----------------|------|---|------|-----|---------------------------------------------------------------|--|----|
| ŧī. | Même Rivière,  |      |   | 68   | 23. | Juillet.<br>Paynuk alinni hara-uffou ,<br>Purha-ju-hay-hojo , |  | 76 |
| 22. | Pult-luk alin. |      | • | 35   | 24- | Purha-ju-hay-hojo,                                            |  | 68 |

GERSTLLON. 1608. VIII. Voyage. vres jaunes. Les collines en font remplies, & nos gens, qui chassoient dans la marche, en pourfuivirent quelques-unes; mais comme ils étoient en petit nombre & que ces animaux font fort légers à la course, ils n'en purent prendre aucun. On tua feulement un jeune loup, qui fuivoit depuis deux jours les troupeaux de moutons de nos Mandarins; & l'on vit cinq grands cerfs dans les montagnes, quoiqu'elles foyent découvertes & fans aucune apparence de bois. Le lieu où l'on campa se nomme Purbafu-bay-bojo, à quarante-sept degrés quarante-quatre minutes de hauteur du Pole.

Purha-fuhay-hojo.

LE 25, nous fimes foixante-quatre lis à l'Ouest, environ seize degrés vers le Sud. Après avoir fait vingt lis dans la plaine, nous repaffames le Kerlon, que nous laissames ensuite au Nord, le côtoyant d'assez loin, & fuivant de fort près les montagnes & les collines qui font au Midi. Nous Montagnes passames devant celles qui se nomment Egutei-kalka, où les Eluths investid'Egutei-kalrent, en 1696, deux cens Cavaliers de l'avant-garde de l'Empereur, & se retirèrent enfuite fans les attaquer, contens d'enmener environ quatre cens de leurs chevaux, qu'ils avoient furpris avant que d'avoir été reconnus. Nous campâmes dans le lieu où l'Empereur avoit campé avec toute fon Armée, lorfou'il étoit arrivé fur les bords du Kerlon, c'est-à-dire, au-delà de la Rivière, sur la rive septentrionale. Ce lieu se nomme Erdeni-talobay-

ku, Ancien' Camp de

l'Empereur.

ter la plaine, qui s'étend depuis le bord feptentrional du Kerlon jusqu'aux montagnes & aux collines. Elles continuent & forment une chaîne, mais elles font peu hautes & fort nues. Le Kerlon fait ici un grand détour au Sud. Nous nous en éloignames de trente ou quarante lis, dans des fables durs & stériles, où les nids de rats étoient en si grand nombre, que le terrain étant creux, quoique couvert de fable à la furface, nos chameaux & nos chevaux en recevoient beaucoup d'incommodité dans leur marche. Nous revînmes camper fur le bord du Kerlon, dans un lieu nommé

parghi-erghi, à quarante-sept degrés trente-huit minutes de hauteur du Pole. LE 26, on fit foixante-quinze lis au Sud-Ouest quart d'Ouest, sans quit-

Nids de rats.

Huietu-t filao. LE 27, nous fimes cinquante lis au Sust-Ouest quart d'Ouest, en comptant les détours & évaluant la variation de trois degrés quarante minutes à l'Ouest. On marcha toûjours dans une grande plaine, côtoyant d'affez loin la Rivière & les montagnes, qui la bordent au Nord. Le terrain étoit

Chalcut exceffive.

d'un fable également dur & stérile. On campa près d'une pointe de collines, qui s'appelle Kayré-bojo, fur le bord du Kerlon. La chaleur étoit exceffive, caufée par un vent brûlant de Sud & de Sud-Ouest. Nous trouvàmes la hauteur du Pole de quarante-fept degrés quinze minutes. Mais le foir, au coucher du Soleil, la variation de l'aiguille étoit de trois degrés quarante minutes Ouest.

LE 28, on fit cinquante-cinq lis à l'Ouest, six degrés vers le Sud. Après avoir

Juillet. Juillet. lis. lis. ac. Erdeni-talohay-varghi-erghi, 27. Kayré-hojo, 4 64 26. Hujetu-tillao, . 75 a8. Honghur-putitu,

avoir marché quelque-tems dans la plaine, nous entrâmes dans de petites montagnes, laissant le Kerlon au Sud, vers lequel il sait un grand détour. Nous ne fimes que monter & descendre dans les montagnes, mais toujours par des pentes douces, & nous allames camper près d'une mare d'eau, qui étoit accompagnée d'une fontaine fort fraiche. Mais comme ce n'étoit qu'une fource, qui bouillonnoit, fans aucune pente par où l'eau pût s'écouler, elle formoit feulement deux ou trois petites mares, qui se sentoient du nître dont le terrain étoit rempli. Il arriva aussi que les bestiaux de l'équipage y étant entrés d'abord, rendirent l'eau trouble & de fort mauvais goût; ce qui nous causa d'autant plus d'incommodité, qu'il sit ce jour-la, une chaleur insupportable. Il foufloit un vent de Sud & de Sud-Ouest si brûlant, qu'il nous dessechoit les entrailles. La chaleur continua toute la nuit; ce qui est fans exemple dans ce climat, fur-tout après une pluye qui avoit duré tout le foir aux environs du Camp, avec des coups de vent très-impétueux. Ce lieu, qui se nomme Hongbur-puritu, est à quarante lis au Nord de la Rivière de Kerlon, dont nous nous étions éloignes, pour éviter les détours.

LE 29, nous fimes foixante-cinq lis à l'Ouest, six degres vers le Nord. Après en avoir fait environ vingt-cinq, nous passames à quinze ou vingt, au Nord du lieu où nous avions campé deux ans auparavant, à la fuite de l'Empereur, lorfqu'après avoir pourfuivi le Khan des Eluths, qui fuyoit devant lui, il étoit rétourné sur ses pas, parce que ce Prince étant déjà fort éloigné, il auroit été difficile de transporter des vivres pour la subsiftance d'une Armée aussi nombreuse que la sienne. Nous passames de-la entre des montagnes couvertes de roches, & beaucoup plus liautes que toutes celles qui s'étoient offertes depuis Ingan. Elles se nomment Tinoalin. On fit encore trente lis au-delà, dans une plaine dont le terrain est inégal, fabloneux & rempli de nids de rats, qui faisoient broncher continuellement les chevaux & les betes de charge. Le Camp fût affis fur les bords d'un ruisseau, dont l'eau étoit heureusement très-fraîche; ce qui fût d'un grand secours pour l'équipage, dans une chaleur des plus brûlantes. Ce ruisseau étoit environné de fort bons paturages. Il se nomme Sembut. & le lieu où nous étions campés, porte le nom d'Eburbu-belo-cheri, à quarante-fept degrés quinze minutes de hauteur du Pole.

LE 30, on fit foixante-fept lis à l'Ouest, environ seize degrés vers le Nord, dans une plaine inégale & de fable ftérile, comme les jours précédens. On rejoignit la Rivière, fur les bords de laquelle on campa, après l'avoir repassée dans un lieu nomme Ulon-erghi. Nous avions au Nord-Est de notre Camp, à la distance d'environ vingt lis, des montagnes hautes & ftériles, qui font fameuses dans le Pays, parce que le Khan des Eluths v étoit venu fouvent camper, pour faire de-la fes courses sur les Kalkas. C'est-la d'ailleurs que commencent les terres de Che-ching-han & qu'il fait ordinairement fa demeure.

LE 31, nous fimes trente-einq lis au Nord-Nord-Ouest, dans la même

lie Juillet. s9. Eburhu-bolo-cheri , 65 31. Ekemur pur ha futay , 30. Ulon-erghi. 67 X. Part.

GERNILLOR. 1698. VIII. Voyage.

I.'équipage manque d'eau daus le Camp.

Ancien Camp de l'Empe-

cement de domaine de GRANLON. 1698. VIII. Voyane.

Sources du Kerlon & du Saghalienala,

plaine; & côtoyant toûjours le Kerlon, nous campames encore fur fes bords, dans un lieu nommé Ekemur-pur-ba-futay. Les montagnes de Payenulon s'offraient toûjours à côté de nous; mais nous étions plus près de l'entree d'un grand Detroit d'autres montagnes, qui s'étendent au Nord jusqu'à la fource du Kerlon. On nous affdra qu'elle étoit à trois ou quatre cens lis de nôtre Camp. Elle se forme de quantité de ruisseaux & de sources qui coulent des montagnes, & qui venant à se joindre, composent cette Rivière, dont l'eau est fort claire & médiocrement rapide. Elle nous parût plus grande ici que dans tous les lieux où nous l'avions vûc jufqu'alors; ce qui venoit apparemment des pluyes abondantes qui étoient tombées les jours précedens fur les montagnes. En effet, nous y vimes des nuées épaiffes, qui ne s'approchérent pas de nous dans la plaine, & nous y entendîmes pluficurs coups de tonnerre. Les Kalkas du Pays nous affürèrent auffi, que la Riviere de Sagbalien-ula, qu'ils appellent Onon, jusqu'au lieu où l'Argun y entre, prend sa source dans les memes montagnes que le Kerlon, un peu à l'Est, à la distance d'environ quatre cens lis. La peche qu'on fit ce jour-là dans la Rivière, nous rapporta quantité de brochets, des carpes & d'autres

Mare de Kalutu-nor,

poilíons de moindre grandeur.

La premier jour d'Août, vingg-cinquieime de la fixième Lune Chinorife, on fit foxante-cinq lie, par divers décours qui le rapportoient au Nord-Ouetf quart de Nord. Le Camp fit affit dans une grande plaine, environnée de collines & de montagnes, prês d'une mare d'eau, qui elf formée par une fontaine dont l'eau a peu de fracheur, parce qu'elle n'à pa d'évoulement. Cette mare le nomme Kalañ-saw. Cet le lieu on les deuts Afmee l'Impérie as s'écuare jounes, ly avoit en l'en le lieu on les deuts Afmee l'Impérie as s'écuare jounes, ly avoit de l'Drupes Chinories, fur-tour quantité de cafques, de cuiraffes, de boulets de cano & de balles de montiques, que les édunes poines bandonnies après la défaire de Khan, parce que leur équipage étoit fort affoili. Le Kerlon étoit à quarante ou cinquante lis de notre Camp, vers FER. La hauteur du pôte, quarante-lèppe degrés trentes du minutes. Mais ayant pris le foir la variation de l'aimant, nous at trouvaines de trois degres vings minutes, cologieurs du Nord al l'aimant, nous la trouvaines de trois degres vings minutes, cologieurs du Nord al l'aimant, nous la trouvaines de trois degres vings minutes, cologieurs du Nord al l'aimant, nous la trouvaines de trois degres vings minutes, cologieurs du Nord al l'aimant, nous de l'aimant prous de l'aimant prous de l'aimant prous de l'aimant nous de l'aimant, nous de l'aimant prouse de l'orde Camp de l'aimant prous de l'aimant

Variation de l'aimant.

Le 2, nous fimes cinquante-cinq lis au Nord-Cueft quart de Nord. Après en avoir fait environ vingt-cinq judqu'à l'extrêmité de la plaine, nous entrâmes dans une affez large vallée, qui s'écind environ treme lis entre deux chaînes de montagnes fleriles, la pliquart couvertes de pierres de de rochers. On eampa dans cette vallée, après d'un petit milleu, formé par une fontaine d'une cau fort pure; mais ce ruilleau fe perd bien-tôt fous serre. Ses bords offroient d'éxcellens pluturages.

Lz 3, on fit cinquante-fix lis, qui, tout compté, se rédussirent au Nord-Ouest. Après avoir fait quinze ou vingt lis dans la même vallée, à-peu-près au Nord-Nord-Ouest, nous primes à l'Ouest par une autre vallée, dans laquel-

a. Kalutu-nor, deut. iir. 65 3- Rivière de Tula, 50-

le nous fimes environ dix lis à l'Ouest quart de Nord-Ouest. Ensuite reprenant vers le Nord, entre des montaignes dont celles de l'Ouest offroient de fort beaux fapins, du côté qui étoit exposé au Nord, nous marchames au

Nord-Ouest quart de Nord, pour aller camper sur la Rivière de Tula.

CETTE Rivière prend sa source dans la montagne de Kentoy, à cent vingt lis du Kerlon. Elle coule d'abord vers le Sud-Est. Ensuite elle cours de la tourne droit à l'Ouest, après avoir passé une pointe de montagne sous Tula. laquelle nous campames, & qui est précisément à l'Ouest du lieu où la petite Rivière de Terelki se jette dans celle de Tula. Elle est beaucoup plus groffe que le Kerlon. Ses eaux font d'une clarté extraordinaire & roulent fur un fond de cailloux. Rien n'approche de l'agrément de ses bords, dans toute l'étendue de la plaine. Ils font couverts de beaux bois. Comme elle se partage en plusieurs bras, qui se divisent & se réunissent, elle forme quantité de petites Ifles, remplies de diverses fortes d'arbres fort touffus, qui font les plus agréables bocages du monde, & qui offroient une fraîcheur délicieuse dans les grandes chaleurs où nous étions. Le cours de cette Rivière est très-rapide. Au-delà des bois on découvre, de côté & d'autre, une prairie abondante en fourages. En un mot, c'est le plus agréable Canton que je me souvienne d'avoir vû dans tous nos voyages en Tartarie. Au Nord, à la distance de cinq ou six lis, on ne voit que de hautes montagnes, escarpées en divers endroits & couvertes de roches, qui offrent de grands pins du côté qui fait face au Midi. Ce lieu, qui est à quarante-sept degrés cinquante-six minutes de hauteur du Pole, est proche du célèbre Champ de Bataille où le Khan des Eluths fût defait par l'Armée Impériale & contraint de prendre la fuite, en abandonnant une Bataille où partire de fon bagage & de fes bestiaux ; malheureuse journée, qui entraîna les Eluths st.

la perte & la ruine entière de sa Monarchie. Le 4, nôtre équipage ne fit pas plus de trente-sept lis, en réduisant la route à l'Ouest demi-quart de Sud-Ouest. On avoit le choix de deux chemins, pour arriver au terme de nôtre voyage; l'un, en doublant cette pointe de montagnes que nous avions au Nord-Est, assez proche de nôtre Camp; l'autre, en fuivant le chemin droit, & par conféquent le plus court. Mais comme il auroit fallu passer dans des vallées marécageuses & difficiles pour les bêtes de charge, on fe détermina pour le plus long. On repassa donc la Rivière, en faisant un affez grand tour, pour éviter les marecages de la prairie qui est au Sud; & marchant à l'Ouest & au Nord-Ouest, sur le revers des montagnes qui bordent cette prairie, on alla camper fur les bords de la Rivière de Tula, dans une petite vallée. Le Tula conferve encore ici toute fa beauté. Ses rives font toûjours couvertes de grands arbres. Il tourne dans des gorges fort étroites; & dans plusieurs endroits, il bat le pied des rochers escarpés des montagnes. Son cours est de l'Est à l'Ouest.

NOTRE chemin fût beaucoup plus long que celui de l'équipage. Nous Eclaircisseallames visiter, avec nos Tajins, le Champ de Bataille dont nous étions mens que

VIII. Voyage,

Bataille.

voi-

GERSILLON, 1698, VIII. Voyage, voifins. Le fecond Préfident du Tribunal des Mongols, qui s'étoit diffingué dans ce combat, prit la peine de nous en expliquer toutes les circon-itances. Le Khan des Eluths, fuyant devant l'Armée Impériale, qui le pourfuivoit par des marches forcées, remonta fi promptement la Rivière de Kerlon, qu'il avoit dejà plus de trente lieues d'avance. Il étoit même arrivé fur les bords de la Rivière de Tula, au pied des montagnes qu'il avoit choifies pour rétraite & qu'il regardoit comme un azile impénétrable, lorsqu'il rencontra un Parti de l'avant-garde Impériale. C'étoit Fiangu, Général de l'Empereur, qui malgré l'embarras auquel il étoit réduit par la difette des vivres, & par la perte d'une partie de fes chevaux & de fes chameaux, remontoit la Rivière de Tula avec un Corps de Troupes pour chercher l'ennemi. Les Eluths avant bien-tôt reconnu fa foibleffe. le chargérent avec vigueur, le firent plier & pourfuivirent les fuyards jufques vers le Corps de l'Armée Chinoife, qui étoit campée à plus de trois lieues fur le bord de la Rivière. La facilité qu'ils trouvèrent à renverser co. premier Corps, fit croire au Khan, que l'Armée entière tiendroit peu devant lui; & comptant deja fur une victoire complette, il se hata de faire avancer toutes ses forces, qui ne consistoient qu'en sept mille hommes de Troupes réglées. Il ordonna qu'on sit fuivre tout le bagage & les familles de ses Soldats, dans la vue de saire servir les femmes & les ensans à charger le butin. Il les fit placer dans les bois & dans les petites Ifles de la Rivière. Ensuite, ayant fait passer à ses Troupes une petite hauteur qui étoit entre deux montagnes, il étendit hardiment ses Escadrons dans la plaine, pour marcher droit à l'Armée Impériale, qui étoit fortie de fon Camp & qui s'étoit postée dans un lieu très-avantageux. C'étoit une montagne, qui s'étendoit du Nord-Ouest au Sud-Est, & qui se terminoit par un rocher escarpé, au pied duquel passoit la Rivière. Toute l'Armée Chinoise ésoit rangée sur une ligne, au sommet de cette montagne, & présentoit un fort grand front.

CETTE disposition ne refroidit point l'ardeur des Eluths. Ils occupérent une autre montagne, plus petite & plus baffe, mais couverte de rochers en divers endroits, qui faisoit sace à celle des Chinois, presqu'à la portée de l'arquebuse. Ils gagnérent même une partie de leur terrain, du côté de la Rivière, par où la montagne avoit moins de hauteur; & dans cette fituation, ils attaquerent bien-tôt le quartier des Soldats Chinois qui occupoient ce poste. L'avantage sût disputé long-tems. Ensin, après un combat fort opiniatre, les Eluths se virent sorcés de reculer à une certaine distance, où ils ne laisserent pas de tenir serme assez long-tems, sur une espèce de terre-plein qui étoit sur le penchant de la montagne, tandis que les Chinois faifoient un feu terrible de leur artillerie fur les autres quartiers, particulièrement fur ceux qui occupoient la montagne opposée. Cependant les Eluths se soutinrent dans leur poste, jusqu'à-ce que voyant avancer un gros de Chinois, qui avoient pris au Sud, & qui étoient descendus dans la plaine pour les venir prendre en flane, ils craignirent d'être enveloppés... Alors, quittant la montagne, ils se retirerent en combattant toûjours avec courage. Ils firent même encore face dans la plaine, & ne commencerent à tourner le dos, qu'après avoir vû plier leurs Compagnons vers l'extrêmité de la montagne, du côté de la Rivière.

On ne les pourfuivit pas loin, parce que la nuit approchoit & qu'ils fe retirerent dans les bois voifins de la Rivière, ou ils avoient placé leur bagage. Mais la vigueur avec laquelle ils avoient été reçûs de leurs ennemis, & l'étonnement qu'ils avoient eû de les trouver en fi grand nombre, rendirent leur épouvante si vive, qu'ayant pris la fuite en désordre pendant toute la nuit, ils ne fauvèrent qu'une partie de leur bagage & de leurs familles. Leur Khan même, dont la femme avoit été tuée d'un coup de canon, fût le premier à fuir, avec le refte de fa famille & un fort petit nombre de fes gens. On trouva, dans fon Camp, des femmes, des enfans & des bleffés, avec quelques bestiaux qu'il n'avoit pû enmener. Mais bien-tot les suyards, ignorant ce qu'étoit devenu leur Chef, vinrent se rendre par troupes. Si les Chinois avoient eû de meilleurs chevaux pour marcher fur leurs traces

il en feroit échapé peu à leur vengeance.

LE lieu où l'Armée Impériale s'étoit rangée en Bataille, porte le nom de Chauma. Après l'avoir observé à loisir, nous descendimes dans la plaine, qui est à l'Ouest des montagnes, arrosée de plusieurs petits ruisseaux, qui vont se jetter dans la Rivière de Tula. Cette Rivière coule au pied des montagnes qui bornent la plaine au Nord. Elles font très-hautes & couvertes de fapins. Vers le centre de la plaine, nous vîmes les ruines d'un Temple qui avoit été bâti par Chempe-zun-tamba-butuktu, Grand-Lama des Temple bâti Kalkas. Ayant choifi cet endroit pour fa demeure, il eampoit ordinairement fur les bords de la Rivière, près des agréables bocages dont elle est environnée. Ce Temple étoit magnifique. Il avoit été conftruit par des Ouvriers venus exprés de Peking. On y voyoit encore des tuiles & des briques vernissées de jaune, comme celles qui couvrent les toits du Palais Impérial à Peking. C'étoit le Khan des Eluths qui avoit détruit ce bel édifice en 1688, après la défaite des Kalkas. Nous allames camper enfuite dans une autre plaine, un peu moins grande que celle du jour précédent, toûjours fur la Rivière de Tula, dont les bords ne cessent pas d'offrir des

bois fort agréables.

LE 5, on fit cinquante lis, mais qui doivent être réduits à trente-cinq. Ouest-Nord-Ouest, a cause d'un grand détour qu'on fit dans les montagnes, au Sud & au Sud-Ouest, pour éviter les marécages de la plaine. On campa fur les bords du Tula, qui se partage en plusieurs bras, toújours ornés de beaux arbres. En chemin nous passames plusieurs ruisseaux qui vont se jetter dans la Rivière, & pendant l'espace d'environ trente lis, nous côtoyames une haute montagne, nommée Han-alin, couverte d'une grande de lian-alia. foret de pins & de fapins, & remplie d'ours, de fangliers & de cerfs. On campa dans la vallée qui est au pied de cette montagne, sur les bords de la même Rivière.

Le 6, premier jour de la septième Lune Chinoise, nous simes quarante huit lis, mais qu'il faut réduire à quarante-cinq, Nord-Nord-Ouest, parce qu'on fût obligé de prendre un détour dans les montagnes, laissant la Rivière de Tula au

GERRILLON 1698. VIII. Voyage, -

Ruines d'un

Asát. 5. Meme Rivière, 6: Vallée,

tement à celles de l'Europe.

GERBILLON, 1698. - VIII. Voyage, Belles vallées, Sud. Elle coule ici à l'Oueft & au Sud-Oueft. Les montagnes, on nois ne ceffinnes préfupe pas de marcher, fonc couvertes de beaux boist de pins, & féiparées par des vallées, dont la plus agréable eft celle où l'on affic le Camp, lir le bord d'un ruificau. Elle a trois ou quaret ils de largeur à fon ouverture; mais elle va toijours en fe récrédifian. La beauté de fes pâturages, les arbres qui bordenn le ruificau, de les montagnes couvertes de grands bois de pins qui règnent des dux cotes d'un il a terminera au Noral, forment tree dans ces froists, puifique la vallée, citoir emplie de leurs trace d'a qu'is creatient y voyui une infinité de foiles, qu'ils creatient dans la terre pour y thercher des racines. Les bois produitont auffi des fraits, qui reflemblem parfai-

Fraifes de Tartarie.

techuit au Nord-Oueft. Après avoir achevé de parcourir la vallec où l'on avoit affile le Camp, droit au Nord, on retourna au Nord-Oueft quart de Nord, pour grimper une monagne qui ne paroiffoit pas fort haute du côde qu'on la monoit, mais qui l'étot beaucup plus ne décendant, quoiqué-le fût toute couverre de pins. Comme ils font fort elevés & fans branches, nous trouvaines peu de difficulté à nous ouvrir un pafâge. Nous nécions arrêtés, de tens en tens, que par des arbres couchés en travers, qui écont nombes d'eux-mémes; cur, outre que ce Pays el fort defert, les Kaikas for anciens Habitans, qui ne bétifient point de maifons, font peu d'unique de nous marchimes quelque-tens, nous reprimes au Nord-Deid pat une autre vallée plus large, bordée de montagnes moint hautes & plus découvertes. Nous prafimes phifierus peistr suificars, après léquels nous arrivaimes, par quelques détours, dans une vallée, où le Camp fut affis fur le bod d'un multique dont l'eau cétos fort mauvaité. Les environs offroien

LE 7, on fit cinquante & un lis, que les détours font réduire à quaran-

Difficulté à traverser les forêts.

Route par un Pays détert. les tentes, qui avoient été mouillées par une groffe pluyé. Le 9, on fit foisante-quinze lis, par divers détours , qui réduifirent la route à foisante-dix au Nord-Oueft quart d'Oueft. La plipart des montagnes que nous climes à travefier écionet couvertes d'herbe. On y decouvroit, en divers endroits, des bois de pins & de fapins, dans un déquéen nous trouvièmes quantité de fraités. La hauteur méridiemne, que nous primes fur le bord dung gros rufficau, à fept ou huit lis tes, qui donnet quarante-buit degrés trente-quarte minures de bauteur du Pole. Le Camp fit affis près d'un autre ruiffeau, d'ou fon découvroit, au Sod & à l'Oueft, des montagnes couvertes é beaux bois.

néanmoins d'affez bons pâturages. Le 8, on féjourna, pour faire fécher

Bois & mon-

Le 10, nous limes foixante lls, prefue todiours entre des montagnes; mais ils doivent être reduits à cinquante-cinq, Ouest quart de Nord-Ouest. Après

|                                     |       | _ | _ | _ |      |     | <br>_ |   |       | <br>_ | _    |  |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|------|-----|-------|---|-------|-------|------|--|
|                                     | Adis. |   |   |   | III. |     |       | - | foút. |       | lis. |  |
| 7. Autre Vallée,<br>9. Pays défert. |       |   |   |   | 48   | IQ. |       |   |       |       | . 55 |  |
| o. Pays défert.                     | -     |   |   |   | 70   |     |       |   |       |       |      |  |

Après en avoir fait environ quinze, on passa une montagne couverte de Garantion, grands bois, affez haute, mais peu difficile à monter & à descendre. Tous ces bois étoient remplis de fraissers & de fraisses. Au pied de la montagne, nous trouvames, dans le vallon, un petit ruisseau, à l'extrémité du bois-L'eau en étoit si claire & si fraîche, & les bords si bien garnis d'arbres , que nous nous y repofames quelque-tems à l'ombre. Enfuite, passant encore entre quelques montagnes, nous allames camper dans une vallée, où nous trouvâmes une fource d'eau très-fraîche, près d'une autre montagne, fur laquelle s'offroient deux ou trois rochers, à quarante-huit degrés trente-sept minutes de hauteur du Pole. Nos Mandarins, qui avoient marché en chassant, tuèrent un grand nombre de daims, un grand cerf & un marcaffin.

LE 11, on fit trente-fept lis à l'Ouest quart de Nord-Ouest, presque toûjours dans de grandes & larges vallées, qui n'étoient environnées que de petites montagnes fort nues. Le terrain du Pays ressemble assez à celui des environs du Kerlon; c'est-à-dire, qu'il est stérile, sabloneux & rempli de nids de rats. Nous vîmes fur le chemin plufieurs chévres jaunes; & nos Mandarins, qui continuoient de marcher en chassant, en tuerent quelquesunes. On campa fur le bord de quelques marcs d'eau, formées & entretenues par une fontaine, qui donne naissance à un petit ruisseau d'eau trèsfraîche. Le foir, on vit arriver une troupe de Kalkas, qui venoient saluer nos Tajins. Entre plufieurs fangliers & autres animaux qu'ils leur offrirent, nous admirâmes un lièvre, dont le poil tiroit sur le noir. Il avoit d'ailleurs le corps plus long & plus gros, & les jambes plus hautes que les lièvres ordinaires.

LE 12, nous fimes foixante-trois lis; la moitié au Nord-Ouest, & le reste au Nord-Nord-Ouest, tolijours dans un terrain fort plat. Ce sont de grandes vallées qui se succédent les unes aux autres, environnées de montagnes peu hautes & fort nues. Nous y vîmes plusieurs troupeaux de chévres jaunes. Nos Mandarins allèrent chasser dans les montagnes au Nord-Est, où ils tuèrent quelques cerfs, & quantité de daims & de chevreuils. Un ours & quelques fangliers, qu'on rencontra, s'échappèrent dans l'épaiffeur des bois. Nous campames près d'une fontaine, qui forme enfuite un petit ruiffeau; mais l'eau en étoit fort mauvaife. La hauteur du Pole, quarante-huit degrés cinquante-quatre minutes.

Le 13, on fit quarante & un lis, dans des montagnes découvertes. montant & descendant par des chemins sort difficiles pour les bêtes de charge. On descendit dans une grande plaine au Nord-Est, où la Rivière de Tula fe joint à celle d'Orgon. Après avoir passé la première, on assit le Camp entre les deux, fur une montagne qui borde la plaine. C'étoit le lieu qu'on avoit choisi pour l'Assemblée des Kalkas de cette région. Dès le même jour, tous les Princes qui l'habitent & qui se sont soumis à l'Empe-

VIII. Voyage,

Affemblée des Kalkas de

| -   | _ |       | _ | _ | _ |  | _ |      |                        | <br> |    |  |
|-----|---|-------|---|---|---|--|---|------|------------------------|------|----|--|
|     |   | Aris. |   |   |   |  |   | lis. | Acis.                  |      |    |  |
| 22. |   |       |   |   |   |  |   | 37   | 13. Le Tula & l'Orgon, |      | 41 |  |
| 12, |   |       |   |   |   |  |   | 63   |                        |      |    |  |

I 698. VIII. Voyage. reur, vinrent an-devant du Gbi, ou de l'ordre Impérial, & des Grands de l'Empire qui en étoient chargés. Les cérémonies ne fûrent pas différentes de celles qui s'étoient observées fur le Kerlon. Enfuite nos Tajins defeendirent jufqu'au bord de l'Orgon; & remarquant que les caux de ce fleuve étoient enflèes jufqu'a faire craindre une violente inondation, d'autant plus que la failon des pluyes n'étoit pas encore paffée, ils ordonnérent qu'on tranforatile ste tentes fur les hauteurs voifines.

Informations que se procurent les Missionnaires.

La 14, & les jours fuivans jufqu'au 27, on féjourna, tandis que les Grands s'occupérent des affaires publiques. Nous paffaines ce tems à prendre des informations fur l'état du Pays & des environs. Nos queltjons p'adrefferent à divers Kalksa, & à plutieurs Marchands Mofovivies qui étoient venus trafiquer avec extre Nation, & dont plufseurs avoient parcouru tous les Pays qui font entre Tobolskoy & Schinglas, furtout vers f'Oueft, qui nous étoit le plus inconnu, car nous connoillions affez le Pays à l'Eff.

Témoignage d'un jeune Voyageur Kaika. Nous découvrimes un jeune Kalka, qui étoit au fervice des Mofkovites, de qui avoit fait publicurs vosques à Tobolskoy & dans tous les Pays qui font à l'Occident de la gruijlée, jusqu'au Mont Albay. L'ayant engage à mous venir voir, il nous fit la défoription de toutes ces Contrées, d'une manière fort nette pour un Tareare. Il nous traça meme fur le champ, une petite Catre, où il marqua les Rivières de leur ceurs, avec les Villes de les Bourgades qui font batics predique toutes fur le bord de quelqu'une de ces publicurs Mofcoviers. Clever qui parofifient le mixeu inflattuis, s'accordérent aflez avoc ee jeune-homme; ce qui nous donna beaucoup de confiance pour fou témologinge.

Rivière de Selingha & fa fource.

L'HABITATION que les Mofcovites avoient fur le bord oriental de la Rivière des Émigha, à trois cenquanne lis du lieu oi l'Orgon fejoint avec la Tula, et un petit Bourg, qui contient environ quarrecens familles, tant e Mofcovites, que de gens du Pays qui fe font donnés à eux & qui ont pris leur habillement, quoiqui lis vivent d'ailleurs fuivant leurs propres ufaces. Quelques-uns font même à la paye du Carz & fervente de gamifon. Leur Bourg eft un petit quarré, fermé d'une forte palifilade terraflee, qui a deux lis de longueur & deux de largeur. La Rivière de Selinglia prend fa fource d'une haute montagne qui se nomme Tumm. Celle d'Orgon, après atre jointe au Tula, fe jetre dans le Selingha, qui eft beuecuo plus grand, à cent-quarante lis du lieu qui porte ce nom, & le Selingha va se décharger dans le grand La de Payla.

Montagnes les plus célébles.

Les Montagnes les plus celèbres font, celle d'Alury, celle de Trangba, celle de Koray C. celle de Kray. La demige n'ell qui a cinq journées du lieu ou nous sitons, & c'elle d'elle que les Rivières de Tula & de Kerlon prement leur fources e celles d'il Mod Het de la montagne, & celle de la du company. Le considerat de la montagne, de celle de la des proposes, fur-ous celle de Tula, qui a fon cours dans un Fays montagness.

Rivière d'O-

La Rivière d'Onon prend aussi sa fource du Mont Kentay, au Nord-Est, à la distance d'environ une journée du lieu où le Kerlon prend la fienne.

Cette Rivière d'Onon est celle que les Chinois appellent Helong-kiang, & les

Tartares , Sagbalien-ula. Le Mont Altay, qui est le plus célèbre, sépare le Pays des Kalkas de celui des Eluths. Avant la dernière guerre, c'étoient les Eluths qui occupoient tout le Pays au-delà de cette montagne, jusqu'aux Ui beks & une haute chaîne de montagnes à l'Occident desquelles ils campoient ordinairement. Cependant les Kalkas s'étendoient anciennement au-dela du Mont Altay, mais ils en ont été chassés par les Eluths. Cette montagne est éloignée du lieu où nous étions, d'environ un mois & demi de marche.

leur fource, les grandes Rivières d'Oby, de Jenisse, d'Iris, & celles de Tum, de Hopdo & de Chulengha, qui font plus que médiocrés. Le Mont Hangay est à l'Orient de celui d'Altay, d'environ vingt jours de chemin, qui reviennent à mille lis. Il féparoit autrefois les États de 627-Chafak-tu-han d'avec ceux de Tuche-tu-han. Entre les montagnes d'Altay &

de Hangay, on en trouve une moins confiderable, nommée Kokoye, eloignée d'environ douze cens lis de l'une & de l'autre.

CE Pays contient auffi des Lacs fameux, dont le principal est celui de Paykal, que les Habitans nomment Talay, ou Mer. Il s'étend du Sud-Ouest au Nord-Eft; & s'il faut s'en rapporter au témoignage des Moscovites, qui l'avoient parcouru en Hyver fur la glace, sa longueur est d'environ un mois de chemin. Mais il cit si cloigne d'avoir la meme largeur, qu'on voit en quelques endroits fes bords, & qu'on peut le traverfer ordinairement en deux ou trois jours. Il est rempli d'excellens poissons, qui remontent les Rivières qu'il reçoit. Nos gens firent des pêches abondantes dans celle de Tula, & prirent sur-tout quantité d'éturgeons.

LE Lac qui se nomme Ekaral-nor, est à l'Occident du Mont Hangay, & recoit la Rivière de Hopdo, après le tour qu'elle fait au pied du Mont Kokove. Le Lac nommé Kirkir-nor, est à l'Orient du Hangay. Il est affez éloigné des Rivières de Konghey & de Chapkam, qui prennent leur fource dans la montagne de Hangay, & qui après s'être jointes, entrent dans le Lac Kirkir. Ce Lac n'a pas plus de cent cinquante ou cent foixante lis de

tour. Le Lac d'Ekaral n'en a pas moins de trois cens.

On nous parla de trois autres petites Rivières, qui prennent leur fource dans le Mont Kentay. Les Moscovites les avoient passées pour venir jusqu'à nôtre Camp. Ils passerent le Chura, après trois jours de marche, c'est-àdire, à cent quarante ou cent cinquante lis du Bourg de Selingha. Un demi-jour après, ils passerent le Hara. Ces deux petites Rivières sont guéables. On nous dit que l'on pouvoit aller commodément à cheval, de Selingha à Nipeheu, mais fans aucune charge, & qu'il falloit des chevaux au double , lorsqu'ils étoient chargés. D'Ergone jusqu'à la Jenissée , on n'employe que douze jours de marche en descendant la Rivière; mais il en faut quarante-cinq pour la remonter. Encore faut-il que ce foit fur la glace, parce que la rapidité de fon cours ne permet pas qu'on la remonte dans des Barques. Ergocikoy est située sur la Rivière d'Angara, à cent lis de son embouchure dans le Paykal. Doude, qui est une Habitation de Moscovites fur la Rivière de Selingha, un peu au-dessus de son embouchure dans le Paykal,

X. Part.

GERRILI SN. 1608. VIII. Voyage. Mont Altay.

en comptant cinquante lis pour chaque journée. C'est d'elle que prennent Rivières qui y prennent leur fource.

Mont Han-

Lac de Pay-

Autres Lacs.

Rivières de Chura & de

> Ergocikov. Doude

GERSILLON. 1698. VIII. Voyage.

Etabliffement des Kalkas après la ruine de Tufik-tu-ban.

Paykal, au-deffous du Bourg de Selingha, à une bonne journée de distance, est éloignée d'Aborghay-jim d'environ deux cens soixante lis. La Rivière de Tum est éloignée de celle de Jenissée d'environ un mois de marche.

LES Kalkas qui demeurent aux environs de Tula, d'Orgon & de Selingha, étojent autrefois dépendans de Tufik-tu-han; mais ne l'ayant pas fuivi dans fa suite, & s'étant contentés de se retirer sur les montagnes & dans les bois, ils demeurérent d'abord comme indépendans. L'Empereur les invita dans la fuite, à venir s'établir plus près de la Chine, avec offre de leur donner des terres. Ils répondirent qu'ils se soûmettoient volontiers à Sa Majeste; qu'ils lui payeroient le tribut & qu'ils recevroient ses ordres; mais qu'ils ne pouvoient quitter leur retraite fans s'expofer à périr de mifere , parce qu'ils n'avoient point affez de troupeaux & d'équipages pour les nécessités d'une longue marche ; que dans le lieu où ils étoient, ils pouvoient vivre de leur chaile & de leur peche; que les bois y étoient pleins d'ours, de fangliers, de cerfs & de daims, & que les peaux de ces animaux leur fervoient encore pour se vétir & pour couvrir leurs tentes. L'Empereur, cedant a la force de ces raifons, seur permit de demeurer dans les Habitations qu'ils s'étoient choifies, & voulût feulement qu'ils fûffent partagés en

Leur Divifion en Etendarts & leuts trois Chefs.

Etendarts & en Nurus. On en forma trois Etendarts, parce qu'ils avoient trois de leurs Princes pour Chefs. Chaque Prince eût le fien. Le plus confiderable, qui fe nommoit Kentu-taiki, fut créé Peilé, ou Régule du troifiéme ordre. Il n'eût pas le tems de se voir revêtu de cette dignité, parce qu'il fût enlevé par la mort, tandis qu'on travailloit au partage des Etendarts. Mais il laissa un fils agé de cinq ans, qui fut mis en possession de fon tître, & qui cût toûjours, en cette qualité, le premier rang entre les Princes Kalkas du Pays. Pendant l'Affemblée, il étoit campé avec ses gens, aux environs du lieu où la Rivière de Hafui se jette dans celle de Selingha. Le fecond Taiki fût honoré du tître de Comte. Le troifième, qui se nommoit Aria, demeura fimple Taiki, & n'eût pas d'autre dignité que celle de Challak, qui fignific Chef d'Esendart. Ces trois Chefs curent chacun leurs appointemens réglés pendant la guerre des Eluths & des Kalkas. LEUR Nation est d'une adresse extraordinaire à tirer de l'arc à pied & à

Qualités de cette Nation.

cheval. La plùpart font vétus de peaux de cerf & d'une espèce de daims qu'ils nomment Kios, dont ils ont l'art de passer les peaux, pour les rendre douces & maniables. Les Moscovites nous dirent, que ces Kalkas venoient les piller jufqu'aux portes de Selingha, & fouvent en plein jour. Ils redemandérent même pluficurs chevaux, qui leur avoient été enlevés dans ces courfes & qu'ils reconnûrent parmi ceux des Kalkas.

Retour vers Peking.

APRès avoir séjourné douze jours, pendant lesquels nos Tajins réglèrent les affaires publiques & terminérent quantité de procès, nous partimes le 26, par le même chemin qui nous avoit conduits au bord du Kerlon. Ulan-erghi. Nous arrivâmes le 7 de Septembre à Ulan-erghi.

Suite de la Route & des hauteurs.

LE 8, nous fimes cinquante-trois lis droit au Sud, par un chemin dont la moitié fût inégal, & le reste plat & uni. On campa près d'un Etang, qui étoit accompagné d'une fort bonne fource d'eau vive. La hauteur du Pole, quarante-fept degrés cinq minutes.

I.E 9, nous fimes foixante-huit lis au Sud, environ quatre degrés vers l'Ouest. On campa près d'un paits de fort bonne eau.

LE 10, après avoir fait environ quatre-vingt lis au Sud quart d'Est, par GERBILLON. un chemin inegal, plein de hauteurs & d'espaces pierreux, on campa près VIII. Voyage. d'une petite fontaine, à quarante-fix degrés vingt-neuf minutes.

LE 11, nous fimes cinquante-trois lis au Sud, huit degrés vers l'Ouest, par un chemin tantôt inegal & rempli de pierres, tantôt plat & uni. Vers la moitié de la journée, nous trouvâmes une très-bonne fontaine; mais dans le lieu où l'on affit le Camp, l'eau étoit fort mauvaife.

LE 12, on fit quatre-vingt lis au Sud, douze degrés vers l'Ouest. Le chemin fût plat, mais inégal, par la quantité de fables qui font remplis de broffailles. On campa dans un lieu qui se nomme Narat, où nous avions rejoint So-fan-lau-yé dans nôtre premier voyage, & d'où la guerre des Eluths nous avoit obligés de retourner sur nos pas. On y trouve une bonne fource, qui donne de l'eau en abondance. La hauteur du Pole, quarantecinq degres quarante-huit minutes.

LE 13, nous fimes foixante lis au Sud-Sud-Eft; les vingt premiers entre des rochers & des hauteurs, le reste dans un pays plat & uni. On campa près d'un Etang, qui étoit accompagné d'une fource, mais d'eau fort mauvaise.

Le 14, nous marchâmes par un chemin fort uni, au Sud quart de Sud-Est. & le Camp sût encore assis près d'un Etang, à quarante cinq degrés onze minutes.

Le 15, on fit cinquante-huit lis au Sud-Eft, dans un chemin plat, mélé de quelques hauteurs, où les apparences nous firent juger, qu'il y avoit de fort beau marbre blanc & des mines d'ardoife.

LE 16, nous fimes cinquante-quatre lis au Sud, trente degrés vers l'Eft. Le chemin fût tantôt plat, tantôt mélé de hauteurs & de vallées. On campa près d'une bonne fource d'eau vive.

LE 17, après avoir fait quarante-deux lis au Sud-Sud-Est, par un chemin fort inegal, mais de fable ferme, nous campames près d'un puits de mauvaife cau, dans un lieu dépourvû de fourage.

LE 18, nous trouvames le chemin encore plus uni, excepté pendant les quinze derniers lis, qui ne nous ofirirent que des buissons dans des sables mouvans. On campa près d'une fontaine, après avoir fait cinquante-sept lis, à quarante-quatre degrés vingt-quatre minutes. Le 19, nous fimes cinquante-fix lis au Sud Est quart de Sud; les vingt

premiers dans un pays fort inegal, parmi des fables mouvans; le reste dans un terrain de fable ferme & plus uni. On campa près d'un puits, avec de l'eau médiocre & très-peu de fourage. Le 20, on sejourna.

LE 21, on fit trente-cinq lis à l'Est, vingt degrés vers le Sud. Le chemin inégal, partie de fable mouvant, partie de fable ferme. Un puits, voisin du Camp, nous fournit d'assez bonne eau; mais le fourage nous manqua.

LE 22, nous fimes quarante-neuf lis à l'Est, huit degrés vers le Sud; un chemin d'abord inegal & de fable mouvant, enfuite affez plat & de fable dur. Nous campames près d'un puits dont l'eau étoit fort bonne, mais le fourage n'y manquoit pas moins. Un Prince Mongol, des plus riches du Prince Mon-Pays, étoit campe affez près de nous. On nous affura qu'il avoir plus de gol.

GERRILLON. 1698. Vill. Voyage. dix mille chevaux & d'autres bestiaux à proportion. C'étoit un Régule du second ordre, qui avoit le commandement d'un Etendart.

Le 23, on fit quarante-quatre lis au Sud, tantôt dans un chemin plat, tantôt dans un chemin inégal & de fable, la plûpart ferme, & quelquefois mouvant. Un puits près du Camo, mais peu de fourage.

[Le 24, nous finnes quatre-vingt-luit lis au Sud, feize degrés vers l'Eft, dans un chemin comme la veille, & nous campaines encore près d'un puits. Mauvaife eau, mais affez de fourage. La hauteur du Pole, quarante-trois degrés trente minutes (a). ]

Lz 35, nous fines foixante-trois lis au Sud. Le chemîn, comme les deux jours procedens. Nous traverliames nammoins quelques endroits pierreux, & parfemes de rochers qui fortoient de terre. On eamps prés d'une fonzaine de fort bonne au d'une fonzaine de fort bonne au d'une fonzaine de fort bonne de dept. La font les meiennes insien en l'expansion les Mongals figles de l'Empire, de ceux qui fe nomment haltas.

Anciennes limites des Mongols & des Kaikas.

Le 26, on marcha au Sud, douze degrés vers l'Ouest, & l'on fit foixantedix lis. Le chemin fût égal, à la réferve de quelques petites pentes qu'on monte & qu'on descend infensiblement sur du fable terme. Nous campames près d'un petit ruisseau, dont l'eau étoit un peu somache.

Divers Camps Mongols, Lz 27, on fit quatre-vingt-dix-huit fis au Sud, dans un beau chemin, & presque tostijours sur du fable ferme. Nous découvrimes plusieurs Camps Mongols, de l'Etendart qui se nomme Tintebaze. Le Camp sur affis pred'un milieau d'eau très-fraiche, aux environs duquel le sourage étoit excellent.

La 38, nous fintes cinquante-huit lis au Sud, deux degrés vers l'Oueft; le chemin femblable à celui du jour précédent. Nous vinnes encore plufieurs pecius Campa Mongols. On campa pries d'un grand Village, qui étoit accompagné de puits & d'une fontaine avec beaucoup de bon fourage, à quarante-deux degrés de hauteur.

Le 29, nous fimes foixante-onze lis au Sud, fix degrés vers l'Est; le chemin tantôt inégal & plein de collines, tantôt plat sur des fables fermes & plein de pelouses. Après avoir fait sept ou huit lis, nous vîmes les débris

d'une Ville ruinée. On campa près d'une fontaine de fort bonne eau coulante. Lz 30, nous fimes foixante-cinq lis au Sud quart de Sud-Eft. Le che-min fût uni, dans un fort beau terrain de fable. On campa près d'un petit

ruisseau de fort bonne eau, où les fourages n'étoient pas mauvais.

La premier jour d'Ochobre, on fit foixante-fept lis au Sud quart de Sudfle ; le chemin for teau pendant les quazante premiers lis ; le rrîde dans des vallées, entre des montagnes remplies de broffailles de de petits arbrer. Nous vimes corce platieurs Camps Mongols, à nous campiames pris d'un bon ruiffeau, à quazante-un degrés fept minutes de hauteur. Le fourage en abondance.

LE 2, on fit quarante lis au Sud-Ouest quart de Sud; les vingt-cinq premiers

(a) Cet Article a ésé omis dans l'Edition de Paris , par inadvertence de Correcteur. R. d. E.

GERBILLOS.

miers entre des montagnes fort hautes, fort escarpées & remplies de rochers. C'est un Détroit fort serré, le long duquel coule la petite Rivière près de laquelle nous avions campé. Nous la passames & repassames plus de vingt de laquelle nous avions campe. Nous la panames or repanames purs de vingt fois. En fortant du Détroit, ce n'est plus qu'un chemin plat, dans une belle plaine où est fituée la Ville de Hubu-boun. Nous pous y arrêtâmes cette nuit. La Rivière coule à l'Ouch. Vers la fin du Détroit, nous vîmes quantité de Hubu-boun.

faifans. Huhu-hotun est à quarante degres cinquante-quatre minutes. L'AUTEUR avertit ici, qu'il se dispense de marquer le reste de la Route jusqu'à Peking, parce qu'elle se trouve dejà dans deux autres de ses Journaux, & que d'ailleurs ce n'est qu'un Désert, sans Habitations, sans Ri-

vières, fans arbres & fans terres cultivées. Les Tajins & l'équipage arriverent à Peking le 13 d'Octobre.

## TABLE des Latitudes observées dans le buitième Voyage.

|                           | 1  | Degri. | s. |    |   | Min:       | nes |   |   | Secons | les. |
|---------------------------|----|--------|----|----|---|------------|-----|---|---|--------|------|
| TT                        |    | ٠      | 1  |    | ٠ |            | -   |   |   |        |      |
| LIYA-TYEN,                |    | 40     |    | ÷  | : |            | :   | : | 7 |        |      |
| Pang-kyun.                |    | 40     |    | ٠. |   | 2          | ÷   |   | : |        |      |
| Chi-men,<br>San-tun-ying, | ٠. | 40     |    | ٠. |   | 4          |     |   | ÷ |        |      |
| San-tun-ying, *           | ٠. | 49     |    |    |   | 20         |     |   | ÷ |        |      |
| Fil-fong-keu              |    | 40     |    |    |   | 30         |     | ÷ | Ċ |        |      |
| Queiffou-hata,            | ٠. | 41     |    |    |   | 24         |     | · | i |        |      |
| Ike-chun                  |    | 41     |    |    |   | 3 <b>7</b> |     | 1 |   |        |      |
| Camp fur le Kodolen *,    |    | 41     |    |    |   | 50         |     |   | ÷ |        |      |
| Putole *                  |    | 41     |    |    |   | 58         |     |   |   |        |      |
| Camp fur le Sibé          |    | 42     |    |    |   | 18         |     |   |   |        |      |
| Camp fur le Sirgha, .     |    | 42     |    |    |   | 24         |     |   | ÷ |        |      |
| Camp fur le Perké, .      |    | 42     |    |    |   | 43         |     |   |   |        |      |
| Hotofin-hutuk,            |    | 42     |    |    |   | 58         |     |   |   |        |      |
| Sira-muren,               |    | 43     |    |    |   | 13         |     |   | i |        |      |
| Hara-muren,               |    |        |    |    |   | 41         |     |   | 0 |        |      |
| Kairé-hata                |    | 43     |    |    |   | 58         |     |   |   |        |      |
| Kuturi-hu-pulak,          |    | 44     |    |    |   | 14         |     |   | Ċ |        |      |
| Kultu *,                  |    | 44     |    |    |   | 2          |     |   | Ī |        |      |
| Gongheer,                 |    | 4.4    |    |    |   | 4          | :   | Ŀ | : |        |      |
| Horohon-piray-poro-hojo   |    | 45     |    | 2  |   | 27         | :   |   | : |        |      |
| Hara-uffou,               | :  | 45     |    |    |   | 48         |     |   | Ċ |        |      |
| Habir-han,                |    | 46     |    |    |   | io         |     |   |   |        |      |
| Parolchitu-nor,           |    | 46     |    |    |   | 10         |     |   |   |        |      |
| Anghirtu-fira-puritu-nor, |    | 46.    |    |    |   | 48         |     |   |   |        |      |
| Iptartay-nor,             |    | 47     |    |    |   | 4          | :   | : |   |        |      |
| Whey-tu-talihan-nor,      | :  | 47     |    |    | : | 17         |     |   | : |        |      |
| Chaptu-nor,               |    | 47     |    | :  |   | 24         |     |   | 3 |        |      |
| Puir-nor,                 | :  | 48     | :  |    | : | 4          |     | - | - |        |      |
|                           | :  |        | :  |    | : | 3          | :   | : | • |        |      |
| 1                         | •  | 70     | ٠. | •  | • | 3          | •   | : | • |        |      |

Urfon L

Ozestlion.
1698.
VIII.Voyage.

|                             | Degres. |       | Minutes. |    |    |   |
|-----------------------------|---------|-------|----------|----|----|---|
| Urfon,                      | 48      |       | 15       |    |    |   |
| Ulan-pulak,                 | 48      |       | 30       | ٠  | ٠  |   |
| Dalay-chaye,                | 48      |       | 46       |    |    | , |
| Kerlonni-altroy,            | 48      |       | 48       |    |    |   |
| Camp fur le Kerlon,         | 48      |       |          |    |    | , |
| Lahi-tontula,               | 48      |       |          |    |    |   |
| Tonkul-chi-ava,             | 48      |       | 19       |    |    | , |
| Kerlonni-fira-chi-ban-tay,  | 48      |       | 12       |    |    |   |
| Kerlonni-kan-chu-ku,        | 48      |       |          |    |    | , |
| Pufing-angha,               | 47      |       | 58       |    |    |   |
| Paynuk-alinni-hara-uffou, . | 47      |       | 49       |    |    | , |
| Purha-fu-hay-hojo,          | 47      |       | 44 -     |    |    | , |
| Erdeni-talohay,             | 47      |       | 38       |    |    | , |
| Hujetu-tfilan,              | 47      |       | 26       |    |    | , |
| Kayre-hojo,                 | 47      |       | 15       |    |    | , |
| Eburhu-holo-cheri,          | 47      |       | 15       |    |    |   |
| Ekemur-pur-hafutay,         | 47      |       | 22       |    |    |   |
| Kaluru-nor                  | 47      |       | 36       |    |    |   |
| Camp fur le Tula            |         |       | 56       | ٠. |    |   |
| Grand Temple ruiné, .       | 47      |       | 55       |    |    |   |
| Camp fur le Tula,           | 48      |       |          |    |    |   |
| Narat.                      | 45      |       | 48       | ٠, | ٠. |   |
| Camps Mongols,              |         |       |          |    |    |   |
| Huhu-hotum (b),             | 40      | . ′ . | 54       |    |    |   |

(3) Les Jétites, à qui l'on doit-la Carte de la Tarais, ruoquèrent preque cito quinties de moins, à la latitude de cette Place 3 d'oi l'emble qui on pet conclure, qu'il y a une erteur de quelques minutes à toutes les autres fittudes. Cett ca quo na dejà fitto observer. Cette propriet de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del com

Places, qui n'avoient pass été déterminées par les derniers Miffionaires.

Nota. Les latitudes qui font marquées d'une étoile, font feulement calculées. L'Edition de Paris n'en diftingue que trofs, quolque les fopt autres foyent de même naure.

Cette Table y est aussi molns complette, de triebed-felcheurie. Les erreurs ne passient ce-pendant pas les minues; mals dans le Justini, ce font des degris tout evoluries, diplusionelle, de la completation de la mainte de la completation de la mainte d'autres erreurs, qui se font gliste dans les routes; ni de la manière dont les Nom-proprets s'y trouvern désgurés; ni en no paud de correllon que de fille. Pour ne point attiguer le Leckur en les lus fait remanquer, ouns nous fommes contende de corriègn le tout, far le texate même, Jahr temps de la completation de corriègn le tout, far le texate même, Jahr en la completation de corriègn le tout, far le texate même, Jahr en la completation de corriègn le tout, far le texate même, Jahr en la completation de corriègne le tout, far le texate même, Jahr en la completation de la corriègne le tout, far le texate même, Jahr en la completation de la compl



HISTOIRE

## HISTOIRE GÉNÉRALE

DES VOYAGES.

Depuis le commencement du xvº Siécle.

DIXIÈME PARTIE.

NOUVEAUX VOYAGES AUX INDES ORIENTALES.

LIVRE PREMIER.

PREMIERS VOYAGES DES HOLLANDOIS AUX INDES ORIENTALES.

INTRODUCTION.



'EST un fentiment bien étrange que cetui de la jaloufie, INTRODO lorfqu'il s'exerce aux dépens de la justice, & que pour TION, rélèver nos propres avantages, il nous porte à jetter un voile sur ceux d'autrui. Les Auteurs Anglois des premières parties de ce Recueil, n'ont pû s'exempter de cette tache. Leur filence fur tout ce qui regarde les progrès

de la Navigation Hollandoife, fait affez connoître, qu'ils n'ont penfé qu'à la gloire de leur Patrie, & que s'ils ont rendu plus de justice aux Portugais, c'est que dans l'abaissement où cette Nation est tombée aux Indes Orientales, ils n'ont pas crû que les Anglois fûffent incom-modés aujourd'hui de fon ancienne gloire. La justice, autant que la na-

INTRODUC-

Origine du Commerce des Hollsndois aux Indes Orientales.

ture de cet Ouvrage, m'oblige de réparer leur oubli. Mais ce dessein demande quelques Observations préliminaires en forme d'Introduction (a). LES HOllandois trouvant une substitunce abondante dans le Commerce

L'es riotanaous trouvait une robitature Boissaite dans le Comfilère qu'ils faitoire ne l'Épape, de dans les autres Pays de l'Europe, penfoient peu à faire des voyages de long cours de nouvelles découvertes. Mais les perfectuoires qu'ils commencéent à efficyer par la prife de leurs Vaiffeux, de par l'enlèvement de leurs Marchands, qui écolent foitnis aux rigueurs de l'impatition peur le leurs vaiffeux, de partie de l'enlevé, fou un nature de l'enlevé de l'enlevé, fou un nature de l'enlevé de l'

Houtman prend des informations à Lif bonne qui lui coûtent la liberté,

PENDANT qu'on tentoit cette Navigation du côté du Nord, un Holslandois nomée Centille Houman, que les affaires avoien conduit à Lifal bonne, s'y informoit foigneusement de tout ce qui regardoit le Commerce la des Indes, '& des routes qu'une heureufe expéricinée avoit rendiés fimilière res aux Portugais. Se curiofité l'ayant engagé dans quelqu'indiférétion qui fit naître des défances, dans un tento soi les informations écoient rigoure-

(a) Mr. Prevoft, s'écurtant iel du caractère d'Utilorien, commence fon Introduction. par faire un reproche à l'Anteur, ou comme il lui plait de s'exprimer, aux Auteurs Anglois des précédens Volumes de cette Collection. Comme j'ai déjà fait voir la fsuffeté de ce reproche, dans ma Préface, je me contenteral de remarquer , que quel-que fondé qu'il fût d'ailleurs, il feroit toûjours déplacé à la tête d'un Ouvrage tel que celui-cl. L'Auteur agroit beaucoup mieux fait, d'indiquer les fources d'on il a tiré ce Discours préliminaire. Ce sont les Voyages même & les differentes piéces qu'on a miles à la tête par voye d'Introduction. On en a deux Editions feites à Amsterdam, en 6. Vol. in &. La dernière est de 1725 , & a pour tiere; Recueil des Poyages qui out ferci à l'établiffement & aux progrès de la Comjagnie des Indes Orientales, formée dans les Provinces-Unies des Pays-Bas (1). Les Voyages dont ce Recueil est composé, ont été imprimés separément, plusieurs fois, en differents formats, & tradults en plusieurs Langues. Ils ont été auffi inférés dans quelques grandes Collections de Voyages, com-

y a dome um forme differente de celle qu'il out dans le Recuci dont je viera de patrie, où lis de treuvent, mon-fedie et patrie, où lis de treuvent, mon-fedie patrie, de la comparitabilité différentes. Pour ce qui regarde l'Introdullètion de Mr. l'Abbé, j'a ci do fion de recovoyer ant diqueren dont l'Il vitére il line qu'alin qu'on crist, que cet Ouvrage doit le vitte de les propses recherches. Rel et A. A. (3) On envyoit donc alors, que le Cales, per l'introduce i plentarionite de le Cales, per fifot, point passis de ce grand Empire. L'action de l'act

me dans celle de De Bry en Latin, & de

Purchaff en Anglois. Il est vrai qu'on leur

R. de l'A. A.

(c) Les premiers Moteurs de cette grande, mais malheureufe entreprife, fûrent, Jack Palk Tréforder, à Corifolier, Periforder, à Corifolier-Penfionaire des Etats de Zelsnde, suxquels fe joignirent divers Nêgocians Zelandois, comme Balbajur Moulèven, Jean Jaujen, Carl & Dirk woo Or. R. d. E.

(d) A Relat des prem. Voy. Recueil des Voy. Ton. L. pp. 195. A Nerellin pag. 9. & hiyer.

(1) On en saull une Elision en so, Yol, in 8"., faite à Rouen la mème année. B. d. S.

fement

fement défendues aux étrangers, il fût aussi-tôt mis en prison, & condamné INTRODUCT à payer une amende qui étoit fort au-dessus de ses sorces. La nécessité lui inspira le dessein de s'addresser aux Marchands d'Amsterdam, en leur faifant espérer, pour prix de sa liberté, qu'il leur communiqueroit toutes ses lumières sur le Commerce & les routes des Indes (e). Sa proposition sur acceptée. On paya une groffe fomme, qui n'avoit été exigée apparemment, que pour rendre sa délivrance impossible. En 1594, étant retourné dans sa Patrie, il ne penfa qu'à l'execution de fa promelle, avec le double motif de l'intérêt & de la reconnoissance.

April s avoir déliberé fur son rapport, les Marchands d'Amsterdam résolurent de former une Compagnie, sous le nom vague de Compagnie des Pays lointains. Les premiers Directeurs, au nombre de dix (f), considerant que malgré les avantages de la route du Nord, qui cût été plus courte & moins sujette aux maladies, puisqu'il n'auroit pas fallu passer sous la Ligne équinoxiale, le fuccès des recherches étoit encore incertain, se déterminérent à tenter celle des Indes sous la direction de Houtman (g). Dans cette vue, ils firent équiper quatre Vaisseaux, dont le plus considérable, nommé le Maurice, étoit du port de quatre cens tonneaux & de quare-vingt-quatre hommes d'équipage. L'artillerie confiltoit en vingt pieces de canon de fonte, fix groffes & quatorze petites; quatre gros pierriers & hit petits, avec un nombre proportionné de susils & de mousquets. Jean Taniz de Molenger fut nommé pour le commander : & Corneille Houtman ette la direction du Commerce, en qualité de Marchand ou de Commis. Le second Vaisseau, nommé la Hollande, étoit à-peu-près, de la grandeur & de la force du premier. Le Capitaine se nommoit Jean Dignumsz: & le Commis, Girard van Beuningen. Le troisième Vaisseau, sous le nom d'Amsterdam, étoit du port d'environ deux cens tonneaux, monté de cinquanteneuf homines, de six grosses pièces de canon de fonte, dix petites, quatre grands pierriers & fix petits. Il avoit pour Capitaine Jean Jacobsa Schellinger, & René van Hel pour Commis. Enfin , le quatrième Navire étoit une petite Pinaffe, nomince le Pizzonneau, d'environ trente tonneaux, mon-

Première Compagnic d'Amiterdam, fous le nom des Pays lointains.

( t Ils avo ne déjà reçà plasieurs informi ions de ce beau Pays, par Jean Huguer is Linfebern, natif de Harlem, qui s'étant engagé au service des Portugais, partit de Lif bonne su mois d'Avril 1583. avec un Archevêque de Goa & cinq Vailleaux, pour les Indes Ori tales. On a vu enfuite ce mê-Indes Ori Lanes, On a vo entante de la monta infebren en qualité de Commis fur le Valifieau i Enkhuijen, l'un des trois premiers que les Hollandois envoyèrent en 1594, fous le commandement de Guillaums Barents van der Schelling, pour chercher un passage par le Nord-Eit, loin d'être rebuté par le mauvals saccès de cette expédition, en confeiller fortement une feconde, qui ne sépondit pas mieux à ses espétances, que

toutes les tentatives qu'on a faites depuis dans la même vue il ett étonnant, que Linschoten, qui avoit été aux Indes Orien-tales avec les Portugals, n'ait pas prévenu Houman, pour suivre l'ancleune route, com-me devant lui être beaucoup plus familière qu'à ce dernier', qui n'avoit jamais fait ce

voyage en personne. R. d. E.

(f) Leurs noms méritene d'être conser-Ves. Henri Hudde, Renier Passo, Pierre Haffelaer, Jean Janfe, Carel de Oude, Jean Poppen, Henri Buyk, Dire Van Or, Sy-vers Pieterfe Sem & Arent van Grotten.

(g) A. Avertiff. pag. 10, & fuiv.

LATRODUS: tée de vingt hommes d'équipage, deux grosses pièces de canon de fon-

May (b).

It revoit inurile de donner plus d'étendue à cette Introduction, n' je me proposite de l'aite entrere it otutes les Relations qui om eté publice dans le Recueil des Voyages de la Compagnie Hollandoir des Indes Orientales. Mais la pliquart de ces Pieces, n'etanç qu' une compilation de quantire de loursaux différens, n' appartiennent pas proprement à mon dellein, qui fe borne aux véritables Rekation des Voyageurs; c'elt-à-dire, à celles qui ont été pabliées fous kur nom. Les autres doivent étre comptées plus juillement au rang des Hilbiress, d'e'c étt une renanque que l'ai déj faite à l'eccurion de Porrugais, dans l'Avertullement du premier l'ome de c'elexuell. et de l'est de l'es

Formation d'une nouvelle Compagnie. La première Flotte ctant rentrée dans les Ports de Hollande, deux ans 

de quatre mois aprés fon diépart, fes profèts, quoique médiorete, exciserent la Compagnicà pondier plus loin cette entreprific. Elle apprit alors, que 
d'autres Marcanads d'Ampléradam se proposient suffi d'envoyer quelques 
Navires aux Indes. Mais la crante de 16 nuite muruellement, leur fit goltter à tous, le parti de fis joinder. Ainfi le edux Flottes n'en compoferatqu'une, au nombre de huit Vaisfeaux, qui partirent du Texel le 1er de 
Râi 1938, fous le commandement de l'Amian J'apier van Nett (1). Le 
meme delfain ayant été formé aufit en Zelande, quelques Marchands de 
extre Province équipierent des Vailfeaux à leur tour, de les firent partir. 
Ces exemples experient des Vailfeaux à leur tour, de les firent partir. 
Ces exemples experient des Vailfeaux à leur tour, de les firent partir. 
Ces exemples experient des Vailfeaux, dont ité donnéent bésondiet à J'éjunt Mobu, mais pour fe rendre aux Moloques par le Détroit de 
conduite à J'éjunt Mobu, mais pour fe rendre aux Moloques par le Détroit de 
conduite à J'éjunt Mobu, mais pour fe rendre aux Moloques par le Détroit de 
partir de la compagnité de la condition de la consideration de la condition de la consideration de la condition de la consideration de la condition de la con

de Magellan & la Mer du Sud.

Ses grands

CRENNDANT Pardeur de la Compagnie d'Amflerdam ne lui permit pas d'attendre le recour de fes huit Valifeaux. Elle en équipa trois autres, qui firent voile le 4 de Mai 1929, foui le commandement de l'Amiral Pas der Hagen (e). Le 28 de Juliet de la même annee, elle v\u00e4 arriver quatre des premiers, qui apreà soor teé décharget, cliente ordre audit-tote, de rennet-trait de la commandement de l'Amiral Pas der le la voile de Compagnie, qui fit partir quatre Vailfaux au mois de Décembre 1959, avec quatre autres de l'alicendenc. Ces huit Battumen revinant deux ans après, chargés de richeffes. Mais avant leur retour, la nouvelle Compagnie équipà deux autres l'avillatures, de l'ancienne veriant deux ans après, chargés de richeffes. Mais avant leur retour, la nouvelle Compagnie équipà deux autres l'avillatures, de l'ancienne y en joignit de

(b) A. Relat, des prem. Voy. ubl fup. Voyage cft au Tome I, du Recuell de la pag. 156. & faiv.
(i) La complation des Journaux de ce (k) 156. Tome II,

fix, qui mîrent à la voile ensemble dans le cours de 1600, commandés par INTRODUS

Jidques Van Neck, Amiral du second voyage (1).

LANT d'heureux succès enflammèrent tous les Marchands des Provinces-Unies. Les feules Compagnies d'Amsterdam firent partir quinze Vaisseaux au mois d'Avril 1601. L'année suivante, on en vit revenir trois richement chargés. Ils rapportèrent que le Roi d'Achin, dans l'Ille de Sumatra, s'étoit efforcé de surprendre deux des Bâtimens de 1500; que Corneille Houtman y avoit perdu la vie, & qu'il étoit demeuré quelques Hollandois prifonnniers entre les mains des Infulaires. Paul Van Caerden (m), qui partit la même année avec Pierre Both, & qui arriva dans le Port d'Achin, sans avoir appris ce qui s'y étoit passé, y fut exposé aux mêmes insultes. Il étoit difficile d'en ignorer la cause. Dès l'année 1601, les Espagnols irrités de la concurrence d'une troupe de Marchands, avoient armé une puisfante Flotte pour surprendre les Vaisscaux Hollandois; & malgré la supériorité de leurs forces, ils avoient été contraints de leur abandonner le paffage. Ensuite ayant recours à la ruse, ils avoient envoyé des Emissaires dans toutes les Cours de l'Inde, pour décrier ces nouveaux Commerçans, qu'ils repré entoient comme des Pirates, fans foi & fans honneur. Le Roi d'Achin fût d'abord fédult par ces artifices; mais après avoir eté détrompé, il 1 est favorablement l'Amiral Bicker, qui étoit parti de Zélande en 1601, & leorges Spilbergen (n), qui commandoit la Flotte d'Amsterdam dans le

CEPENDANT les États Généraux, informés des violences que leurs Sujets avo ent à redouter des Espagnols, prirent la résolution de donner à l'avenir les commissions régulières à ceux qui entreprendroient le voyage des Indes, pour les autorifer non-seulement à se défendre, mais à commencer même les attames. & à traiter en ennemis, tous ceux qui troubleroient leur Commerce (o). Avec un pouvoir de cette nature, l'Amiral J'aques Heemskerk, attaqua une Caraque Portugaife, qui revenoit de la Chine richement chargée & montée de plus de sept cens hommes. Les Portugais firest quelques efforts pour se désendre; mais la crainte d'être coulés à fond par e mon Hollandois, les força de demander quartier. Ils l'obtinrent. D-ux Lettres qui fûrent écrites à l'Amiral après sa victoire, par les Officiers formuis de Malaca, rendent un témoignage fort honorable à la modératan las Vainqueurs. Elles furent publiées, pour démentir les fausses idées Le c'emis des Hollandois s'étoient efforcés de répandre; & l'amour la vérité ne me permet pas ici de les supprimer (p). La première étoit dans ces termes, qui ne deshonorent pas d'ailleurs la Nation Portugaife.

Elle eft tssverfée par les Espagnols.

Les Hollandols obtienavantages.

Leur modération prouvée par le témoignage ieurs ennemis.

" CEST

(1) Ibid. Tome II. A. Avertiff. pag. 12. (m) Ibid. On trouve au Tome III. un fe-Voyage de Van Caerden, & un fecond

de Van der Hagen.
(n) Tome IL du Recuell de la Compa-On verra ici un Voyage de Spilbergen aux iffm Moluques.

( o ) Huer die, que les Hollandois qui s'éta-

blirent les premiers dans les Iudes, se contentèrent d'abord de se défendre, lors que les Portugais les attaquoient; Mals qu'enfin voyant qu'une conduite si moderée, n'empéchoit pas ceux-ci de continuer toù jours à troubler ieur Commerce, la Compagule généraréfolat de les attaquer vigoureulement A fon tour. R. de l'A. A. (P) A. Avertiff. pag. 14. & fuiv.

INTRODUC-Portugalfes.

. C'EST un ancien usage, que dans les différends qui s'élèvent entre les Rois & les Souverains, on s'en prend aux personnes & aux biens de Deux Lettres , leurs Sujets. L'heureux fort de vôtre Amiral a voulu, que la Caraque qui venoit de la Chine, foit tombée entre ses mains; ce qui n'a pû arriver que par les jugemens impénétrables de la Providence. Malgre cette hostilité, je ne laisse pas de vous envoyer les rafraîchissemens qui vous , feront presentes avec cette Lettre, pour vous marquer ma reconnoissan-" ce de la composition que vous avez faite à mes Portugais & de la parole que vous leur avez tenue. Je vous affure que je m'en fouviendrai à jamais, & que si j'en trouve l'occasion, je vous rendrai un juste retour. " Dien vous ait en sainte garde. A Malaca le 19 Mars 1603". Cette Lettre étoit fignée; Regulos Frammannis, Andreas Fernandez, Dominigo de Mon-

te, Ifaac de Gufgago. La seconde portoit: " Les évenemens de la guerre sont incertains, & ", la victoire est entre les mains de Dieu; les hommes n'étant que des inf-" trumens pour l'obtenir. La fortune a voulu que vous ayez rencontré & pris une riche Caraque, remplie de Marchands, de femmes, d'enfans, tous incapables de défende. J'ai beaucoup de déplaifir que ce , ne soit pas mon Vaisseau que vous ayez reneontré. Je sius persuadé ;, que je vous aurois fait connoître quelle différence il faut mettre en re ,, des Soldats & des Marchands pour la défense d'un Navire. , de ce qui est arrivé aux Hollandois à la Chine, & je trouve que l'affaire " n'étoit pas affez importante pour mériter une telle vengeance. Cepen-, dant je vous affire que l'auteur du défordre a été arreté & qu'il en sera ., puni par la perte de sa tête. A la vérité, les Batimens de vôtre Nation. qui m'ont été amenés des Moluques & de la Chine, ont été décharges. mais je n'ai pas laisse de les traiter favorablement. Je vous renvoye, , avec cette Lettre, le Bâtiment fur lequel font reven s les Portug is q i ", étoient dans la Caraque que vous avez prife. Je vous au re que j'aurai

,, une éternelle reconnoissance de cette faveur, qui firoit encore plus ,, grande, si vous vouliez bien me rendre le Capitaine & le R. Pére Antoine, " avec le refte des Portugais que vous retenez encore, & si vous voul z abtenir du Roi, qu'il nous rendit auffi ceux qui ont éte pris dans la Jone e de la Chine". Cette Lettre, qui porte la même datte que l'autre (q), est signée, Fernando d'Albuquerque (r).

Premier Vorage d'un Hollandols autour du Monde. Faveur des Princes Indiens.

CE fut ca 1601, qu'Olivier Van Noord revint en Hollande, apres un vovage de trois ans, pendant lequel il avoit fait le tour du Monde (4). Il étoit parti de Gorée en 1508, & les richesses dont il revint charge, ne lui firent pas moins d'honneur que la renomme de fon voya e.

[Mais rien ne contribua plus aux heureux fucces que les Hollandeis épronvèrent dans le commencement de leur Commerce, que l'acqueil que leur firent plufieurs Princes Indiens. Ennemis fecrets des Portugais, qui

( ) Dans l'Edition de Rouen que pous avois fous les yeux, la première de ces Let-tres ell dattée du 29. & la feconde du 9 Mars.

(4) A. Avertiff, page 16. & fuiv. (f) On verra dans d'autres Parties de cet Ouvrage, l'extrait de ce fameux Voyage qui eft au Tome II, du Recueil de la Compagnit.

les troien irrités par leur organit, par leur tyramie, & par le zèle indirect de leur Miltoniares, la strudoient depuis long-tens, l'Occasion de 6 dechret contreux. Un Auteur Anglois très-digne de foi renarque, que les Hollandoir de condulient avec beaucoup de prudence, en ce qu'ilsn'entreprient, jumais ren'eutre les Indians, qu'ils n'exigèrent d'eux aucune contributior, comme avoient fais les Portugais, & qu'ils fe contentérent. D'établie leur propre Commerce, & de ruiner celui de ces fuperies Eurondens (F).

Au milicu de ces prosperités, on ouvrit les yeax sur un inconvénient capable de les interrompes, & qui n'aurois pli manque a la sin, s'en eaustir la turne. Ce sit la pluralisé des Compagnies qui s'entropiets. Elles chargeoisets, aux aucus correspondance dans levra projets. Elles chargeoisets, dans le milme tenns, des Vailleuxs pour le meme Port; ce qui flacit basifier le print des marchaudités & charginoit beaucoup les gens de mer. Haloit basifier le print des marchaudités de charginoit beaucoup les gens de mer. Les démans ayant pris commolifiace de cé décorde, a flemblérent à la lec, les Directeurs des différentes Compagnies, & les firent confectit à le crime délionnais qu'un fect (Ospas On fix un l'raite, qui fix confirmé el rastotife des Souteanns pour vingt & un ans, à compter de la datte, de coil le co de Mars 1650 (40). Les principusa articles de co fameux

Que les Directeurs de la Chambre d'Amsterdam fourniroient pour le penier équipement la motité; ceux de Zelande un quart; ceux de la Mente un bactième. & ceux de la Nord-Hollande un autre butième.

Que l'Affensiée de cette Comparine générale feroir composée de dixépp perfonns l'évoir, huit d'Antherdam, guarte de Valandes, deux de la Meion, ed aux de Nord-Hollande, e à la dix-feptième à rorr de rolle, autic de Zalande, de la Marie écle Nord-Hollande; e que cette Affenshiée, àcetd-aroir, a la puiralité des voix, de tout ee qui concerneroir les intéréts

Qu'on allembleroit ce Corps pour délibérer combien de Vailfeaux on coit aux Indes, dans quel tems & dans quel endroit 3 qu'en général il tout ce qui appartiendroit à la Compagnie, & que les Chambres propriés exécuteroient ce qui auroit eté réglé en commun.

Q : l'Allen lée feroit convoquée les fix premières années à Amfterte des fuivantes en Zélande; & réciproquement les fix autres en Z. des deux fuivantes à Amfterdam.

Que les affaires importantes dont l'Affemblée ne poirroit convenir, feront rengant à la décifion de Leurs Hautes Puillances, & que cette décret et executée par toutes les Chambres.

Qux. Compagnic generale flubfilleroit l'elipace de vingt de un ans, de compret di (cè); mais que tous les dia nas, on rendoit compret de l'admitifiration, de ui su premièr compte, les Intérelles feroient libres de migigares à adors on firatio folig de leir rendre leur argent, avec un interté de first pour cent, ou même au-deflus, comme l'Affemblee des Diaces les agrentia propose. Que

(r) Huet. Vale du Commerce des Hollandols, Ch. 13. pag. 123, Add. de l'A. A. Introduct

Réunion de toutes les Compagnies,

Elle est confirmée par l'autorité des Etats Généraux,

Principatra articles de cen établiffements INTRODUC-TION.

Que chaque Particulier, habitant des Provinces-Unies, feroit admis & invité par des affiches publiques, à prendre part aux fonds de la Compaenie, nour la somme qu'il voudroit déposer, à condition qu'elle n'excédât pas cinquante mille florins fous le nom d'une seule personne.

Our le Capital, pour leguel on fouscriroit, seroit remis & pave en trois

payemens égaux, aux années 1603, 1604 & 1605.

Que les Chambres fe fourniroient mutuellement les épiceries & les antres marchandises dont elles auroient besoin.

Ou a les Provinces ou les Villes dont les Habitans auroient mis cinquante mille florins de Capital dans une des Chambres de la Compagnie, aurojent le droit de demander un état des marchandiscs envoyées & reçûes des Indes, & de ce que ces marchandifes auroient produit.

Ou e si ce Capital de cinquante mille florins étoit apporté par une seule perfonne de l'une des Provinces ou des Villes, la Compagnie accorderoit à un Agent de cette Province ou de cette Ville, le droit d'accès & de révi-

fion pour tout ce qui se passeroit dans l'Assemblée (x). Chambres particulières, Las Chambres particulières étoient au nombre de fix; celles d'Amsterk nombre des dam, de Zelande, de Delft, de Rotterdam, de Hoorn & d'Enchuife, dont Directeurs. les Membres, qui étoient alors en grand nombre, devoient être reduits par

Leurs guges.

leur mort, a vingt pour Amsterdam, douze pour la Zelande, sept pour Delst, fept pour Rotterdam, fept pour Hoorn, & fept pour Enchuife. Leurs gages ont été réglés dans la fuite, à trois mille cent florins de banque par an, pour chaque Directeur de la Chambre d'Amsterdam; deux mille cinq cens pour ceux de la Chambre de Zelande, & douze cens pour ceux des quatre autres Chambres. Les Provinces, & même plufieurs Villes, ont obtenu dans plufieurs Chambres, une place de Directeur, à douze cens florins de gages, dont la commission n'est ordinairement que pour trois ans. Les Villes de Harlem & de Leyde députent auffi, pour fept ans dans la Chambre d'Amsterdam, un Directeur, qui est compris dans le nombre des vingt ordinaires, aux gages de trois mille cent florins.

Réglemens ultérieurs.

On convint encore, que la Compagnie pourroit non-seulement faire des Contrats dans les Indes avec les Habitans naturels du Pays; au nom de Leurs Hautes Puissances; mais y bâtir des Forts, y établir des Gouverneurs, y entretenir des Troupes & des Officiers de Justice; avec cette reftriction, que ces Officiers préteroient serment de fidélité à Leurs Hautes Puissances, pour l'administration Militaire, & à la Compagnie, pour le Com-

Que personne ne pourroit naviguer à l'Est du Cap de Bonne-Esperance. ou par le Detroit de Magellan, pendant vingt & un ans, à compter de 1602, sous peine de confiscation des Vaisseaux & e la charge.

Que toutes les épicaries seroient vendues suivant le poids d'Amsterdam, occ.

En reconnoissance de cot Oftroi, la Compagnie s'engagea à paver à Lours Hautes Purffances, vingt-cmq mille florins, que l'Etat voulut bien ha-

(x) A. Introd. au Recueil, pag. 10. & fuiv.

parder, sux conditions forwant lefquelles les Particuliers y participolent, Introduce Dans la fuite elle s'est obligée de payer à l'Etat trois pour cent de fortie, . TION. pour tout ce qu'elle envoye aux Indes; excepté pour l'argent, dont elle ne

paye rien, non plus que pour tout ce qu'elle reçoit des Indes.

Atnst la Compagnie Flollandoife des Indes Orientales étant devenue un Corps confiderable, dont le Capital étoit de fix millions fix cens mille livres, on la vit bien-tôt profiter de tous ses avantages (y). Elle équipa contre les d'abord une Flotte de quatorze grands Vaisseaux, qui mit en mer des le Potugais. mois de Juin 1602, fous le commandement de l'Amiral Wybrand van Warwyck (2). L'année fuivante, un Yacht, envoyé pour annoncer l'arrivée de plufieurs autres, rapporta ce qui s'étoit paffé entre l'Amiral Wolfert Hermanfzen & Dom André Furtado de Mendoza, qui ayant entrepris de chaffer les Hollandois des Indes, avoit été battu devant Bantam. Un autre combat, que l'Amiral Van Neck avoit livré aux Moluques, contre trois Vaisseaux Portugais, avoit été moins heureux, poisqu'il avoit été forcé d'abandonner le combat après avoir perdu quelques doigts de la main droite. Sur ces nouve s, la Compagnie fit partir, le 18 Décembre, une autre Flotte de trei-

ze Vaisseaux, commandee par Etienne Van der Hagen (a).

LANNE 1605., fut célèbre par une Déclaration du Roi d'Espagne, portant defense aux Habitans des Provinces-Unies, sous peine de punition corporelle, d'exercer le Commerce en Espagne & dans les Indes Orientales & l'effet con-Occidentales. Mais au lieu d'intimider la Compagnie, cet impérieux Edit traire qu'il ne fit que reléver son courage. Elle fit équiper autli-tôt, une Flotte d'onze produit Vaiffeaux, en marchandife & en guerre, dont elle donna le commandement à l'Amiral Comeille Matelief (b). A peine cette Armée fût-elle en mer, que les Directeurs en préparèrent une autre, composée de huit Vaisfeaux, qui furent pourvus de Soldats autant que d'équipages, & qui reçutent ordre de demeurer, s'il étoit nécessaire, dans les Mers & les Ports des Indes, pour la defense des Comptoirs Hollandois. Paul Van Caerden (c) fit nommé Amiral de cette Flotte. Deux Vaisseaux du premier de ces trois équipemens, qui revinrent chargés de cloux de girofle & d'autres épiceries, ann necrent le retour de l'Amiral Van der Hagen. Il avoit pris pluficurs Vaisseaux sur les Espagnols & sur les Portugais. Il leur avoit enlevé leur Fort d'Amboine. Il avoit rafé celui de Tidor, & les avoit entiérement chassés des Moluques. Mais cette expédition fit naître une große querelle entre la Hollande & l'Angleterre, parce que les Anglois avoient favorifé les ennemis de la Compagnie, en leur fournissant de la poudre & d'autres

provions. On n g cioit alors la paix dans les Pays-Bas. La Compagnie, pour fai- Conclusion re com re que les Provinces-Unies n'étoient pas disposées à se défister de la Tière, de la Navigation aux Indes, équipa une nouvelle Flotte de treize Vaisseaux,

Succès de dans lesindes.

<sup>(</sup>y) A. ibid. pag. 13. & feiv.
(a) Tome II. du Recuell de la Compaile. A. Avertiff pag. 19.
(a) Tome III. du même Recueil. A. A.

tiff pag. 20. gnine A. Avertiff, pag. 19.

INTRODUC- & lui donna pour Amiral Pierre Willemfz Verboeven (d), dont le courage s'étoit fignalé fous Heemskerk au combat de Gibraltar. Le Commerce dé-

vint un des principaux obiets de la négociation. Mais les difficultés faifant traîner cette affaire en longueur, on fût étonné de la vigueur avec laquelle les dernières réfolutions des Etats Généraux furent propofées dans ces termes: " Ou que par le Traité de paix, l'Espagne consentiroit au Commer-" ce daus les Indes; ou qu'il feroit permis par une Trève de quelques an-", nées; ou que les chofes demeureroient fur le pied où elles étoient alors " dans les Pays fitués au-dela du Tropique du Cancer, & que chacun y fe-" roit la guerre & ménageroit ses propres avantages, comme on avoit ", commencé". La Treve fut acceptée & conclue pour douze ans. Mais avant la conclusion du Traité, les Hollandois avoient fait le Siége de Malaca, qu'ils fureut obligés d'abandonner, pour combattre une Flotte Portugaife, & s'étoient emparés de Machian, une des Isles Moluques, avec l'es-

La Guerre contre les Efpagnols eft renouvellée.

pérance de se rendre bien-tôt maîtres de Ternate (e). La Tréve avant été publiée dans les Pays-Bas, on prit foin d'en informer promptement les Espagnols & les Hollandois, par une Pinasse chargée des passeports de l'Espagne; & la Compagnie, qui ne mettoit plus de bornes à fes projets, accorda aux Matclots & aux Soldats de fes Flottes, la liberte de mener aux Indes leurs femmes & leur enfans (f). Les affaires fe trouvèrent si florissantes en 1615, qu'elle envoya une puissante Flotte dans la Mer du Sud, par le Détroit de Magellan, dans l'espérance d'affoiblir de ce coté-la les Espagnols, contre lesquels la Guerre s'étoit renouvellée, & de continuer le voyage aux Indes par cette route. Georges Spilbergen, qui fût nommé pour la commander, revint en Hollande après deux ans d'abfence, pendant lefquels il avoit fait le tour du Monde (g). Quelques Marchands chercherent, dans cet intervalle, le moven de supplanter la Compagnie & d'envalur une partie de fon Commerce. Ayant réfolu de tenter le passage dans la Mer du Sud, par quel u'autre endroit que le Détroit de Magellan, ils equiperent deux Vaiffeaux, qu'ils firent partir fous la conduite de Corneille-Guillaume Schouten & de Juques le Maire, au mois de Juin 1615 (b). Ils trouverent effectivement un passage, qui sut nommé le Détroit de le Maire; & pénétrant dans la Mer du Sud, ils traverferent jufqu'aux Moluques. Mais lorfqu'ils furent arrivés à Batavia, les Officiers de la Compagnie se faisirent de leurs Vaisseaux, parec que leur entreprise étoit contraire à l'Octroi des Etats. Les années fuivantes furent si favorables à la Compagnie, que dans le cours de 1618 & 1619, la feule cargaifon de dix Navires fut estimée entre tix & fept millions. Laurent Reaal, personnage d'un fçavoir & d'une prudence distinguée, lui servit beaucoup à repousser les efforts des Espagnols. On vit arriver, en 1621, sur le Vaisseau Goode

La Compagnie fleurit.

> (d) Ibid. Tome IV. A. Averiff, pag. 21.
>
> (e) A. Averiff, pag. 22. & fulv.
>
> (f) A. ibid. pag. 23. & fulv.
>
> (f) A. ibid. pag. 24. & fulv.
>
> (j) A. Averiff, pag. 25. & fulv. (f) A. ibid. pag. 23.
> (g) Tome IV. du Recueil de la Compa-

> Vreede, einq enfans de Rois & de Princes, qui venoient recevoir en Hollande les principes du Christianisme & d'une bonne éducation (i).

CE-

CTPUNDANT POCTORI des Ettats deviant finir en 162a, il s'eleva des difficiends di simines entre les Directeurs & quedques uns des Intereffeis, que Leurs Hautes Puiflances firent obligées de les évoquer à leur Tribural. Ce afges Médiarcus s'essibirent la pais par leur puncience. Les compres firent renhas. La ditribituion fe fit à vingt-cinq pour cent, qui firent payés en große. Entile & Compagnie obtin: un nouvel OCtroi (2), de la même durée que le premier. Les démelés de Commerce entre les Hollandois & Les Anglois firent aufil terminés, moyenant une fonme de huit cens mille livres que la nouvelle Compagnie paya à ces derniers, à tître de déclommagement (1).

INTRODUCE

Elle obtient un nouvel Octroi.

D F PUIS la découvere d'un nouveau paffage à la Mer du Sud, Leurs Hauses Puifinances, de concert avec la Compagnie, avoient pris la réfolution d'envoyer quelques l'Iottes aux Indes par exter ouux. Le premier amement qui finive les traces de Le Mâire, fit commandé par fégives l'Isrmite (m.). La Compagnie reconnit que tous les avantages qui avoient rommite (m.). La Compagnie reconnit que tous les avantages qui avoient rommite (m.). La Compagnie reconnit que tous les avantages qui avoient rommite (m.). La Compagnie reconnit que tous les avantages qui avoient rommite (m.). Les Compagnie reconnit que tous les avantages qui avoient rommite (m.). Les Compagnie reconnit que tous les avantages qui avoient remite des Amiraux. Une confidération fi importante, l'engages dans le
latre, à ne rien ménages pour ce choix (n.). Les forces qu'elle confioir à
leur prudence, répondant toùjours aux difficultés qu'elle leur proposite à
vaincre, elle a réfulli par degres, non-feulement à diminuer le pouvoir des
Epagnos & des Portugais dans les Indes, mais encore à s'etablif fur les
rennes des dermiers, en fe rendant matterféle de leurs principaux etablifiemens (s). [C'eft ce que nous allons expofer fuccintement dans le refte de
catte Introduction.

O's a deja remarqué ci-deflus, qu'en 1605, la Compagnie enléva l'Illa d'Amboine aux Portugais. Ce luci-la le premier Enabliffement folide, qu'el-le e dt dans les Indes, & actuellement cette Îlle forme encore un de faprincipaux Gouvernemens. Cette Conquéte filt bénots fuivie de celle des autres Illes Molaques, & par-là les I l'ollandois devinrent maîtres des épices; c'elt-à-dire, du plus riche & du plus imporant Commerce qu'il y aix au Monde. Ils voulurent auffi en 1606, s'emparer de la Ville de Malaca. Mais ils y trouvérent une réflitance s'i opiniaire, qu'ils furen tooligés de

renvoyer l'execution de ce dessein, à une autre occasion.

Las Epagnols convaincus par l'expérience, qu'il leur étoit impofible, de forcer les Hollandois à abandonner les Indes, leur offrirent de faire la paix avec eux, & de les reconnoître pour un Peuple libre, à condition qu'ils renonceroinen au Commerce des Indes. Quelque coasidérables que fulleut ces propofitions, les Eatas les rejeuterent abloitument, preferant de conti-

Ses Conquêtes . & fo Etabliffemens.

Tréve aves

(k) La datte de ce renouvellement est le premier de Janvier 1522. A. 1623.

(1) A. Avertiff, pag. 27. (m) Recueil de la Compagnie, Tome V.

A. Avertiff, pag. 28.

(n) A. Avertiff, pag. 30.
(e) Mr. Prevolt reavoye ici le Lecteur aux Relations mêmes, pour y preodre une juste idée des forces & de l'éclar du Gou-X. Part.

content, dit-il, de l'y avoir préparé par cette courte Introduction; mais l'Auteur Angiols a jugé nécestière, d'y solder tout ce qui l'uit, d' l'on s'attire d'avance, que cette Addition persottra pas une des moins importantes. Un Lecteur curieux, n'aime pas qu'on l'abandome fur le point même où til chetche, par goût, à s'instruire, R. d. E.

vernement de la Compagnie Hollandolfe;

## VOYAGES DES HOLLANDOIS

INTRODUC-

82

nner une Guerre qu'ils foitenoient déjà depuis fi long-tenns, & dans lapdele le ils n'étoient entrés que pour obtenir cette Liberté qu'on leur offorit a des leurs divine au commerce dont fis le prometoient acheter trop cier , en flemfant un Commerce dont fis le prometoient les plus grands avantages. Ce fite aufir pour la même raifon, qu'en 1609, ils ne vouliters figner la Tréve, qu'à condition qu'ils pourroient trafiquer librement, aux Indes Orientales, dans toures les Pieces qui lis voient froquentées pendant le Gourre.

Commerce an Japon.

les Visces qui ils avoient requentees periannt a voienze. La s Lêngagolo obscreverent i mul cette Trêves, que la Compagnie fitt obligée de continuer la Guerre contr'eux dans les Indess Celà ne l'empécha pas de poulfer fon Commerce, qu'ellé écadit immen Judiu aux parties les plus réculèes de l'Orient, où elle n'avoit pas encore penetzé. Celai du Japon, que les Hollandois estabient en 1611, 4 fie pour eux de la dernière conféquence. Auili l'ont-ils cultivos avec tant de foin, qu'ils font vema à bout d'en acclure tous les autres Peuples de l'Europe, équi depuis l'An 1616, ils en foin reflés feuls en polícition. Le Fort que le Roi de Bis-nagar leur permit de bair fur la Côue de Coronnade, il en un té couvert du refléntment & des infultes de Portugais de St. Thomas, affermis leur Commerce dans est Contréss, & le rendit un des plus condidenables des Indess.

Fondation de Batavia En 1619, ils jettérent les fondemens de la Ville de Batavia, qu'ils bêtertent fur les ruines de la petite Ville de Jeatra, dans l'Îld de Julya. Ils la fortifiérent fi bien, que dans la filtre elle fitere état de foûtanis trois Siéges contre les Rois de cette grande life. De sique Batavia filt fini, la Compaguiere fil la Capitale de tous les Pays qu'elle possicioni dans l'Affe, de le cenre de tout fon Commerce dans ces Contrées. Le Général de la Compagnie y fixa fa réfidence: Il démeure dans la Citadelle avec fa Cour de fon Configil. Comme cette Ville's embellit à proportion que la Compagnie feutroffici, elledevint en peu de tems la merveille de l'Affe, par la beauté de l'abord de tous les Vailléeux qu'in rivigonie fit; les Mers des Indes.

Les Holiandois prennent Malaca.

La Tréve conclue entre les Efjagnols de les Hollandois, expiram en fôza, on les prépara de pars de l'autre à recommence la Guerre, tant dans le nouveau que dans l'auscien Monde. Les Hollandois remportèrent plusfieurs avanagés fur les Portugais dans les Indes. Le plus grand de tous fût la Conquète qu'ils firent en rôto, de la Ville de Malaca de du Détroit de ce nom, qui et le plus confiderable de toute l'Alce. Les Portugais no posse doine en este, aucune Pluce dans les Indes d'une aussi grande importance que Malaca. Elle els danirablement bien firacé pour le Commerce de la Chine, de des Illes Moluques; de défendue par upe forte Garnison, de inne Flotte qui répandoit la terreur dans toutes les Illes voisibnes (p).

Le premier Décembre de la même Année, les Portoguis ayant feccou le joug des Efigagnoles, placifernt fur le Trône le Duce de Bragance, qui fuit reconna pour Roi, dans tous les Pays qui étoient de la dépendance du Portuguis autre nite, qu'en Affraye Ce on Ameripe. Comme les Portuguis métoient en guerre avec les Hollandoirs qu'en qualité de Sujets du Roi de Afragance, des qu'uls fertuerne doutraites à no nobelifance, ist Leicherent de,

(p) Huet. Vue du Commerce des Hollandois, Chap. 13. Sect. 3.

faire alliance avec les ennemis de ce Monarque. C'est ce qui produisit une Intropue Treve, qui fût conclue en 1641., & qui s'étendoit à tous les Pays qui appartenoient aux deux Nations, dans quelque partie du Monde qu'ils fussent sirués. On convint que de part & d'autre, on auroit le droit de naviguer librement par tout, & que chacun conferveroit ce qu'il possédoit, tant dans les Indes Orientales qu'Occidentales, lors de la publication de la Treve.

MALGRÉ ce Traité, les Hollandois continuant toûjours à pouffer leurs Conquétes, enleverent aux Espagnols, ou plutôt aux Portugais, les Villes de Gale, & de Columbo, qui font les deux meilleures Places que ces derniers enfent dans l'Isle de Ceylon ou Ceylan. Cette acquisition valut aux Hollandois, le Commerce de toute la canelle, & les rendît maîtres en quelque manière, du Detroit qui est entre cette Isle, & le Cap Comorin, de forte qu'ils commandoient aux deux principaux passages de toutes les Mers des Indes. Les Portugais se plaignirent de cette infraction de la Tréve, mais voyant qu'ils n'étoient point écoutés, ils réfolurent de prendre eux-mêmes, la fatisfaction qu'on leur refusoit. Ils exciterent donc, une revolte generale dans le Bréfil , Province de l'Amérique méridionale , enlevèrent aux Hollandois tout ce qu'ils possédoient dans ces Contrées, & ruinérent pref. le Bréss. que leur Compagnie des Indes Occidentales, pre de m. de

La Guerre se ralluma aussi dans l'Orient, & dura seize ans. Pendant ce tems-là, les Hollandois se rendirent maîtres de presque tout ce qui restoit de Commerce aux Portugais dans les Indes. Ils prirent en 1661, la plupart des Châteaux & des Forteresses, depuis l'entrée de la Mer des Indes Portuguis, sufou'à Surate, & jettérent une si grande frayeur dans l'esprit des Portugais, par la rapidité de ces Conquêtes, que ces derniers craignirent, que la Ville même de Goa ne fût obligée de fubir le joug. Outre tant d'avantages, les Hollandois gagnérent encore près de Dabul une Bataille, dont les fuites furent très-funeltes aux Portugais. Car plusieurs petits Rois, dont les Etats sont situés le long de cette Côte, se rangeant du côté des Vainqueurs, abandonnèrent leurs anciens Maîtres Européens, pour se mettre sous la protection des Hollandois, que la Conquête de l'Itle & de la Ville de Me-

Les fraix & les embarras que la Guerre caufoit à la Compagnie, ne l'emoéchèrent cependant pas , de mettre en œuvre les moyens les plus propres à faire fleurir fon Commerce. En 1653, elle forma un nouvel établiffement au Cap de Bonne-Espérance, pour la commodité de ses Vaisseaux qui al- ce, loient aux Indes. C'est à-préfent une Colonie très-florissante, qui a une grande Ville, & un Fort qui commande toute la Côte. L'air en est excellent, & le terroir tres fertile, ce qui rend ce Port d'une fort grande utilité pour les Hollandois; leurs Flottes pouvant toûjours y charger de nouvelles provisions, tant en allant aux Indes qu'au retour.

dea, rendit encore maîtres du Détroit de Chiloa.

La Compagnie avoit tâché plutieurs fois de s'ouvrir un Commerce à la Chine. Quoique toutes les différentes tentatives qu'elle avoit faites dans ce dessein, eussent été inutiles, elle ne se rébuta cependant pas, & résolut en 1655, de faire un plus grand effort que jamais. Elle envoya donc une splendide Ambassade au Prince Tartare qui étoit dans ce tems-la Empereur de la Chine. On crût alors généralement, que les Hollandois auroient rétuli

TION.

Grands aqu'ils rempore tent fur les

Leur établiffement au ne-Efperan84

INTRODUC-

Ils font chaffes de Formo-

au gré de leurs défirs, s'ils n'edffent pas éré traverfis par leurs ennemis, les Jéfultes & les Portugais, à qui ils ont cependant payé chérement dans la fuite, les mauvais fervices qu'ils en repirent en cette occation. En 1661.; la Compagnie elfuia de la part des Chinois, une nouvelle mortification qui lui tit encore plus fenfible. Elle fe vit forcée d'abandonner l'Ille de Foruni lui tit encore plus fenfible.

mose. La situation de cette Isle entre la Chine & le Japon, rendit sa perte très-considerable pour les Hollandois, à cause du grand Commerce

qu'ils faifoient avec ces deux Empires (q).

vinces de Guzurate & de Bengale.

La même Année, les Hollandois & les Portugais, las d'une Guerre également ruincufe pour les uns éga pour les autres, firent la paix à la Hayes, par la médiation du Roi d'Angleterre. En vertu de ce Traite , les Hollandois cédérent tout le Bréfil aux Portugais, qui leur donnéernet ne céhange, une bonne fomme d'argent, & leur accordérent quelques autres avantages relativement aux Commerce. Cette Paix ne flut cependant point oblévrée aux Indes Orientales, à caufie de l'extreme jaloufie qui régonit entre le Viceroi de Goia, & le Général de Batavia. Les Portugals firent les feuis qui con de Goia, et le Général de Batavia. Les Portugals firent les feuis qui qu'ils céllent fin les Cores de Malabar, telles que Coulon, Cananor, Cochin, de Cranganor. Decette manière, un ecéntuée de prês de cent cinquante leues de long de cette Contrée martime, changea de maître, en moins d'an an, ce qui augmenta confiderablement le Commerce de la Compagnie daus les Pro-

Ils s'emparent de Cochin & de quelques sutres Places,

atacaffarce- Rois of dec aux Hol- rent v

Las Portugais n'étoient pas les feuls ennemis que les Hollandois cofficme à combatre. Be étreme encore d'autres Guerres à foitenire contre pludieurs Rois des Indess, & en particulier contre celui de Macaffiar, qu'ils ne ple-ent venir à bout de foiumetre, qu'avec beaucoup de tensa & de perine. Les Sujets de ce Prince, Nation féroce de belliqueulle, non-contens de pil-ler & de teure ceux qui céroient an fervice de la Compagnie, troubolient en-core fon Commerce d'épiceries, par leurs fréquentes incursions, & tout protroi à croire, que le Roi hi-uméme avoit part au butin. Mais enfin les Hollandois l'attaquièrent avec de fi grandes forces, qu'ils le reduifirent à demander la paix, & à fe foomettre aux condicions qu'il plut au Confeil. de Batavia de lui impofer. Par ce Traité, qui fut concle en 1669, ce Roi de loige de l'erver aux Vainqueurs, entra autres Fortreelfes, celle de Macaffar même. De cette manière la Compagnie fitt delivrée du plus dangereux ennemi qu'elle cét aux Indes, & fe vit en même ense matterfle de toutes les Bles Moluques, dont le Commerce avoit été interrompu pendant pluficurs années.

Ils chaffent les François de la Côte de Coromandel.

Araès une longue fuite d'heureux fuccès, les Hollandois envoyèrent des Troupes à St. Thomas, Ville fittée fur la Côte de Coromandel. Elles étoient deflinées, à aider le Roi de Goleonde, à recouvrer fes Etats, dont les François étoient emparés, & d'ou fon vint enfin à bout de les chaffer.

Nouvelles acquifitions and Compagnie, les Villes de Javar, ac de Cheribon, qui font fituées fur la de la Compagnie, ac Villes de Javar, ac de Cheribon, qui font fituées fur la de la Compagnie dans l'If.

Elle fût redevable de ces acquifitions, au fecours qu'elle, avoit ac de lava.

(q) Huet, ibid.

TION.

avoit donné à ce Prince, contre ses deux Frères, qui s'étoient rebellés con- INTRODUCtre lui. Le Roi de Mataran en devint par-la plus puissant, mais d'un autre côté, il resta dans la dépendance des Hollandois. Une pareille occafion les rendit maîtres, a-peu-près dans le même tems, de la Ville de Bantam, fituec austi dans l'Isle de Java. Le Fils du Roi de Bantam s'étant revolté contre fon Père, & ayant été foûtenu par les Hollandois, il leur céda cette Ville, qui a une des meilleures Rades de toutes les Indes. Son Port étoit autrefois fréquenté par tous les Marchands de l'Europe, que le Commerce du poivre y attiruit principalement; mais depuis qu'il est tombé entre les mains des Hollandois, ils en ont défendu l'abord à tous les Vaisseaux étrangers, & transferé tout le Commerce à Batavia. Les Anglois fûrent extrémement irrités, de se voir exclus d'un Port, où depuis long-tems, ils avoient établi le ceatre du Trafie qu'ils faifoient aux Indes. Ils accufé-

rent les Hollandois d'avoir allumé par leurs artifices, la Guerre de Bantam,

afin de se rendre maîtres de l'Ille de Java, d'attirer à eux tout le Commerce des Indes, & d'en exclure toutes les autres Nations de l'Europe.. Cette grande querelle n'a été terminée qu'au bout de plusieurs années. TELLE est en abrègé, la manière dont les Hollandois se sont établis dans

les Indes Orientales. Tout ce qu'ils possédent dans cette Partie du Monde, tout ce qu'ils y ont de pouvoir, ils l'ont acquis aux dépens des Portugais, de ruiner auxquels ils ont enlevé presque tout leur Commerce, & les principales Places qu'ils avoient dans l'Orient. Goa & Diu font les feules Villes de quel- des, que importance, dont ils n'ayent pas encore pû se rendre maîtres, quoi qu'ils avent taché plusieurs fois de le faire. Il y a cependant toute apparence, qu'ils viendront à bout, tôt ou tard, de les ôter aux Portugais, auxquels après cette perte, il ne reftera plus rien dans les Indes (r). C'est ainsi que les Hollandois font enfin parvenus à les détruire, & ont exécuté feuls, ce que toutes les Puissances maritimes des Indes, jointes à celles de l'Egypte, avoient fi long-tems, & toûjours inutilement tâché de faire. Au reste les Portugais auroient tort, de se plaindre de cette étonnante révolution, puisque, quelque fatale qu'elle leur ait été, ils n'ont cependant pas eû de plus grands maux à fouffrir de la part des Hollandois, qu'ils n'en avoient eux-mêmes fait aux Arabes & aux Indiens (1).

Les Hollandois achévent de ruiner les

(r) Huet, ibid.

(s) Fin des Add. de l'A. A.

Premier Voyage des Hollandois aux Indes , fous Houtman.

ES quatre Vaisseaux de la première Flotte Hollandoise (a), mîrent à Houtman. la voile le 2 d'Avril 1595. Le 19, ils pafférent par les Illes Canaries, 1595.

(4) On a vit dens l'Introduction, la qualité à le nom des quatre Vaisseaux, avec les motifs de leur voyage, Mais on doit avertir ici, qu'en supprimans ce qui ne mérite pas l'attention du Lecteur dans cette Relation ,

il a para néceffaire de ne pas paffer trop légérement, fur les circonftances qui la diftinguent, en qualité de premier voyage d'une Nation à qui les Indes & la route étoient encore inconnues.

HOUTMAN. & le 26, après avoir cû en vûe celles du Cap Verd, ils abordèrent à l'Isle de 1595.

Majo, où ils trouvèrent une petite Eglife, & quelques autres marques qui leur firent juger qu'elle étoit habitée; quoi que personne ne s'offrit à leurs veux (b). Leur Navigation n'eût rien de plus remarquable jufqu'au 28. que tous les gens de l'équipage, frappés des moindres circonftances dans les nouvelles latitudes où ils penétroient de jour en jour, observérent à la hauteur de treize degres trente minutes du Nord, qu'ils avoient le Soleil fur leur Zenith, ou droit fur leur tête, de-forte qu'il ne faifoit pas d'ombre.

Première rencontre des Hollandois & des Portugais.

LE 4 de Mai, ils découvrirent deux Caraques Portugaifes, qui les avant vûs ausii, firent tous leurs efforts pour les éviter; mais enfin, s'étant approchés les uns des autres, fans aueune disposition à s'offenser mutuellement, les Portugais déclarerent, que suivant leur estime, on devoit être à quatre-

Civilités ou'ils fe font entr'eux.

vingt lieues des terres d'Afrique; qu'ils étoient partis de Lifbonne depuis vingt jours, au nombre de cinq Vaiffcaux, tous destinés pour Goa; qu'une des deux Caraques portoit l'Archeveque de cette Ville, quatre cens Soldats. cent cinquante Matelots & dix-huit piéces de canon de fonte. Ils firent préfent aux Hollandois de quelques confitures de Portugal, & reçurent d'eux des fromages & des jambons. Ils ne fe féparérent pas même fans s'être falués fort civilement, chacun d'un coup de canon. Une rencontre si tranquille, étoit un prélude bien trompeur, pour les longues haines & les guerres fanglantes, dont ce voyage des Hollandois devoit être la première occasion. Le 10, ils reneontrerent cinq Vaisseaux Hollandois & deux Barques Portugaifes , qui revenoient enfemble de St. Thomas. Après s'être régalés reciproquement, ils fe féparérent, & continuèrent leur route de part & d'autre. Ils trouverent des courans rapides, qui les firent reculer de cinq ou fix jours (c). Le 14 de Juin, les quatre Vaisseaux passèrent la Ligne, sans autre incommodité qu'un grand calme & beaucoup de chaleur. Ils ne manquèrent point, après l'avoir passée, de porter à l'Est autant qu'il leur sut possible, pour doubler les Abrolhos, fameux rochers qui s'étendent depuis la Côte du Bréfil, jusqu'à trente lieues en mer, & qui faisoient l'épouvante de la navigation. [S'ils avoient eû le malheur de s'y engager, ils n'auroient pas pû continuer leur voyage, & auroient été obligés de revenir en Europe. Mais le 27, ils cûrent la fatisfaction de voir, qu'ils avoient passé les rochers & toutes les basses, & qu'ils étoient à dix-huit degrés de satitude méridionale. Le 31, ils commencerent à voir floter des Trumbas, ou poignées de jones, avec leurs racines, ee qui est une marque, qu'on n'est pas loin du Cap de Bonne-Espérance (d).

Les maladies forcent les Hollanduis de reitcher dans 12 Baye déferte de San-Bras.

Le scorbut causoit déjà tant de ravage dans la Flotte, qu'on ne comptoit pas moins de einquante malades fur chaque Vaisseau. On foûpiroit après la vûe de la terre, lorfqu'elle fe préfenta le 2 d'Août vers le foir. Le Pays parût d'abord hant & montueux, mais on trouva qu'il s'abbailfoit à mesure qu'on rangeoit la Côte; & le lendemain, on découvrit une Rivière, dont l'embouehure étoit traversée d'un banc. Le soir, on découvrit le Cap des Aiguilles, qui oft fort bas; & le 4, on entra dans la Baye que les Portu-

( b ) Add de l'A. A. (c) Add. de l'A. A.

(d) Add. de l'A. A.

gais

gais ont nommée Aguada de San-Bras; lieu peu fréquenté à caufe de fa fitua- Houtman; tion, qui est exposée à tous les vents, excepté celui du Nord. La Côte est fort haute, & sur la pointe occidentale on voit un arbre, qu'on prendroit d'abord pour un petit Château. Cette Baye cft à quarante-cinq lieucs du Cap de Bonne-Espérance. On y rencontre une petite Isle, ou plutot un grand rocher, couvert de penguins de la grandeur d'un oifon. Les des penguins Hollandois admirerent ces oiscaux, qu'ils ne connoissoient encore que par les Relations des Portugais. Les penguins n'ont pas d'ailes, ou du moins elles font si courtes qu'elles ressemblent plutôt à une sourrure & à du poil de bêtes. Mais au lieu d'aîles, ils ont une nâgeoire de plumes, qui leur fert à fendre l'eau. Dans un lieu où l'on ne voyoit jamais d'hommes, ils se laissoient prendre sans faire aucun mouvement pour s'ensuir. Mais on leur trouva la peau fi dure, qu'a-peine un coup de fabre pouvoit leur couper la tête. Il y avoit fur le même rocher quantité de chiens marins, qui ie mîrent en défenfe contre les Matelots. On en tua quelques-uns. Le befoin de vivres n'étoit pas affez pressant, pour faire trouver du goût à de si mauvais alimens.

lls admirent & des chiens de mer.

LES Hollandois, bien éloignés de prévoir qu'ils devoient avoir quelque jour des établissemens considérables sur cette Côte, pensèrent d'abord à reconnoître le Pays. Pendant qu'ils étoient écartés du rivage, fept hommes noirs ayant fuivi leurs traces, vinrent à la Chaloupe, qui étoit demeurée au bord de l'eau. Les Matelots, à leur retour, leur offrirent des coûteaux, de la toile, des fonnettes & de petits miroirs, qu'ils acceptérent sans marquer qu'ils en fissent beaucoup de cas. On leur offrit du vin & du biscuit, dont ils parûrent plus satisfaits. Ils comprirent les signes par lesquels on leur demanda des moutons & des vaches, & les Matelots crûrent entendre auffi, qu'ils promettoient d'en amener le lendemain.

I's fe lient avecles Ha-

QUELQUES gens de l'équipage étant retournés à terre le lendemain, découvrirent un beau Pays, entre-coupé de bois odoriférans & feme de fieurs. Ils y remarquèrent des vestiges d'hommes, de bestiaux & de chiens; mais ils furent extremement furpris, de trouver à terre les miroirs, les fonnettes & meme la toile, dont on avoit fait présent la veille aux Negres. En retournant à la Chaloupe, ils y virent quelques-uns de ces farouches Habitans, qui paroiffoient occupés à l'admirer, mais qui se retirérent auffi-tôt qu'ils eurent apperçu des hommes qui leur ressembloient si peu. Leur légéreté étoit extreme à traverser les bois. Cependant ils revinrent bien-tot; & lorfqu'on leur est montré du fer, qu'ils appelloient Cori, ils promirent d'amener des bestiaux & de les donner en échange. Après midi , vingt hommes de la Flotte descendirent encore au rivage & tentérent inutilement de découvrir des maifons. Les Sauvages se mirent à leurs côtés, & marchérent avec eux, fans tenir aucun chemin & fans en faire connoître. Ils marchoient quand ils voyoient marcher les Matelots. Ils s'arretoient & s'accroupiffoient fur leur derrière & fur leurs talons, lorsque les autres ceffoient de marcher. Enfin les Matelots perdant l'espérance de se faire mieux entendre, revinrent le foir à bord. Le 7, ils retournérent à terre au nombre de vingt-trois, tous gens de réfolution, & déterminés à trouver les lieux où les Sauvages faifoient leur demeure. Apres avoir marché l'espace

Comment ile en obtiennent des rafraichifHOUTMAN.

d'une demie-heure, ils les virent parotire avec fix moutons, pour lefquage on leur donna une barre de fer du poids de trente livres, & quelques piéces d'argent. Mais la difficulté de paraggre cette barre, fit naitre une querelle. Multi-ole les Sauvages allumérent du feu, pour averir leurs Compagnons par la fumée. Les Macleols l'écéquirent. Mais au même moment, le Sauvages s'étant fàifs de deux moutons, prirent la fuite avec ces deux animaux. Les quatre autres furent portés dans les Chaloupes.

Ils font des marchés fort avantageux.

CEPENDANT d'autres Négres ayant fuivi les Matelots dans leur retraite, promirent par des fignes, qu'ils améneroient un plus grand nombre de bestiaux. Cette promesse & la maniere dont elle sut reçue, rétablirent auffi-tót la paix. Les Hollandois firent boire du vin d'Espagne aux Sauvages. Ils eurent la liberté de remplir leurs tonneaux d'une eau fort claire . qui couloit des montagnes au côte occidental de la Baye. Un petit retranchement de pierre qu'ils apperçurent près de l'aiguade, leur fit juger, que d'autres Européens y étoient venus faire de l'eau. Le lendemain on mit plus de monde à terre. Les uns pêcherent des haîtres, où l'on trouvoit des perles. D'autres cueillirent un grand nombre d'herbes odoriférantes, qui étoient de toutes parts en abondance. Bien-tôt les fentinelles donnérent avis, qu'on voyoit paroître des Sauvages avec quantité de bestiaux. On leur offrit le fer qu'on avoit apporté, & le marché se sit avec une satisfaction mutuelle. Les jours fuivans, c'étoient les Sauvages qui venoient attendre les Chaloupes fur le bord de la Mer. On cut deux beaux bœufs & trois moutons, pour une barre de fer du poids de foixante-dix livres, divifée en cinq piéces; un autre bœuf pour une mauvaife hache; trois bœufs & cinq moutons pour un coûteau courbé, une cheville de fer, une pele & quelques autres inftrumens, qui ne valoient gueres plus d'un ecu. Un coûteau étoit reçû avec beaucoup de remercîmens pour un mouton. Les Hojlandois auroient eû ce jour-là, le nombre de bestiaux qu'ils souhaitoient, s'ils avoient eû plus de fer avec eux; car ils voyoient quantité de bœufs & de brebis paître fur les hauteurs.

Bezuté des betliaux.

Les beufs de ce l'as s'om fort hauts & de la groffeur de ceux d'Efpagne. Ils ont une bolfe fur le dos. On en vit qui n'avoient point de comes & de un n'en avoient point ée comes d'au n'en avoient janais câ. Les moutons font aufi for grands, & d'une beauté extraordinaire. Quelques-uns ont la queue d'une demis-aune de tour, & fi clairme, qu'il n'y a pas moins à manger que dans une échanche. Au leu de laine, ils ont le poil femblible à celui des chévres, & de la même longuaur. Les Hollandois virten, dans ce Canton, des perdrix, des cail-

Figure & caractère des Habitans.

las, des allouettes, & diverfes fores d'éperviers & de mômeaux. En général, les Habitans fout un peu plus petits qu'on ne l'eft communément en Hollande. Ils ont le tein naturellement roux-brun, & le vifage fort laid; mais lis femblent affecte de fe rendre encore plus diformes par la couleur noire qu'ils s'appliquent. L'Auteur compare leur chevelure à celle d'un pendu, attaché depuis long-tens à l'infirument de fon flyplice. Ils vont nads, à l'excerption de la ceinture, autour de laquelle ils porten une large bande de peau de beuré, & du devant du corps, qu'ils couvrent de les peau d'une queux du même animal. Quelques-ans s'enveloppent les postés d'un morcena de peau gel lour tient lieu de foullers. D'autres por-

1595.

tent de petits ais fous la plante. Plusieurs s'étoient découpés la peau, pour Houthan se faire un ornement de seurs cicatrices, qu'ils avoient remplies de graisse puante. Leur parure ordinaire confifte dans des braffelets d'ivoire & de cuivre rouge, des coquillages polis, quelques anneaux d'or qu'ils portent aux doigts. & de petites boules de bois & d'os. Leurs armes font de longues javelines, armées d'un large fer, mais fort mauvais. Ils paroiffoient de la dernière barbarie, & les Hollandois les foupconnèrent même d'être Antropophages, parce qu'en voyant tuer un bœuf, ils en demandoient les entrailles & les mangeoient crues, fans autre foin que de fecouer la plus groffe ordure. Leur manière de parler est embarrailée, & semblable au gloussement des coqs-d'inde; à-peu-près, dit l'Auteur, comme celle des Allemands qui habitent vers les montagnes de Suiffe & vers les Alpes-Juliennes. à qui les eaux froides de fource ou de nége, qu'ils boivent continuellement, caufent des tumeurs difformes fous le menton. On ne pût connoître s'ils avoient d'autres alimens que leurs bestiaux, leur venaison & leurs herbes. Ils appréhendoient beaucoup de se mouiller lorsque la Mer montoit, & cette crainte de l'eau fit juger aux Hollandois, qu'ils ne péchoient point & qu'ils n'avoient pas de goût pour le poisson. Cependant comme on ne pût se procurer la vûc de leurs Habitations, ni celle d'aucune de leurs semmes, l'Auteur n'ôfe rien affürer du fond de leurs ufages. On leur voyoit fouvent allumer du feu, en frottant deux morceaux de bois l'un contre l'autre. Ils paffoient la nuit autour de ce feu.

LE 11 d'Août, on prit la résolution de remettre à la voile; non qu'on fut satisfait des rafraschissemens, & qu'à la vue de quantité de bestiaux dois sont obliqui paiffoient fur les hauteurs , on n'eût desiré de s'en procurer davantage; mais la fraîcheur de l'eau commençoit à causer des fluxions aux jambes , San-Bras. fans compter les accidens qu'on avoit à craindre de la force des brifans. Les malades étoient en fi grand nombre, qu'on n'eût pas peu de peine à lever les ancres. Cependant on ne trouva que de nouveaux tourmens fur mer, par les tempêtes dont on fût battu jusqu'au 2 de Septembre; & les ravages du scorbut ne faisant qu'augmenter de jour en jour, il fallût se déterminer les presse de à relâcher dans l'Isle de Madagascar, qu'on découvrit le lendemain à la pointe du jour. La partie qui se présenta est une terre basse & unie, excepté vers la pointe orientale, qui se nomme le Cap de San-Roman, où le Pays est montueux. Le Cap inême s'élève beaucoup & forme nne double montagne. On fût obligé, par la force des vents & des courans, de gouverner fur cette pointe. L'Amsterdam mit sa Chaloupe en mer, avec six Matelots, qui s'avancèrent vers le Cap de Sainte Marie. Quelques hommes, qu'ils apperçûrent fur le rivage, s'enfuirent fur les hauteurs à la vûe de la Chaloupe. Cependant les fix Hollandois ayant découvert trois bateaux pêcheurs qui se nomment Lakka, se faisirent de deux hommes, dont ils ne pûrent entendre le langage. Ils leur donnérent quelques grains de verre pour du poisson, & leur rendirent la liberté. En abordant au rivage, ils découvrirent cinq autres hommes, que la crainte fit aufli-tôt difparoître. .Ils prirent le parti de revenir à bord avec leur poisson & quantité d'huîtres qu'ils avoient trouvées fur le fable.

Le lendemain, une autre Chaloupe découvrit fous des rochers, quelques X. Part. bateaux

Les Hollan

Le fcorbut relacher à Madagafcar.

HOUTMAN bateaux pêcheurs, dans l'un desquels il y avoit trois hommes, qu'elle ame-

Embarras qu'ils ont à fe lier avec les Infulaires, na malgre cux à bord. Après les avoir raffurés par quelques préfens, dont ils ne parûrent estimer que des bonnets rouges & quelques merceries, on acheta d'eux environ foixante bremes. Lorfqu'on les eut laissés libres, ils retournérent au rivage avec une promptitude furprénante, en témoignant par leurs cris & leurs gettes, la joye qu'ils avoient de s'être échapés. Un d'entr'eux s'étoit jetté de frayeur dans les flots, lorsqu'il avoit vû paroître la Chaloupe. Ils avoient fi peu d'expérience & de jugement, qu'on avoit eù peine à leur faire comprendre, comment il falloit placer le pied pour monter à bord du Vaisseau. Leur taille étoit d'ailleurs très-bien proportionnée. & plus haute que celle des Habitans de San-Bras. Ils n'avoient autour du corps qu'une bandelette I qu'ils retiroient pour faire voir qu'ils étoient circoncis, & prouver par-la qu'ils étoient Mahométans, croyant peut-être que les Hollandois l'étoient autil (e). ] Leurs cheveux étoient noirs & divifes en trois treffes. Ils portoient aux oreilles de petits offemens de l'epaisseur d'un pouce. D'autres Insulaires, qui s'étoient avancés sur le rivage & qui les virent enmener par la Chaloupe, allumèrent des feux & poufférent des eris, pour répandre apparemment l'allarme fur la Côte.

Isle nommée le Cimetière des Hollandois. Ils cherchent des Habitans.

une libe qui füt nommée dans la fuite, le Cimetière du Holianibis, parce qu'ayant perdu quantité de leurs gons, ils choirfeirent e lieu pour leur fépulture, se la vain fi-on defeendre le lendemain d'autres Matelots, pour chercher de fruits qui piffint apporter quelquir foulagement aux malades. Ils ne trouvérent qu'un rivage aride, léparé par une eau interne qui étoit falée, fans pouvoir remarquer par où elle fe Joignoit à la Mer. Ils découvirrent quelquer velliges d'hommes & d'enfans, mais fans aucune apparence de

A trois milles du rivage, la Flotte laiffa au Nord-Oueft quart d'Oueft.

lans pouvoir remarquer par ou elle fe jougnost à la Mer. Ils découvrirem quebjues veltiges d'homines d'é d'enlans, mais fans aueune apparence de maifons. Les recherches firent continuées le lendemain avec aufil peu de faccès. Le 17, en retournant derrière les rochers ou fon avoit mouillé d'abord, on vit une grande fumée qui fortoit d'un bois. Quelques Matches de la company de l

Continuation de leurs recherches, Pous entrer dans l'embarras des Hollandois & prendre quelqu'intérêt, à crécit, il flaut confidere non-tellement, qu'ils faficient pour la première fois une route qui étoit déjà familière aux Portugais, mais que cette partie de Malagefara, n'étoit, guerres mieux comune des plus anciens Voyageurs. Les Marcfots synan bien-sêt perdu de vie les deux femmes & les daxs hommes, entreprirent de les fugure à la race. Ils arrivérent au bord deux nomes, de la vitem for la rive opposée, un homme qui pechoit de la companie d

(c) Add. de l'A. A.

1595.

tant pas accontumés à cette forte de bateaux, ils tombérent dans l'eau & Houtman ne se sauverent qu'à la nâge. Leur disgrace sit rire les deux Insulaires & leurs enfans, qui n'en parurent pas moins disposés à les secourir. L'approche de la nuit, força les Hollandois de retourner à leur Chaloupe, après leur avoir fait un petit présent. Mais ce récit fit prendre à leurs Compagnons, une meilleure idée du caractère des Infulaires. Le jour fuivant, on renvoya cinq hommes feulement, pour ne pas eaufer d'effroi par le nombre. Trois d'entr'eux pénétrèrent d'un côte dans le Pays, tandis que les deux autres prirent une autre ronte. Les derniers ne rencontrérent qu'un homme & une femme; & n'ayant pas ordre de passer la nuit à terre. ils retournèrent à la Chaloupe. Mais les trois autres traverserent un bois à l'aide d'une bouffole qu'ils avoient apportée dans la erainte de s'égarer. & tournérent autour d'une espèce de golfe salé. Vers le soir, ils rencontrèrent un jeune Negre, qui les conduifit à un vieillard. Ils le prirent pour fon père, fur-tout lorsqu'après avoir caressé eet enfant, avec un mélange de crainte & de joye, il leur présenta des écrevisses & de l'eau. Dans le dessein ou ils étojent d'aller plus loin pour chercher des rafraîchissemens, ils lui donnérent deux bonnets, qui le disposèrent à leur servir de guide. Il étoit nuit; mais la Lune suppléoit à l'absence du Soleil. Lorsqu'ils eûrent marché quelque-tems à fa lumière, le vieux Négre fe fépara d'eux; & reparoiffant bien-tôt avec quelques instrumens, il fit du feu & les pressa de s'affeoir pour se reposer. Comme ils n'osoient s'arrêter long-tems dans le même lieu, ils fe remirent promptement en chemin. Le jeune homme difparut à fon tour, & revint presqu'aussi-tôt, accompagné de six Sauvages, qui ap-prochoient souvent la tête l'un de l'autre & sembloient tenir conseil. Cet àté de mystère inspira de la défiance aux trois Hollandois. Ils présentèrent de la verroterie à ces Barbares, dans l'espérance de se les coneilier. Mais, au meme instant, deux d'entr'eux fûrent saisis par quatre Négres. Le troisième, qui fût arrêté aussi, s'étant dégagé par sa vigueur, délivra les deux autres. Ils commencerent alors un combat à coups de pierres, dont les Hollandois se trouvèrent enfin si fatigués, qu'ils se virent forcés de se rendre. Ils fürent dépouillés nuds, & leurs armes leur fürent ôtées, quoiqu'ils n'en cuffent fait aucun ufage. Cependant on leur laissa la liberté de retourner à bord, où ils n'arriverent que le lendemain au foir, en fort mauvais état. LE 20 de Septembre, on fit une nouvelle descente, sans se rebuter d'u-

ne férocité dont on espéroit de triompher par la douceur. Le nombre des Matelots ne sur augmenté que du double. Ils découvrirent à droite, sur recherches. les bords de l'eau interne, quelques petites hutes, habitées par des pêcheurs. Deux hommes & deux femmes, qui se présentèrent sans effroi, leur montrèrent une source d'eau vive. Un des hommes s'offrit même à les y conduire, avec deux écorces d'arbre pour y puifer de l'eau. Mais ils la trouvèrent fomache. Enfoice il les mena dans une autre habitation, où ils ne trouvèrent que deux femmes. De la étant retournés à leur Cha-loupe, ils s'approchèrent d'une petite Barque, où ils firent l'échange de quelques grains de verre pour du poisson. L'impatience les avant fait retourner à terre, ils monterent sur des arbres, d'où ils découvrirent trois troupes de Négres. Ce spectaele attira si long-tems leur attention, qu'ils

nuent valuement leurs

1595.

fürent apperçus du Chef des Sauvages qui se nommoit André. Cependant ils eurent le tems de retourner à leur Chaloupe, d'où ils remarquèrent qu'il leur faifoit figne de s'avancer vers un endroit où l'eau avoit fort peu de profondeur. Cet avis leur parût fuspect. Ils jettèrent l'ancre au contraire dans un endroit profond, où deux canots vinrent à bord pendant la nuit & leur donnérent des écrevisses. Ils ne jugérent pas mieux de cette visite, & leurs observations pendant la nuit, furent égales à leur défiance. Le lendemain, les Sauvages vinrent à la Chaloupe avec onze petits bateaux, & prièrent l'équipage d'aller voir leurs Habitations qu'ils nommoient Longenau. Les Hollandois s'approchèrent de la Côte; mais après ce qui étoit arrivé à leurs Compagnons le jour précédent, ils refusérent de descendre au rivage. d'autant plus qu'ils y appercevoient quantité de gens qui se tenoient cachés derrière des arbres. & que malgré leurs invitations, le Chef n'ofoit venir à bord. Il s'y rendit néanmoins dans un grand canot, où il s'étoit fait apporter tout le poisson des Négres, qu'on acheta de lui pour de la raffade. Il étoit couvert, jusqu'aux genoux, d'une toile de coton ravée.

Trahifon des Négres.

LES Hollandois ne firent plus de difficulté de descendre. Ils mirent des fentinelles devant eux, pour se garantir de toute surprise. Ensuite ils se détachèrent au nombre de cinq, pour reconnoître le Pays. Leur marche fût tranquille jufqu'au coin d'un bois, où ils tombérent dans une embuscade de cinquante Negres, qui les environnèrent en leur lançant des flèches, & qui les mîrent dans la nécessité de se désendre. Ils tirerent trois coups. dont l'un fit tomber mort un des Sauvages. Cet accident leur causa tant d'épouvante, que n'ofant attendre une seconde décharge, ils prirent la fuite avec de grands cris. Les Hollandois s'en crûrent délivrés. Ils visitèrent divers endroits, où n'ayant trouvé qu'un Pays fort sec & plein de bois. ils retournérent à la Flotte avant la nuit (f).

Deux Batimens de la Flotte entrent dans la Baye de S. Auguttin.

LE 22, on prit la réfolution de faire finir toutes ces incertitudes, en détaehant la Pinasse avec une Chaloupe bien armée, pour se procurer des rafraîchissemens à toutes fortes de prix. Le troisième jour après leur départ, ces deux Bâtimens abordérent à deux Isles arides, où ils ne trouvérent que des pécheurs qui y étoient venus passer la nuit. Mais ils découvrirent, à l'Est-Nord-Est de ces Isles, une Baye, qui se nomme S. Augustin, à trente degrés de latitude, où ils trouvèrent une belle Rivière, qui venoit fe jetter dans la Mer par deux embouchures. Lorfqu'ils furent entrés dans cette Rivière, les Habitans des lieux voifins vinrent librement à eux, & parûrent fort furpris de voir des hommes blancs, & plus encore de voir la Pinaste naviguer sans rames & sans rameurs (g). On acheta d'eux des moutons d'une excessive groffeur, pour lesquels on leur donna de petits

(f) Pag. 114 & fuiv., jusqu'à la pag. 180. (g) Pag. 220, 221. On a conci jusqu'à-préent, que les Hollandois peuvent avoir srouvé beaucoup de barbarie sur les Côtes de Madagafear : mais qu'en 1595 , c'etl-à- rolt fans vraisemblance (1).

dire, environ cent ans depuis les premières Navigations des Portugais, les Habitans de la Baye de S. Augutlin ne connûffent pas des Vaiffeaux & des volles; c'eft ce qui pa-

<sup>41)</sup> Certe Remorque ne veut tien dire. Ces mêmes Negres pouvoient n'avoir pas vû de Vailleaux aupata-man, ou leut custoire a pû le faute prefumet aux Hollandois, fi, de l'A. 4.

miroirs, des grains de verre & d'autres merceries. Un Matelot leur avant Houtman montré une cuillière d'étain, quelques-uns en offrirent le plus beau de leurs bœufs; & ce bœuf s'étant échapé, chacun s'empressa d'en présenter un autre pour la même cuillière. Il s'éleva là-dessus parmi eux, une querelle si vive, qu'ils en feroient venus aux mains, fi l'on n'eût accordé la cuillière au premier, qui laissa pour gage sa zagaie & un homme, jusqu'a-ce qu'il eût ramené le bœuf.

1595

LE Pays étoit fort beau. On découvroit des vallées couvertes de ver- Rayages du dure. & une multitude d'oifeaux de diverfes espèces, dont le chant for- fcorbut. moit une admirable mélodie. On voyoit quantité de finges fur les palmiers sauvages qui produisent le tamarin, fruit rafraîchissant & par conséquent propre au scorbut. Les équipages étoient si tourmentés de cette maladie. qu'à-peine s'y trouvoit-il affez de bras fains pour la manœuvre. La vûe de ce fruit caufa tant de joye aux gens de la Pinasse, que dans l'impatience de porter une si douce nouvelle à leurs Compagnons, ils se hâterent de lever l'ancre pour rejoindre la Flotte. Ils y fûrent reçûs comme des Messagers du Ciel. On y avoit déjà perdu foixante-dix hommes, & le nombre des malades étoit si grand, qu'il n'y restoit que vingt hommes en état de servir. Pour faire juger de l'extrêmité où l'on étoit réduit, l'Auteur ajoûte que deux Matelots, l'un de la Hollande, l'autre de l'Amsterdam, ayant été condamnés au dernier supplice pour quelque mutinerie, obtinrent grace à condition qu'ils seroient mis à terre, & que dans l'espace de eing jours, ils reviendroient avec des limons & d'autres rafraîchissemens; sans quoi leur sentence devoit subsister, s'ils n'aimoient mieux passer une vie misérable entre les Sauvages. Ils étoient partis à l'arrivée de la Pinasse, & l'on n'a jamais feu quel fut leur fort.

LE 20. Jean Dienumfz. Capitaine de la Hollande, mourut triftement du mal commun. Il fût enterré, comme tous les autres, dans la petite Isle qui a porté depuis le nom de Cimetière des Hollandois. On ouvrit une Let. Dignuméz. tre fermée, qui étoit fignée de neuf Directeurs, & qui nommoit, pour lui succéder, Pierre Directe Keifer.

Mort du

Les plus foibles retrouvèrent des forces pour aller jouir des biens qui leur étoient annoncés. La Pinasse leur servit de guide jusqu'à la Baye. Ils va mouiller y mouillèrent sur trente brasses d'un fond d'argile. Les Insulaires leur apportèrent à bord plusieurs moutons, & les invitérent à descendre. Ceux que l'impatience fit débarquer, obtinrent le choix des meilleurs bestiaux au plus vil prix. On leur donnoit, pour une cuillière d'étain, un bœuf ou trois ou quatre moutons. Les Négres étoient si passionnés pour les usteneiles de ce métal, qu'un Matelot, nommé Van der Daes, obtint une jeune fille de dix ans pour une seule cuillière (h); mais touché de ses larmes, il lui rendit la liberté par un fimple mouvement de compaffion. Le poiffon fec, le lait & d'autres rafraichiffemens, fûrent apportes avec tant d'abondance, qu'après avoir choifi un lieu commode pour les malades, on prit le parti de les transporter au rivage.

La Flotte dans la Baye,

MAIS ils n'y trouvèrent pas tout le repos qu'ils avoient esperé. Le 13 Les Négres

d'Octo- attaque... attaquent les

( b ) Pag. 223.

HOUTMAN

d'Octobre, quelques Sauvages s'étant approchés d'eux, fous prétexte de leur proposer quelque chose à vendre, observerent leur soibletse & se retirerent aufli-tot pour s'affembler en plus grand nombre. Enfuite, reparoiffant au nombre de cent, dans vingt-cinq canots, ils pillerent fans réfultance, des gens que leur foiblesse mettoit hors d'état de se désendre, & les maltraitèrent à coups de pierres. De-là ils s'avancèrent vers une autre troupe de malades, qui étoient à la portée du mousquet des premiers, mais qui ctant un peu moins abbattus, se mirent en défense, & tuèrent à coups de fufil, deux ou trois Sauvages. Le refte des équipages qui étoient à bord, n'eût pas plutôt entendu le bruit des armes à feu, qu'il fe hàta de descendre au rivage. Mais les Sauvages prirent la fuite à leur vûe & se retirèrent dans les montagnes. Cette avanture obligea les Hollandois de faire autour de leurs malades, des retranchemens qu'ils environnèrent d'arbres. & dans lesquels ils mirent trois ou quatre pierriers, avec quatre ou cinq hommes fains de chaque Vaisfeau. Malgre cette infidélité, les Sauvages retournérent à bord peu de jours après, pour y faire l'échange de leurs moutons. On voyoit encore à quelques-uns, les traces fanglantes du plomb qui les avoit bleffés. Plufieurs portoient au col diverfes bagatelles qu'ils avoient pilles, dans l'idée apparemment, qu'on ne devoit pas s'en appercevoir, & se condustirent d'ailleurs, comme s'ils cuffent été surs de n'etre pas reconnus.

Occasion d'une nouvelle querelle,

chemens, fortirent pour aller à la chaffe. Ils en faifoient leur exercice ordinaire, tirant ou prenant au lacet des finges, des perroquets, des poules de Barbarie & diverses fortes d'oiseaux. Dans leur marche ayant rencontre un Tifferand Négre qui faifoit une étoffe de coton fur le métier, ils l'enmenèrent prisonnier dans leur retranchement. Bien-tôt on vit paroître fept canots, qui fous prétexte d'apporter du poisson à vendre, s'approcherent du premier quartier des malades. Les Hollandois, fans examiner l'intention des Sauvages, leur voyant au col diverses choses qu'ils avoient volces, voulûrent les reprendre. Il s'eleva la-deffus une querelle fi vive, que deux Négres y perdirent la vie. Plufieurs furent bleifés, & deux de leurs hommes demeurérent prifonniers avec deux femmes & quatre enfans. On relacha les femmes & les deux plus petits des quatre enfans; mais les deux hommes & les deux jeunes garçons furent envoyés à bord. Le 30, en remontant la Rivière pour chercher à faire des échanges, on mena un des prisonniers. Ses Compagnons l'ayant reconnu dans la Chaloupe, s'approchèrent du rivage; & lorsqu'on sût descendu, ils vinrent lui baifer les mains, fans aueun égard au péril qu'ils couroient autli d'être arrêtés. Enfuite ils amenérent un bœuf & deux brebis pour fa rançon. Mais on paya les beftiaux, on lui accorda la liberté fans rancon, & l'on fit des fignes, d'amitié aux Sauvages en les quittant pour re-

LE 26, quelques-uns des Hollandois qui étoient à la garde des retran-

Humanité des Négres entr'eux.

> tourner à bord.
>
> 1. A mit fivante, le second prisonnier, qui n'avoit que des menottes, & les deux garçous, qui étoient sans chaînes, fortirent adroitement par un des fabords & le jetterent à la nage vers la terre. Le plus vieux, embarraffe par s'is monttes, s sonoya bien-tôt. Les deux jeunes s'etant apperçis apperque s'etant apperçis.

de son malheur, nagèrent vers le canot de la Pinasse & se mirent dedans Houtman pour se fauver. Mais le courant de la Rivière les emports jusqu'à la Mer, où ils fürent repris le lendemain. Les Hollandois en menèrent un à terre, dans la vûe de l'échanger pour quelques bestiaux. Ils ne pûrent pénétrer pourquoi les Sauvages ne voulûrent pas donner même une brebis pour fa rançon. On prit le parti de le ramener à bord avec fon Compagnon, & de les faire fervir sur la Flotte. Ils surent conduits jusqu'en Hollande, l'un

fous le nom de Laurent, & l'autre fous celui de Madagafear. LA dernière querelle avant fait perdre aux Sauvages la confiance qu'on avoit tâché de leur inspirer, il devint impossible de trasiquer avec eux, & par conféquent de se procurer des bestiaux. Ils prenoient la fuite à la vûe ce, des Hollandois, & rien n'étoit capable de les rappeller. On réfolut d'employer d'autres movens pour obtenir les chofcs nécessaires. Le 28 de Novembre, feize hommes recurent ordre de s'avaneer dans le Pays, jufqu'à certains puits où les bestiaux alloient boire. Ils vîrent quelques Negres, qui y venoient prendre de l'eau dans leurs calchaffes. Leur deffein étoit de les fuivre jusqu'à leurs Habitations. En effet, ils s'en approchèrent heureusement. Mais en y entrant, ils se vîrent tout-d'un-coup environnés de plus de trois cens Sauvages, qui les menaçoient de lancer leurs fléches, quoiqu'on s'efforçat de les appaifer par la vûe de diverfes marchandifes. Leurs menaces devinrent si effrayantes, que les Hollandois prirent le parti de lâcher un coup de mousquet. Ce bruit fit disparoître aussi-tôt toute la troupe. Cependant on en arrêta quelques-uns, qui donnérent deux bœufs & trois moutons pour des cuillières d'étain. Mais ils fupplièrent les Hollandois de fe retirer, parce que tous les autres Habitans, hommes, fem-

mes & enfans, avoient pris la fuite avec les bestiaux. VERS midi, quelques Négres se rapprochérent du retranchement, & sirent entendre par des fignes & des cris, qu'ils avoient apporté du lait. C'é-toit un artifice, pour attirer quelque Hollandois à l'écart, Nicolas Yanssen, Pilote du Maurice, étant allé vers eux avec deux Volontaires, ils les attaquerent tous trois & percerent la gorge du Pilote d'un coup de fléche, qui le fit tomber mort. Ils bleffèrent ausii les deux Volontaires. Lorsqu'ils se fûrent retirés, on vît paroître quantité de leurs gens, qui fortirent du bois en danfant, pour témoigner la joye qu'ils avoient de s'être vangés. Les Hollandois enterrèrent leur Mort avec les cérémonies militaires, & s'animèrent à la vangeance. Dès le lendemain, ils se rendirent au nombre de quarante-huit dans l'Habitation des Négres. Mais l'ayant trouvée déferte, ils revinrent sur leurs pas , sans avoir executé leur projet. Le jour suivant, on vît deux Sauvages dans un canot, qui s'approchoient du retranchement. L'un étant descendu à terre, pour aller prendre quelques paquets de coton, on pourfuivit l'autre à force de rames. Il fût pris dans l'eau, où il se jetta lorfqu'il vît la Chaloupe fur fon canot. Les deux Volontaires l'ayant reconnu pour avoir affifté au meurtre du Pilote, il fût attaché à un pieu dans le lieu on ce erime avoit été commis, & passe par les armes. Sa mort acheva de rompre tout commerce avec les l'Iabitans. On resolut de faire retourner les malades à bord, & de mettre le feu au retranchement. Les

1595.

Les Hollandois perdent feur confian-

Ils pénétreut julqu'aux Habitations.

Les Négres leur toent un

Comment ils vangent fa

Négres

1595.

HOUTHAR. Négres ne laissèrent pas d'y venir chercher au milieu des flammes, ce qu'on pouvoit y avoir laissé.

CEPENDANT on entreprit de remonter la Rivière, & de faire une dernière tentative pour découvrir des Infulaires plus humains. Les Matelots qui fûrent envoyés dans la Chaloupe revinrent le lendemain, parce que la rapidité du courant ne leur avoit pas permis de faire plus de trois lieues. D'ailleurs ils n'avoient trouvé qu'un Pays défert, qu'il paroiffoit impoffible de traverser; & tout suyoit devant cux, comme si la terreur eût précédé leurs pas. Les bêtes mêmes, fembloient participer à cet effroi. Ils n'en pûrent tuer qu'une d'un coup de fufil. Une autre, qui avoit fui vers la Mer, y fut prife & portée à bord. La chaleur étant extrême, on ne tira point d'autre fruit de cette course, que d'excellente eau fraîche, dont les Matelots firent une abondante provision.

Figure & caraftere de ces Négres maritimes.

LES Habitans de cette Rivière & des lieux voifins font fort noirs, & d'une vigueur extraordinaire. Les hommes ont pour unique vêtement, une toile de coton qui leur couvre le devant du corps. Les femmes en ont une fur le fein, qui leur defeend jufqu'au-deffous des genoux, mais fans aucune forte de manches. Leur parure confifte en braffelets de cuivre ou d'étain. Elles portent aux oreilles de petits pendans de bois, qu'elles fe paffent dans des trous d'un pouce de diamétre. Ces miférables Infulaires ne fément ni ne moissonnent. Les plus riches se nourrissent de leurs bestiaux. Les pauvres vivent de poisson. Ils n'ont pour maisons que de petites huttes, mal conftruites & dépourvues de toutes les commodités les plus nécessaires à la vie. Leurs armes font de petites lances ou des zagaies, dont ils ont toùjours la main pleine, & qu'ils lancent avec beaucoup d'adresse. Ils appréhendent tant ses armes à seu, que la vûe d'un susil les fait suir. Avec un peu plus d'industric, ils trouveroient dans leurs bois & dans leurs terres, dequoi fe rendre la vie plus douce. On y voit quantité de tourterelles, des perdrix, des hérons, & une variété admirable d'autres oifeaux. Les finges y font d'un autre poil & d'une autre figure que ceux qui viennent du Bréfil. Les perroquets font grifatres. A l'égard des fruits, on y trouve des pompons, des calebaffes, & deux à trois fortes de petites féves, que la terre produit naturellement. L'herbe dont on fait l'anil (i), y croît aussi fans culture. Les Sauvages s'en fervent pour teindre leur fil de coton; mais ils ne la cueillent & ne la broyent qu'à mesure qu'ils en ont besoin. Ses

feuilles ressemblent à celles du romarin, mais la plante n'est pas plus haute que le thym. Les Habitans la nomment Enger. Ils ont diverses fortes de bois, dont ils fe fervent pour teindre en noir, en jaune & en brun. Sans connoître leurs mines, les Hollandois farent furpris de leur voir quantité de fer & du cuivre rouge. Ils estiment tant l'étain, qu'un Officier de la Flotte leur ayant préfenté une cuillière d'argent, ils en firent l'essai avec

Productions de leur Pays.

Leur Commerce.

leurs dents, & la rejettèrent parce qu'ils la trouvoient plus dure que l'étain. Le coton eroît abondamment fur de petits arbres dont leurs champs font remplis, & leurs femmes s'occupent à le filer. Leur Commerce se ré-(1) C'est l'Indigo, que les Portugais nomment Anil. & les Indiens Nil.

duit au poisson fee, au fel & aux dattes, qu'ils portent plus loin, dans HOUTMAN. l'intérieur du Pays, & jusqu'à une grande Habitation qu'ils nomment Ran-S'ils tuent quelque groffe bête, foit à la chasse ou dans leur troupeau, chacun vient en demander une pièce, avec promesse d'en rendre autant. Leurs boufs & leurs moutons font d'une groffeur furprenante. La queue d'un mouton a vingt-trois pouces d'épaisseur, & ne pese pas moins d'onze livres de Hollande. Elle suffit pour rassasser huit ou neuf hommes,

LES Hollandois ne s'apperçurent pas que ces Negres maritimes cuffent Leursmours plus d'une femme. Ils n'avoient pû remarquer s'ils avoient quelque lu. & ieur Reiimière de Religion; mais dans la fuite ils apprirent, des jeunes garcons qu'ils gion. enmenèrent, qu'ils professent celle de Mahomet, & qu'ils reçoivent la circoncilion. Leur Foi fe borne à reconnoître un Createur de tout ce qui existe; mais ils ne lui adressent ni facrifices, ni prieres; & loin de confacrer un jour particulier à fon culte, tous les jours font si égaux pour eux, qu'ils n'ont aucun nom pour les distinguer. Ils ne mettent pas plus de différence entre les années & les femaines. Leurs nombres ne montent que jusqu'à dix, dont le compte se fait tolijours par leurs doigts. (k).

ENFIN les Hollandois renonçant à l'espoir de se procurer des rafraichillemens dans cette Baye, & ne jugeant pas mieux des autres parties de I'Me. levèrent l'ancre le 14 de Décembre pour continuer leur navigation. de Sainte Ma-Mais ils connoissoient encore moins d'autres difficultés qui les attendoient. ile. Diverses tempêtes, dont ils fûrent battus jusqu'au 4 de Janvier 1506, la violence des courans, les vents forces du Sud-Est, l'augmentation des maladies, en un mot l'impossibilité de tenir plus long-tems la Mer, leur sit prendre la resolution de retourner vers Madagascar, dans l'esperance de refacher à l'Isle de Sainte Marie, située par les dix-huit degrés trente minutes de latitude. Le ro, ils eurent la vue de cette Isle. Le jour suivant, ils envoyèrent quelques Matelots dans un canot de chaque Vaisseau, pour vifiter le Pays. & chercher des rafraichiffemens dont leur vie commençoit à

dépendre. PENDANT qu'ils attendoient leur retour, avec une impatience égale à leurs besoins, ils virent paroître un canot ou îol de l'Isle, qui s'avança li- enfin des rabrement vers la Flotte. Sa grandeur paroissoit capable de contenir trente ou quarante hommes. Il étoit entoure de bancs pour s'affeoir, mais fans couverte; & les bordages étoient joints avec des chevilles de bois. Il ne portoit que cinq Négres, qui avoient du riz extrêmement beau, des cannes de fucre, des limons & une poule. Les Hollandois leur donnérent, en échange, des mouchoirs & des grains de verre, en rendant graces au Ciel du secours qu'il leur envoyoit. D'un autre côté, les Matelots étant arrivés au rivage, y trouvèrent quantité d'Habitans, qui leur apportèrent des limons & d'autres fruits. Ils prirent quelques Négres pour continuer leur route avec eux jufqu'à un Canal qui est entre la grande Ille & la petite, où ils

1595. Leur Com-

Les Hollanlois vont re-

1596.

Ils trouvent fraichiffe-

(k) Ces nombres s'expriment dans leur ning, Frute, Oull, Sidai, Soule. Voyez ci-deflangue par Iffa, Rove, Tello, Effat, Lime, En fous la Description de Madagascar (1).

( : ) On ne la trouvera que dans le Votome fuirant , à caufe des Additions de celai-ci. B. d. E. X. Part.

HOUTMAN. 1596. ils apperçurent un mit de hune & un mat d'artimon fort endommagés par le feu; ce qui leur fit conclure, qu'il étoit péri dans ce lieu quelque caraque. Els étoient alors trop éloignés des Vailfeaux pour s'abandonner à la curiofité: mais ayant envoyé cinq hommes à terre avec les Sanyages, ils apprirent qu'on y trouvoit de l'eau douce, des fruits & des bœufs dans quelques prairies où l'herbe étoit fort belle. Après avoir porté ces heureuses nouvelles à la Flotte, & quelques essais des biens qu'ils annonçoient ils retournerent le lendemain à terre. L'expérience du jour précédent leur avant inspiré plus de hardiesse, ils pénétrèrent jusqu'à un Village d'environ vingt maifons, & de-la dans un autre, qui n'étoit pas éloigné du premier. La curiofité de les voir, affembla auffi-tôt un grand nombre d'Habitans, entre lesquels étoit leur Chéque, ou Souverain, qui s'assit sous un arbre dont les branches entrelassées formoient sur sa tête une espèce de dais. Les femmes marchoient avec beaucoup de gravité, portant fur la tête diverses fortes de fruits, des poules & d'autres provisions. Ils accepterent volontiers la verroterie qui leur fût proposee en échange. Leur Souverain parût fai-

Souverain Négre.

> re une grande harangue aux Hollandois, fur leur arrivée dans fon flet. Bit remanyuerent qu'en parlant, il levoit fouvent les yeux vers le Ciel. Les Officiers de la Flotte, informés d'un accueil fi favorable, Jui envoyérent, le 14, par fix ou fapt hommes, un préfent de grains bleux, qu'il fe laiffe fes Sujess, il ne fit connoître par aucun mouvement, qu'il ett deffein répondre à cette évitiée. Cépendant un grand canoq ui homment. But de la forme des gondoles de Venife, pora des chévres, des moutons, des poules de du riz à la flotte. Il étoit mont de vingé-cian Négres, de qui

l'on acheta la plus grande partie de ces provisions.

Commerce avec les Infulaires.

PRRANT CECEMBA, le Maurice & la Pinalle entrèrent dans un golfe environné de petites montagnes, dans lequel ils trouvérent deux petites flors, l'une femée de riz, & l'autre couverre de bois. S'étant approches de la Côte, il s'vient pluleurs maifons fur le rivage, entre des arbres, mais fans aucune apparence c'hommes. Plus loin, ils découvrient une Rivière, un canot & pulieurs Négres, donc une parte éctie fur la rive. Quelques Matelors qu'on mit à terre, les exhortfent par leux fignes & leurs cris, à fe rendre à bord du Vaiffeau. Leur inmobilité figuger aux Hollandois, qu'ils permettroient plutôt qu'on allèt vers eux. En effet, ils les attendirent fans aucune marque de entaine; & s'étant hier-tôt affenbles au nombre de vingt-deux, ils les invitérent à défecndre au rivage. [Mais comme il étoit de ja tad, on renits au Indemain, faifant neamonis voir dels -lors' quelque raffade qu'on ne vendit pas, parce que les Sauvages n'avoient rien apport d'(1).]

Leurs obfervations fur l'Ise de Ste. Marie, Las hormues avoient pour armes quatre longues javelines, armées de pointes d'argent, & pour habilitement un tiffé d'herbe, ou une forte de natte de diverties couleurs. Les fennnes étoient vêtues d'une robbe de toite rayée, qui leur détendoit j'atiqua gras de la jambe, & porociorent un corps de juppe. Les deux fexes ont la tête & les pieds nuds. Dans le peu de Commerce

(1) Add. d. E.

merce que les Hollandois eurent avec ces Sauvages, ils curent le tems de re- Houthast, marquer, qu'ils font extrêmement jaloux de leurs femmes, [jusques-la que quelques Matelots étant venus proche d'un de leurs Villages, & ayant trouvé des femmes qui les reçurent bien & les menerent chez un des Habitans, les hommes chafférent les femmes du Village, & ne leur permirent point d'y revenir, tant qu'il y eût des étrangers à terre (m). Leurs maisons sont de bois & fort basses, couvertes de seuilles de bananiers & de paille de riz. L'Isle a de longueur environ vingt-cinq lieues du Nord au Sud. Les grands arbres verds dont elle est remplic, en rendent le paysage sort agréable. La terre est fort haute; mais en suivant les Côtes, on s'apperent qu'elle est séparée par un Canal, qui en fait deux Isles. Sa plus grande largeur est du côté du Nord-Est. Elle produit abondamment du riz, & diverses sortes de grains, de fruits & de légumes, propres à la nourriture de l'homme. Les l'Iabitans sont Caffres, e'est-à-dire, Payens, quoique circoncis. On ne fit pas un affez long féjour parmi eux, pour acquérir la connoiffance de leurs ufages.

LE lendemain, lorsqu'on se disposoit à descendre pour les fatisfaire, on vit venir à bord du Maurice, un canot monté de vingt-cinq hommes, qui apportoient du riz, des poules, des œufs, des limons, des vamanes & de petites feves, pour lesquels ils reçûrent en échange de petits miroirs, des grains de verre & d'autres bagatelles. Six autres canots se présentèrent ensuite, couverts de nouveaux rafraschissemens (n). L'après-midi, on vit venir du haut Pays de Madagascar, un grand Lanciare, en forme de galère, dans lequel étoit le Roi de cette partie de l'Isle, auquel ses gens donnoient le nom de Phulo. Il y avoit huit rameurs de chaque côté, & vingt-cinq Négres autour du Prince, que les Hollandois prirent pour sa principale Noblesse. Le Lanciare aborda avec un grand silence, & le Roi, suivi d'un feul homme, entra dans la Pinasse, où il s'assit sur un tapis. Il fit d'abord une longue harangue, qui fût accompagnée d'un préfent de riz & de fruits. On lui fit visiter la Pinasse. On lui en fit faire le tour dans un petit canor. Il marqua beaucoup d'admiration pour ce Bâtiment. De petits miroirs, quelques verres, de petites roses, des boucles d'oreille & des grains dont on lui fit préfent, acheverent de le combler de joye. Il partit dans ces fentimens. Son pagne étoit d'une belle toile de coton rayée, qui descendoit jusqu'à terre. Il portoit sur la tête une sorte de mître, assez semblable à celle des Evêques, avec une corne de chaque côté & des houpes aux deux bouts. Son age étoit de cinquante ou foixante ans. Ses gens paroissoient hai porter tant de respect, qu'ils n'osoient parler en sa presence.

Le 18 fût choifi pour rendre les derniers devoirs au Contre-maître du Maurice, qui étoit mort du scorbut. On l'enterra dans l'Isle de Sainte Marie, à la vûe des Habitans. Ils marquèrent par des fignes, que l'ame étoit montée au Ciel; ce qui fit juger qu'ils avoient des idées de Religion plus fur fon amenettes que les Négres de la première Baye. Els fouhaitoient qu'on coupât

1596.

Vifite qu'ils

Mort d'un Contre-mattre. Opinion

dans l'Edition dePeris, étoient hors de leur pla m) Add. de l'A. A. (n) Nous avons transposé ces six lignes qui, ce au milieu de la période précédente. R. d. E. HOUTMAN.

Guerre entr'eux & ceux de Madaga(car, aux genoux les jambes du mort; mais leurs instances méritant peu d'attention, il sut enterré tout entier.

En cherchant de l'eau douce dans la Baye de Sainte Marie, les Hollandois s'approchèrent de quelques hutes, où ils n'avoient d'abord appercû perfonne. Mais ils en virent fortir à l'instant, un homme armé d'une longue javeline & d'un grand bouclier de bois, qui crioit de toute fa force. Quantité d'autres Négres, attirés par ses cris, s'assemblèrent aussi-tôt avec les mêmes armes & formèrent un Corps de troupes. On comprit par leurs signes, qu'ils étoient en guerre avec ceux de Madagascar, & qu'ils avoient bâti ces hutes pour leur servir de corps de-garde. On voyoit sur la montagne un grand Village, environné de palissades & dans une situation inaccessible, à l'exception d'un passage garni de trois palissades, mais si étroit que deux hommes n'y auroient pu passer de front. C'étoit le séjour du Chéque, qui vint à bord avec sa semme & plusieurs Officiers de sa suite. Ils apporterent des rafraichissemens, que les Hollandois acheterent par reconnoillance. C'est un usage assez remarquable, parmi des Négres, que les femmes fe frottent ici le vifage d'une gomme blanche, & que pour ornes mens elles portent du gingembre, avec certaines feuilles féches qui ont l'o-

Les Hollandois arrivent à la Baye d'Antongil,

deur & le goût du girofle. LE 21. on leva l'ancre, dans le dessein de faire voile vers la grande Baye de Madagafcar. Vers la fin du jour-on changea de bord, croyant courir derrière la pointe méridionale de l'Isle; mais les Pilotes, toûjours incertains, reconnûrent que leurs Cartes les avoient trompés. Ils ne trouvèrent ni Golfe, ni Baye, quoiqu'il y en cût une de marquee; ni aucun abri contre les vents de Sud-Eit, d'Eft-Sud-Eft & de Sud-Sud-Eft, qui foufient ordinairement dans ces parages. Enfin, le 23, ils arrivèrent à cette grande Baye, que les Portugais ont nommée la Baye d'Antongil. Ils y mouillèrent à deux lieues du rivage, fur un fort bon fond. Quantité de feux qu'ils virent à terre, pendant la nuit, ne les empêchèrent pas d'y descendre le matin. Les Habitans de deux Villages voitins, reçûrent des chofes de peu de valeur en échange pour des poules, du riz, du miel, du gingembre verd, des feves & des oranges. Ils firent entendre qu'ils ameneroient le lendemain des bestiaux. D'un autre côté, quelques Matelots de l'Amsterdam trouverent un autre Village qui n'étoit pas moins peuplé, & dont le Roi faifoit porter derrière lui un bouclier à l'Indienne, bordé d'or.

La Finaffe n'ayant rejoint les autres Vaiffeaux que le 24, on apprit de fes gens, quils avoient découver une Rivière d'eau douce, avec une home Rade qui s'étendoit bien loin derrière une fille d'environ deux lieues de tour, dont la terre étoir fort haute; éx qu'an milieue de la Baye ils avoient rencontré trois ou quatre aurres peties lifes. Toute la Flotte leva l'ancre unifitôte, pour aller mouille dans extre Rade. Le lendemain, quelques hommes étant défenduix à terre eatrèrent dans un Village, où ils achter en filtement un bouff ét, un miel il Le 26, on vit défendré fur la Rivière quinze grands canots, dont l'un fe détacha pour aborder le Manuire. Le Négres firent entendre, que fi quéque l'ollandiois vouloit fe rendre à

Bonne foi des Négres.

terre

terre avec eux, ils laideroient trois de leurs gens pour ôtages. Cette propolition fût acceptée. On mit quelques préfens entre les mains de celui qui goffiri pour les accompagner. Les ôtages, qu'on affecta de careffer beaucouP, prirent tant de goût au vin, qu'on avoit peine à fatisfaire leur avidité.

CLENDANT on envoya quelques canots au rivage, où l'on trouva une aiguade fort commode & d'une excellente can, qui comboit du haut d'une petite montagne. Les Matelots pénétrèrent aflez loin, pour s'affirer que cette partie de l'flie éoit très fettile ent iz, en limons, en citrons & en bananes. Ils trouvèrent dans un champ de bananiers, deux mains d'homme, entre deux morceaux de bois. C'étoint celles d'un Négre, qui avoit décobé des bananes, & dont le corps étoit à quelques pas du même lieu, ab sond, & l'on renvoya les Gages après leur avoir fait quelques préfens. Ce Martels avoir été traité avoc beaucoup d'humanité par le Neigres. On lei avoit fervi des poules, les unes bouilles, d'autres rôties avec du riz. Il apportoit un finge, dont le Roi ou le Prince du Canton hit avoit fait préfent. Alors les Hollandois, revenus de toutes leurs craintes, ne regretier en que d'avoit été floite étem à dédecuvir une côte on l'abonde c' & la regretie en que d'avoit été floite étem à dédecuvir une côte on l'abonde c' & la

Hapet-

civilité régnoient également.

DANS cette confiance, ils envoyèrent à terre trois canots; deux vers un Village qu'ils nommèrent Spakenbourg, du côté de l'Ouest; & le troisiéme vers un Village à l'Est, nommé S. Angelo sur les Cartes, qui étoit environné d'une forte paliflade. Les deux premiers firent un Commerce d'autant plus avantageux, que le Chef du Village & la plupart de ses gens étoient dans l'yvresse. Ce Souverain, tel est le titre que lui donne l'Auteur, fit présenter aux Hollandois, dans une corne de bœuf, un breuvage fait de miel & de riz, dont ils trouverent le goût fort agréable. Le Village étoit composé d'environ cent maisons & fort bien peuplé. Il y avoit vingt hommes dans un corps-de-garde, armés de longues javelines & de rondaches. chacun avec une petite marque blanche fur l'estomac, pour se distinguer entr'eux. Il y avoit aussi une hôtellerie, où les Matelots Hollandois s'enyvrèrent avec les Habitans. Lorsqu'ils étoient entrés dans le Village, le Prince, fuivi d'une grande partie de fon peuple, étoit venu au-devant d'eux. Ses gens chantoient dans leur marche & battoient d'une forte de tambour. fur lequel ils frappent des deux côtés à la fois, par-dessus avec une baguette. & par-deffous avec le plat de la main. Mais après avoir reçû leurs hôtes avec cet air de gaieté & les avoir invités à se réjouir, ils changèrent de ton entr'eux dans la chaleur de la débauche. Les pots vuides commencèrent à voler de l'un à l'autre avec tant d'animolité, qu'ils se firent de profondes bleffures. Les Hollandois ne se ressentirent pas de ce transport, & mangèrent tranquillement du riz fort bien cuit, que le Prince leur fit fervir avec de certaines feuilles vertes, un peu taillées pour tenir lieu de cuilliéres (0). 7

En retournant à bord ils observérent quelques petites hutes, qu'ils pri-

HOUTMAN 1596.

Premier Commerce.

Les Hol- ' fandoiss'enyvrent avec les Négres.

( 0 ) Add. de l'A. A.

1596.

Tombeaux pour les Rois du Pays.

Figure &

habits des

Infulaires.

rent d'abord pour des corps-de-gardes. Mais ils trouvérent enfuire que c'écione des acceuxa exhaufles en forme de fours, qu'ils recommèren pour des tombeaux, accompagnie de puits & de grandes comes remplies d'eau. Les corps écioner nenfemés ands le creux d'un arbre, { & mais dans une foffe, couverts d'un autre arbre auffi creuff; qui paffoit préfue tout entier au deffiu de la terre. On eleve un peu la couverture par un ciué, & l'on y vit les offemens d'un Mort (p.).] Fendant qu'ils fatisitioient leur curioni, leChef du Village wit les prier inflamment de ne pas toucher à ces petitos loges, & leur fit comprendre que c'étoit la fepulture des Pbuler, ou des Rois du Paris.

Le lendemain, étant retournés à S. Angelo, ils y firent des échanges pour fept cens livres de beau rit 26 pour un grand nombre de poules. Le goût qu'ils avoient remarqué aux Habitans pour le vin, leur fit prodique leur vin d'Epigne. Deux Voyages qu'ils irent fiscedifirement dans let trois Villages, leur produifrent en un fieul jour, douac cens livres de riz, qui ne leur coûterent que des grains de verre rouges ou bleux. Ces Infuliares écoient de la meme fagers. & de la même taille que ceux del Tille mailton étoient poirfes fur des peix de quatre ou cinq piest de hauteur, pour fe garantir apparenment des infeêtes venimeux dont l'îlle eft remplie. On trouve dans ce Canton beaucoup de caifaid de roche, & la Mer Jette fur

le rivage du corail rouge & blanc.

La Continuation du Commerce fit règner fur la Flotte une abondance, qui diffipa jufqu'aux plus legères traces du ferobut. Cependant on apprit qu'un Phulo d'un des trois Villages avoit défendu à les Sujets, de vendre plus longarens adu riz. Ce Phulo étoit vétu d'une très-belle toile, de portoit fur la tète une forte de bonner qui paroifloit tiffu d'herbes vertes. On exit periter le morif de la déclarie. La moifloin du riz étoit encore dans crita petierre le moifl de la déclarie. La moifloin du riz étoit encore dans vint trop cher on he manquat tout-à-fait. Cependant on ne cella point d'en trouver abondamment.

Les canots de deux Vaiffeaux, font pouffés fur le rivage, It ne refloit qu'à mettre à la voile, & la réfolution en fût prifie le a Sed Février pour le jour fuivant. Mais vers misuit il s'éleva, du côte du Sud, une fi furieule tempéte, que dans l'obleurité, on craignit beaucoup que la Hollande de le Abanier ne s'incommodaffent mutuellement, d'a n'alial-fent peut-étre échouera urivage. L'orage avant ceffi le lendemain au foir, on s'apprepti avec chagrin, que ces deux Vailleaux avoient perdu l'eurs canots. Le 5, quelques Matelots retournérent à terre, avec ordre de les racheter, s'ils toient tombée autre les mains den Négres. En approchant de la Rivière, bla trouvérent que le courant extraordinaire en avoit ellargi l'embouellure, d'que les combannes de la Rivière, les couvérent que le courant extraordinaire en avoit ellargi l'embouellure, d'que les combannes de l'avoirent via, étoient cachés fous l'eu. Ce grand fiux les empleha de remonter avec les rames. Ils fireture contraints d'avoir recous au tounge, & les Négres de Spakenbourg leur contraints d'avoir recous au tounge, & les Négres de Spakenbourg leur

<sup>(</sup>p) Add. de l'A. A. Mr. Prevost dit lei, lots firent un trou à la couverture. R. d. E. contre le sens de l'Original, que les Mate-

prêtèrent officieusement la main. Mais ils leur firent entendre, que ceux Houtmand de S. Angelo avoient déjà mis les canots en piéces. Aufli-tôt les Hollandois fe rendirent dans ce Village & les demandérent aux Habitans. On leur rénondit que les canots ayant été brifés par la violence des vagues, étoient mis en pièces venus échouer fur le rivage. Ils y envoyerent cinq hommes, qui les trou- par les Néverent en pièces, mais fans aucune ferrure & fans le moindre clou. Leur gres, ce qui indignation fut si vive, que les Habitans, qui s'en appergurent & qui en unequerelle. redoutérent les effets, mirent dans leurs canots une partie de leurs biens & de leurs enfans, & se hâtèrent de remonter la Rivière. Ils eurent la prudence de laisser derrière eux, un corps de cinquante hommes, armés de leurs rondaches & de leurs javelines, pour favorifer leur retraite. Les Hollandois n'ayant pas ordre de s'emporter à la violence, prirent le parti de re-

tourner a bord.

1396.

Ils font

CEPENDANT, lorsqu'on cût entendu leur rapport, on prit la résolution, dans le Confeil, d'envoyer à terre la Chaloupe de chaque Vaitleau bien armée, pour propofer aux Négres de vendre quelques-uns de leurs Lanciares, avec menace de les attaquer, s'ils refusoient cette demande. & de leur faire le même traitement qu'ils avoient fait aux canots. Le nombre des hommes étoit de quarante-huit dans les trois Chaloupes. En approchant du rivage, ils apperçurent, à l'Est de la Rivière, environ soixante Negres armés, qui sembloient les braver par leurs sauts & leurs grimaces, & qui se retirerent vers S. Angelo a mesure qu'ils les vîrent avancer. Ce spectacle ne fit qu'animer les Hollandois. Ils remontérent jusqu'à S. Angelo, où cette troupe infolente se préparoit effectivement au combat. Chaque Négre trempoit dans l'eau la pointe de la javeline, & la portant à fa bouche, il y en laissoit tomber quelques goutes, pour marquer l'esperance qu'ils avoient tous, de tremper les mêmes pointes dans le fang des Hollandois. Enfuite, fans leur laisser le tems de débarquer, ils leur jetterent une si grande quantité de pierres, que les Chaloupes en étoient remplies. Les Hollandois prirent le parti de jetter leurs ancres & de tirer quelques coups de fufil, moins pour leur nuire que pour les épouvanter. Cette modération redoublant leur témérité, parce qu'ils ne voyoient point parmi eux aucun bleffé, ils s'imaginerent que leurs boucliers étoient impénétra-

bles aux balles. On cessa de les ménager, & la première décharge en fit

tomber morts trois ou quatre. Ils fûrent enlevés par les autres, qui se retirèrent derrière les maisons au lieu de prendre la fuite. Quelques momens après, il s'en détacha trois ou quatre, qui vinrent demander la ceffation des hoshilités & promettre d'amener des bestiaux. Mais voyant qu'on faisoit peu d'attention à leurs signes, & que le feu de la moufqueterie ne se rallentissoit pas, ils prirent enfin la fuite, & leur exemple fut fuivi de tous les autres. Alors les Hollandois envoyèrent la moitié de leurs gens au Village. Ils n'y trouverent qu'une petite fille d'un an, qu'ils prirent par un sentiment de compassion plutôt que de haine. Le Village sût pillé. Il arCombat.

Les fufils

Les Hollanriva fans deffein, dit l'Auteur, ou par l'ordre du Confeil, ajoûte-t-il, qu'on dois brûlent mit le feu à quelques maifons au-deffus du vent. Comme elles n'étoient que leur Village,

de bois fee & de paille, la flamme fit un fi prompt ravage, que les Hollandois mêmes eurent peine à s'en garantir. Cet accident confuma une HOUTMAN.

grande quanticé de riz & de paille, avec beaucoup de fruits &-de poolleg. A 118 si le buin qu'ils remporteren ne les dédommageoit pas du pril auquel lis étoient exposés (q). Ils laisferent sur le rivage l'enfant qu'ils avoient pris, & les Négres vincent audit-ét l'enlever. Le nombre des Habitans pouvoit monter à cent trente, dont on trouva quarte mort dans un bois, où il les ravioient trainés, avec une partie de leurs uffenties qu'on y plusfeurs Négres de Spacenbourg, qui leur firent des careffes, & qui partiernt for fairfaits du mulbeur de leurs voifins.

Pand not rectte expedition, cinq ou fix antrea Négres, parmi lofquels fo trouveir lour Chef, a cidente resulta dans un cinta a bord da Manara for trouveir lour Chef, a cidente resulta dans un cinta a bord da Manara for control de la control

Apparences de fincésité du côté des Négres.

LE 9, une Chaloupe s'étant rendue au rivage pour y prendre de l'eau. le Phulo vint se présenter à l'équipage, & distribua libéralement des poules, du riz & des fruits, pour marque de reconnoissance. Peu après on envoya deux autres canots & une Chaloupe avec quarante-fix hommes. Quand ils furent aux tombeaux, cinq ou fix Negres de Spakenbourg vinrent les prier de fe rendre auprès du Phulo. Sur cette invitation, on envoya trois hommes dans le Village, où ils le trouvèrent avec environ soixante hommes armés de leurs lances & de leurs boucliers. Lors qu'ils virent venir les Hollandois, ils s'enfuirent dans le bois, deforte qu'on ne pût pas leur parler. Il en vint pourtant quelques-uns sans armes, dans le Village, & l'on trafiqua avec eux du riz; mais ils faifoient entendre qu'ils ne vouloient pas qu'on s'approchât d'eux. Les Hollandois ne leur avant fait aucune insulte, firent voile vers S. Angelo, où ils ne rencontrerent perfonne. A l'autre bout, au Nord, ils trouverent un grand Bourg qui leur parût être formé de plufieurs Villages joints ensemble, d'autant plus qu'il y avoit quatre Phulos en differens quartiers & qui avoient chacun ses Vallaux. Cependant les Négres députerent au rivage, pour supplier les Hollandois de se retirer, & leur promettre qu'à cette condition on leur enverroit des bestiaux. La Ghaloupe alla jetter l'ancre à l'autre bord de la Rivière. & les Négres y menèrent aussitôt un bœuf & un bouc. Ils refuserent même les grains qui leur furent of-

(4) Tout ce butin ne valoit guéres qu'une réale de huit, ou une réale & demi.

ferts en échange, en faifant connoître par des fignes, que c'étoit un pré- Hourman fent pour lequel ils ne demandolent aucun retour. On leur présenta du vin, qu'ils acceptèrent avidement. Le Phulo même, furmontant sa frayeur, s'approcha du rivage pour en boire un coup. Mais, après avoir bû, il

fe hata de fe retirer, & alla fe cacher derrière les maifons (1).

LES Hollandois n'étoient pas sans embarras sur l'explication qu'ils devoient donner à ce mélange de douceur & de férocité, lorsque trois Négres arrivant le lendemain dans un canot, à bord du Maurice, vinrent les prier d'envoyer des gens à terre, parce que le Phulo leur vouloit faire préfent de quelques bestiaux. Il étoit si tard, qu'on n'osa prendre confiance à leurs offres. Le jour fuivant, une Chaloupe s'avança jufqu'aux tombeaux, pour récevoir les libéralités du Phulo. Les Matelots y trouvèrent quelques Négres, qui les pressèrent d'entrer dans le Village. Des instances fi oppofées à celles qu'ils avoient reçûes deux jours auparavant, étoient capables de leur inspirer de la défiance. Aussi prirent-ils le parti d'arrêter cinq Negres, pour leur fervir d'ôtages, tandis qu'ils envoyèrent à Spakenbourg deux de leurs gens, qui revinrent bien-tôt dire qu'on y pouvoit aller librement. Quelle fût leur surprisc, de voir que tous les Habitans avoient pris la fuite & n'avoient laissé qu'un petit bœuf, dont les Matelots se saissrent. Ils s'avancerent enfuite jusqu'au Bourg voisin, qu'ils ne trouverent pas moins défert. Cependant quelques Négres moins timides, leur amenèrent un autre bœuf, pour lequel ils donnerent de la toile, & beaucoup plus de grains & de merceries qu'on ne leur en avoit jamais demandé (s). ENFIN ces alternatives de confiance & de crainte, cauférent tant de dégoût aux Hollandois, que rien ne s'opposant d'ailleurs à leur départ, ils levèrent l'ancre le 12 de Février. Ils n'avoient pas été si long-tems dans la Baye d'Antongil, fans y faire quelques observations qui méritent d'être recueillies. La fituation de cette grande Baye est par les seize degrés & demi de latitude du Sud. Elle s'étend jusqu'à dix sieues Nord-Nord-Ouest & Sud-Sud-Oueft, fur environ cinq lieues de largeur. La principale des Isles qu'on y trouve est belle & fertile, mais si haute qu'il n'y a point d'intervalle du pied de la Côte au rivage. Au Nord-Est font quelques rochers & trois autres petites Isles, après lesquelles on entre dans une Rivière dont les bords offrent plusieurs Villages. Entre l'aiguade & la Baye, du côté du Nord, on en découvre trois, fort bien peuplés, & divers autres jusqu'à une feconde Rivière que l'on trouve au Nord. Ensuite on arrive à la grande Rivière, où les Hollandois achetérent presque tout le riz dont ils composerent leur principale provision. Cette Rivière a deux bras; l'un, qui s'étend au Nord, & l'autre a l'Ouest. Elle est divisée par une petite lile. Le Village de S. Angelo est au côté septentrional. Celui de Spakenbourg, qui

fe presente à gauche en entrant dans la Rivière, est compose d'environ cent quatre-vingt maifons. Plus haut est le Village que les Hollandois nomment

1506.

Embarras des Hollandois fur leur conduite.

d elever l'ancre.

Louis Obler. vations for h Baye d'Antongil.

(r) Cet Article & les deux précédens font fort differens dans l'Edition de Par's ; l'Auteur Anglois & nous, y avons changé & fuppléé pluficurs choics, d'après l'Origi-X. Part.

nal. R. d. E. (1) Pag. 247, & fulv. Nous avons en-ore rectifié icl quelques passages qui s'écartoient du fens de l'Original, R. d. E.

1596.

HOUTMAN. du Nord. A l'Ouest-Sud-Ouest de l'Isle, on trouve encore une Rivière, sur le bord de laquelle est un autre Village. Les Hollandois n'étendirent pas plus loin leurs observations géographiques.

Habitans.

MAIS ils remarquèrent que les Habitans avec lesquels ils estrent quelque commerce, étoient fort noirs, fans avoir les cheveux aussi crépus que les vrais Négres, ni leur nez & leurs lévres. En général, ces Infulaires font grands & robustes. Ils sont livrés à la passion de boire. Leur liqueur est un composé de miel & de riz, dont ils s'envvrent souvent, quoique l'usage leur en foit défendu dans certains tems. Les meubles qu'on trouva dans leurs maifons, étoient de peu de valeur. Ils ont une forte de natte, affez bien ouvragée & de diverses couleurs, qui leur fert de siège & de lit; des mortiers de bois. & des blocs fur lesquels ils pilent le riz. Chacun a fon tamis, pour en séparer la farine; des facs pour la conserver, des pots de terre pour la cuire, & des calebasses qui leur servent de plats & d'assietes, Pour boire, ils ont, au lieu de verre, un grand rofeau creux, qu'ils ferment avec un bouchon.

Lour Rol.

LEUR Roi, qu'ils nomment Phulo, a pour unique parure des braffelets de cuivre, qu'il regarde comme un ornement fort précieux; un collier de grains de verre, & une grande & longue hache qui lui tient lieu de fcentre. Tous ses Sujets sont nuds, à l'exception d'un morceau de toile d'écorce d'arbre, dont ils fe couvrent le milieu du corps. Leur foûmission est extrême pour leur Souverain. Le vêtement des femmes est aussi un tiffu d'écorce d'arbre, qui leur descend jusqu'aux genoux. Quelques-unes portent des corps de juppe, mais sans manches. Leurs ornemens sont des brasselets d'étain ou du plus bas argent, de la forme des manilles de cuivre qui font communes en Guinée, avec une forte de petites pierres qu'elles nomment Lagueug (t). ARE CARRIED OF THE PROPERTY LAS

L'occupation des hommes est la chasse, la pêche, l'exercice de l'arc, & le foin de nourrir les bestiaux. Celle des femmes, de planter. de semer & de moissonner les grains, qui se réduisent au riz & à deux ou trois fortes de petites féves, vertes, rouges & blanches. Elles cultivent auffi les bananiers, dont le fruit & les grains font une grande partie de leurs alimens. L'ufage de la viande est rare dans cette Nation (v). Ils se bornent aux fruits, au riz, au lait & au poisson. Leurs bestiaux consistent dans un grand nombre de beaux bœufs, dont ils font tant de cas, qu'on les foupçonne de les adorer. Cependant les Hollandois ne remarquèrent pas qu'ils fe fissent un scrupule de les vendre. Ils ont beaucoup de chévres & de boucs, mais peu de moutons. On leur vît quelques chiens, mais rien. en si grande abondance que des poules & des canards. Entre les fruits, on peut dire que la Nature leur a prodigué les limons, les citrons & les oranges. Le gingembre, & la maniguette, espèce de poivre qui se nomme autrement Graine de Paradir, font aussi fort communs dans leurs champs. Ils ont une racine qui reffemble beaucoup au gingembre par dehors, mais dont l'intérieur est jaune, & qui se nomme Cunbet en langue Malaie, Ha-

<sup>(</sup>c) Il ye dans l'Original Leguerce, qui (e) On verra dans la Defeription. les universente de Cerico. R. de l'A. A. gra de diveries autres maries de l'Illa.

Bet en Arabe, & Cafran de las Indias en Portugais. L'abondance de fon Houtman, fue empêche d'abord qu'on n'en sente toute la force, mais on s'appercoit enfin qu'il est fort apre, quoiqu'il le foit moins que le gingembre. Cette racine est fort médicinale, & ses sleurs ressemblent aux plus beaux lys blancs. On en trouve auffi beaucoup a Java & dans d'autres endroits des Indes (x).

Le vent favorifa les Hollandois jusqu'au 23 de Mars; mais ils fûrent alors incommodés des calmes, & de la rapidité des courans, qui venant du Sud-Est les obligèrent de gouverner sur les plus méridionales des Isles Maldives. Dans cette route, dont ils avoient admiré la tranquillité pendant fix femaines, ils avoient vu quantité d'oifeaux, qu'ils prirent pour des Mouettes grifes . & que les Portugais nomment Garaïos. Ils avoient vû des Rabos Forcados, qui font des oifeaux noirs & blancs, fort femblables aux pies, mais qui ont la queue longue & fendue, à-peu-près comme des cifeaux de tail-leur. Ils avoient vu certains oiscaux blancs de la forme d'un pigeon, avec une longue queue, peu garnie de plumes; & d'autres affez femblables à de petits canards, mais tachetés. Tous ces oifeaux trouvent leur nourriture dans les eaux de la Mer, & font la guerre aux poiffons volans. Quelquesuns venoient se reposer sur les Vaisseaux & se laissoient prendre à la main. fans marquer, observe l'Auteur, d'épouvante à l'approche des hommes, parce qu'ils n'en avoient jamais vû (y). Les bonites, les albocores, les dorades, les lamies, les marfouins, les chiens de mer, que les Portugais appellent Tuberons (z), les grondeurs, &c. offroient fouvent le plaifir de la pêche aux Matelots, & ne leur étoient pas moins utiles pour les rafraîchir. Les marfouins, qui s'approchoient de la Flotte en fi groffes troupes que la Merendevenoit toute verte, leur auroient fait un spectacle charmant, si les Pilotes ne les eussent pas avertis que c'est un presage de tempête. Enfin rien ne paroît avoir manqué à la prospérité de cette navigation, qu'un Ils manquent peu plus d'eau fraîche. La provision se trouva si diminuée par les chaleurs, d'eau douce, quoiqu'elles ne fiffent qu'en augmenter le besoin, qu'on sût obligé de réduire la portion de chaque Matelot à une pinte par jour. Les équipages furent ti presses de la soif, qu'on offrit une reale de huit pour un verre d'eau. fans pouvoir l'obtenir. Ils eurent la vue de la terre le premier de Juin. Quel doux spectacle pour des Matelots altérés! En approchant de la Côte. ils trouverent une Ille, qui est devant le Détroit de la Sonde, à cinquante degrés & demi du Sud. Ils jugèrent que c'étoit l'Ille de Pugniatan, nommee par les Portugais Isle d'Engano, qui est à seize lieues de Sumatra. De trois lieues en Mer, ils avoient fenti l'excellente odeur des épiceries & des bitans. herbes aromatiques que la Nature y produit.

Navigation heureuse des Hollandois.

Ifle d'Enga-

(2) Il y a dans l'Original Tuberons, R. de l'A. A. (x) Pag. 253, 254 & 255. (y) Il est étrange que les Hollandols parlent todiours ici comme s'ils s'étolent crus

(1) Ils ne le dien poursur pas properaren, & ceue Runnique de M. Perest est encoremeins fondées qui celle agéne a vid ciséllus page 20. En étre, passe que dus Oliéans, Jose une parte poivones susée siré mente l'année étaites, n'autobres luissait bis irractionnes fondements, évolution conduct échel, que en Mett vivoires pas été ficquences apparent les Rollandois évolent fau douis, que bien infinis de configue en Mett vivoires pas été ficquences apparent les Rollandois évolent fau douis, que bien infinis de configue recolt recit de la tent au princille configuence forcée. A. d. B.

## 108 VOYAGES DES HOLLANDOIS

HOUTMAN. 1596. Le 6, ils découvrierne, fur la Côte de cette lîfe, fox à fept canots, qui riofoient a'sponcher de la Plotte. Unc Chaloupe, qui fita armée pour al ler prendre langue, ne fervit qu'à les faire retourner l'égèrement vers le rivage, où ils fuvent authôte mis à fec. Ces petits Batimes ciciont affez longs; mais à peine avoient-ils un piod de large. Deux longues pièces de bois, qui les dengrificient des deux ocies par le haut, fervoient à les faire viter. Les Infilaires qui les conduiptent doient au nombre de vingt-trois, armés d'arcs & cé fleches. Il paroiffoient des grande callac & d'un teint canon de la comme de la

On arriva le 11 à la Bouque du Détroit de la Sonde, où la quantité des

Bouque du Détroit de la Sonde, Bâtimens Indiens,

Isles est innombrable. Celle dont on fit choix pour y mouiller, est longue dans fa forme, converte de bois, déferte & fans eau. Le lendemain on vit venir de la Côte de Sumatra trois voiles, qui fûrent bien-tôt fuivies de fix autres. C'étoient les premières qu'on cût rencontrées à l'Est, depuis le Cap de Bonne-Espérance. On leur envoya un canot, qui ne fit pas difficulté de les aborder. Leurs équipages étoient composés chacun de seize hommes, dont fept ramoient, tandis que les autres fe tenoient tranquillement sous une Tengue, couverts d'une toile de coton depuis le milieu du corps jusqu'aux pieds, & nuds de la ceinture à la tête, sur laquelle ils avoient des morceaux de la même toile, pliés en forme de turban. L'équipage du canot ne pût les entendre (a). Ils nommoient bien Bantam & Japara; mais comme ils méloient à ces deux noms celui de Sunda Calappa (b), les Hollandois n'y comprenoient rien. Cependant ces Indiens leur montrèrent Sumatra, & leur firent connoître, par des fignes, qu'ils y trouveroient de quoi fournir à tous leurs besoins. Cet avis, qu'on crût bien entendre, fit prendre la réfolution d'envoyer aurivage la Pinaffe, montée de feize hommes; tandis qu'une des Chaloupes suivit les neuf voiles, qui étoient retournées au même lieu d'où on les avoit vû partir. [Il y avoit fur la Côte, quelques Villages, dont le plus contidérable se nommoit Dampin (c).] La Chaloupe mouilla le foir pres d'une Ille, qui en a deux autres à peu de distancc. Les Matelots y entendirent la voix de quelques gens qui parloient, mais ils ne découvrirent personne. Le lendemain ils apperçurent quatre

Première Haifon des Hollandois avec les Indiens.

(a) N'ell-il pas furprenant qu'ils ne se a Gulent pas munis d'un laterpréte ?
(b) Sunda Calapsta, ou pittot Calappa palavant notre Auteur, pag. 200 & 319, est le nom que les Natis donnoient anciennement à la Ville de Yacarra, à préfent Bataria, à cause de la ganda quantité de nois, s

appeliées par les Habitans de Java, Surda Calappe (1). Quoiqu'il en foit, Batavia porte encore ce nom, même parmi les Chinois. Voyez le Recueil de De Racteren, Tome V. pag. 158. R. de l'A. A. (c) Add. de l'A. A.

"7.3 Celta di visi quant su nom de Calopa, que les Infalaires donnent sux noir de cocos; mais l'Austras vétende pas cent explication au most de Jorda, qui cu vieux langue, pressou fignific alémages. Le grand nombre de celles qui regionen aux covinsos de Eurira; a molt que la quantie prodificatif de Calopas no de Cocours, dont ciles loss conventes, ous fast percete ce double nom à la même Ville, Vera placay», 1 noms 11, 124, 143, 14, 15. Bâtimens à l'ancre, & quelques autres qui étoient à la voile. Ils abordé- Houtman. rent les quatre premiers, qui s'amarrèrent les uns aux autres en les voyant avancer. Ils demandérent, par des fignes, s'ils pouvoient trouver de l'eau dans quelque lieu voisin. On leur montra un endroit peu éloigné. Leur hardiesse croissant par degrés, ils entrèrent dans les Bâtimens Indiens, où loin de les maltraiter, on leur fit voir diverses cariolités, telles qu'un Cris, ou poignard doré, & une bague d'or avec un petit diamant mal taillé. Apres avoir fatisfait leur curiofité, ils se rendirent à bord de la Pinasse, où quelques Indiens les fuivirent dans un canot. On prit librement d'eux du poisson, du riz, des melons d'eau, des cannes de sucre, des cocos, de l'ail, des oignons & quelques fruits propres à l'Isle, pour lesquels ils recûrent de la verroterie rouge & bleue. Enfuite s'étant offerts à servir de guides jusqu'à Sumatra, on prit le parti de les suivre. Sur la route on rencontra trois ou quatre canots, qui paroissoient porter des personnes du premier rang. Les Hollandois en conçurent du moins cette idée à la vûe de leur habillement, qui étoit d'une toile extrémement fine & bleu célefte. Ces honnétes Infulaires, eurent la complaisance de passer avec eux un chenal d'eau salée pour leur montrer l'aiguade, & de les conduire jusqu'à un Village d'environ vingt maisons, qui étoient proprement construites de bois de palmier. " Là, remarque l'Auteur, ils virent pour la première fois croître le poivre fur les poivriers, qui s'élèvent comme le houblon, à l'appui d'un long roseau ... Ils en achétérent autant qu'on leur en présenta, avec une petite quantité de cloux de girofle & de noix-muscades, comme pour servir de montre. On leur offrit aussi des citrons, des citrouilles & du vin de palmier; mais ils ne virent point de viande. Les femmes avoient de fort gros braffelets. Elles étoient couvertes d'une toile de coton depuis la ceinture jusqu'aux pieds, & d'une autre toile sur le sein. Une partie de leur chevelure étoit flottante, & le refte en treffe, relevée pro-

Quelle politetie ils leur trouvent

prement fur leur tête. QUATRE canots, qui se rendirent à bord de la Pinasse, y portèrent des du riz, du poivre & des caxias (d), qu'on eût à fort vil prix, une querelle, Mais pendant qu'on étoit occupé de ce Commerce, il arriva malheureusement, qu'un fulil tira fans deffein. Les Infulaires en furent fi effrayés, qu'étendant aufli-tôt leurs pavois, ils halèrent fur le bord, un petit pierrier de métal, avec des fignes menaçans. L'équipage de la Chaloupe, qui remarqua ce mouvement, voulût s'avancer vers la terre; mais quelques ludiens des canots fautant fur le rivage, ne lui permirent pas d'en approcher. On résolut sur le champ, pour éloigner des soupçons facheux, de retourner

Ds évitcht

vers la Flotte. LE 14, une petite pirogue, qui s'étoit approchée du Maurice, se laissa engager par des fignes à venir à bord. Il y entra un Infulaire, qui offrit de conduire la Flotte à Bantam, pour vingt piéces de huit. Mais les Hollandois, incertains de leurs propres vûes, se contentérent de recevoir hon-

(d) Espèce de Monnoie, d'un alloi plus pelle en Portugais, Una serta de Caxias, ou mauvais que le plomb, dont on enfile deux Caxas. Voyez ci-dessous, la Description de cens ensemble en un cordon, ce qui s'ap-

Manière extraordinalre de faluer. nétement sa proposition. Cependant il demeura dans le Vaisseau, comme s'ils l'euffent acceptée. Le 17, il y vint une autre pirogue, qui paroiffoit lui appartenir. Elle étoit armée de quatorze hommes, dont deux montérent a bord & lui firent une révérence conforme à leurs ufages. Ils lui prirent le pied gauche, qu'ils lui passerent doucement par-dessus la jambe droite jusqu'au genou, & de-là sur le visage, depuis le bas jusqu'au sommet de la tete.

Enfin les Hollandois s'étant déterminés à tourner vers Bantam, remirent à la voile le 19, fous la conduite de l'Indien qui leur avoit offert ses fervices (e). En paffant à la vûe d'une petite Ville de Sumatra, ils furent abordes par quantité de pirogues, qui leur apporterent des noix de cocos. du poivre, des cloux de girofle, des noix-muscades, des bananes, des poules & des oranges, dont l'échange se fit pour des couteaux. Ils naviguerent jusqu'au 22, fans se trouver fort avances, retenus également par la variété des vents contraires & par la force des courans. Depuis minuit jufqu'à dix heures du matin, le vent ne cesse pas de sousser de l'Est dans le Détroit; & se range ensuite à l'Ouest, où il demeure jusqu'au soir : ce qui

rend le passage fort difficile (f).

Description d'une Jonque.

Difficult A lu peffage à

1448\*

DANS cet intervalle, les Commis de chaque Vaisseau commencèrent à prendre le nom de Capitaines. On donna celui de Capitaine-Major à Corneille Houtman, qui étoit regarde non-sculement comme l'auteur de l'entreprise des Hollandois, mais encore comme leur principal guide & comme le fondement de toutes leurs espérances. Le même jour, qui étoit le 23, on découvrit dans la Baye de Java, un de ces Bâtimens que les Indiens nomment Jonque, du port de trente ou quarante lastes. Il avoit un mât de beaupré, un grand mat, un mat d'artimon avec sa voile, qui étoit fort grande, & une fivadière au beaupré. Les voiles étoiens tissues de bois ou de ionc. Toutes les manœuvres, courantes & dormantes, étojent auffi de bois treffe. Le corps du Vaisseau étoit assemblé comme le fond d'une futaille, & le pont étoit couvert d'un petit toit de jonc. Quand ces Bâtimens ont le vent en poupe, on amene les couets à l'arriere; c'est-a-dire, ceux de la mitene à un bout, & ceux de la grande voile à l'autre. Les voiles font coufues aux ralingues par le bas comme par le haut, & à la même distance. Cette construction & ces agrets paroiffent des nouveautés surprenantes à ceux qui viennent pour la première fois de l'Europe. Les Hollandois n'admirérent pas moins, un grand nombre de petites Barques, qu'ils virent affez proche de la Ville de Bantam, & que les Indiens nomment Paras (g). Les voiles & les cordages font de la même matière que ceux des Jonques. Ils revenoient de la peche; & leur multitude faifoit affez connoître que la Ville devoit être fort peuplée.

VERS

(e) Le Journal n'en dit rien, quoi-que celà le puille fort bien, mais Mr. Prevoit, qui vouloit faire partir ce Lamaneur Indien avec les Hollandois, n'auroit du moins pas dů marquer plus haut, que ceux - ci s'étofent cententes de recoveir boundtement sa proposition,

puis que l'Original ne le porte pas non plus, & qu'au contraire, on peut conclure de fou filence, qu'ils l'acceptèrent avec joye. R. d. E.

(f) Pag. 277. (g) Prast, ou Praucen, ou Pitogues. R. de l'A. A.

VERS le foir, on vit venir à bord du Maurice un de ces Paras, dans les Houthan quel étoient fix Portugais avec leurs Efelaves. Leur Chef déclara qu'ils étoient envoyés par le Gouverneur & par les l'labitans de Bantam, que l'arrivée de la Flotte étrangère avoit allarmés, pour s'informer d'où elle venoit & dans quelles vues. On lui répondit qu'elle venoit de Hollande, pour trafiquer tranquillement avec eux. Il repliqua qu'en effet les Hollan- cours. dois étoient arrivés dans un lieu de Commerce, mais que l'occasion étoit peu favorable, parce que depuis cinq jours, les Habitans avoient envoyé a la Chine, cinq Sommes ou Vaisseaux charges de poivre, & que la Jonque qu'ils avoient du voir le matin à l'ancre dans la Baye, en cherehoit auffi le long de la Côte. Cependant les Portugais affectèrent beaucoup de politesse. On leur demanda quelques informations sur le Pays & sur les dispofitions du Roi. Ils racontérent, que depuis peu, ce Prince étoit allé faire le Siége de Palimban, Ville de Sumatra; qu'il y avoit été tué, & que fon Armée, qui avoit déja forcé les portes de la Ville, ayant été mife en défordre par la mort du Roi, avoit été contrainte de se retirer ; qu'en partant pour l'Isse de Sumatra, elle étoit composée de deux cens voiles, & les Troupes si nombreuses, qu'une partie des Soldats étoient morts de faim; que le Roi n'avoit laissé qu'un fils unique, âgé feulement de cinq mois, & que les Habitans de la Capitale avoient choifi pour leur Gouverneur, un Seigneur de la Nation nommé Chestate, père d'une des semmes du seu Roi (b).

ENTRE les six Portugais, il s'en trouvoit quelques uns qui avoient été faits prisonniers à Ternate, par le Vaisseau Anglois de Thomas Candisb. Ils firent un long récit des ravages que le Capitaine Lancaster (i) avoit commis dans le Détroit de Malaca, fans épargner les Portugais plus que les Indiens. On leur répondit, que c'étoient des différends auxquels les Hollandois ne prenoient aucune part, & qu'ils n'étoient venus que pour acheter

de bonne foi & payer de même.

Les Portugais prierent le Capitaine-Major de ne pas paroître à la vûe des Vaisseaux envoyés par Dom Antonio, dans la crainte qu'il ne s'élevât Portugais, quelque démélé entre les équipages; à-quoi il falloit s'attendre, que divers Bannis qui étoient à Pégu, à Bengale, à Tanafferim, à Martaban, fur la Côte de ¡Coromandel & dans le reste des Indes, contribueroient de tout leur pouvoir. Ces miférables, difoient-ils, cherchoient quelqu'un qui voulût les aider à soûtenir leur parti; mais il y avoit du péril à s'y ficr, parce que l'espérance d'obtenir seur rappel, les rendroit toûjours capables de trahir ceux qui auroient embraffé leurs intérêts. Après ces explications, Houtman pria les Portugais d'offrir les fervices de fa Flotte au Gouverneur, & de l'affûrer, qu'elle étoit venue pour trafiquer dans un esprit de douceur & de paix. Ils feignirent d'en avoir beaucoup de joye & de s'en retourner dans ectte disposition. Avant la fin du jour, le Sabandar (k), qui est le premier Offi-

1596. Envoyes Portugais de

Sage réponfe des Hollandois.

Adrette des

Le Sabandar fe rend à bord de la Flotte,

(b) Pag. 278. (i) On a và la Relation de ce Capitaine ( t) Le Sabandar eft le Roi du Port, & en cette qualité il eft le premier Officier Anglois su Tome I. de ce Recueil. On peut - de la Douane, R. de l'A. A. y jetter les yeux, pour comparer les faits,

1595.

HOUTMAN. cier de la Cour, & devant qui paffent toutes les affaires qui regardent les droits, vint aussi à bord de la Hollande. On répondit à ses questions, que les Hollandois étoient venus pour acheter du poivre & d'autres épiceries, & que dans cette vûe, ils avoient apporté de bonnes réales & des marchandifes. On lui en montra même une partie. Loin de combattre leur projet par des objections, il leur dit qu'ils étoient arrivés dans un lieu propre pour ce Commerce, & qu'ils trouveroient bien-tôt leur charge.

Combien le poivre étoit alors commun à Bantam.

LE 24, plusieurs Habitans apporterent des marchandises à bord & firent beaucoup de careffes aux Hollandois. Ils les affürerent encore, qu'ils trouveroient affez de poivre pour faire leur cargaifon, & que d'ailleurs la récolte du nouveau devoit se faire dans un mois; que l'année étant très-abondante, il étoit à si bon marché, qu'au lieu de trois sacs, qui étoient la quantité ordinaire pour un Katti (1), on en donnoit ciuq ou fix pour le même prix, chaque fac pefant cinquante-quatre ou cinquante-cinq livres, poids de Hollande, c'étoit environ quinze deniers la livre. Le Sabandar, qui revint dans le cours de l'après-midi, pria le Capitaine-Major de descendre au rivage pour faire sa visite au Gouverneur. Houtman répondit que sa commission ne lui en donnoit pas le pouvoir; mais que si le Gouverneur saifoit l'honneur aux Hollandois de venir sur la Flotte, il pourroit retourner à la Ville avec lui. Le Sabandar lui proposa aussi de s'approcher un peu plus du rivage. Il y confentit, & le même jour on alla mouiller fous Pulo Panjan; c'est-à-dire, l'Iste Longue, qui n'est qu'à deux lieues de Bantam. Aussitôt qu'on y côt jetté l'ancre, l'Amiral Indien, qui se nommoit Temangon Angabaia, vint à bord & déclara par la bouche de son Interpréte, que le Gouverneur affaroit les Hollandois de son amitié. Le Sabandar & les Portugais vinrent donner les mêmes affürances, de la part du Roi & de fon Conseil. Ils apporterent quantité de rafra chissemens ; & chacun répéta qu'il n'y avoit rien dans le Pays, qui ne fût au fervice des Marchands de bonne foi, de quelque Nation qu'ils pûffent être. ...

Multitude de Marchands,

CES affurances de protection, parûrent d'autant plus fincères, qu'il fe trouvoit à Bantam, des Chinois, des Arabes, des Perfans, des Mores, des Turcs, des Malabares, des Peguans, & des Marchands en un mot de toutes les Nations. Le Sabandar retourna au rivage vers midi; mais les Portugais demeurérent à bord, & fûrent bien traités pendant le refte du jour. Ils avertirent les Hollandois de se défier des Insulaires de Java, parce qu'il y avoit peu de fond à faire fur leurs promesses; qu'il étoit meme à propos de veiller fur leurs mains, & qu'enfin il ne falloit en croire que fes propres yeux. On les remercia de ce Confeil. Mais Temangon & le Sabandar étant revenus le lendemain, avertirent à leur tour, de ne prendre aucune confiance aux Portugais, qui répandoient déjà des calomnies, & qui étoient fi doubles, qu'on ne pouvoit jamais connoître le fond de leur cœur. On vît venir enfuite a bord, de la part du Gouverneur, un Indien, nommé Quillin Panjan, ou le long Quillin, qui venoit prier les Hollandois, au nom de tout le Royaume, de mener leur Flotte devant Palimbam, pour battre

(1) Le Kattifait environ dix-neuf florins de Hollande. Ces termes doivent être connus par les Relations précédentes.

cette Ville de leur artillerie, pendant que les Troupes de l'Isle iroient l'at- Houthand taquer par terre. Le Gouverneur promettoit de leur en abandonner le pillage. Ils réjettèrent cette proposition avec beaucoup d'honnêteté, sous prétexte que leur commission ne regardoit que le Commerce. Le 26, ils filrent vilités par des Marchands de différentes Nations, avec lesquels ils trafiquerent paifiblement; mais il n'y en eût pas un feul, qui ne les avertit de de se défier des Portugais.

LE 27, outre quantité de visites, on reçût celle du Sabandar, qui pressa Houtman d'aller faluer le Gouverneur, & de se conformer là-dessus à l'ufage. Il lui représenta même, qu'il ne pouvoit se dispenser de lui saire quelque présent, comme une marque d'alliance & de paix. La résolution d'offrir un présent étoit déjà prise au Conseil. Ainsi le Capitaine-Major nomma quatre des principaux Hollandois pour le porter. Il confiftoit dans pluficurs beaux verres de criftal, un miroir dore, & une piece d'é-

En entrant dans la Ville, ces Députés rencontrèrent quelques Portugais,

qui les faluèrent avec leur diffimulation ordinaire, & qui se retirérent après leur avoir dit qu'ils leur baisoient les mains. Le Sabandar, averti de l'arrivée des présens, s'étoit trouvé au rivage pour recevoir les Hollandois. Il les conduifit au Palais du Gouverneur, qui étoit encore à table. Pendant qu'il achevoit de diner, ils virent devant son Palais, une affez belle piéce de canon de fonte, cinq grenades, & quelques autres petits canons avec un mortier. Lorfqu'ils furent admis à l'audience, ils offrirent leurs présens au Gouverneur, & le prièrent de la part de leurs Officiers, de se rendre à bord de la Flotte, pour y faire une fincère alliance avec eux. Il leur répondit qu'il examineroit leur demande. Ensuite ils allerent au Palais du Sabandar, qui leur fit présenter des confitures. On leur donna aussi, de la part du Roi & de son Conscil, diverses sortes de rafraîchissemens qu'ils transportèrent à bord.

Le lendemain, on fit avertir le Capitaine-Major, que le Gouverneur étoit résolu de le visiter sur la Flotte. Les Hollandois se disposèrent à le recevoir. On nomma ccux qui devoient aller au devant de lui, avec ordre de s'offrir pour ôtages, s'il arrivoit quelque difficulté qui parût capable de le retenir. Quillin Panjan, qui lui fervoit d'Interpréte, vint à leur ren-contre, & leur dit que le Gouverneur étoit au Port, mais qu'il attendroît que le Capitaine-Major allât le prendre. Les Envoyés fûrent obligés de retourner à bord pour rendre compte de cet obstacle. Houtman ne fit pas difficulté de descendre dans sa Chaloupe, & de s'avancer vers le rivage : mais il se fit précèder d'un de ses gens, pour déclarer qu'il ne toucheroit pas la terre, avant que le Traité d'alliance fût conclu. Enfin le Gouverneur étant forti du Port avec feize grandes Pirogues, à la vûe des Portugais, qui firent de nouvelles politesses aux Envoyés, Houtman entra dans sa Pirogue & s'assit près de lui. Ils s'entretinrent du gouvernement & des sorces de la Hollande. Le Gouverneur demanda combien de Vaisseaux elle pouvoit équiper chaque année; de quel tems ils avoient besoin pour faire le vovage de l'Inde, & fi les Hollandois avoient dessein de venir plus d'une fois

a Bantam. X. Part.

1596. Présens des

Hollandois

Il leur fait la Flotte,

## VOVAGES DES HOLLANDOIS

JI craint d'y

CETTE honorable visite sut reçue à bord avec les plus grandes marques de confidération. Cependant lorsque le Gouverneur sût introduit dans la chambre du Capitaine, on s'apperçût qu'il trembloit, dans la craiate ap-paremment, d'y être retenu prifonnier. Le Sabandar & Temangon réleverent son courage. On régla les articles du Traité. Entre plusieurs gratifications, le Gouverneur promit, que la liberté d'acheter des épiceries, ne feroit accordée à perfonne, avant que les Hollandois euffent achevé leur cargaifon. Il fouhaita de voir une partie des marchandifes qu'ils avoient apportées. On lui montra des velours & des écarlates. On joignit à ce fpectacle, un nouveau préfent d'une pièce de chaque espèce. Il visita toutes les parties du Vaisseau. Enfin il témoigna qu'on lui feroit plaisir de le faluer, à fon départ, d'une décharge de toute l'artillerie. Le Sabandar voulut demeurer à bord, pour se donner le plaisir de voir tirer. Ces trois Seigneurs & tous les Gentilshommes du cortège, étoient richement vétus. Leur habillement approchoit beaucoup de celui des Infulaires de Sumatra. Ils s'expliquerent dans des termes qui marquoient peu de confiance pour les Portugais. Le Sabandar raconta qu'ils avoient offert à la Ville de Bantam, deux cens mille ducats pour l'Isle de Pulo Panjan; mais que cette propolition avoit été rejettée, parce que connoissant leurs intentions, on ne doutoit pas qu'ils n'eûfient élevé dans cette Isle, une Forteresse qui auroit ruiné le Commerce de Bantam.

Houtman rend fa vifite au Gouverneur. HOYMAN R'Ayane plus de raifons qui polifont le difpenter de detrem re à terre, choific le premier jour de Juillet, pour rendre fa vifite au Gouverneur. Sa fuite ne fait que de neul hommes. Il prefenta la committion du Prince d'Orange, qui autorifoit les Officiers de la Flotte, à former un Traite d'alliance, en vertu duquel les I follandois devoient joint, dans le Pays, de tous les privileges accordés aux autres Marchands. Cette committion fit promptement traduit cen Portugais de n'Arabe. Enfliet Houtman demanda au Gouverneur, des affurances par écrit, qui lui fairent promitérs pour la première fois qu'il retourneroit au rivage.

Empereus c jaya. Le soir du meme jour, on vit arriver à Bantam, un Pfince Indien, à qui se Portugais donnoient le titre d'Empreur, parce qu'il étoit fils d'un Monarque qui avoit extreré un empire abfolu fur la plûpart des Rois de Java. Mais ils refuioient leur flomilliona utilis, fous préctexe qué ayant fait un long fejour à Malaca, il y avoit conçà trop d'affection pour les Portugais, auxquels ils apprehendoient extrémement de fe voir foduns. Cependant il étoit repù avec une haute diffinction dans toutes les parties de l'Ille. Es Rois mêmes un parloient les mains jointes, fuivant l'ufige des efclaves à l'égard de leurs mattres. On l'accusfoit de mener un vie fort dérècte de l'estant de leurs mattres. On l'accusfoit de mener un vie fort dérècte de l'estant de l'estant

L'alliance

Lz 3; Houtman retourna au rivage, pour demander au Gouverneur la confirmation de l'alliance. Il avoit rédigé les articles qui devoient être fignés.

fignés, & dont le principal étoit, que non-seulement la foi seroit gardée Houtman fans interruption, mais que si quelqu'un entreprenoit d'insulter l'une des deux Parties, elles joindroient leurs forces pour rélifter de concert à tous leurs ennemis. Le cortège du Capitaine-Major étoit composé de huit hommes, en habits de velours & l'épée au côté. Quatre marchoient devant Jui, & quatre le fuivoient. Un Page lui portoit un parasol sur la tête: un Trompette, qui marchoit aussi devant lui, avoit ordre de sonner par inzervalles, & dix ou douze Matelots fermoient la marche. En chemin, ils rencontrèrent le Prince, que les Portugais nommoient Empereur, & qui avoit son Palais hors de la Ville, dans l'enceinte de laquelle il ne devoit pas coucher. Il leur fit servir une collation de fruits & de confitures. Les Portugais affectant toûjours de paroître amis des Hollandois, entrèrent dans la Ville avec eux, & les prièrent, fuivant les termes de l'Auteur, de s'abbaiffer jusqu'à venir dans une de leurs maisons. Ils avoient préparé un grand festin, & la bonne chère fût accompagnée de mille fausses caresses. Comme la jalousie est un sentiment difficile à vaincre, un d'entr'eux, qui avoit vû Houtman a Lisbonne, lui demanda d'un air railleur, s'il étoit devenu Duc (m)? Cependant leurs pratiques fécretes n'empéchèrent pas que le Traité ne fût figné du Gouverneur. Le Sabandar, dont les dispositions ne se relachèrent point en faveur des Hollandois, leur conscilloit d'acheter incessamment du poivre, parce qu'il n'avoit point été à si bon marché depuis dix ans. Mais d'autres raisons leur firent prendre, dans un Conseil général, la réfolution d'attendre la nouvelle recolte.

du Maurice, vint les avertir de la part du Gouverneur, qu'ils devoient se tenir fur leurs gardes, s'ils ne vouloient pas être furpris par l'Empereur, que les Portugais avoient féduit & qui avoit formé le desfein de les attaquer fous le voile d'une vifite. Il nomma ce Prince Raja d'Auma (n). Un avis de cette importance, répandit aussi-tôt l'allarme sur les quatre Vaisseaux. On chargea l'artillerie. On distribua les armes. Le lendemain, le Gouverneur fit avertir encore, qu'il s'étoit élevé de grandes diffensions dans la Ville; qu'une partie du peuple vouloit attaquer la Flotte; que d'autres refufoient de confentir à cette perfidie ; mais qu'incertain des évenemens , il leur conseilloit de redoubler leurs précautions. Houtman seignant d'ignorer ce qui se passoit à Bantam, envoya deux de ses gens au Sabandar, sous le pre- du Sabandar. texte d'une simple commission. Ils observerent, dans son Palais, soixante suils, qui paroissoient nouvellement chargés. Mais ce Seigneur, auquel ils en marquerent de l'étonnement, leur dit que de sa part, les Hollandois devoient être fans inquiétude; que ces préparatifs ne le faisoient que pour chaffer l'Empereur de la Ville; que ce Prince y avoit une faction puissante. & que la Conr commençoit à craindre qu'il ne s'en rendit le maître. Il ajoûta, qu'il leur recommandoit beaucoup de vigilance, parce que l'Empe-

Les déliberoient ensemble sur le degré de confiance qu'ils devoient ac-

corder aux Portugais, lorsque l'Interpréte Quillin Panjan, arrivant à bord

1596.

Fafte des

Ils font raillés par les Portugais.

On penfe & les attaquer.

<sup>(</sup>m) Pag. 287. ( s) De l'aveu de tous les Javanois, felon Valentyn, le nom de ce Prince étoit Pange-

ran Sid a Karappika. Il prit enfuite celui de Mobamed, R. d. E.

HOUTMAN 1596. reur follicitoit fortement la Nobleffe, de fe joindre à lui pour les attaquer, & que c'écoit un avis qu'ils avoitent déjà di recevoir du douverneur; qu'an refle, fuivant les idées de bienfance établies dans la Nation, la Nobleffe ne pouvoit refufer avec honneur de fuivre ce Prince, «qu'elle affifferoit infailliblement à ce attentat; mais qu'il étoit für, qu'il y auroit entr'elle un fignal d'avis, & qu'elle fe tiendroit à l'écart, hors de la potrée du canon (\*e).

Conspiration contre la Flotte,

HOUTMAN étoit trop mal informé des affaires du Pays, pour comprendre la nature de cette politique; mais s'arrétant à ce qui le concernoit, il jugea que l'Empereur, engagé par les follicitations des Portugais, & dans l'espérance apparemment de faire un butin considérable, avoit pris la résolution d'attaquer la Flotte Hollandoife. En effet, il apprit dans la fuite, que les Portugais lui avoient promis quatre mille réales de huit, pour le corps des quatre Bâtimens & pour les munitions. Ils avoient fcû lui perfuader, qu'en faifant entrer vingt hommes feulement, dans chaque Vaiffeau. il lui feroit facile de s'en rendre maître & de massacrer les équipages. Cependant lorsqu'il sût informé que les Hollandois n'ignoroient pas son dessein, il eût recours à d'autres moyens pour l'exécuter. Il fit préparer un grand festin, auquel il fit inviter les Capitaines, les Maîtres de Vaisfeau, les Trompettes & les Musiciens qui se trouvoient dans le Port. On publia, par fon ordre, qu'il cherchoit à se procurer de l'amusement avec les Etrangers. Mais les Hollandois s'excuférent fur les occupations de leur Commerce. Le 27 de Juillet, qui étoit la veille du festin, ils lui envoyé-

La rufe est employée.

Les Hollandois effrayent

leurs enne-

rent un Officier, qui sut chargé de lui dire, qu'on le prioit de ne rien en-treprendre contre la Flotte; & que s'il avoit formé ce projet, il seroit infailliblement repouffé avec autant de perte que de honte. On le fit prier aussi de ne pas s'en rapporter aux fausses imputations des Portugais, que l'intérêt seul saisoit parler. Il affecta de marquer beaucoup d'étonnement & d'ignorer de quoi il étoit question. Il ajoûta qu'il comptoit de voir le lendemain à fa fête, les Officiers qu'il avoit invités, & qu'ils ne lui refuseroient pas cette preuve de confiance & d'amitié. Le 8, il envoya une Pirogue à bord, pour les amener. On répondit que la plûpart se portoient mal & n'étoient pas disposés à la joye d'un festin. En mêmetems, on prit foin de conduire fon Messager sur le haut pont, où les armes étoient suspendues en fort grand nombre. Il sût si effrayé de ce spectacle, qu'il demeura quelque tems fans parler. Ensuite s'étant affis il demanda quel étoit le deffein des Hollandois, & pourquoi le Capitaine-Major fembloit irrité. On ne lui donna pas d'autre explication. Il partit fans rien ajoûter, & fon effroi qui se communiqua bien-tôt à toute la Ville, fit perdre aux ennemis des Hollandois, l'espérance de pouvoir infulter leurs Vaiffeaux L'Empereur abandonnant fes projets, leur fit faire des excuses, & les fit même affürer, que fi l'on avoit tramé contr'eux quelque mauvais dessein, il n'y avoit pas eû la moindre part. Mais ils

apprirent par des témoignages certains, toutes les circonstances de cet horrible complot; cé qui ne les empêcha point de lui envoyer un présent

( o ) Pag. 289.

qu'il

qu'il accepta. Son chagrin ou d'autres causes, le firent partir le 11 pour Houtmin.

l'acatra, qui n'est qu'à dix lieues de Bantam.

LE 12, plufieurs Marchands Turcs & Arabes étant venus vifiter la Flotte, il s'en trouva un, nommé Khojah Raiaan, qui avoit été à Venise & qui parloit Italien. Il témoigna au Capitaine-Major, qu'il s'estimeroit heureux de pouvoir fe rendre en Hollande, pour retourner de-là à Constantinople, qui étoit sa patrie; parce qu'il désesperoit de trouver le passage libre par Achin, depuis que le Roi faifoit arrêter tous les Marchands. Il offroit d'embarquer avec lui tous ses effets, & d'abandonner son héritage aux Officiers de la Flotte, s'il mouroit en chemin. On lui répondit qu'il auroit

le tems de délibérer encore fur ce deffein, avant le départ de la Flotte. D'un autre côté, le Sabandar, touché de l'inquietude des Hollandois. proposa au Capitaine-Major, d'aller conférer avec le Gouverneur ; & lui voyant quelque doute fur les dispositions de la Cour, il offrit de demeurer en ôtage pendant fon abfence. Cette offre ne fût pas acceptée; mais il s'obstina du moins à laisser son fils aîné, tandis que Houtman & Renier Verbel descendirent à terre avec lui. Ils fûrent bien reçûs du Gouverneur. Les sermens furent employés de part & d'autre. On jura de se prêter mutuellement une forte affiftance contre toutes fortes d'ennemis, & l'Empercur même n'en fût pas excepté. Après un engagement fi facré, les Hollandois fe crurent en état de braver leurs ennemis. Renier, avec dix autres, tranf- à Bantam. porta dans la Ville diverses marchandises, pour y jetter les fondemens du Commerce. On leur donna une maifon bâtie de pierre, qui ne manquoit d'aucune commodité. Mais le Sabandar les avertit de ne pas se lier indisferemment avec tous les Habitans, & de n'aller trop fouvent chez personne. Il leur recommanda fur-tout, de ne pas converfer avec les femmes. Le même jour , un Javanois leur fit voir leurs trois Vaisseaux & la Pinasse dessinés, avec les Pavillons du Prince Maurice, tels qu'ils étoient dans la rade de Bantam. Ce spectacle les surprit d'autant plus, qu'ils étoient fort éloignés de croire les Indiens bons peintres ou habiles deffina-

teurs (p). QUELQUES Marchands Arabes & Chinois offrirent du poivre aux Hollandois. Houtman, perfuadé avec le Confeil, que le poivre nouveau feroit encore à plus bas prix, ne pût se déterminer à profiter de ces offres, quoiqu'un Portugais, nommé Pedro d'Attaido & natif de Malaca, qui avoit donne des preuves effectives d'affection pour les Hollandois, lui confeillat de les accepter. Il lui représentoit que le prix du poivre étoit alors aussi bas qu'il eût jamais été, & qu'à l'arrivée des Jonques Chinoifes, il s'en faudroit beaucoup, qu'il demeurat fur le même pied. Pedro d'Attaido étoit un fameux Pilote, qui avoit fréquenté toutes les Côtes & les Itles des Indes Orientales, & qui en avoit dreffé des Cartes. Mais on refusa de s'en rapporter à son expérience; & l'on différa si long-tems, qu'on se répentit enfin d'avoir manqué l'occasion. Cependant le Gouverneur, l'Amiral & le Sabandar, ayant visité le nouveau Comptoir des Hollandois avec une suite nombreuse, s'étoient hâtés d'acheter une grande partie de leurs marchan-

1510. Khojah Raisan, Marchand Ture.

Renouvellament de l'el-

Ils établiffent un Comptoir

Bon confell qu'ils négl

diffes,

(p) Pag. 292.

tugais ne s'endormoit pas. Ils foufloient fans cesse aux oreilles du Gou-

verneur, que les Hollandois n'étoient venus que pour observer le Pays. Ils

en apportoient deux preuves; l'une, que leur conduite faifoit affez connoî-

HOUTMAN. difes, qui ne devoient être payées qu'après la récolte, au prix que le poi-1596. vre le vendroit alors. Ou EL que flut alors le motif de cet empressement, la jalousse des Por-

Le Gouverneur prête l'orcille aux infinations des Portugais.

tre, qu'ils n'avoient aucune intention d'acheter; la feconde, qu'il n'étoit pas possible qu'ils fussent venus d'un Pays aussi éloigné que la Hollande, avec si peu de gens d'équipage: qu'il y avoit par conféquent beaucoup d'apparence, qu'ils faifoient le mêtier de Corfaires, & qu'ils avoient perdu une partie de leurs gens en attaquant quelques Vaisseaux qu'ils avoient voulu prendre. Ils ajoûtoient, qu'ayant vû à Lifbonne quantité de Flamands & de Hollandois, ils trouvoient que ceux de la Flotte ne leur ressembloient pas (4). Ces infinuations firent naître par degrés, des foupçons au Gouverneur. Une groffe fomme d'argent qu'on lui offrit , s'il vouloit rompre avec Houtman, eût encore plus de force pour les confirmer. Il proposa néanmoins aux Hollandois quelques facs de poivre, en déduction de ce qu'il devoit pour les marchandifes. Ils les acceptèrent: mais les facs ne fûrent pas livrés, & ce procedé leur fit connoître, qu'on ne pensoit qu'à les amuser par de fausses espérances. D'ailleurs ils apprenoient chaque jour de d'Attaido, tout ce qui se machinoit contr'eux. Cet honnéte Pilote les visitoit souvent, avec des fentimens d'amitié qui lui avoient attiré leur confiance; & s'il eût véeu plus long-tems, ils fe flattoient d'en tirer des lumières importantes fur l'état des Indes. Mais le Gouverneur ayant permis aux Portugais de fe défaire . de lui, ils entrerent dans sa maison au nombre de seize, le 18 d'Août, & l'egorgerent barbarement fur fon lit, fans qu'on fit aucune recherche de ce

Assaffinat commis par les Portugais.

Emportement des Hollandois. meurtre (r). CEPENDANT les Officiers de la Flotte firent des plaintes au Gouverneur, du refus qu'il faifoit de leur livrer le poivre. Ils lui déclarèrent ouvertement, que l'honneur d'un Prince confiftoit à tenir ses promesses. Dans la chalcur de leur ressentiment, ils le menacerent de venir devant la Ville & d'y mettre le feu. Ensuite faisant emballer toutes leurs marchandises, avec quelques facs de poivre qu'ils avoient achetés, ils fe disposèrent à les faire porter à bord, comme s'ils cussent pris la résolution de partir. Les Portugais avoient deux Jonques au Port, qu'ils chargeoient de cloux de girofle & d'autres marchandifes pour Malaca. Le Gouverneur frappé de l'emportement des Hollandois, craignoit qu'ils n'enlevaffent ces deux Bâtimens, & que le Gouverneur de Malaca ne le rendît garant de cette perte, Ses altarmes augmenterent, en apprenant que la Pinafie Hollandoife s'étoit approchée de la Ville, & qu'elle avoit fondé toutes les parties du Port. Houtman n'avoit cû dessein que de braver les Portugais, & d'intimider les Habitans; mais une entreprise de cette nature, fit croire le danger si presfant, que tous les Batimens de Java, qui étoient à la rade, coupérent leurs cables & se laisserent deriver vers le rivage. Bien-tôt les Hollandois du Comptoir furent avertis, qu'il se faisoit à Jacatra, de grands préparatifs pour

(q) Pag. 294.

(r) Pag. 295.

attaquer la Flotte. Ils communiquerent cette nouvelle aux Officiers, & fi- HOUTMAN, rent porter à bord une fomme d'argent qu'ils avoient reçue du Gouverneur

pour le payement de leurs marchandises.

MALGRÉ cet avis, Houtman, suivi de sept hommes, eût la hardiesse de fe rendre chez le Gouverneur. Mais à peine fût-il entre au Palais, qu'il y fût arrêté avec tous ses gens, parce que dans la chaleur de ses discours, il s'étoit vanté de prendre les deux Jonques. Au même instant, le Gouverneur envoya ordre aux Hollandois du Comptoir de ne pas s'en écarter, en les faifant affürer néanmoins, qu'il n'y avoit rien à redouter pour cux,

& qu'il n'étoit irrité que des emportemens du Capitaine.

Les Officiers de la Flotte ne voyant pas revenir la Chaloupe, comprirent qu'il étoit arrivé quelque défordre. Mais leur incertitude finit bientôt, à la vûe de l'Interprête du Gouverneur, qui s'étant rendu à bord avec un des Hollandois du Comptoir & une fuite de neuf efclaves, leur déclara que le Capitaine n'avoit été arrêté que pour prévenir l'exécution de fes ménaces, & qu'il feroit relâché après le départ des deux Jonques. Mais cette déclaration parût si suspecte, que le Conseil prit le parti d'arrêter l'Interpréte & les esclaves, à l'exception de deux, qui fûrent renvoyés au Gouverneur, pour lui déclarer auffi, qu'il ne devoit espérer la liberte de ses gens neur, qu'après avoir relâché le Capitaine. Ce Seigneur, qui étoit à diner chez le Sabandar, lorsqu'il regût cette nouvelle, se leva brusquement & jura que fi son Interpréte n'étoit pas relâche avant le coucher du Soleil, il feroit mourir tous les prifonniers qui étoient entre ses mains. On ne manqua pas d'en informer Houtman, qui écrivit auffi-tôt aux Officiers de la Flotte, qu'il hi paroiffoit nécessaire de rendre la liberté à l'Interpréte. Sa lettre fût portée par trois esclaves, à qui l'on rendit sur le champ deux des esclaves prisonniers, en s'excusant de ne pas renvoyer l'Interpréte, sur ce que le tems étoit fort mauvais & le canot fort petit. Cependant, après une férieuse deliberation, il fut reconduit le lendemain au rivage. On avoit manqué de prudence dans la manière dont on s'y étoit pris pour l'arrêter. Le premier mouvement des équipages avoit été si violent, qu'il s'étoit erû menacé de la mort, & que la fraveur avoit porté meme quelques-uns de fes gens. à se précipiter dans les flots. Ensuite on l'avoit chargé de fers, & son inquiétude avoit duré toute la nuit. Cependant la satisfaction qu'il eût de se voir libre, lui fit obtenir du Gouverneur, que la Chaloupe retourneroit à bord, avec cinq des prifonniers Hollandois, & que le Commerce feroit continué. Mais les Officiers de la Flotte n'envoyerent qu'une petite fomme : avec un feul homme, qui avoit ordre d'exhorter le reste des prisonniers à faire tous leurs efforts pour se mettre en liberté, parce que les Vaisseaux commençant à manquer d'eau, il étoit impossible qu'ils demeurassent plus long-tems à l'ancre dans la rade. Ce messager fût retenu avec les autres . fous prétexte qu'étant venu seul & fans marchandises, sa commission devoir renfermer quelque artifice. Les Officiers irrités de cette nouvelle infulte :

trouvèrent le moyen de faire fçavoir aux prisonniers, qu'ils avoient dessein de s'approcher de la Ville & de la battre en ruine. Houtman leur réponditque s'ils en venojent à cette extrémité, c'étoit fait de tout ce qu'il y avoit de Hollandois à Bantam; & ceux du Comptoir envoyèrent chaque jour à

1596.

Houtman cft

Les Hollandois usent de repréfailles.

ils traitent du GouverHOUTMAN. Hoftilités commencées par les Hollandois.

bord, de l'eau & d'autres rafraichissemens, pour détourner le Conseil d'une réfolution qui leur auroit été fatale (s).

DANS un embarras fi pressant, le Conseil général fût assemblé le 4 de Septembre à bord du Maurice. Il entra dans une longue délibération, dont le réfultat fût d'écrire au Gouverneur, que s'il ne relachoit pas le Capitaine & tous fes gens, avec leurs effets, on se croiroit autérisé par la commisfion du Prince Maurice & par le Traité, à se servir de toutes les forces qu'on avoit en main pour user de représailles (1). Cette lettre fût envoyée par un pecheur, à qui l'on donna quelques petits miroirs pour son falaire, & qui

Ils prennent pluficurs Jonques.

promit de la rendre. Le 5, après avoir attendu inutilement une reponfe jusqu'à midi, les quatre Vaisseaux s'approchèrent de la Ville & mouillèrent fur trois braffes. Les Chaloupes furent armées; & celle du Lion Hollandois. montée de treize hommes, s'avança vers une Jonque, y jetta le grapin & s'en faisit. On n'y trouva que quatorze esclaves des Portugais, qui ne sirent aucune réfultance & qui demandèrent la vie. Aussi-tôt la Jonque sut amenée proche des Vaisseaux, sans que personne entreprit de s'y opposer, quoique cette expédition se fit à la vûc d'une multitude d'Habitans. La Chaloupe du Maurice aborda une autre Jonque, qui ne fit pas plus de réfistance que la première. La Pinasse s'avançoit vers une troisième; mais les Portugais, a qui elle étoit auffi, prirent le parti d'y mettre le feu & la brûlèrent jusqu'à fleur d'eau. La Pinasse en attaqua une autre & la prir. On n'y trouva, comme dans la feconde, que du riz, des noix de cocos & d'autres provisions de peu de valeur. La première étoit chargée de vingt tonneaux de cloux de giroste, de vingt six de poivre long, de benjoin, & d'autres marchandifes; l'autre d'esclaves. Celle qui avoit été brûlée étoit beaucoup plus riche; elle contenoit, au rapport des esclaves, cinquante tonneaux de cloux de girofle, & diverses marchandises précieuses, dont on ne pût rien dérober à l'activité du feu (v).

Embarras der prifonniers.

La lettre du Confeil avoit été remise par le pêcheur, à un Hollandois du Comptoir, qui l'avoit portée à l'hôtel du Sabandar, où étoient alors les autres, afin qu'ils en prissent lecture avant que de la faire présenter. Pendant qu'ils déliberoient là-dessus, Quillin Panjan vint leur apprendre, que les Vaisseaux avoient mouillé devant la Ville, qu'ils s'étoient déjà faisis de quelques Jonques & que toute la Ville étoit en armes. Leur consternation redoubla en entendant tirer sur la Place (x). Dans le premier transport de sa colère, le Gouverneur qui étoit en son Conseil, envoya ordre au Sabandar, de faire arrêter tous les Hollandois du Comptoir. Ils furent conduits au Palais, & de-la menés, avec les anciens prisonniers, au lieu où se faisoient les exécutions publiques. Tout sembloit leur annoncer une affreuse sentence. Cependant un nouvel ordre diffipa leur crainte. Ils surent distribués d'abord dans les maisons de quelques Chinois; & par un troifième ordre, qui ne fût guères moins précipité, ils fûrent reconduits dans leurs prisons (y). HOUTS

Ils font mepacés du (upplice.

> (1) Pag. 299. cle eft encore peu exact dans l'Edition de (v) Pag. 300. Paris. Nous fuivons l'Original. R. d. E. (y) Ibid.

(x) Tout le commencement de cet arti-

HOUTMAN écrivit au Confeil de la Flotte, pour le prier de se conduire Houtman. avec plus de modération. Il ajoûta qu'on lui avoit fait espérer, que si les Jonques n'avoient pas été pillées, on lui rendroit la liberté. Avec fa lettre, les Officiers de la Flotte en reçurent une du Gouverneur, qui demandoit que les hostilités fussent interrompues, & qui promettoit à cette condition de renvoyer le lendemain le Capitaine-Major. Ils lui firent réponfe; mais ce fût pour l'exhorter d'un ton ferme, à remplir fa promeffe, en le menacant, s'il y manquoit, de s'approcher encore plus de la Ville. Ils lui donnoient, pour l'exécution, jusqu'à la fin du grand marché de Bantam, qui se

tient chaque jour au matin. Le jour suivant, on attendit tranquillement la fin du grand marché. Mais ne recevant aucune nouvelle de la Ville, on appréhenda que les Habitans n'eûssent employé cet intervalle, à pourvoir à leur désense. Dans cette crainte, vanois, on détacha la Pinasse, avec une Chaloupe armée de vingt-liuit hommes, sur une Jonque qu'on vît courir derrière une Isle. Elle fût abordée & coulée à fond. Les Habitans, qui étoient en grand nombre fur le rivage, n'eûrent pas plutôt vû périr la Jonque, qu'ils se jetterent dans une vingtaine de pirogues, dont chacune étoit capable de contenir cinquante hommes. Ils étoient armés de longues piques, de fabres, de rondaches, de javelots & de quelques fufils. Toutes les pirogues s'étant rangées en forme de croif-fant, portèrent enfemble fur la Pinaffe, qui eût beaucoup de peine à virer affez promptement pour éviter leur premier effort. Mais s'étant heureusement dégagée, avec le secours de la Chaloupe, elle attendit les pirogues jufqu'à la portée du canon. Alors les Hollandois des deux Bâtimens firent un fi grand feu, qu'ils en coulèrent quelques-unes à fond, & qu'ils tuèrent ou blefferent plus de cent Javanois (z). Cependant ils ne purent empêcher, que par les divers mouvemens des pirogues, les ennemis n'approchaffent d'affez près, pour couper la hanfière qui tenoit la Chaloupe à la touc. Les Javanois fauterent dans la Chaloupe, & s'y battirent avec un courage extraordinaire. Ils eurent l'adresse de passer leurs piques dans les sabords de la Pinasse, & d'embarrasser beaucoup les Canoniers. Mais on leur envoya de si furieuses salves de mousquets, qu'il en tomba un grand nombre. Les autres ne sçachant où placer leurs blessés, se trouvèrent dans une confusion qui les força de se retirer. La Pinasse chassa sur eux & les poursuivit julqu'au rivage, tandis que les trois Vaisseaux, qui s'étoient avancés à l'entrée du Port, battoient la Ville en ruine avec tout leur canon (a). [Les ennemis tirèrent quelques coups de pierriers sur la Pinasse; mais ils étoient si mal adressés, qu'il y en cût peu qui porterent. Il y en cût cependantun, & ce fût le mieux tiré de tous, qui donna au milieu du mât du Mau-

rice (b).] Annsi les Hollandois demeurèrent triomphans, & leurs ennemis ren-trèrent fort humiliés dans leurs murs. Mais le reffentiment du Gouverneur s'étant tourné contre les prisonniers, ils fûrent aussi-tôt condamnés à veau en danmort. L'exécution n'auroit pas été differée, si le Conseil avoit pû s'ac-ger.

1596.

Combat endois & les la-

Les Javanois mal-traités,

1 - 12016.75 (2) Pag. 302. (a) Ibid. & fulv. X. Part.

(b) Add. de l'A, A.

HOUTMAN. 1596.

eorder fur le genre du fupplice. Les uns vouloient qu'ils fûssent attaches à des pieux, pour y être perces de fléches. D'autres, qu'on les mît à la bouche du canon; & d'autres, qu'ils fuffent poignardes. Cette opposition de fentimens fit remettre leur mort au lendemain. Cependant le eanon de la Flotte ne ceffa pas de tirer juíqu'à la pointe du jour, & bleffa plufieurs Habitans. Un boulet, qui tomba dans le Palais du Roi, acheva de répandre

Inftances de Houtman à ceux de la Flotte.

l'épouvante & contribua beaucoup au falut des prifonniers. Houtman fût follieité d'écrire à bord, & de presser les Officiers de la Flotte, non-seulement de faire cesser le feu du eanon, mais de s'éloigner même de la Ville; s'ils n'aimoient mieux le voir attaché à un pieu sur le rivage & percer de fléches. Il ajoûta qu'on faifoit de grands préparatifs pour attaquer les Vaiffeaux à force ouverte & par toutes fortes de rufes; que les Habitans, fans chereher du fecours hors de leurs murs, avoient affez de gens de guerre 'pour l'entreprendre ; que les principaux Seigneurs, tels que le Gouverneur, le Sabandar, le Temangon & plufieurs autres, avoient pour leur garde, chaeun plus de trois eens homnies, dont la vie les touchoit peu & qu'ils exposeroient volontiers. Enfin, il paroissoit eraindre beaucoup, que les prifonniers ne fuffent transferés a Malaca & livrés aux Juifs; infortune qui auroit mis le comble à toutes les autres (c).

DES instances si sérieuses, firent prendre le parti de s'éloigner du rivage.

Négociations pour la paix.

D'autres Lettres promettoient la liberté de Houtman, fi l'on vouloit payer trois mille pièces de huit pour fa rançon, & faifoient entendre que les Portugais mêmes employoient tous leurs efforts pour l'obtenir. On n'eut pas de peine à deviner la eaufe de ce changement. C'étoit l'envie d'obtenir la restitution des Jonques qui leur appartenoient, & dont ils auroient souhaité qu'on fit l'échange avec les prisonniers. Mais le Gouverneur leur avoit répondu que e'étoient les prifonniers de l'Etat; d'où les Hollandois eroyoient pouvoir eonclure, qu'on obtiendroit leur liberté pour une fomme d'argent, Le Gouverneur éerivit lui-même, qu'il pourroit confentir à les relâcher, fi l'on vouloit finir les hostilites; mais que si l'on s'obstinoit à continuer la guerre, il feroit tomber fur eux fa vengeanee. Quelques Relations lui font ajoûter: .. Oue fi les Hollandois avoient dessein d'entrer en guerre, il s'en " foueioit peu, & qu'il fe mettroit en état de les aller vifiter; mais que " s'ils defiroient la paix, il y confentoit auffi, & qu'il étoit prêt à remplir ", toutes les eonditions du Traité: Qu'on ne pouvoit même lui reprocher ,, de les avoir violées jufqu'alors, & que s'il avoit fait arrêter quelques Hol-" landois, il y avoit été forcé par l'infolence de leurs menaces, d'autant " plus que son unique dessein avoit été de s'affûrer d'eux jusqu'au départ

Lettre du Gouverneur.

> de haine contre les Hollandois ; que tout le mal étoit venu des querelles particulières qu'ils avoient cûes avce quelques Habitans, & que dans la première fource, il venoit des faux rapports & de la malignité des " Portugais (d). L E (d) Pag. 305. & 305.

> des Jonques; que fi les marchandifes en avoient fouffert quelque dépérif-, fement, il offroit d'en payer la perte, & de restituer l'argent qu'il avoit recu ou d'en rendre la valeur en poivre; qu'il n'avoit aucun fentiment

(c) Pag. 304. & fuiv.

LE Confeil de la Flotte répondit qu'il ne desiroit que la paix, & qu'il Houtman. étoit prêt à convenir d'un dédommagement pour la perte que les Jonques avoient pù fouffrir. En effet, avant la fin du même jour, le Maurice & la Hollande avant enlevé ce qui pouvoit les accommoder dans les deux Jonques dont ils s'étolent faifis, les laifférent aller à la dérive; & les Habitans, qui s'en apperçurent, ne balancèrent point à s'en approcher dans leurs pirogues & s'en remirent en possession.

APRÈS ayoir témoigné leur inclination pour la paix, parune démarche fi volontaire, les Hollandois levèrent l'ancre le 13, pour aller chercher une aiguade. L'eau ne manquoit pas fur la Côte; mais ils craignoient qu'il n'y cut pas de fureté à s'en approcher, parce que le Gouverneur avoit posé de gros corps-de-gardes à toutes les Rivières. Îls se déterminèrent à tourner leurs voiles vers Sumatra. Aussi-tôt qu'ils eûrent quitté la rade, les prisonniers fürent distribués dans la Ville, à ceux qui avoient perdu quelques efclaves dans le dernier combat. On les follicita d'abandonner leur Religion, & la violence y fût même employée; mais leur résistance fût si constante,

qu'on cessa de les tourmenter. Les Portugais présentoient chaque jour des requêtes au Confeil, par lesquelles ils demandoient à les acheter pour une fomme d'argent. Ils offroient quatre mille piéces de huit (e), prix affez confidérable pour neuf Hollandois (f). Mais toutes leurs instances fûrent rejettées. [Sur ces entrefaites, la Flotte fit voile le long de la Côte de Sumatra, & le 19, elle toucha à un petit Village nommé Sumor en Malais & Lamoon en Langue de Java. Un préfent de deux fufils, que les Hollandois firent au Commandant, qui s'appelloit Annaffinge, leur valut la permission de faire de l'eau, & de prendre des rafraîchissemens, quoique le Gouverneur cut desendu qu'on la leur accordat. Trois Matelots étant demeurés à terre fans permifion, le Commandant leur préfenta une canne de vin qu'ils bûrent; mais ne s'en étant pas contentés, ils en démandèrent une feconde; indiferétion qui choqua beaucoup les Habitans. Les Matelots n'en devinrent que plus infolens. Ils casserent quelques pots remplis de vin , & commirent tant d'autres défordres, que la plupart des gens du heu & toutes les femmes prirent la fuite. Le Confeil fût, & avec raifon, extrêmement irrité de cette conduite (g). ]

LE premier d'Octobre, la Flotte revint mouiller à une lieue & demi de Bantam, & lesprifonniers avant appris cette nouvelle, commencerent à refpirer. Houtman cut la liberté d'écrire à ses Officiers: Il les prioit, non-seulement de ne point approcher de Bantam & de fuspendre toutes fortes d'infultes, mais encore d'écrire eux-mêmes au Gouverneur, & de lui propofér des conditions raifonnables pour la rançon des prifonniers. C'étoit le feul parti auguel on pût s'arrêter. Quatre Vaisseaux Hollandois, dans l'état où ils étoient délà réduits par les fatigues d'une longue navigation, ne pouvoient espérer, sans une aveugle témérité, d'impoter des loix à une Nation

1596. Réponse du Confeil.

Les Hollandois lèvent l'ancre.

Sort des pri-

La Flotte revient près de

entie-

(e) Pag. 308. (f) Neuf François, par exemple, aufanterie n'étoit guères digne de Mr. Prevoft. R. d. E. (g) Add, de l'A: A. roient ils été moins bien payés ? Cette plai-

## VOYAGES DES HOLLANDOIS 124

1596.

r On s'accorde par un Traité.

HOUTMAN. entière, ni de forcer le Gouverneur dans fes murs. Après diverses propofitions, on convint, le 11 d'Octobre, des trois articles suivans: ,, 10. Que " les Hollandois payeroient deux mille réales de huit, & qu'auffi-tôr les

prisonniers auroient la liberté de retourner à bord: 20. Que ce qui avoit , été pris de part & d'autre, demeureroit entre les mains de ceux qui en ", étoient possesseurs, & passeroit pour une juste compensation. 3º. Ou'on " feroit un nouveau Traité d'alliance, & que le Commerce feroit rétabli ", avec une confiance mutuelle ". Des le même jour, le Gouverneur enyoya fur la Flotte deux ôtages, dont l'un étoit un Gentilhomme Chinois. qui avoit plus de cent esclaves. L'autre étoit le maître de la maison où les Hollandois avoient établi leur Comptoir. Le Confeil des Vaisseaux en-

voya de fon côté, mille pièces de huit avant la nuit, & le reste de la fomme fût compté le lendemain. Les prifonniers fûrent renvoyés fidélement (b).

Nouveaux fuiets de divilion.

CET heureux jour fit renaître les plus belles apparences de tranquillité & d'amitié. On porta toutes fortes de rafraîchissemens aux Hollandois. qui avoient d'ailleurs la liberté d'en venir acheter dans la Ville, & qui profitèrent du tems, pour se procurer diverses parties de poivre & de museades. Mais il s'eleva bien-tot de nouvelles difficultés, à l'occasion d'un droit de deux cens réales de huit, que le Gouverneur exigca pour chaque Vaisseau. [excepté la Pinasse. Quoique cette nouvelle demande parût fort étrange au Confeil de la Flotte, il déclara cependant, qu'il s'y foumettroit, pourvût qu'on envoyât premièrement le poivre à bord. Le Sabandar fit répondre. qu'on ne pouvoit entrer en aucun Commerce, avant que les droits eûffent eté pavés. Là-deffus Houtman alla trouver le Gouverneur, qui lui dit, que les Hollandois feroient bien d'aller se pourvoir ailleurs, puisqu'ils refusoient de payer ce qu'on leur demandoit ; outre qu'ils se contentoient d'acheter dix ou douze facs de poivre, tout au plus, à la fois, anlieu d'en prendre un millier tout-d'un-coup. Il ajoûta enfin, qu'il y avoir trop de défiance de part & d'autre, pour qu'on pût faire aucun trafic enfemble (i).] Ce différend n'auroit peut-être pas été capable de ruiner la bonne intelligence; mais il arriva, dans l'intervalle, un Ambaffadeur Portugais de Malaca, qui apporta au Gouverneur, dix mille réales de huit & d'autres présens, pour l'engager à fermer les voyes du Commerce aux Hollandois. Si c'étoit acheter cette grace affez cher, elle ne pouvoit être refusée à ce prix. Le Gouverneur, oubliant toutes ses promesses, apporta pour prétexte, que la Noblesse du Pays ne voyoit pas les Hollandois de bon ceil & ne vouloit pas permettre qu'ils demeuraffent plus long-tems fur cette Côte. Ils avoient pris des engagemens avec les Capitaines de deux Jonques chargées de noix & de fleur de mufcade, qui étoient venues des files de Banda & qui appartenoient au maître de leur maifon. Le marché étoit presqu'à sa fin; mais le Gouverneur leur désendit de le conclure (1).

Les Hollandois font forcés de quitter Bantam.

CETTE défense fut regardée comme le fignal de la haine & de l'interruption du Commerce. Le Conseil des Vaisseaux sit rappeller à bord tout

(b) Pag. 310. & faiv. (i) Add, de l'A. A. (k) Pag: 3rt. ce qu'il y avoit de Hollandois à terre. Ils fûrent même avertis par le Sa. HOUTMAN. bandar & par tous leurs amis, que s'ils ne vouloient pas être arrêtés & livres peut-être aux Portugais, ils devoient se hâter de partir & ne plus revenir au rivage. Houtman fit emporter les principaux effets & brûler ec qu'il y avoit de moins important. Cette diligence n'empêcha pas qu'il n'eût beaucoup de peine à s'embarquer, parce qu'il étoit déjà tard, & que le Vailleau de l'Ambaffadeur étant devant le Port, quelques Portugais entreprirent de l'infulter. Cependant il fe défendit avec tant de réfolution, qu'il s'ouvrit un passage. Un de ses Commis qui étoit demeuré dans la Ville. ne pût se fauver qu'à l'aide d'un honnête Chinois, [le même dans la maifon duquel les Hollandois avoient eû leur Comptoir (1), ] qui le fit porter à bord, entre deux nattes, par fept de ses esclaves, armés chacun d'une pique & d'un fufil, quoiqu'on lui eut offert cent vingt réales de huit pour le livrer aux Portugais. Le lendemain, un esclave Portugais, affectionné aux Hollandois, le rendit fur la Flotte, déguifé en habit d'homme libre, pour leur donner avis qu'on avoit arrêté plusieurs de leurs partisans, surtout un certain Antonio Sylveiro, qui leur avoit rendu des fervices confidérables; qu'on le menaçoit du dernier supplice, & qu'on faisoit en même-

On affembla aufli-tôt le Confeil général à bord du Maurice, & dans le reffentiment de tant d'injures, on prit la réfolution d'en tirer vengeance. Les quatre Vaisseaux s'approchèrent de Bantam & commencerent par se faisir des deux Jonques chargées de noix & de fleur de mufeade, pour lefquelles ils étoient en marché. Ils les menèrent à bord du Maurice, où se trouvoit alors ce Chinois dont on vient de parler, & du confentement duquel on avoit enlevé ces deux Bâtimens (n).] Soixante esclaves, qui étoient dans l'une des deux Jonques, & qui ignoroient l'accord de leur maître avec les Hollandois, firent quelque mouvement pour la défendre. Mais. au bruit des premiers coups de moufquet, ils fe jetterent dans les flots & fe fauverent à la nâge. Deux Chaloupes armées s'avancèrent auffi vers celle du Vailseau Portugais, qui se déroba neanmoins à leurs efforts après avoir été fort mal-traitée. On prit quelques autres Jonques, & les quatre Vaisseaux ne se retirerent qu'après avoir fait un seu terrible sur la

tems de grands préparatifs pour attaquer la Flotte (m).

Ville (0).

. CEPENDANT on fut informé que les Habitans continuoient leurs préparatifs, excités par les Portugais, qui leur promettoient du fecours, & leur le qui avoient fait prier l'Empereur de revenir à Bantam pour fortifier leur parti. Ce Prince, qui passoit pour brave, étoit alors devant une petite Isle de la Baye, qui se nomme Pulo-Dua, avec six ou sept barques armées de cent cinquante hommes. Il répondit qu'après les affronts qu'il avoit reçûs à Bantam, il n'y pouvoit retourner avec honneur; & pour confirmer cette réponfe du côté des Hollandois, il les follicita de se joindre à lui pour attaquer la Ville. Quelques-uns de ses gens qu'il envoya sur la Flot-

Ils recomhoftilizés.

L'Empereur leur propose

(1) Add. d. E. m) Pag. 313 & fuiv.

(a) Le Journal ne parle ici que d'une Jonque, & ne fait sucune mention de ce feus terrible fur la Ville. R. d. E. HOUTMAN.

te, avec un préfent de volaille, demandèrent un fauf-conduit & finent entendre que fon dell'un étoit d'y ventr lui-ineum. En effet, il sy rendit, le de Novembre; mais cette vilte fut fuficéte aux Hollandois (p). Cependant lis hi firent le récét de tout ce qui s'étoit paffé depuis fon départ de Bantam, fans lui dégafier le defficin qu'on lui avoit attribué, d'avoit vou- lu les furprender de les attagent. Il repondit qu'il n'ignoroit pas qu'on le haifloit à Bantam; que cette accufation n'étoit qu'une calonmie; qu'il avoit été chaffe aufil de Jacturis; mais que li les Hollandois vouloient join-dre leurs forces aux finenes, il ne défefipéroit pas de réduire ces deux Villes infoleances.

Raifons qui les portent à partir fans fe venger.

Les Hollandois instruits de la mauvaise conduite & des débauches de ce Prince, firent peu d'attention à ses offres. Ce qui les confirma dans l'idée qu'on leur avoit donnée de lui, fût la proposition qu'il leur sit d'échanger une des Jonques contre une belle femme qu'il leur donneroit. Le 6 de Novembre, ils recurent avis que tout étoit pret à Bantam pour venir les attaquer le lendemain. Sur ces nouvelles les Hollandois, qui voyoient qu'il n'y avoit ni profit, ni honneur à espérer de cette entreprise; qu'en suppofant même, qu'ils fissent un carnage extraordinaire des Habitans, ils pouroient auffi de leur côté, perdre quelques-uns de leurs gens; perte qui dans les circonftances où ils étoient, ne pouvoit qu'être très-confidérable & très-douloureuse pour eux, levérent l'ancre au premier quart, & allérent dans une (q) Riviere, nommée Tanjunjava, huit lieues à l'Est de Bantam, fous la conduite d'un Pilote-coticr, Guzarate de Nation, qui se nommoit Abdul. Cette Rivière est à la pointe la plus occidentale de la Bave de Jacatra, derrière quelques Ifles. ¿Pendant qu'on y étoit à l'ancre, les Hollandois observerent que la plus grande étendue de l'Isle de Java est de

l'Est à l'Ouett; que le terrain de cette Côte oft bas & uni; qu'il s'y trouve des anfes, des golfes, des enfoncemens, où tombent pluficurs Rivières, & tru l'ofquels on voit différens Villages; que la plûpart de ces golfes ont des baffes & des banes, fur-tout devant Pandan & Panbara, qui font des Vil-

Rivière de Tanjunjava.

La Flotte mouille devant lacatra. lages fort peuples (r).

Le 13, on arriva devant Jacatra, Pays bas & uni, qui eft bordé de quantité d'îlles, & qui a divers enfoncemens dans la Cocc. On vit paroire auffictour any grand nombre de pirigues, la plipart chargées de arfarichill'emens, entre lesquelles etoit celle du Sabandar, qui venoit offire lui-mene tous la Scouras que la Ville pouvoit formir à la Flotte, & pour exciter la confiance das I follandois, il voulat demeurer en câtge, randis qu'il su reveroitant à cert quelques-una de leurs gens. La Ville, qui eft à cinq de-grés quarante minutes de latitude feptentrionale, etoit emporte d'entre forte publiches. Le Pays eff curre-couple d'eaux & d'une fertilité extraordinaire. Mais la plupart des Habitants ayant, pris la filire à la vide des Hollandois, I louurana viz eur d'apparance de commerce, avec des gens.

Etat de cette Ville.

year time rate

. (γ) Pag. 316. (γ) Pag. 317, & faiv. Tout cet ereicle s. près l'Original. R. d. E. (γ) Voyez c'i-dessous la Description de tité change & augmenté par l'à., d., d'a-cette sine.

HOUTMAR.

1596.

si farouches; d'autant plus qu'il n'ignoroit pas, que toutes les marchandises de la Ville & des lieux voifins se transportoient à Bantam. Cependant deux Facteurs, qui y étoient descendus, sûrent traités sort civilement dans la maifon du Sabandar. Le Roi même, averti de l'arrivée de la Flotte, fe rendit à bord le 16, accompagné de quelques Seigneurs. Il étoit fort âgé, Après avoir visité le Vaisseau où il étoit monté, il remercia les Officiers Hollandois de l'honneur qu'ils faisoient à ses Etats, & leur promit sa protection. Ces politesses ue les empéchèrent pas de remettre à la voile. 17, on jetta l'anere, à fix lienes de Jacatra, fous un Village nommé Cravaon, qui est presque tout habité par des Pécheurs, à cause de la quantité de poillon qui se trouve à l'embonehure de la grande Rivière sur laquelle ce Village est fitué. Le 27, ils se trouvérent près de Japara, & le 29, visà-vis de Kyrimaon Jaoa, Isle peu éloignée de Java, fort basse vers les Côtes, mais montagneuse au dedans des terres (1).] Ils firent diverses traverfées, jufqu'au 2 de Décembre, qu'ils relachèrent au-deffus d'une Ville nommée Tubaon. Cet endroit du Pays est fort montueux, & facile à re- Tubaon. connoître par une haute montagne qu'on découvre en avançant de l'Ouest à l'Est, en forme de chapeau à large bord, fur le sommet de laquelle s'élève un grand arbre qui se fait remarquer entre tous les autres. A l'Ouest de la montagne, on apperçoit un grand golfe, qui reffemble fort à une Rivière; & fur la même route, le long de la Côte, on trouve un autre golfe où les Hollandois mouillérent (1).

A peine les voiles furent-elles amenées, qu'une pirogue vint à bord de l'Amft:rdam, demander de la part des Habitans d'où venoit la Flotte. On recût civilement cenx qui étoient dedans, & le tems étant fort gros, on les pria de demeurer à bord jusqu'au lendemain. Ils avoient quelques épiceries à vendre. On apprit d'eux, qu'il y avoit fur la Côte, trois Villes peu éloignées l'une de l'autre, dont Tubaon est la plus confidérable. Les deux autres se nomment Cidato & Surbata. Le Pays est fort montueux & peu éloignées se fait reconnoître à trois montagnes longues & noires, dont le fommet entr'elles s'applatit en forme de longues tables. Les Portugais les nomment Afmefas de Tubaon, & les Malais Batto Cillingh. A trois lieues du golfe est une autre Ville, nommée Jautam, où le Commerce est affez florissant, par la multitude des Jonques qui vont aux Moluques , à Amboue & à Banda , d'où elles reviennent chargées pour Bantam. Sur l'invitation des gens de la pirogue, on envoya au rivage un homme de l'Amsterdam, avec le Pilote Ab-dul, qui parloit fort bien le Portugais, le Malais & la langue de Java-Lorfqu'ils furent à terre, on leur amena deux chevaux de felle, pour fe rendre à la Ville. Cependant leurs guides ayant remarqué qu'Abdul n'étoit pas de Java, lui demandérent d'où il étoit. Il répondit naturellement, qu'il ctoit de Bengale, & qu'il faifoit fa demeure à Bantam. On voulût l'arrè- des Habiter, pour faire connoître que les Habitans du Pays n'étoient pas amis de tans. cette Ville, contre le Cipatra ou Gouverneur de laquelle, ils vomirent mille injures. Mais ils s'appaiférent en apprenant qu'il s'étoit embarqué vo-

Défiance

(1) Add. de l'A. A.

(1) Pag. 221, 222.

1596.

HOUTMAN. lontairement fur la Flotte Hollandoife. Ils allerent enfemble faluer le Rof. qui les reçût fort bien, & qui leur promit non-seulement de visiter les Vaisfeaux Hollandois, mais d'y mener des ôtages, pour établir tout-d'un-coup la confiance. Enfuite il leur fit voir un moneeau de cloux de girofle, qui contenoit environ foixante tonneaux, & qu'il offrit de vendre à un prix raifonnable. Ce Prince se nommoit Lella (v).

ENTRE les gens de la pirogue qui avoient invité les Hollandois à descendre, il y avoit un Renégat Portugais, qui ayant été fait prisonnier à Malaca des l'age de quinze ans, avoit été transporté à Java depuis dix-sept on dixhuit ans, avec quelques autres Portugais. Il s'étoit acquis tant de confidération dans le Pays, qu'il commandoit deux mille hommes à Surbaia. Ses politesfes & ses offres furent si affectées, qu'elles inspirérent de la défiance. On le foupçonna d'être envoyé par les Portugais de Bantam (x), pour fusei-

Eme, anlmal extraordinaire.

ter de nouveaux troubles, & la fuite vérifia ee foupcon. Le même jour-Schellinger, Capitaine de l'Amsterdam, reçût de la part du Roi, un oiseau sort rare. Les Infulaires le nomment Eme. Il est une fois plus gros qu'un cygne. Son plumage est noir par tout le corps, & semblable à celui de l'autruehe; mais il n'a ni langue, ni ailes, ni queue. Le dessus de sa tête est revêtu d'une écaille aussi dure que eelle d'une tortue. Ses jambes sont longues; fes pieds, gros & nerveux. Il s'en fert pour fa défenfe, ruant & frappant par derrière comme un cheval. Il avalloit tout-d'un-coup ce qu'on lui offroit à manger, & même une pomme de la groffeur du poing, qu'il rendoit auffi entière qu'il l'avoit avallée. Il dévoroit de même des charbons ardens, fans en paroitre incommodé, & des moreeaux de glace, qui fervoient apparemment à le rafraîchir. Il venoit des Isles de Banda. Schellinger l'ayant apporté en Hollande, comme un animal des plus rares, on en fit présent aux Etats (y).

Le lendemain, qui étoit le 5 de Décembre, on fit des préparatifs sur

Trahifon dangereufe pour les Hollandois.

les quatre Vaisseaux, pour recevoir le Roi avec la distinction qu'on eroyoit devoir à fon titre. Les Trompettes fonnérent & tous les Pavillons fièrent déployés. Mais ce qu'on avoit jugé capable de lui plaire, devint le fujet d'un funeste soupçon. Ce Prince sit demander par une pirogue, ce que signifioit eet appareil, & fi l'on vouloit en ufer avec lui comme on avoit fait avec ecux de Bantam, où les Pavillons avoient été ainfi déployés. On répondit qu'on n'avoit penfé qu'à lui faire honneur, à la manière de Hollanlande. Il fût impossible de pénétrer si c'étoit un prétexte médité pour la déteftable entreprise qui fuivit bien-tôt, ou si la résolution de détruire la Flotte, ne fût conçûe qu'à cette occasion. Peu de tems après les plaintes du Roi, le Renégat Portugais vint à bord du Maurice, & demanda la vûe de quelques belles marchandifes. On lui montra une cuiraffe & une pièce de drap rouge, qu'il voulêt acheter; mais il fouhaitoit qu'on lui permit auparavant de les porter à la Ville, & cette condition fût rejettée. Cependant on vit deux Jonques fur la Côte, qui mirent à la voile, & qui après avoir commencé à courir au large, revirèrent presqu'aussi-tôt. Leur in-

Comment elle eit foutenue.

> tention (y) Cette description sera confirmée dans (v) Pig 323, 324. les Relations qui regardent Banda,

(x) Ibide a.

tention apparemment, étoit de voir fi les Chaloupes chafferoient deffus. Houtmans pour justifier leur perfidie par un nouveau prétexte. Mais les Hollandois étoient si éloignés de toute défiance, qu'ils ne s'arrêterent point à chercher le dessein de cette manœuvre. Vers midi, six grandes Pirogues, en forme de Galiotes & bien remplies d'hommes, s'approchèrent de la Flotte, fans y causer encore la moindre allarme. Trois aborderent l'Amsterdam, & les trois autres s'avancerent vers la Pinasse. Le Sabandar, qui conduisoit l'entreprife, avoit apporté deux animaux curieux (z), dont il declara qu'il vouloit faire present au Capitaine; & passant à bord de l'Amsterdam, il fit hiffer lui-même pour les enlever. Pendant qu'une partie de l'équipage étoit occupée de ce foin, & l'autre à regarder fans aucun foupçon, un grand nombre d'Infulaires se jetta brusquement dans le Vaisseau. Ver-bel, Commis de ce Bâtiment, demanda au Sabandar, en Portugais, quelle étoit l'intention de ses gens? Il ne répondit que par un grand eri, qui étoit fans doute le fignal du maffacre (a); & tirant fon poignard, il l'enfonça dans la gorge de Verhel. Les autres suivirent si promptement son exemple, que le Capitaine Jean Schellinger, & la plûpart de ceux qui étoient fur le pont, furent tués fans pouvoir se désendre, ou furent mortellement

Maliacre qu'on fait fur la l'iotte,

bleffes (b). CEUX qui étoient dans le bas du Vaisseau, aussi animés par le désir de

la vengeance, que par l'intérêt de leur propre vie, montèrent fur le haut pont avec des piques & des fabres, & firent à leur tour, un eruel earnage gent. de leurs ennemis. Ils les poufférent si furieusement, que ceux qui échappérent à leurs premiers eoups, furent contraints de se précipiter dans les Pirogues. Celle qui étoit la plus proche, & qui se trouva remplie de blessés, fût eoulée à fond d'un coup de canon. Les trois qui avoient abordé la Pinaffe, voyant que les autres avoient manqué leur coup, n'oférent rien entreprendre, & vinrent paffer fous le beaupré de l'Amsterdam. Mais les équipages des deux autres Vaisseaux, qui entendirent le bruit & qui comprirent une partie du désordre, se jettérent dans les Chaloupes & poursuivirent vivement les Pirogues. Ils en joignirent une, fur laquelle ils firent un grand feu, après lequel ils déchargérent leur furie, à si grands coups de sabre, qu'il n'echappa qu'un petit nombre des perfides. On en tua même pluficurs dans l'eau. Quantité d'Habitans, qui voyoient ce spectacle du rivage, firent partir treize grandes Pirogues armées, pour aller au secours de leurs gens.

les Hollan-

Les Hollandois fatigués du combat, retournèrent à bord de l'Amsterdam. après avoir fait quelques prifonniers. Leur triftesse sut égale à leur étonnement, lorfqu'ils virent le pont couvert de cadavres, autant de leurs Com-

Mais le feu de l'artillerie leur ôta la hardiesse d'approcher ( e).

Horribles

pagnons

(2) On auroit lieu d'eire furpris, de ne point trouv. ici un feul mot, fur la forme de ces an anux curieux, qui occupoient une d'autres Rélations, que c'étoient deux va-ches. Le Journal dit simplement deux Mess. R. d. E. X. Part.

( a ) Ce cri, suivant d'autres Rélations, étoit Amse, qui veut dire sue, tue. Les Hol-landois établis dans l'ific de Java, n'en ont ue trop appris la fignification dans la fuite. R. d. E. (b) Pag. 326. (c) Pag. 327.

## 13d VOYAGES DES HOLLANDOIS

Поитман. 1596.

pagnons que de leurs ennemis. Un miférable Mouffe, qui n'avoir, pas plus de dix ou onze ans, étois percé de treize cous de poignant Cette harbarie leur caufa tant d'horreur, qu'ils poignardérent à l'inflant, les prifonniers qu'ils avoient amenés. Cependant ils leur avoient déja fait confedier, qui la avoient faivi les Hollandois depuis Bantans, qu'ils étoient allés à Jactra dans l'esperance de les farprendres; qu'enfuite ils écoiren venus les attendre à Japara, & qu'ills a réciont arrivés devant Cidato que le jour précédent. Tel fit le fuccès de cette noire trahifon. Les Hollandois perdirent douze hommes, dont la mor fit vengée par cel els cent cinquante Influitiers (d.).

Ils abandonnent la sade de Cidaio,

Toures les espérances de Commerce étant ruinées dans l'Isle de Java, & le petit nombre des Hollandois ne leur permettant pas de se proposer d'autre vengeance, Houtman fit lever l'ancre pendant la nuit, pour aller l'ille de Madure, & mouiller à la rade qui est au côté occidental de cette Isle (t), auffi-bien que la Ville Capitale, qui se nomme Arossabata, où le Cherif, Evêque, ou Pontife fait son sejour (f).] Le 6, à-peine eut-on laissé tomber l'ancre sur sept brasses, qu'on vît arriver à bord deux Pirogues. Les Infulaires n'ofèrent entrer dans les Vaisseaux, mais ils firent des offres civiles de la part de leur Souverain, quoiqu'ils fussent déjà informés du combat de Cidaïo par les Pirogues qui passent continuellement d'une Isle à l'autre. Ils promirent même d'apporter des rafraîchissemens, & de se conformer aux intentions des Hollandois pour les articles du Commerce. Le lendemain, une autre Pirogue vint à bord, avec vingt-huit hommes, qui proposerent quelques épiceries, sauvées, dirent-ils, d'un Vaisseau qui avoit fait naufrage depuis un an. Tel fût du moins le langage de leur Chef. Mais quelques-uns de ses gens, qu'on prit soin d'interroger en particulier, ignoroient qu'aucun Vaisseau eût péri sur leur Côte. Cette imposture étoit capable de faire naître des soupçons. Cependant on ne laissa pas d'envoyer à leur Souverain, un présent de deux miroirs.

Ific de Ma-

MANUEL eft une petite life de forme longue (g), finale prefugit.

l'oppofite de la pointe Nord-Stif de la grande Jaux, dont elle n'eft éparés que par un canal fort étroit. Elle eft extremement fértile, first-out
en rie. Le fond du terroir eft figras, qu'à penie s'en trouve-t'ul un meilleur dans toute la Hollande. Mais il eft if fouvent convert d'eux, que
ken hommes de les bufles qui le cultivent, y font qu'elapecité jusqu'aux
genoux, dans le temméme de la recolte. Les bas fonds dont l'île cel tenvironnée, la rendent inaccellible aux grands Navires. Ses Habitans reffemblent à ceix de Java, autant par leurs mativaites qualités que
leurs habit de leurs armes. La plipart vivent des piracties qu'ils exerevent avue de petits Bisimens, fans que leurs voisins ofent s'y opposer,
parce

(d) Pag. 327 & 328. (d) Mr. Prevolt à destrant lei de fon Auteur, & de la Defeription qu'il donne luimême plus bas, dit que Haussan fi lecr Fancre, pour aller mosiller dans la rade de l'ifie de Madure, qui sfi au côlé exclératal de Javas; & ome le retie qui est renteme de Javas; & ome le retie qui est renteme de tre, ces deux erochets. R. de l'A. A.

(/) Add. de l'A. A.

(g) Cette life a environ vingt-fix lieuës
de long & dix de large, dans fa plus grande
étendue. Elle est à leize on dix fept lieues
à l'Ett de Cidalo, R. de l'A. A.

parce que Madure est comme un grenier commun de riz, dont ils crai- Houtman.

m gnent de fe fermer l'entrée ,, (b). LE 8, l'Interpréte du Chérif ou du Grand-Prêtre de l'Isle, vint à bord de l'Amsterdum avec trois Pirogues, & demanda fi le Roi & le Chérif pouvoient viliter la Flotte. Il offrit en même tems un présent de quelques chevres, de riz & d'autres rafraîchissemens. Le Pilote Hollandois, qui étoit encore fort mal de quelques blessures qu'il avoit reçûes au combat de Cidaïo, ne pût voir cet Indien fans être excité à la vengeance. On cût befoin d'efforts pour empecher qu'il ne lui perçât la gorge d'un coup de bayonette. Cer incident & d'autres confidérations, portérent le Capitaine à ne confentir à la demande de l'Interpréte, qu'à condition qu'on ne viendroit à bord. ni de l'Amsterdam, dont l'équipage étoit trop diminué, ni de la Pinasse; mais seulement à bord du Maurice. L'Interprête alla porter cette réponse à ses Maîtres, qui s'étoient déjà mis en mer avec plusieurs Pirogues; & soit

qu'il se sut mal expliqué (i), ou qu'il y eût quelque dessein concerté, ils ne laisserent pas d'aller droit à l'Amsterdam. Une des Pirogues, qui méritoit plutôt le nom de Fuste, avoit un pont & trois rangs d'hommes fort serrés, qui v étoient allis les uns au-deffus des autres. L'EQUIPAGE Hollandois, effrayé de les voir en fi grand nombre, fit

une décharge de trois piéces de canon. Ce bruit imprévû fit tomber comme morts, tous les Indiens de la Pirogue du Roi. Les équipages des autres à ses gens. Vaisseaux, qui le prirent pour un fignal de combat, se jetterent aussi-tôt dans leurs Chaloupes, & fondirent si impétueusement sur les Pirogues, que de tant de gens dont elles étoient remplies, il ne se fauva que vingt-une personnes. Tout le reste fût tué ou fait prisonnier. [Ces Indiens n'étoient cependant pas moins vigoureux, ni moins opiniâtres, que ceux de Cidaïo. Quoique bleffes d'une demi-lance, ou d'une épée, fi le coup ne les tuoit pas fur le champ, ils se iettoient au-travers des armes, pour tacher de faire mourir leurs ennemis avec eux. Ceux meme qui étoient tombés dans l'eau, se défendoient encore avec leurs poignards, & auroient fait perir plutieurs Hollandois, si d'autres ne fussent promptement allés à leur secours (k). ] On trouva parmi les morts, le Roi, qui avoit, à fa ceinture, un joyau d'or, garni de cinq pierres précieuses, & le Chérif qui avoit eu les deux bras emportés. Leurs corps fûrent jettés à la Mer (1).

LES prisonniers, ayant été conduits à bord, furent examinés chacun en particulier. Quelques-uns avouerent, que leur intention avoit été d'attaquer pissonniers, le Vaisseau, li l'occasion leur eut parû favorable. Mais cette confession sût fuspecte, parce qu'elle pouvoit être l'effet de la crainte. Les autres protesterent, non-feulement qu'ils n'avoient pas eû ce deffein, mais qu'on ne pouvoit même en former le foupçon, puisque dans cette supposition, ils n'auroient pas amené avec eux leurs femmes & leurs enfans. Cette preu-MOUNTED TO SEE

1506. Vifite que le re à la Flotte.

Ce qu'e!le

<sup>(</sup>b) Pag. 405. Ce Paragraphe a été inferé par celui qui a publié l'Edition Françoife de Hollande, R. de l'A. A.

<sup>(</sup>i) Pag. 406. (k) Add. de l'A. A. (i) Pag. 407. & fuiv.

HOUTMAN.

ve pardt fi forte en leur faveur (m), qu'on leur accorda la vie, à l'éxerpind de l'Interprete, qui ciot un jeune homme de vingt am. Il paroffoir extremement aingé du malhour auquel il avoit donné occasion. Il pleuroit merement. Le fils du Roi, qu'in récit qu'un lenfant de fix ou fept ans, & d'une beauté extraordinaire, verfoit aussi un milleau de larmes. Ce jeune Prince ayant remarque que Houtman devoit avoir plus d'autrité que les autres, & qu'on l'appellou. Capitaine-Major, fe jetra à fes pieds & lui demanda la inoerte de l'Interprete. Il fit extre priere avec tart des grace, de répert & de bon fem, que tous les Hollandois, rempfis dadmiration, fe répert & de bon fem, que tous les Hollandois, rempfis dadmiration, fe de répert & de bon fem, que tous les Hollandois, rempfis dadmiration, qu'in le comme de leurs Priogues, à la réferve de deux jeunes garzons, qui firera recenus pour le fervice du Vailleau (n). Il syavoit parmi ces prolomires, une femme qui paroffoit etre la Nource, ou la Gouvernante de cet enfant fils du Roi (o).

La Flotte fe read à l'Itle de Luboc.

CETTE avanture obligea encore les Hollandois de changer de parage. Ils remirent à la voile le 9 de Décembre, pour aller jetter l'ancre fous une petite lile nommée Labor, ou la petite Madure, à douze ou treize lieues de Java (p) par les fix degres dix minutes. Le Roi de Japara, qui comptoit cette life dans fes Etats, y avoit envoyé, depuis trois ans, environ cinq cens hommes pour la peupler, fous le commandement d'un Seigneur de sa Cour. Le sond en étoit excellent, & devenoit encore meilleur par le foin qu'ils apportoient à le cultiver. On y trouvoit dejà du riz, de la volaille & des bestjaux en abondance. La pointe orientale offroit une petite Eglife & un grand nombre de cocotiers. C'étoit la partie de l'Isle que les Habitans avoient choifie pour leur demeure (4). En y arrivant, on apperçût vingt-deux hommes qui se promenoient sur le rivage. Une Chaloupe, qu'on envoya vers eux, fit quelques échanges de fer & de plomb pour des poules & des fruits. Le défir des Hollandois auroit été de trouver une rade commode, où ils puffent laisser un de leurs Vaisseaux. Les équipages étoient fi foibles, qu'ils ne fe l'attoient plus de pouvoir fusfire pour quatre Batimens. Il n'y restoit que quatre-vingt-quatorze hommes, fains ou malades, boiteux & mutiles. Mais après avoir courn jusqu'au 25, en gouvernant toujours à l'Ouest, ils sûrent etrangement surpris, de se retrouver à la vûe de l'Isle de Luboc, dont ils se croyoient fort éloignes. Ils attri-

Foiblesse des équipages Holiandois,

> (m) Il parolt ici que l'action des Hollandois avoit été des plus barbares, & que les vingt perionnes qui s'étoient fauvées n'ayant pû être que des hommes, ils avoient millacé toutes les femmes & les enfans. (1). Pag. 406, 507.

(v) Pag. 408.
(v) Arid. de PA. A.
(p) On plutéri dix fept ou dix huit lieues,
& au Nord de l'extrémité occidentale de la grande Madure, R. de FA. A.
(4) Pag. 409.

(1) Volo, somme melt jonet greyen & nor femmer, ausgebt in Hollander accordere in virging according to the format of the state of behavior, data core Nov. S. of Ph. A. of Ph. according to the state of behavior, data core Nov. S. of Ph. according to the state of behavior and the state of the physical large of according to the state of the

attribuèrent cette erreur aux vents d'Ouest & de Nord-Ouest. & à la force HOUTMAN. des courans qu'ils avoient eû fans ceffe à combattre (r). On fût obligé de des courans qu'ils avoient et la la Côte de cette life. Le même jour, Jean Un de leurs mouiller une seconde sois sur la Côte de cette life. Le même jour, Jean Un de leurs Capitaines est Molenaar, un des principaux Officiers de la Flotte, mourut subitement, Quantité de taches bleues dont il se trouva couvert, ses cheveux qui se séparèrent de fa tête, & le fang qui lui couloit abondamment dans la gorge, firent juger qu'il avoit été empoisonné. Il sut visité par les Chirurgiens. qui confirmèrent ce foupçon. Un accident de cette nature, répandit tant de consternation dans tous les équipages, que ceux qui avoient parlé avec empressement d'aller jusqu'aux Moluques, s'écrièrent qu'il étoit tems de re-tourner en Hollande. Cependant le Capitaine-Major fut accusé d'un crime fi noir, & mis aux fers par l'équipage de fon propre Vaisseau (s). On fe rappelloit que pendant tout le voyage, Molenaar & lui, s'étoient querellés continuellement & s'étoient même battus; qu'ils s'étoient menacés mutuellement de fe traiter à coups de bayonette; enfin, que Houtman avoit eû l'imprudence de dire, qu'il voyoit bien que jamais Molenaar ne le laifferoit en paix, & que pour vivre tranquille, il n'avoit plus d'autre ressource que le poison. Malgré de si fortes apparences, il sut absous par le Confeil général (1).

CE fût dans le même Confeil, qu'après avoir confideré l'état de l'Amfterdam, qui faifoit eau de toutes parts, on prit la réfolution de l'abandonner. Elle fût exécutée le premier de Janvier 1507. Tous les équipages s'employèrent pendant ouze jours, à le décharger de fes marchandifes & à le un de leurs dépouiller de fes agrèts, qui furent distribués dans les autres Bâtimens. Vaisseaux. Pendant qu'il étoit en feu, les Habitans de l'Isle de Luboc, s'en approchèrent dans leurs Pirogues, & le remorquèrent fur un banc, pour en conferver la ferrure. Ils apporterent quelques rafraîchiffemens à bord de la Flotte, comme un témoignage de reconnoissance pour la liberté qu'on leur laissa de recueillir ces reftes. Les deux jeunes Indiens qu'on avoit fait prifonniers fur la Côte de Madure, profiterent de cette occasion, pour se fauver à la nage. Le 12, on leva l'ancre, dans le dessein d'aller mouiller à la pointe orientale de l'Isle de Java, & d'y faire des provisions pour le retour. Le 18, on cût la vûc du Volcan, ou de la montagne enflammée qui est audessus de Panarucan & qui jette une sumée fort épaisse. On vît une autre montagne, que les Portugais nomment Sierra de Pagode, au pied de laquelle est une petite Ville nommée Paradra. Le même jour, les Hollandois étant entrés dans le Détroit de Balambuam, qui a au Midi l'Ille de Bali, & à l'Ouest celle de Java, ils s'avancèrent jusqu'à la vue de la Ville du même nom. Ouclques Infulaires, venus à bord du Maurice dans deux Pirogues, Siège de Baraconterent que Balambuam étoit actuellement ailiégée par une Flotte de lambuan. Taya, fur laquelle on ne comptoit pas moins de huit mille hommes; que la famine caufoit plus de mal aux Habitans que les armes de leurs ennemis, & que trois Canoniers Portugais, dans lesquels ils avoient mis leur principal espoir, leur avoient déclaré, qu'ils ne pouvoient saire une plus longue

1597.

Volcan.

déten-

(r) Pag. 410. (s) Ibidem & pag. fuiv. (t) Pag. 41 r.

## 134 VOYAGES DES HOLLANDOIS

HOUTMAN.

défenfe. Les Hollandois découvroient, à la vérité, un grand nombre de voi, les dans un Golfe de la Côte de Bâl; mais, lon d'ajobter foi au récit du Siège, lis fe perfualdernt que c'étoit un artifice pour les tromper (v), & que exter multitude de Fiviques étoit compofée de toutes les forces de Java, qui s'étoient raffemblées pour les attaquer & leur fermer le paffage, ava, qui s'étoient raffemblées pour les attaquer & leur fermer le paffage d'aller mouiller fur la Cote, à une lieue de la Ville. Un Gentilhomme du Pays, qui vint à bord, leur confirma néammois la vérité du Siège, [ajodunt en même tenns, qu'on avoit équippe cette Flotre pour le faire lever (§), 1 Il leur dit, que le père du Roi, l'irnec d'un âge fort avancé, qui avoit

Roi àgé de plus de cent cinquante ans.

tant en meme tenns, quoi n'avoit equippe extre rincet pour le tante lever (2, 1). Il leur dit, que le piere du Roi, Frince d'un fage fort avancé, qui avoit été obligé de fe retirer dans l'intérieur de l'Îlle, regrettoit beaucoup de voir privé de la fistisfation de recevoir les Hollandois, parce que dix ans auparavant, ; l'avoit ed celle de lier commerce avec un Vailfeau de la forme des leurs. Ils jugérant que ce royal Vieillard, pouvoit être celui d'ont Thomas Candi/b parie dans la Relation de fon voyage, & auquel il donne plus de cent cinquante ans (y).

[Pendant ees derniers jours de navigation & de féjour, on eût fur ces Cotes-là, beaucoup de gros tems, des vents violens, & une mer agitée. On demanda aux Habitans fi on avoit toújours, ou fouvent, de pareilles tempétes? Ils répondirent qu'elles étoient extraordinaires, & qu'il falloit

que les Hollandois les euffent amenées avec eux (z).]

Le 25, ils apprient que n's'avançant un peu plus foin, ils trouveroient en Rivière où bel provisions técient en abondance. L'impastence de s'en procuter affica, pour une longuenavigation, leur fit auffi-tôt lever l'anere. El decouvrirent la Rivière; mais l'entrée avoit fi peu d'eau, qu'al-peine les Chaloupes y pouvoient paffer vuides. On appercit fur la rive, un Village d'environ foixante maifons, dont les Habitans s'occupoient à teindre des habits de coton de diverfes coaleurs, d'à faire divers tiffius qu'ils envoyeinet aux lifes voifines. Il seionet veus plus proprement que tous les autres Infulaires. Quédque-euns d'entre cue vincert à bord, de firent des propositions de Commerce. Mais comme lin fectionet pas en état de four-nir couces les provisions dont en avoit befoin, on renuit à la voile, d'àc d'appendit de la commerce. Mais comme lin fectionet pas en état de four-nir couces les provisions dont en avoit befoin, on renuit à la voile, d'àc d'appendit de la commerce. Bus comme lin en petite file feparses, qu'en re-

Iste de Pali.

ary, à minuis, on mouils fur la Gue d'une petite l'he figurée, qu'où recomrût le lendemain pour l'Îlle de Bill. Quelques Infulture s'approchant dans une Firogue, vintent demander de la part du Roi, d'où étoit la Fluece, & voulurient emporter la répontée des Hollandois par écrit. On leur permit de prendre uit poinçon de une feuille de cocotier, fur laquelle lisécritérient, dans leurs caractères, que la Flotte venoit de Hollande, & que las Officiers propofoient de faire un Commerce honnéte & paillôle avec les solgest au Roi. Il fe paffi quelque jours, pendant lefques plutieurs Matesoliest au Roi. Il fe paffi quelque jours, pendant lefques plutieurs Matesoliest au Roi. Il fe paffi quelque jours, pendant lefques plutieurs Matejouriles y avoient achetes, de d'autres chaffioient devant cust divers Belfaiux. Quelques-uns étoient à cheval. Mais on en vit venir un, qui étoit porté par

(v) Pag. 413. (x) Add, de l'A. A. (y) Ibidem. (z) Add. de i'A, A.



ISLE D

par quatre esclaves, sur une espèce de litière, devant laquelle marchoient Hournan. vingt hommes armés de longues javelines, d'où pendoient de grandes houpes rouges & blanches. Lorfqu'il eût apperçû les Matelots Flollandois, il leur envoya quelques fruits, & les fit prier d'accorder à deux d'entr'eux la liberté de le fuivre. Ils y confentirent à condition qu'il laifféroit auffi deux de ses gens en ôtage. La Flotte s'étant avancée le lendemain un peu plus au Nord, Houtman renvoya les deux Indiens à terre, avec un esclave Portugais qui avoit ordre de ramener fes deux Matelots. Mais le Seigneur voyant arriver ses deux Insulaires, resusa de rendre les Hollandois & retint aufii l'esclave, sous prétexte que les Vaisseaux avoient changé de parage & n'étoient plus dans l'étendue de sa jurisdiction. Cependant un des deux Matelots obtint, à force d'instances, la permission de retourner à bord, où il raconta que son Compagnon & l'esclave Portugais avoient été envoyés au Roi dans la Ville de Bali. Bien-tôt on reçût une lettre d'eux, dans laquelle ils se louoient beaucoup de l'accueil qu'ils avoient recû du Roi; mais ils paroiffoient craindre, que ce Prince ne fût pas dispose à les relâcher. On prit le parti, pour retirer ces deux hommes, de lui envoyer, vingt aunes de velours à fleurs, des grains rouges, des verres de criftal, de petits miroirs & d'autres merceries. Cette générofité le toucha fi vivement , qu'a- La confiance pres avoir renvoyé le Matelot & l'esclave, il fit porter à la Flotte un pré- s'établit. fent de quatre pourceaux gras, avec l'offre de tout ce qui étoit en fa puifsance. On ne fit plus difficulté d'entrer dans une grande Baye, qui se nomme Padan, où l'on apprit des Infulaires, que dix-huit ans auparavant, ils y avoient vû d'autres étrangers, vétus à-peu-près comme les Hollandois, qui ayant coupe une corde en cinq ou fix parties, avoient eû l'adreffe de les rejoindre. On jugea que ce pouvoit être le Chevalier François Drake avec

1597. Deux Hollandois fuivent un Seimeur de l'If-

fes Anglois (a). LE 9 de Février fût un jour agréable, par l'honneur que le Roi de Bali Vifite du Roi fit aux Hollandois de se rendre au rivage, sur un chariot dont ils admirè- sur la Flotte, rent le travail, & tiré par deux bufles avec de riches harnois. Ses gardes marchoient devant lui, armés de longues javelines & de traits à pointe dorée. Il parût défirer qu'on le faluât d'une décharge de l'artillerie. Cette fatisfaction lui fût accordée avec empressement. Le lendemain, il fit

porter à la Flotte plufieurs tonneaux d'eau fraîche.

CE Prince est puissant & fort respecté de ses Sujets. Sa Cour l'emportoit beaucoup, pour la fplendeur, fur celle du Gouverneur de Bantam. La Baye de Padan, où les trois Vaisseaux étoient à l'ancre, mériteroit le nom de Baya formofa, autant par la beauté de la perspective, que par l'abondance des rafraîchiffemens qu'on y trouve. Sa fituation est à huit degrés trentetrois minutes de latitude du Sud. L'Isle entière parût aux Hollandois le plus agreable Pays qu'ils ediffent vû dans tout le cours du voyage. Ils le nommerent la Yeune Hollande; & la curiofité qu'ils eurent de le vifiter, leur donna le tems de faire les obsérvations suivantes (b).

L'ISLE de Bali est à l'Est de la grande Java, & son circuit est d'environ douze lieues d'Allemagne. Sa Côte feptentrionale est montucuse. On dé-

cou- Ball.

(a) Pag. 416.

(b) Pag 417. & fuiv.

couvre au Sud, un Cap fort élevé, qui s'avance fort loin dans la Mer. Le Cap du Nord, est par les huit degrés & demi de latitude du Sud. Toutes 1597. les parties de l'Isle font extraordinairement peuplées. La Ville Capitale. qui porte auffi le nom de Bali, offre un Palais également spacieux & magnifigue, ou le Roi fait fa demeure ordinaire. Mais il en a plufieurs autres, dans divers endroits de l'Ille.

Set Habicans & leurs ulages.

Les Habitans font noirs, & la plùpart ont les cheveux crépus. Leur Religion est l'Idolatrie. Ils adorent pendant le jour, la première chose qu'ils ont reneontrée le matin. Leur habillement est le même que celui des Javanois, avec lesquels ils ont encore cette ressemblance, qu'ils ne portent point de barbe. Ils se l'arrachent avec des instrumens inventés pour cet ufage, dans la feule vûe de plaire à leurs femmes, qui les appellent Boues, loriqu'elles les voyent barbus. Ils ont plusieurs femmes, & c'est la raison, fi l'on en croit l'Auteur, qui a rendu leur Isle si peuplée. Quoiqu'ils vendent quantité d'hommes pour l'esclavage, le nombre des Habitans est de plus de fix cens mille. Les hommes & les femmes regardent comme une bienféance indifpenfable de s'accroupir pour rendre leur urine. Ils comparent à des chiens ceux qui violent cet ufage. Leur occupation la plus commune est de cultiver la terre, & de faire des étoffes & des toiles. L'Isle est fort abondante en coton, outre celui qu'on y apporte de Sambaïa & des autres Villes voifines. On y trouve toutes fortes de bestiaux. tels que des bœufs, des bufles, des chévres, des porcs, & même des chevaux, qui étant, remarque l'Auteur, aussi petits que eeux de France,

Ses productions.

Ses Fruits.

ont peine à porter un Cavalier, armé. Comme on en transporte neu hors de l'Îste, ils y multiplient beaucoup. Cependant les gens du commun font les feuls qui s'en fervent pour aller d'un Village à l'autre. L'ufage des Seigneurs est de se faire porter par des esclaves, ou traîner dans des chariots. Quoique l'Isle produise une quantité extraordinaire de riz, le Roi ne permet pas qu'on en vende au dehors. Ce qui reste, après la consommation, est porté chaque année dans les Forteresses qui sont au sommet des montagnes. & fe conferve foigneufement pour les années ftériles. & pour les tems de guerre ou d'inondation. La volaille, telle que les poules, les canards, les oves, les paons, les tourterelles, n'y est pas moins en abondance. Les fruits les plus communs font les noix de cocos, les oranges, & les citrons, dont les bois & les lieux les plus incultes font remplis. L'Auteur vante un fruit de la groffeur d'une poire, revêtu d'une coque à-peu-

peut le confire indifféremment au sel & au suere. Qu'on le lave en le tirant de la faumure, il perd le goût de fel & reprend fa douceur naturelle. On estime un autre fruit, qui crost en terre & qui est de la grosseur d'une ses Drogues. noix. Les Hollandois ne remarquèrent pas que l'isle produise d'autres épiceries que le gingembre, quoiqu'elle aît diverfes drogues, telles que le Galigan, le Doringui, le Canjor, le Bangue & plusieurs autres. La Mer qui l'environne est extrémement poissoneuse, & les caux internes le font beaucoup aufil. Avec tous ces avantages, les Habitans ont peu de Commerce par Mer. Ils fe bornent à porter des toiles & des étoffes de coton aux Cotes de Java, dans leurs petites pirogues.

près semblable à celle de la chataigne, mais avec moins de pointes. La chair en est blanche, d'un goût agréable, & il est fort fain pour le scorbut. On

CETTE Ille eft une rade commune & un excellent lieu de rafraîchiffe- Houtman. ment pour les Vaiffeaux qui vont aux Isles Moluques, à Banda & à Macaffar. On y voit quelquefois des Chinois, qui viennent echanger leurs fabres & leur porcelaine pour des toiles de coton. Les petits Caxas n'y ont aucun cours. On n'y reçoit que les grands, dont six mille y valent une réale de huit.

ENTRE divers métaux que l'Isle produit, on affura les Hollandois, que les Mines d'or & de cuivre y font communes. Mais le Roi ne permet pas qu'on les ouvre; & quelque jugement qu'on en porte, ceux qui obtinrent la permission de voir le Palais du Roi, y virent plusieurs vaisseaux d'or ou dorés, plus précieux même, qu'ils n'en avoient vû dans aucune autre Cour des Indes, quoique le Gouverneur de Bantam en cût un fort grand nombre.

LES plus grands Seigneurs de cette Cour ne parlent au Roi que les mains Bon Goujointes. Il se répose de l'administration sur un Lieutenant-Général, qui porte le titre de Quillor, & sous lequel plusieurs autres Seigneurs gouvernent, chacun dans son département. L'union est admirable dans toutes les parties de ce petit Etat. Un rebelle seroit attaqué aussi-tôt par tous les autres Sujets, & fon moindre supplice seroit le bannissement. Il n'y avoit pas plus de dix ou douze ans, qu'un Prince du fang royal ayant confpiré contre la vie du Roi, son entreprise avoit été découverte. Il avoit été condamné à mort avec tous ses Complices. Mais le Roi touché de compassion, avoit changé la peine capitale en un banniffement dans une Isle déserte. où ils furent tous transportes. Cette Isle est au Sud-Est de Bali & se nomme Pulo Rossa, qui fignific Isle déserte. Ils la cultivérent; & depuis si peu d'années, ils l'avoient peuplée de toutes fortes de bestiaux. Leur Religion plée, n'étoit pas différente de celle de Bali, mais ils avoient adopté l'ufage établi dans divers autres Pays des Indes, de faire un point d'honneur à leurs feont brû-femmes, de fe brûler après la mort de leurs maris & dans le même bucher. On croit, fuivant la remarque de l'Auteur, que l'origine de cette barbare matis, coûtume, vient d'un certain Royaume, où les femmes qui fe laffoient de leurs maris, ne faifoient pas difficulté de les empoisonner. Pendant que les Hollandois étoient dans la Bave de Padan, ils apprirent qu'on devoit brûler à Pulo Rossa, le corps d'un des principaux Insulaires, & que près de cinquante femmes s'étoient dévouées volontairement au même fort. Ils fürent follicités d'affafter à ce spectacle. Mais ne pouvant s'en former qu'une affreuse idée, ils réservèrent leur curiosité pour des objets moins tragiques (c).

LE 20, une partie de l'équipage étant à terre, deux Matelots du Maurice, l'un nommé Emanuel Rodenburg, d'Amsterdam, l'autre Jacques Claffen, de Delft, s'avancèrent dans l'Itle & déclarèrent de loin à leurs Compagnons, que s'ils tardoient trop à revenir, il feroit inutile de les attendre. Le lendemain ils firent demander leurs habits, qu'on refusa de leur envoyer. Comme ils avoient pris ce parti fans aucun fujet de plainte, & que tous les Habitans s'accordérent à cacher le lieu de leur retraite, on ne

1597.

Mines d'or.

Ifle de Pulo-Roffa, com-

(c) Pag. 421 & 422. X. Part.

MOUTMAN. I 597-

pût douter qu'ils n'eûssent été séduits par les agrémens d'un si beau séjour. & peut-être par les careffes de quelques femmes de l'Isle (d).

Erat de la Flotte à fon départ des Indes.

APRÈs avoir employé trois femaines à renouveller les provisions, on remit enfin à la voile le 26 de Février, pour prendre la route du Cap de Bonne-Eipérance. Les équipages, qui étoient partis de Hollande au nombre de deux cens quarante-neuf hommes, se trouvoient réduits à quatre-vingt-neuf (e); & de quatre Vailfeaux, il n'en restoit que trois, affez mal équipés pour faire craindre les dangers d'un voyage fi pénible. Outre les quatre-vingt-neuf Hollandois, on comptoit huit autres hommes qu'on avoit pris ou reçûs fur la route; deux Negres de Madagafcar, un Chinois, deux Malabares, un qui fe disoit ne a Malaca, un jeune garçon de huit ou neuf ans, natif de Joartam dans l'Isle de Java, &

Ouercile entre les Officiers.

le Pilote Abdul, qui paroissoit disposé par inclination, à suivre la fortune des Hollandois jusques dans leur Patrie, où il ne pouvoit manquer de trouver des occupations convenables à ses talens. Lorsqu'on n'eût plus devant les yeux que l'image du retour & la nécessité de rendre compte à la Compagnie des opérations du voyage, tous les Officiers s'étant assemblés à bord de la Hollando, il s'eleva d'etranges débats entr'eux, fur la conduite qu'on avoit tenue devant Bantam (f). Les Commis reprochèrent aux Capitaines & aux Pilotes, de les avoir abandonnes au péril qui les ménaçoit dans le Comptoir. & de n'avoir consulté que leur effroi pour se rétirer. Les Capitaines accuférent les Commis, d'avoir manqué, par une fausse prudence & par de mauvais ménagemens, à faire la cargaifon de poivre, quoiqu'ils euffent été conduits dans un bon Port & dans la Ville du monde la plus propre à ce Commerce (g). Cette querelle fe renouvella plus d'une fois pendant le cours de la navigation, qui fût d'ailleurs fort heureuse. LA Flotte avoit pris fon cours par le Sud de Java. & le 24 d'Avril.

Retour de la Flotte.

on eût la vûe de cette partie de l'Afrique, que les Portugais nomment Terra do Natal, fituée par les trente-trois degrés onze minutes de latitude Sud. Le 26, les disputes qui continuoient toujours entre les Officiers, obligèrent le Vaisseau la Hollande à se séparer des deux autres. Ceux-ci pafferent le 6 de Mai, devant le Cap des Aiguilles, & se trouvèrent le 25, près de l'Isle de Ste. Helene; mais étant venus le lendemain fous le Cap du Nord pour entrer dans la rade, ils y virent quatre grandes Caraques Portugaifes qui y étoient à l'ancre. La peur qu'ils en eurent, les empêcha de s'arrêter, comme ils en avoient dessein, pour prendre de nouvelles provisions de fruits, de volaille, de chévres, & de cochons, dont cette Isle est remplie. Deux heures après, ils rejoignirent la Hollande, dont l'équipage rapporta, qu'ils avoient rencontré deux Vaisseaux François, par la hauteur de vingt-deux degrés cinquante minutes, mais

contens de leurs Officiers, & se plaignoient hautement de ce qu'on ne leur donnoit que du riz & de l'eau pour toute nourriture, pendant que leurs Officiers avoient tous les jours, plusieurs fortes de mêts rotis & bouillis, outre quantité de fruits de toutes especes. R. de l'A. A.

<sup>(</sup>d) L'Auteur du Journal n'étoit pas fi palant que Mr. Prevoft; car il ne fait pas l'honneur aux Beautés de Bali, de foupçonper leurs attraits de cette féduction, R. d. E.

<sup>(</sup>e) Pag. 420. (f) Pag. 421. (g) Les Matelots étoient suffi fort mé-

1597.

dont ils n'avoient pas pû s'approcher, à cause que la frayeur avoit sais Hourman, les François. Le jour d'auparavant, ils avoient aufli atteint une de ces quatre Caraques dont nous venons de parler, & qui ayant reconnu qu'ils étoient Hollandois, avoit d'abord arboré Pavillon rouge, & leur avoit envoyé deux volces de canon; La Hollande lui en ayant rendu einq, ils continuérent leur route de part & d'autre. Les trois autres Caraques ayant apperca la Hollande, tirerent un coup de canon, pour faire revenir leurs gens qui étoient à terre. En effet, lors que le Maurice fût à leur vûe, les quatre Caraques paroissoient être prêtes au combat.

Le premier & le 2 de Juin, les Hollandois virent plusieurs oiseaux, qui leur firent juger qu'ils n'étoient pas loin de l'Itle de l'Afcension. Le 7, ils passerent la Ligne, & le 26, ils virent sur la Hollande, beaucoup de poussière, que le vent y faifoit voler, ce qui leur fit préfumer qu'ils n'étoient pas loin de l'Isle de S. Antoine, qui est la plus occidentale de toutes celles du Cap-Verd. Le 20, ils vinrent dans la Mer de Sargasso, ainsi nommée par les Portugais, à cause du Sargasso, ou Cresson, dont elle est couverte. Le lendemain, ils pafferent le Tropique du Cancer. Le 12 de Juillet, ils se crûrent près des Isles de Corvo & de Flores, qui font partie de celles que les Portugais ont nommées les Açores, ou les Isles des Eperviers. Ils étoient à la hauteur de trente-sept degrés. Le 5 d'Août, ils entrèrent dans la Manche d'Angleterre, & le 11, ils se trouvèrent devant le Texel (b), où l'on fût battu d'une si grosse tempête, que l'équipage du Vaisseau la Hollande, se vît force de couper son mât. Ensin l'on arriva le 14, dans le Port d'Amsterdam.

(b) Add. de l'A. A.

g. I I.

Second Voyage des Hollandois aux Indes Orientales. Fait par Van Neck.

VANNECK 1508.

OUAND cette entreprise, qui suivit de près le retour de Houtman, ne se Motifs de trouveroit pas liée naturellement avec la première, non-feulement ce voyage. parce qu'on y comptoit les memes Pilotes, & particuliérement le Guzarate Abdul, que les Hollandois avoient amené de Java dans cette vûe; mais plus encore, parce qu'elle fût jugée nécessaire pour réparer les disgraces du

voyage précédent; elle ne demanderoit pas moins la place qu'on lui accorde ici, pour fatisfaire la curiofité d'un Lecteur attentif, qui doit fouhaiter d'apprendre comment le Commerce Hollandois fût rétabli à Bantam.

On équipe une Flotte nombreufe,

L'IMPORTANCE de cet objet, porta les Directeurs de la Compagnie à faire un armement beaucoup plus confidérable que le premier. Le nombre des Vaisseaux fût doublé. On employa tout l'Hyver à les équiper; & le premier de Mai 1598, ils partirent du Texel fous le commandement de l'Amiral Jacques Cornelifz Van Neck. On nous en a confervé les noms. Le premier, qui portoit l'Amiral, se nommoit le Maurice. Le second, commandé par Wybrand Van Warwick, dont le nom s'immortalisa dans la suite par d'autres expéditions, s'appelloit l'Amsterdam. Les noms des six autres

VARNECE.

c E. étoient ceux des Provinces de Hollande, de Zelande, de Gueldres, d'Utrechs,
de Frife & d'Oueriffel. Tous les équipages montoient enfemble à cinq cens
foixante hommes.

(a) LEUR navigation n'offre que des évenemens communs infou'au

Sa féparation.

L'Isle de Cerné nommée Maurice par les Hollandois.

mois de Septembre, qu'après avoir é é fépares par une furieuse tempéte à la hauteur du Cap de Bonne-Elperance, cinq d'entr'eux fûrent pousses vers l'Isle de Madagascar. Ils doublérent le Cap de St. Julien, & le 17, ils déconvrirent une Isle, que les Portugais avoient nommée jusqu'alors, l'Isle de Cerné. Les Hollandois ne la connoifioient que par fon nom. Ils envoyèrent auffi-tot vers le rivage, doux Chaloupes, dont l'une apperçût un beau Port, qui pouvoit contenir plus de cinquante Vaisscaux à l'abri de tous les vents, avec un excellent sond. Elle apporta le soir liuit ou neuf gros oifeaux, & un grand nombre de petits, qui s'étoient laissés prendre avec la main. Les Matelots avoient découvert de l'eau fraîche, qui couloit des montagnes, & toutes les apparences leur avoient promis une grande abondance de rafraîchissemens. Cependant, comme on ignoroit encore qu'elle fût fans Habitans, le Commandant, à qui les maladies pressantes de fes gens ne permettoient pas d'employer beaucoup de tems à la reconnoître, fit descendre le 20, une grande partie des équipages, & se mit en état de n'avoir rien à rédouter de la furprise. Le lendemain & les jours suivans, il envoya les Chaloupes dans d'autres endroits de l'Itle, pour y chercher des hommes. On continua d'y trouver quantité d'oifeaux, qui ne faifoient aucun mouvement à l'approche de ceux qui vouloient les prendre. On y vît un grand nombre de coeotiers. Dans un endroit du rivage, on trouva environ trois cens livres de cire, fur laquelle il y avoit des lettres Grecques, & l'on fût furpris d'appercevoir, à peu de distance, un pont volant de Vaisfeau, une barre de cabestan, & une grande vergue, qui devoient être les reftes de quelque Vaiffeau enfeveli dans les flots. Mais on s'efforça inutilement de se procurer d'autres lumières, & routes les recherches ne firent découvrir aucune trace d'hommes. Il ne pût rester aucun doute que l'Isle ne sut déserte. Les Hollandois, après avoir rendu graces au Ciel de les avoir conduits dans un fi bon Port, lui donnérent le nom de Maurice (b), à l'honneur du Prince d'Orange.

(a) Le 15, lie clarent la vola de l'Illa de Madér, de des prittes flera qui forna utour, que les Fortugeis repetites l'Europies, de per les Maviliers II Hollandies nomment Sul Parlers, de conse les Maviliers II Hollandies nomment Sul Parlers, de Serriers, Le 17, lis pafferres Genera, de 18 parlers, deux de little Chansier, de 18 parlers, deux de l'Illa Chansier, de 18 parlers d

pandoit autant de lumière, que fi c'eût été une chandelle. Le 8 d'Août, lis fûreur léparés par une l'unieule templete, & le 25 cinq Vailleaux de la Flotte jettérent l'ancre pour la première fois depuis leur départ, près du Cap d' 8'. Laurent, ou de Madégaléar. Le 29, lis doublèrent ce Cap, & le les denain . celui de

St. Tutien, dans la mêmetih. Ad.J. R. de l'A. A. (b) On ne fera pas furpris, que l'Auteur s'artète volontiers à la defeription de cette file, fi l'on confidère, qu'elle étoit encore deferre & que les livillandois lui ayant donné le noum de Mauriez, qu'elle a confirmé jusqu'ace qu'elle alt pris (celle alt pris (cell d'if) de France, lis 3 y lont, attribués long-tems une fotte de droit,



## HAVRE DE L'ISLE MA Sud Eft.



HAVEN VAN 'T EILAND Zuid-Ooften.

A let altyd. Be to the fillend and the fillend and the fillend and fillend and



٠



7 May 200

CETTE Isle (c), n'a pas moins de quinze lieues de circuit. La profondeur de la VANNECE Mer.à l'entrée du Port, est d'environ cent brasses. De quelque part qu'on jette les yeux fur le Pays, on n'y apperçoit que de hautes montagnes, couvertes à la vérité, d'arbres verds, mais fouvent enveloppées de nuages, & quelquefois d'une épaiffe fumée. Le fond est pierreux presque par tout. Cependant il est si fertile en arbres, qu'ils y croissent serres l'un contre l'autre jusqu'à ne laisser aueun passage. Le bois de ces arbres est la plus belle ébène qui se voye; il y en a d'autres qui sont d'un beau rouge, & d'autres qui font auffi jaunes que de la eire. Les Hollandois en apportèrent de ces trois fortes à Amsterdam, où tout le monde en admira la beauté. Ils trouvèrent aussi quantité de palmites, qui fournirent à la Flotte un rafraschiffement fort agréable. Leur groffeur est à-peu-près celle des cocotiers; mais le fommet de l'arbre offre une groffe tête, qui contient une moëlle auffi blanelie & autii douce qu'un navet.

On éleva des hutes dans l'Isle, avec la faeilité que donnoit cette abondance extraordinaire de bois. Le prompt rétablifiement des malades fit juger que l'air y étoit fort fain. La Mer y est fipoissoneuse, que d'un coup de seine on preuoit un demi-tonneau de poisson. On prit une raye, qui mauxfervit pour deux repas à l'équipage entier d'un Vaisseau. Les tortues y étoient si grosses, que six hommes pouvoient s'affeoir dans une seule écaille. On n'y trouva point de quadrupèdes, mais à l'égard des oifeaux, jamais les Matelots Hollandois n'avoient taut vo de sourcevellee He en prenoient jusqu'à cent cinquante dans un après midi. Les herons, plus sauvages, s'envolèrent lorsqu'ils fûrent poursuivis, & se perchèrent d'abord fur des arbres. Ensuite ils disparurent tout à fait. On ne vît qu'un petit nombre d'oyes; mais celui des perroquets gris étoit surprenant. On admira particulièrement certains oifeaux de la grandeur d'un cygne, qui ont la tete groffe, & une peau par-defius en forme de capuchon. Trois ou quatre plumes noires leur tiennent lieu d'ailes, & leur queue n'est composée que de quatre ou cinq plumes grifatres & frifées. Leur chair est si dure & si coriace, excepté celle de l'estomac, qui est assez bonne, que les Hollandois leur donnérent le nom de Walg-vogels; c'est-à-dire, dans leur langue, Oiseaux de déguis. D'ailleurs l'abondance des tourterelles, qu'ils trouvoient excellentes, leur faifoit rejetter tout ee qui leur paroiffoit moins agrea-

WARWICK, qui commandoit depuis qu'on s'étoit féparé de l'Amiral, fit suspendre à un arbre, une table de bois, sur laquelle il sit graver les armes de Hollande, de Zélande & d'Amsterdam, avec cette inscription en Portugais: Chrislianos Reformados. Il y fit enfermer de pieux, un espace d'environ quatre cens toiles, où il fit femer & planter, comme dans un jardin, des fruits, des grains & des légumes, pour faire l'épreuve du ter-

(c)Mr Prevoft place ici cettelifle par dix-huit degres trente mir utes de latitude de Sud. Mais outre que cette détermination n'est point juste, elle ne fe trouve pas dans l'Original. La pointe du Nord, est environ par dix neuf de-

ble.

grés trente mínutes, & le Port où les Hol!andois mouillèrent l'ancre, paroit être celui qui est au côté Sud-Eit de l'itle, où ils bet rent enfuste un Fort appellé Frederic Henre R. de TA A.

1508. Sa descrip-

Ses produetions naturel-

1508.

VANNECE. roir. Il y laiffa auffi quelques poules, dans la vûe d'y faire trouver aux Vaisseaux qui vont aux Indes, diverses sortes de rafraschissemens (d).

Arrivée de PAmiral à Bantam.

Le remit à la voile, & le reste de sa navigation sût heureux; mais il avoit été devancé par l'Amiral, qui arriva le 26 de Novembre, avec les trois autres Vaiffeaux, dans la rade de Bantam (e). Il faut supposer que les Hollandois n'avoient pas attendu qu'ils cuffent jetté l'ancre devant cette Ville, pour concerter les moyens de rentrer en grace avec le Gouverneur. Les excès auxquels ils s'étoient emportés, dans le premier voyage, devoient leur faire craindre de trouver dans l'Isle autant d'ennemis que d'habitans. Ils firent descendre à terre Corneille Heemskerk, Commis de l'Amiral, pour fonder les dispositions. Ses ordres portoient de rechercher la faveur & l'amitié des Infulaires, fans leur rappeller le fouvenir du paffé, & de demander au Gouverneur, ou au Chepate, la permiffion d'etablir avec eux un Commerce honnéte & transuille.

Il est regardé comme ennemi,

HEEMSKERK trouva toute la Ville revoltée contre ses propositions. Les Habitans n'avoient pas plutôt vû paroître la Flotte, qu'ils s'étoient attendus à de nouvelles hostilités. Ils ne doutoient pas que ce ne sût la même qui les avoit infultés l'année précédente, & qu'elle n'ent tenu la mer depuis ce tems-là, pour exercer la piraterie. Les Portugais, qui leur en avoient fait prendre cette idée, ne manquèrent pas de la fortifier par leurs repréfentations, & de leur infpirer de nouvelles terrenre 1 teemskerk revint à bord, après avoir fair due affares inuenes pour justifier fa Nation.

Le Pilote Abdul fait recevoir les Hollandois à Bantam.

DANS cet embarras, on prit le parti de faire descendre Abdul (f), qui fervoit de Pilote à l'Amiral, & de remettre entre fes mains une négociation dont on commençoit à fentir les difficultés. Ce Guzarate, qui avoit quantite d'amis dans la Ville, eût l'adreffe de les adoucir en faveur des Hollandois; & dans l'espace de peu de jours, il poussa si vivement son entreprise. qu'il engagea le Gouverneur à recevoir quelques Députés de la Flotte. C'étoit avoir gagné beaucoup, & l'on ne douta point que des la première audience, les civilités & les préfens ne fissent le reste. En effet, les Députés fürent bien recûs; & le Chepate, qui représentoit pour le jeune Roi, encore enfant, écouta favorablement leurs explications. Les préfens confiftoient en une coupe dorée, quelques piéces de velours & d'autres étoffes de fove, de beaux verres & des miroirs dorés. Ils préfentèrent en même-tems les Patentes des Etats Généraux & du Prince Maurice. Après cette cérémonie, on convint facilement des articles du Commerce, & dès le lendemain, il fût ouvert avec tant de fuccès, qu'en moins de cinq femaines, les trois Vaisseaux fûrent presqu'entiérement chargés (g).

Commerce favorable.

Arrivée du Vice-Amiral. CEPENDANT il ne leur fût pas avantageux qu'Abdul cût annoncé l'arri-

(d) Pag. 451 & fulv. (e) Ces trois Valifleaux ayant été feparés du rette de la Flotte, comme on l'a rapporté plus haut . relachérent à l'Ifle Ste. Marie . où ils firent prifonnier le Roi , ou Phulo , qui donna une vache & un veau pour fa rancon. De-là ils allèrent à la grande Bave d'Antongil, mals n'y ayant point trouvé de rafralchissemens, à cause de la guerre qui étoit entre les Rois du Pays, ils continuerent leur route. R. de l'A. A.

(f) Voyez la Relation précédente, (g) Pag. 457, 458.

vée de cinq autres Navires, qui devoient même être fuivis d'un plus grand VANNECE. nombre. L'attente d'un si grand Commerce sit tenir d'abord le poivre sort cher. Mais les Hollandois, charmés de voir prendre un tour si favorable à leurs espérances, ne laissérent pas d'achever leur cargaison. Leur joye sût au comble en voyant arriver, un mois après, le Vice-Amiral Warwick avec ses cing Vaisseaux. Ils se hâterent d'en charger un de tout ce qui restoit de poivre aux l'abitans; & dans l'impatience de porter de si bonnes nouvelles à la Compagnie, l'Amiral partit le 11 de Janvier 1599, avec les quatre Vaisseaux chargés. Leur cargaison étoit de quatre cens lastes de poivre, cent de cloux de girofle, & une quantité médiocre de fleur de muscade & de canelle. Ils arrivèrent heureusement au Texel le 19 de Juillet, après un voyage de huit mille lieues, qui n'avoit pas duré plus de quatorze mois & dix-huit jours (b). L'unique accident de ce retour, Vailleaux. fût le châtiment que l'Amiral imposa au Contre-maître d'un des quatre Vaisseaux, pour avoir ôsé frapper le Maître. Cet Ossicier, qui se nommoit Pierre Gysbrecht/z, fût condamné à demeurer dans l'Ille déserte de Sainte Hélene, où on lui laissa néanmoins une certaine quantité de pain, d'huile & de riz, avec des hamecons pour la pêche, de la poudre & un

WARWICK avant succedé à la qualité d'Amiral pour les quatre autres Vaiffeaux, l'Amsterdam, la Zelande, la Gueldres & l'Utrecht, quitta Bantam le 8 de Janvier, pour se rendre aux Mos Molugnos. Il mouilla sans defiance devant Jacatra, parce que la Flotte de l'année précédente n'avoit en rien à démêler avec cette Ville. Le 22, il s'approcha auffi librement de Tubaon, où les premiers Hollandois n'avoient reçû que des faveurs & des civilités du Roi. [L'accueil qu'il leur fit cette fois-ci, ne fût pas moindre. Il vint lui-même fur le rivage, pour les engager à le suivre jusqu'à fon Palais, dont on leur fit voir tous les appartemens (k). Ce Prince se proposoit de se rendre, à son tour, à leur bord. Mais la Flotte, qui remit à la voile le même jour 24 & le 26, ne lui en laissa pas le tems (1). Les quatre Vaisseaux s'étant ainsi séparés, l'Amiral & l'Utrecht allèrent jetter l'ancre entre Java & la petite Isle de Madure, tandis que les deux autres s'approchèrent de Joartam, pour chercher un Pilotecôtier qui voulût conduire la Flotte aux Moluques. [Ils y reçûrent le lendemain 28, un present du frere du Roi de Tubaon pour le Vice-Amiral, & le 31, un antre que le Roi destinoit au Prince d'Orange. Ce dernier présent consistoit en un superbe Cris ou poignard, dont le manche représentoit le fimulacre du Roi en or, tout garni de pierreries, & deux magnifiques javelines (m). Dans l'intervalle de cette separation, quarante hommes, tant de l'Amiral que de l'Utrecht, qui fans faire réflexion aux

1599. Retout de l'Amiral en Hollande a-

Warwick demeure avec les quatre au-

Quarante arrêtés à Ma-

(b) Pag. 459. & fuiv. Le Journal met l'arrivée an 19 de Juin & la durée du vo-yage, à quinze mois; mais c'est une faute que nous avons corrigée fur d'autres infor-mations. Van Neck fit le 27, de Juillet, fon entrée à Amsterdam, au son des Cloches de la Ville & aug fanfares de hult trompet-

tes dont il étoit précédé , & le Magistrat lui fit présenter le vin d'honneur. R. d. E. (i) Pag. 460.

(k) Ou en trouvera cl-dessous la Defeription, dans celle de l'ise de Java.

querelles de l'année précédente, avoient pris terre à Madure, fûrent arrêtés 1599. dans une Ville nommée Aroffabaia, [ qui cft la Capitale de Madure, & dont il a été fait mention dans le premier Voyage (n). ] Cet incident, qui fût auffi-tôt communiqué aux deux autres Vailleaux, les fit hâter de rejoindre l'Amiral. Mais il mérite d'être expliqué avec plus d'étendue.

L'AMIRAL & l'Utrecht ayant pris leur cours vers la pointe occidentale de l'Isle de Madure, avoient mouillé devant la petite Ville d'Arossabaia, Place forte, dont les murailles & les portes font fort épaisses & munies de plateformes, où les Habitans font la garde pendant toute la nuit. Ils avoient envoyé une Chaloupe & un Canot, pour acheter du riz & d'autres rafraîchiffemens. La Chaloune s'étant chargée de riz avoit touché au fond . & s'étoit trouvée obligée d'attendre le retour de la marée pour se remettre à flot. Pendant ce tems-là, un Seigneur de l'Ille avoit représenté au Roi,

Le Roi en fait encore arrêter d'autres.

que ces Etrangers étoient les mêmes qui avoient tué, l'année précédente un grand nombre de ses Sujets; & le ressentiment des Insulaires s'étoit échauffé fi vivement, qu'ils avoient arrêté la Chaloupe & le Canot. Schuermans, Commis de l'Amiral, s'étoit rendu au rivage avec quatre home mes, dans un autre canot, pour s'informer de ce qui pouvoit retarder ces deux Bâtimens. Il y avoit été arrêté comme eux. On lui avoit ôté fon chapeau, fon épée & fon argent, pour le conduire avec tous les autres; qu'on avoit aussi desarmes, dans une petite maison, où quelques-uns d'entreux avoient même été déponillée Le Not avoit fait enlever deux pierriers & toutes les armes qui étoient dans la Chaloupe. Enfin les prifonniers avoient obtenu de ee Prince, la permission d'envoyer à bord trois d'entr'eux, pour avertir l'Amiral de ce qui se passoit; mais à condition de revenir sur le champ; & la crainte d'exposer leurs Compagnons à d'autres violences par le moindre retardement, leur avoit fait exécuter fidélement leur promeffe (0).

Négociations inutiles.

Telle étoit la fituation de cette affaire à l'arrivée des deux Vaisseaux. Il ne paroiffoit pas que la vie des prifonniers fût menacée; mais l'intention du Roi étoit apparemment de vendre leur liberté fort cher. On tint Confeil dans la chambre de l'Amiral. Le parti de la négociation étant le feu qu'il y eût d'abord à tenter, on s'expliqua par des lettres & des réponses qui la firent traîner pendant plusieurs jours. Les propositions du Roi partirent excessives. Il demandoit, pour la délivrance des quarante prison niers (p), deux des plus groffes piéces de canon qui fuffent à bord de l'Amiral, pluficurs pièces de drap & de velours, & mille pièces de huit. L'A miral rejetta ces demandes. Il fit déclarer qu'il n'étoit pas maître de dif poser du canon, mais qu'il étoit prêt à composer pour une somme d'argent. On continua pendant quelques fours de négocier fur ce fondement. Les difficultés, de la part des Infulaires, fembloient augmenter par le d lai. Cependant l'Amiral de l'Isle, qui étoit favorable aux Hollandois, ob-

tint du Roi la liberté de huit ou neuf des prisonniers, qui retournérent à

bord dans le canot. Mais à-peine furent-ils partis, que les Infulgires fe re-

Les prifonniers Holland vis font maltraités.

> (n) Add, de l'A. A. ( o ) Pag. 473. & fuiv.

(p) Pag. 475.

pentirent de cette complaifance & firent conduire les autres dans un Bourg. où ils fûrent étroitement gardés. Le lendemain, ils fûrent menés tous, à l'exception du Commis, du Pilote & de quelques autres, dans une caverne ou une espèce de basse-sosse, sur le sommet d'une montagne. Là, ils n'eurent pour lit que des feuilles d'arbre, & pour nourriture, que ce qu'un de leurs gardes alloit mandier pour eux dans les Villages voifins (q).

L'AMIRAL fût si peu informé de leur fort, qu'ignorant mênie où ils avoient d'abord été conduits, il croyoit que la plûpart d'entr'eux étoient pour les déliencore dans la Chaloupe. Il affembla le Confeil; &, dans cette idée, on réfolut d'entreprendre quelque chose pour les délivrer. La Chaloupe étant à l'entrée du Port, il paroissoit facile de surprendre les gardes & de leur enlever leur proye. On mit cent cinquante hommes dans trois Chaloupes & trois Canots. Cette petite Flotte découvrit , en approchant de la terre, une multitude de gens & deux Portugais avec des bannières de paix, qui vinrent au-devant d'eux pour les affürer, que les Infulaires ne défiroient qu'un prompt accommodement. C'étoit un artifice pour leur donner le tems de fe mettre en défense. Vingt hommes des Chaloupes cûrent l'imprudence de fauter à terre fur la foi de cette déclaration. On tira fur enx de toutes parts. Il en demeura trois ou quatre fur la pouffiére; & le Vice-Amiral, qui commandoit le détachement, fauva les autres en les faifant rentrer promptement dans fa Chaloupe (r).

La colère des Hollandois devint si vive, qu'ils ne balancerent point à s'avancer vers la Ville. Ils en étoient fort proches, lorsqu'ils s'apperçurent que les Habitans faifoient une fortie par une autre porte, pour les enfermer dans le havre. Leur premier soin sut d'envoyer deux canots à la barre & de s'en affurer, parce qu'ils avoient conçû, que fi leurs ennemis fe rendoient maîtres de la barre, ils s'y trouveroient pris comme dans un filet. Pendant ce tems-là, on ne ceffoit pas d'escarmoucher de part & d'autre. Les Infulaires tiroient leurs pierriers. Il fe fervoient aufli de leurs fufils & de leurs arcs. L'espérance de ces Barbares étoit de forcer les Hollandois à confumer toute leur poudre, dans l'opinion qu'enfuite ils en auroient bon marché. Mais une groffe tempéte qui s'éleva prefque fubitement , & la marée d'ailleurs qui commençoit à se retirer, obligerent les Chaloupes & les Canots de se retirer vers la Flotte. En fortant du havre, une des Chaloupes, montée de trente-fix hommes, fut renversée par les vagues. Un Canot Hollandois qui portoit treize hommes cût le même fort. Ce double malheur coûta la vie à plusieurs Hollandois, dont les uns se noyèrent, & les autres furent tués par les Infulaires. Quelques-uns, qui furent jettés fur le rivage, du côté où fe trouvoit un Renégat de Tubaon qui étoit ami de leur Nation, obtinrent la vic en fa faveur (s). On fe contenta de les faire mettre à genoux & de leur répandre une poignée de fable fur la tête, pour marquer la grace qui leur étoit accordée. Mais tous ceux que les flots jettérent de l'autre côté, fûrent maffacrés fans pitié. La fureur de leurs ennemis alloit

WARWICK 1599.

Tentative

Maffacre des

qui avoit apporté à bord les présens du Roi de Tubaon. On s'étoit servi de lui pour Pag. 476. Ce Renégat Portugais étoit le même r T négocier la rançon des prisonniers, R.d.E. X. Part.

## VOYAGES DES HOLLANDOIS

# A 1 WICK.

jusqu'à se jetter dans l'eau pour les tuer. Il n'en échapa que vingt-cinq, qui surent conduits le soir dans les prisons de la Ville. On chargea de sers le Trompette & le Caporal. Tous les autres surent lies ensemble; quoique

Rachat des prifonniers.

trois d'entr'eux fuffent dangereufement bless (1).

Le 6 de Fevirer, ils furent transferés dans la même caverne où leurs.

Compagnons étoient déjà rensemés. Mais dès le lendemain on les fit fortir tous de ce cachot, pour retoumer à la Ville. Le Trompette & le Caporal furent conduits devant le Roi, qui leur ossirit des femmes & d'autres gratifications s'ils vouloient s'attacher à fon fervice. Ils repondirent qu'ils etoient réfolus de se rembarquer avec leurs amis, & qu'ils espérionet que l'Amiral finiroit leur captivité. Le nombre des prisonners montoit à cinquante & un. On leur sit traverser la Ville, pour être transportés dans une petite Ille, o dit is sûrent gardés à vile jour & nait.

Réflexions qui font défirer la paix à l'Amiral, CERENDANT l'Amiral condicter qu'in l'avoir par fait le Voyage des In-CERENDANT l'Amiral condicter qu'in l'avoir par fait le Voyage des In-CERENDANT l'Amiral condicter qu'in n'eint pas même égale aux outrages que fon file avoir regréfaille, qu'in réint pas même égale aux outrages que fon file avoir regréfaille, qu'in réint pas même égale aux outrages que fon file avoir regréfaille, qu'in réint pas même égale aux outrages que pièces de huit pour la rançon des prifonniers; à condition que s'ils n'étotent pas renvoyés tous à la fois, le payement fe feroit à proportion du nombre, en draps ou en argent, au choix des Infuliaires. Le 14, lis fe retrouvèrent tous fint à l'internation de deux n'interiors, qui demendrent volontes quatre Valifeaux mirres à la voile pour les Moteques, avec le chagrin d'avoir payé bien cher pour les fautes d'autrai (°). Le 3 éé Mars, étant entres dans le Détroit d'Amboine, qui eff extré-

mement étroit, ils mouillèrent fur la Côte, devant une petite Ville qui fe

Il se rend aux liles Moluques.

nomme Itou, ou Iton. L'Isle d'Amboine, que quelques-uns mettent au nombre des Moluques (x), est très-fertile en cloux de girofle, & en diverses sortes de fruits, tels que des oranges, des limons, des citrons, des noix de cocos, des bananes, des cannes de fucre, &c. Les Hollandois étoient bien éloignés de prévoir qu'en moins de quatre ou cinq ans, ils deviendroient les maîtres d'un Pays si riche; après en avoir chasse les Portugais. Ils ne pensoient qu'à charger leurs quatre Vaisseaux de cloux de girosse. Les apparences furent flateuses pour leurs désirs. Des le lendemain ils virent paroître l'Amiral d'Amboine, qui fit le tour de leur Flotte avec trois des plus belles Galères de l'Ifle, que les Habitans nomment Caracores ou Caracoles, Elles étoient montées d'un nombreux équipage, & de tout ce qui fert à la guerre & à la mer. Cette volte fût accompagnée de grands témoignages de jove. Les Infulaires chantoient. Ils frappoient fur des bassins de cuivre, & fur de longs tambours qu'ils tenoient fous le bras. Les voix s'accordoient avec le son de ces instrumens, & les Rameurs suivoient la cadence. Chacune des trois Caraçores étoit armée de trois pierriers, dont

l'Amiral fit faire une double décharge à l'honneur des étrangers. Les Hol-

y eft reçu.

(t) Pag. 478. & fuir, (v) Pag. 479. (x) Pag. 48h

landois

landois firent auffi leur falve. Mais toutes ces affectations de zele & d'a- WARWICK mitié ne les empêchèrent pas de faire bon quart, fur-tout lorfqu'ils fûrent informés, que les Infulaires avoient fait pendant toute la nuit une garde exacte fur le rivage.

L'AMIRAL Indien étant monté à bord de l'Amiral Hollandois, lui demanda quel étoit le deffein de son Voyage. Warwick lui sit une réponse dont il parût fort fatisfait. Il invita les Hollandois à descendre. Sur cette offre, le Vice-Amiral se rendit le lendemain au rivage. Il y sût recû avec beaucoup de civilité, fous une tente de voiles de Vaisseaux. Cette premiere conférence dura plus de trois heures. Elle fût renouvellée le 6, & tous les Commandans de l'Isle promirent au Vice-Amiral de lui faire trouver affez de girofle pour la charge de deux Vaiffeaux. En revenant à bord, il y amena le frère du Roi de Ternate, accompagné d'un grand nombre de Seigneurs du Pays, qui avoient la curiofité de vifiter les Vaif-

Il obtient la Commerce.

MALGRÉ l'idée que l'Amiral avoit conçûe du Commerce d'Amboine, il rabbatit beaucoup de ses espérances, lorsqu'il eut appris par les offres mêmes des Infulaires, qu'il n'y trouveroit que la charge de deux Bâtimens. Les troubles de l'Ifle étoient peu favorables au Commerce. Quoique les Portugais n'y fûssent pas absolument les maîtres, ils possédoient encore un Fort vers la pointe occidentale, d'où ils incommodoient beaucoup les Habitans ; & l'arrivée des Hollandois leur caucant de l'embrage, ils faifoient des mouvemens confidérables, pour les dégoûter de leur entreprise par la crainze d'une guerre à laquelle ils les croyoient peu disposés. En effet Warwick y avoit fi peu de penchant, que fes ordres au contraire, portoient de l'éviter. Cependant il réfolut d'accepter ce qui lui étoit offert à Amboine, & d'envoyer deux de fes Vaisseaux à Banda, pour y charger des noix & de la fleur de muscade. Ainsi les deux Navires Zelande & Gueldres furent nommés pour cette expédition (y).

Les Portes gais chagrinent ics Infu-

ILs partirent le 11 de Mars; & des le 14 au foir ils eurent la vue de l'Iste de Banda, qui leur demeura au Sud-Est (2). La nuit suivante, ils Valsteaux Hollandois se pafferent fous celle de Pulo Setton, qui n'est qu'à cinq lieues au Nord-Ouest (éparent, de Banda. Les Hollandois fûrent extrémement furpris des marques de frayeur que leurs Lamaneurs Indiens donnérent à la vûe de cette Isle. Ils apprirent d'eux, non-seulement qu'elle est inhabitée, mais que tous les Insulaires voifins la croyent occupée par le Diable, & que jamais ils n'ont eû la hardieffe d'v aborder. Comme on rangeoit la Côte d'affez près , les Lamaneurs prirent des gaffes, & se placerent à l'avant des Vaisseaux, poussant de toute leur force, pour dépasser plus promptement cette dangereuse terre. Lorsqu'ils étoient las de pousser, ils mettoient la gasse devant eux, sans permettre qu'on y touchat, & fans vouloir s'en défaisir avant qu'on est

Deux des

(y) Pag. 485. (z) Mr. Prevoft remarque ici dans un Note, que l'ifie de Banda est à vingt-quatre lieues d'Amboine, par les quarante & gres & demi, R. de l'A. A.

un degrès & demi du Sud; mais l'Original qu'il a suivi se trompe groffiérement La satitude de cette Isle n'est que de quatre de-

1599. Ils fe rendent à Banda,

WARWICE. paffé l'Ifle. Au moindre bruit, ils fe mettoient à fifler & à chanter, cominc pour adoucir l'ennemi; & les railleries des Hollandois ne partageoient pas même leur attention. Le 15, on reconnût encore deux petites liles, à unc demie lieue Sud-Ouest de Banda, l'une nommée Pulo Way, l'autre Pulo Rim (a); & le foir, ces deux Vaisseaux entrérent dans la Rivière de Banda. Ils n'eurent pas plutôt jetté l'ancre, qu'ils se virent environnés de Pirogues, qui leur apportoient des montres de fleur de muscade, de noix & de cloux, avec l'affurance qu'ils trouverpient fuffifamment de-quoi charger. Mais on leur confeilla de s'avancer, l'un jusqu'à la petite Ville d'Ortattan, l'autre à celle de Nora, qui cst de l'autre côte de l'Isle (b). Ils fe trouvérent fi bien de ce confeil, qu'après avoir règle les conditions du Commerce, ils ne fûrent occupés, pendant tout le mois d'Avril & les premiers jours de Mai, qu'à débarquer des marchandifes & à les troquer pour celles du Pays. Du matin au foir on ne faifoit que péfer à deux balances, & quelquefois dans un feul jour on recevoit deux laftes ou quatre tonneaux d'épiceries. On ne payoit d'abord que foixante réales de huit pour la barre de fleur de muscade, qui pésoit cent livres, poids de Banda, & cinq cens vingt-cinq livres poids de l'Iollande; quarante-cinq réales, pour la barre de cloux de girofie, & fix réales pour la barre de mufcade. Mais les Infulaires augmentérent le prix à mefure que leurs marchandifes vinrent à diminucr. L'Auteur remarque ici, comme un évenement affez extraordinaire, que le 8 de Mai, en l'orpens d'onze piede de long étant entré dans un des Vaisseaux y fût tué & mangé par l'équipage.

Nerg. Capitale de l'Iffe Nera.

Guerre cruella.

Barbarie des Vainqueurs.

NERA, où le Vice-Amiral étoit venu mouiller, cft la Capitale de l'Ifle de Nera. Les Hollandois y furent témoins d'un évenement fort tragique. Il s'étoit élevé depuis plufieurs années, à l'occasion de quelques arbres qui avoient été abbatus dans le territoire de Nera, une guerre si vive entre ses Habitans & ceux d'une autre petite Ville, nommée Labbetacea, qui n'en est éloignée que d'une lieue (c), que ces deux Peuples ne se rencontroient jamais fans en venir aux mains avec la dernière fureur. Un jour les Labbetaceres, (c'est le nom que seur donne l'Auteur) se présenterent devant Nera avec huit Caracores, & tuerent ou blefferent un grand nombre de leurs ennemis. Dans le reffentiment de cette infulte, ceux de Nera partirent, peu de jours après, avec einq Caracores, & tournérent leur vengeancc contre une petite Iile nommée Wayer, dont les Habitans s'étoient unis avec les Labbetaccres. Ils en malfacrèrent une partie, dont ils rapporterent les têtes enfilées dans des cordes, pour témoignage de leur triomphe. Entre un petit nombre de prisonniers, ils amenerent une semine, qu'ils fendirent enfuite du haut en bas, par le milieu du corps; & pendant einq ou fix jours, ils fe promenérent en montrant leurs fabres teints du fang de leurs ennemis. Entin les tetes fürent paffées dans plufieurs perches, &

(a) Ou Pulo Ren, Room, on Run; car ce nom s'écrit de toutes ces differentes fa-

(b) Cest encore lei une faute de l'Ori-ginal, & Mr. Prevost l'a adoptée de même que dans l'article suivant, où nous l'avona corrigée, La Ville de Aera, n'est point,

comme il le dit, dans la principale Iste de Banda, mais dans la seconde, nommée aussi Nera. R. de l'A. A.

(e) Nara, Nero, ou Nerow, est à l'ex-trêmité occidentale de l'Isle de Nera, & Labbetae, ou Labstacea, cit à l'extremité appoice, R. de l'A. A.

portées en cet état devant la maifon du Sabandar, fous un arbre, où elles WARWICK fûrent exposées l'espace d'une heure sur une grosse pierre; après quoi, elles furent enveloppées dans des toiles de coton blanc, & mises dans de grands plats pour être jettées en terre, au milieu d'une épaisse sumée d'en-

1599.

cens (d).

L'EFFROI que les Hollandois conçûrent de cette barbarie, n'empêcha pas le Vice-Amiral de louer une maifon à Nera & d'y laisser vingt de ses gens, avec de l'argent & des marchandises pour acheter des noix & de la fleur de muscade (e). Il eût ainsi l'honneur d'avoir établi le premier Comptoir de la Compagnie aux Indes Orientales, dans la vûe d'y tenir des marchandises toújours prêtes pour le chargement des Vaisseaux qui arriveroient de l'Europe. Il descendit à terre le 2 de Juillet, pour recommander ce nouvel établiffement au Sabandar & aux Seigneurs de l'Itle. Le 5, il mit à la voile, avec la fatisfaction que donne le fuccès d'un riche Commerce. Rien ne l'obligeant de réjoindre l'Amiral à Bantam, il prit fa route vers le Cap de Bonne-Espérance, d'ou il se rendit heureusement au Port d'Amsterdam, dans le cours du mois d'Avril de l'année fuivante. La joye de le voir arriver avec tant de richesses, porta les Directeurs de la Compagnie à faire exposer ses cargaisons aux yeux du peuple. Les noix muscades étoient fi belles & fi faines, qu'on en tira de l'huile. Jamais on n'en avoit vû de si parsaites à Lisbonne. Toutes les maisons voisines furent comme embau-

Premier Comptoir des Hollandois.

Retour des deux Vaiffeaux, & joye qu'ils appor-

mées d'un si précious parsum (/).

WARWICK travailloit de son côté à se procurer le même succès sur la Côte d'Amboine. Mais tandis qu'il n'étoit occupé que des foins du Commerce, il fut furpris de voir arriver deux Jonques de guerre Javanoifes, que les Habitans de l'Isle avoient appellées à leur secours, dans le dessein d'attaquer les Portugais, & de se delivrer des insultes qu'ils recevoient continuellement du Fort. Ces troupes auxiliaires cauférent d'autant plus de joye, que les hostilités paroissoient rédoubler depuis l'arrivée des Hollandois. Les Portugais tenterent une entreprise fur une petite Ville, d'où ils fûrent repoussés avec perte. Quelques Flollandois s'étant joints aux Infulaires pour marcher contr'eux, cette générolité volontaire excita la reconnoissance & l'affection de tous les Habitans, qui n'avoient ôfé se flatter que des Européens vouluffent prendre parti contre le Roi d'Espagne & les Portugais (g). Leur zéle en devint plus ardent pour le Commerce. On échangeoit des marchandises pour du clou de giroste. Mais il n'y étoit pas en abondance. Cette raifon, jointe au trouble de la guerre, détermina l'Amiral à lever l'ancre pour

Warwick continue for Commerce à Amboine.

fe rendre aux Moluques, [emmenant avec lui un Gentil-homme qui fe di-foit être frère du Roi de Ternate (b).] It mouilla le 22 de Mai, fur quinze braffes, devant l'Isley e Ternate. Six jours après, le Roi de l'Isle s'approcha des deux Vaisseaux Hollandois, & 1 Ternate. fit prier l'Amiral de passer dans sa Caracore. Ils s'y entretinrent assez longtems par le ministère de leurs Interprêtes. L'Amiral pressa inutilement

Il fe rend

(d) Pag. 488. & fuiv. r) Pag. 498, 499. (f) Itidem.

(g) Pag. sor.

650

WARWICK 1599.

le Roi d'entrer dans fon Vaiffeau. Ce Prince s'excufa d'abord fur la difficulté de l'échelle. On la fit aufli-tôt couvrir de drap. Mais lorfqu'on eût ôté ce prétexte, il déclara qu'il étoit trop tard, & que le coucher du Soleil l'avertifoit qu'il étoit tens de faire fa prière.

Galanteries du Roi de cette Iffe,

LE lendemain, il revint aux Vaisseaux, avec trente-deux Caracores fort hien équipées, & montées de plus de cent pierriers de fonte. Cette Flotte Indienne fit trois fois le tour des Bâtimens Hollandois, avec un air de triomphe; c'est-à-dire, en frappant sur des bassins, dont le son étoit accompagné de celui des voix & d'un grand nombre de tambours. L'Amiral inquiet de tous ces mouvemens, fit préparer fon canon & les autres armes. Une partie des équipages fut placée dans les bas des Navires, & le reste sur les ponts. Cependant la Caracore du Roi fût la feule qui s'approcha. Mais ce Prince réfusa toujours de passer à bord. Il y envoya un de ses Capitaines, qui tint de fa part quelques discours civils à l'Amiral. Les deux côtés de la Caracore royale offroient une galerie en forme d'échafaut, occupée par deux rangs de Rameurs. L'usage qu'ils saisoient de leurs rames n'empêchoit pas qu'ils n'eûssent auprès d'eux leurs javelines & leurs boucliers. Chacune des autres Caracores étoit montée d'environ deux cens hommes bien armés à leur manière, mais avec peu de fusils, & mal exerces d'ailleurs dans l'art de s'en servir. Quelques-uns de leurs pierriers avoient trois volces, qui pouvoient tirer à la fois (i); mais ils font peu d'ufage de cette artillerie.

Commerce, & prix des marchandiSur si Four, le Roi récaut rapproché des Vaiffeaux, fit mettre en mer ne Firoque, fin traquelle il pria l'Amiral de faire tierr un coup de canon. Le coup porta. Tous les Infulaires du cortege en marquérent beaucoup détonnement, de les dit de l'Amiral qu'il ne royoit pas la Caracore plus capable de réfitter au boulet, s'il éct éte teré defliss. On lui fit quelques précians, qui le dipoletent enfait à permettre l'ouveraure du Commerce. La cell de fa fix cens vingt tivres dans l'Ille de Ternate, & de cinq cens cinquate fuelment dans l'Ille d'Amoine. On apprit aux Hollandiosi que les Illes Moluques, c'ech-à-dire, Ternate, Tidor, Bachian & Motir, rapportent chaque année quatre mille fix ou fepe cens barres de girofle, traportent chaque année quatre mille fix ou fepe cens barres de girofle, fix

Le Roi vilite les Hollandois. Sa curiofité. ENTIN, le Roja chine de propie cent duries de grobe et 2. El esta de l'alte, a le rendre à bord de l'america, ce s'esta de l'alte, a le rendre à bord de l'america, ce s'esta de l'america, ce l'ameri

(i) Pag. 302.

(k) Pag. 50%.

(1) Pag. 504.

LE

Le Roi qui regnoie alors à Ternate etioit un gros homme, d'environ tente-fix ans, qui avoit l'humeur gaye & une pafino extraordinaire de voir ou d'apprendre quedque chofe de nouveau. Un jour que pour lui faire founem, les Hollandois avoient jetté vingt ou trente uffées, il partiel fixtis-fià de cette invention, qu'il fe rendit le lendemain à bord pour en apprendre flusque. Dorfqu'il fe croit bein influtie, il n'ext rend es l'apprendre de faire l'effait de fon fgavoir. Il s'imagina qu'avec deux poignées de pour et, il pourroi fendre le plus grand arbre. Cette idée, qui la vint à la vile d'une groffe poutre qu'il avoit apperçué devant fon Palais, fit exécutée fur le chair plus prouve la poutre avec une tarrière. Il remplie te trou de poudre; & l'ayant bouché d'un tampon de bois, auquei li juga fort bien qu'il faloit alitté une lumière, il y mit lui-même le feu. La poutre fe fendite et droit fil. Ce fuccés lui caufa tant de joye, qu'il retnereia vivement les Hollandois de leur influction (m).

11. s'étoir fait d'ailleurs une haute réputation de bravoure, & les Holndois fibrent némoins de la vigueur avec laquelle i preffi for ennemis dans
une expédition qu'il entreprit contre Tidor. Le ao de Juillet, s'étant enauque avec fes meilleures troupes pour attaque n' Village de cette tile, il
fe jetta dans l'eau avec une intréphité merveilleufe & tua pluficurs de for
ennemis (n). Mais fa vidéoire înt fouillée par une cruaute. Entre un
grand nombre de priformiers, on amena devant lui un neveu du Roi de
tilor, a ég d'Usvinou vingt faits, û d'ayun la coda, au son III le fit conduire fuir le bord de l'eau. Là par fon ordre, on dit à ce matheureus jeunhomme de fe laver les mains; & Coloffu'il fe fit courbé pour obér, on lui
donna fur le dos plufieurs coups de fabre qui le fendirent d'un côté à l'autre.
Dans cet étant on attacha fon corps à une Firpue, qui fit abandonnée

aux flots (0).

Les inclinations militaires du Roi de Terrate, échtoient jufques dans fes exercices de devotion. Sa Religion étant le Mahmettifine, il ne manquoit pas d'aller à la Mofquete le jour du Sabbat. Mais il fe faifoit précéder d'une gazgron, qui conduitoit un chverzeu pour le facrifice, éx qui portoit un fabre fur fon épaule. Ce facrificateur étoit fuivi d'une troupe de gens de guerre, derrière lesquels amenhoit un Prêtre, avec un encenfoir à la main. Après le Prêtre marchoit le Roi, environné d'ecflaves qui lu tronient un parafol fir la tére, de faivi d'une autre troupe de foldats avec

leur enfeigne déployée ( p ).

Ca Prince avoit tant degott pour la Mer, qu'ily paffoit une partie de fa vie dans fa Caraorce, où il avoit un lit doré. Il n'y étoti jamais oiff. Pendant que les Hollandois étoient dans la rade, il fiaitoir fouvent appeller le Pilote de l'Amiral, qui lui feuilletoit le Livre de Jean Haygent, & qui lui faifoit entendre les explications des figures; Il y prenoit un platif fingu-

Tout le butin ne confifta qu'en un petit nombre d'epèrs, & de boucliers, que le Vainqueur emporta en triomphe, R, de l'A. A. (\*) Paz. 516. (\*) Paz. 516.

(m) Pag. 514. (m) Mr. Prevost pour relever la valeur du Roi, exagère extrèmement les avantages qu'il remporta dans ce combat, puis qu'il n'y eût que trois honmes de tots, & quarante-trois qui firent faits prifonniers. WARWICE. 1599. Son caractère.

Sabravoure & fa cruauté.

Goût milltaire & religieux.

Occupations du Roi. 152

1599.

lier, & scs questions causoient quelquesois de l'embarras au Pilote. Quoiqu'il traitat les Hollandois avec beaucoup de familiarité, il gardoit la majefté de son rang avec ses Sujets. Les Seigneurs de sa Cour, les Officiers de fes troupes, les Ambaffadeurs ne se présentoient devant lui que les mains jointes & levées au dessus de leur tête, d'où ils les baitsoient avec un mouvement presqu'insensible. Puis ils recommençoient à les élever & les baisfoient encore, fans discontinuer cette cérémonie pendant qu'ils demeuroient en sa présence. Les Seigneurs de sa Cour étoient vêtus d'étoffes de soye ou de coton. Leurs haut-de-chausses avoient à-peu-près la même forme que ceux des Portugais. Leurs pourpoints étoient de coton, ou d'une étoffe composée d'écorce d'arbres, que les Habitans de l'Isle fabriquent avec une industrie qui leur est propre. Les Hollandois ne trouvèrent dans la Noblesse de Ternate, que de la droiture & de l'honneur, avec plus de capacité & d'intelligence qu'ils n'en avoient reconnu dans celle de Java. Tous les Capitaines étoient d'un âge avance; également respectables par leur ex-

Caracture de ses Courtifane.

Gladiateurs de Ternate.

perience & par leur barbe grife (q). It avoit communiqué fon humeur guerrière à ses Sujets. Leurs armes étoient des javelines de bois ou de roseaux, qu'ils lançoient fort adroite-\* ment avec la main, & des fabres fort larges par le bout, avec des boucliers informes, qui n'étoient proprement que des bouts de planche. Mais les plus braves étoient une forte de gladiateurs, qui avoient la tete armée d'un cafque. Leur manière de combatue étoit ninguilere. Ils se renoient sur un pied, toujours prets à faire un faut de l'autre, foit pour réculer ou fe ietter en avant. Leur vanité étant égale à leur adresse, ils désioient les Hollandois au combat, & leur offroient même de se battre un contre six. Enfin nn Matelot de l'Amsterdam leur offrit de se battre seul à seul, avec l'épée & le poignard. Mais cette propolition ne fût pas acceptée (r).

Cruaulés dont on accufe les Portugals.

COMME les Hollandois laissoient six hommes à Ternate, le Roi fort senfible à cette confiance, leur fit l'honneur de les conduire à leur départ, & remercia le Ciel de lui avoir procuré des amis d'un caractère si conforme à ses inclinations. Quand ils lui dirent que les Portugais avoient sait affasfiner dans fon Palais, un Prince qui étoit à la tête de leur Republique, il leur répondit que les memes Portugais s'étoient faisis de fon Prédecesseur, qu'ils l'avoient haché en pieces, falé & transporté à Malacca (s); outrago, ajouta-t'il, dont la vengeance lui étoit refervée (t). En quittant l'A-

(9) Pag. 515.

(r) Pag. 512. (s) Pag. 524. (s) Cétoit fon propre Père. Il fe nommost Babos. Les Portugais l'ayant invité à bord, le retinrent prisonnier par trahison, l'emmenèrent d'abord à Amboine, enfuite à Mulaca, & de là à Goa, mais étant mort pendant ee trajet, Il fut hache en pièces, fale & transporté dans cette Ville. Il avoit fait la guerre aux Portugais, pour vanger la mort de son Père nommé Hair, qu'ils avoient affalliae, bache en pieces, fale & jette dans la Mer. Cette critauté fut funefte aux Portugais. Baboe les affiéges dans leur Forteresse de Gamma-Lama, où ils furent réduits à manger jufqu'aux chats & aux fouris. Enfin ne pouvant plus tenir, contre la famine, ils rendirent le Port à ceux de Ternate, en 1572, & on leur permit de bâtir quelques Huttes fur le rivage jusqu'à-ce qu'ils chilent l'occasion de s'en retourner dans leur Pais. C'eft ainfi que les Portugais se virent dépossédés de l'é-tablissement considérable qu'ils avoient dans cette lile, R. d. E.

miral.

miral, il défira d'être falué d'une décharge de toute l'Artillerie. On lui ren- WARWICE. dit volontiers eet honneur. Il avoit à sa Cour un Renégat Portugais, homme intrigant & ruse dont les Hollandois recherchèrent la faveur, comme

une protection nécessaire pour leur nouveau Comptoir (v).

ILS leverent l'anere le 19 d'Août. Le 30, ils reconnurent l'Isle d'Oba, où ils relachèrent le 6 de Septembre, dans l'espérance d'y prendre des rafraîchissemens dont ils étoient fort mal pourvûs. La plûpart de ees Isles, si fécondes en épiceries, ne font pas également fournies des commodités nécéssaires à la navigation. Celle d'Oba en a tant d'autres à l'Ouest, qu'il est impossible de les compter. Leur situation est par les deux degrés du Sud. On y trouva peu de secours, & la disette augmenta si fort, que le 10, un fromage du poids d'environ fept livres, fût vendu douze florins & demi (x). Ainfi l'on eût beaucoup à fouffrir jusqu'à la Rivière de Jacatra, où l'on n'arriva que le 13 de Novembre. Le 17, ayant fait voile vers Bantam, on rencontra deux Vaisseaux de Zélande, la Barque-longue & le Soleil, qui fortoient de la rade de cette Ville, où ils avoient fait un heureux Commerce depuis le départ de Warwick. Les Mers des Indes commençoient à devenir familières aux Hollandois.

En arrivant à Bantam, l'Amiral fût reçû du Gouverneur avec de si vives marques d'estime & d'amitié, que pour répondre à ces sentimens & les entretenir en faveur de fa Nation, il lui fit présent de la Chaloupe dans laquelle il s'étoit rendu à terre, montée de deux pierriers & tendue de drap écarlate (7). Les deux Vaisseaux, après avoir encore passé quelques jours à charger du poivre; reprirent enfin la route de Hollande. Ils mirent à la voile le 21 de Janvier de l'année 1600. Leur navigation ne fut troublée par aucune infortune. Mais étant arrivés le 16. de Mai, à la vûe de l'Isle de Ste. Helene, [ils découvrirent le lendemain, quatre Caraques Portugaises, qui étoient à l'ancre dans la troisième vallée. Les Hollandois se virent par-là obligés d'aller mouiller à l'aneienne rade, qui est à la première vallée, quand on vient par la pointe Nord-Ouest. La ils se trouverent à la portée d'un petit Canon des Portugais. Le même foir , une autre Caraque vint mouiller si près d'eux, qu'ils pûrent parler à eeux qui la montoient & qui ayant appris que les Vaisseaux qu'ils voyoient étoient Hollandois. remirent à la voile, & prirent le large. Le 18, quatre hommes étant allés à terre pour faire de l'eau, les Portugais les en empéchèrent, de-forte que le 22, ils levèrent l'ancre (2). ] Le 30, ils reconnurent l'Isle de l'Ascension, où quelques Matelots abordèrent dans une Chaloupe. Ils en visitèrent toutes les parties, fans y trouver une goutte d'eau. La terre de cette Isle n'est proprement qu'un rocher brûlé, qu'on peut comparer à du charbon de forge. Cependant les Hollandois y virent des pourceaux, & ne pûrent s'imaginer de quoi ees animaux pouvoient vivre, dans un lieu où l'on n'appercoit ni arbres, ni feuilles, ni herbes (a). Il est moins étonnant qu'il s'y trouve un grand nombre de mouettes, qui se laissent tuer facilement avec

1599.

Ific d'Obas

Retour de l'Amiral à

I GO O. Son départ pour l'Euro-

Ifie de l'Af-

(v) Pag. 525. (x) Ibid. Pag. 525. Part.

(z) Add. de l'A. A. (a) Pag. 527.

VARWICE

un báon. On y prit aufil quantiré de tortues, dont quelques-unes étojent figrandes qu'écles ne devoient pas piétr moins de quarte-cens livres (4). Le refte du Voyage ayan été fort heureux, la Compagnie Hollandoife cht fairsfation d'avoir vir vereint fucceffivement les huit Vailietaux de fa fe-conde Flotte, avec des richeffes qui devirrent un fecours & un encouragement pour de nouvelles entrepriés.

(b) Pag. 528.

Description de l'Isle de Java avant l'établissement des Hollandois (a)

e 1

DESCRIPTION DE LA GRAN-DE JAVA. 1595-

QUILQUES observacions qui se trouvent répandues sur IIIs de Javadans les Relacions du premier Tome de ce Recueil, ne diminuerone rien du plaisir qu'on doix prendre à voir ici, du même coup d'esi, tout ce qui apparient a l'ancien état de cette grande IIIs. On avertic le Lecteur du présen qu'on lui a déjà faix, que pour le metre en état de rapprocher ces moceaux dispersés de de les comparer avec eq qu'il va lire (b).

de l'Ifle,

L'ILE qu'on nomme ordinairement Jona, & quelquefois la grande Jona, pour la difinguer d'une autre lle qui n'en eft pas eloignée & qui le nomme la petite Jona, ou Bail, ch fituee à l'Ett quart de Sud-Étt de celle de Sumara. On a crit long seus que véctot une partie du Countiene, une sidional, qui s'appelle autrement Ture auftrale intenme, ou Terre de fra. Marco Pob lui donne trois cens fleues de circuit. D'autres Jont fair commencer par les fept degrés de hauteur du Sud, & lui ont donné cent cinquante lieues d'écendue en longueur, fains le croire cartains de fair fairgeur. Nos demiers Géographes la placent entre cent vinget-rois & cent trente quatre degrés de longieue, de center fix & neuf degres de la traied.

Origine de fes Habitans.

LES Habitans de Java n'ayant pas de lumières bien écharcies fur leur origine, il y auroit beaucoup de témerité à s'en attribuer plus qu'eux. Ils fe croyent fortis de la Chine. Leurs Ancètres, diffent-ils, ne pouvant fupporter l'esclavage où ils étoient réduits par les Chinois, s'échappèrent en grand

(a) Mr. Prevoît se bornant ici à l'ancien état de l'iffe de Java, fans parler de fon éjat moderne, nous n'avons pas crù ponvoir mieux fuppléer à ce défaut, que par une autre Description depuis l'etabliffement des Hollandels, qu'on trouvera dans le Volume suivant; & c'est la raison qui nous empêche de faire icl nfage des Additions que l'Auteur Anglois nous a communiquées, pour ne point apporter de confusion dans un Article de Géograhie, où la clarté est si essentiellement nécesire. En attendant, on peut avoir recours à la nouvelle Carte dont nous avons enrichl nôtre Edition, & que nous ôfons garantir pour la plus exacte qui att encore paru de cette lile. Celle qui a été inférée dans l'Edition de Paris, fous le titre modeste mais convenable, d'Idie de l'Ifie de Java, ne peut fervir tout au plus, qu'à donner une très-légère & très-imparfaite idée des Côtes; car pour l'intérieur de l'Ifie, il y reffemble affez à une Terre inconnué. R. d. E.

(a) Voyez la Relation de Soie Replatieus autres, où les Aucuers Anglois E font bornés à leur propre Nation, & n'ont pas d'allieur biscuogé de régéré pour l'ordre, d'allieur biscuogé de régéré pour l'ordre, l'affèré dans l'Edditon de Paris, doit der faiveçes cettelle je et platée denné cing dégrés quarantes-cinq minutes de latitude, & entre ent vingé deux de cent reuser dans dégrés trendement de l'action de l



nombre & vinrent peupler cette Isle. Si l'on s'arrêtoit à leur physionomie, l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes ne feroit pas fans vraisemblance. La plûpart ont, comme les Chinois, le front large, les joues grandes. & les veux forts petits. Cette idée se trouve même confirmée par le témoignage de Marco Polo, qui ayant vécu parmi les Tartares, avoit appris d'eux, que la grande Java leur payoit anciennement un tribut, & qu'auffitôt que les Chinois se fûrent révoltés contr'eux, les Javanois sécouèrent auffi le joug. On voit encore à Bantam, un grand nombre de Chinois,

qui viennent s'y établir pour se dérober aux rigoureuses loix de la Chine. On ne feauroit douter, du moins, que les Habitans de Java n'ayent de-puis long-tems leurs propres Rois. Il est arrivé dans cette Isle, comme dans d'autres Pays, que faute de loix ou d'ordre bien établi dans la fuccefsion, quantité de particuliers ont aspiré au tître de Souverain. & se sont formé de petits Etats par la force ou par l'adresse. Chaque Ville en composoit un, avec les terres de sa dépendance; mais le Royaume de Bantam a toûjours été le plus puissant. A l'égard de l'Empereur, nommé le Mataram, dont tous les Rois de l'Isle avoient long-tems reconnu l'autorité, on a vû dans le Journal des Hollandois, qu'il ne confervoit plus qu'un vain nom, & qu'à peine rendoit-on quelques honneurs à la Majesté de son rang (d).

Lest important d'observer ici l'ancien état des principales Villes de Java, pour les comparer dans la fuite, avec les changemens que les Hollandois y ont introduits. L'ordre naturel de cette revue est de commencer par la pointe orientale. & de descendre à celle de l'occident. On trouve d'abord Balambuam, Ville célèbre & revêtue de bonnes murailles, qui étoit aflié- Balambuam, gée par le Roi de Paffaruan, pendant le premier Voyage des Hollandois. Elle a vis-à-vis d'elle l'Iste de Bali, dont elle n'est séparce que par un Dé-

troit d'une demie lieue de large, qu'on nomme le Détroit de Balambuam. A dix lieues au Nord de cette Ville, on trouve celle de Panarucan, ou quantité de Portugais s'étoient établis, parce qu'ils y étoient amis du Roi & que le Port y est excellent. Il s'y fait un grand Commerce d'esclaves, de poivre long, & de ces habits de femmes qui portent le nom de conjorins dans le Pays. Au-dessus de Panarucan est une grande Montagne ardente. qui s'ouvrit pour la première fois en 1586, avec tant de violence, qu'elle couvrit la Ville de cendre & de pierres, & tous les environs d'une épaisse fumée qui obscurcit pendant trois jours la lumière du Soleil. Cet horrible embrasement sit périr dix mille Insulaires.

On trouve fix lieues plus loin la Ville de Paffaruan, qui est arrofée par Paffaruan, une belle Rivière, & dont le Roi tenoit Balambuam affiégée au mois de Janvier 1597. Les Hollandois donnent une cause fort étrange à cette guerre. Le Roi de Paffaruan, qui faifoit profession du Mahométisme, ayant demande en mariage la fille du Roi de Balambuam, cette Princesse lui sût envoyée avec un beau cortège. Dès la première nuit de fes nôces, fon mari après avoir joui des droits que donne ce tître, la fit maffacrer avec toute fa fuite, parce qu'elle n'étoit pas de la même Réligion que lui (e), & qu'appa-

DESCRIPTION DE LA GRAN-DE JAVA. 1595.

Ville a for

Villes pring l'Iffe.

& fon volcan.

(d) Recucil des Voyages, Tom. I. pag. ( e) Première Relation, Tom, I. pag. 335. & Tom, VII. pag. 273. & fuiv.

Description DE LA GRAN-DE JAVA. 1595. remment elle faifoit difficulté de l'embraffer. Enfaire affemblant fon Armée, il la mena d'abord devant Panarucan, qu'il fe flatoti de furprendre. Mais fon entreprific eût fi peu de flaccès, qu'il y perdit la motité de fes Troupes. Avec celles qui lui refloient, il alla mettre le Siége devant Balambuam, qui avoit reflife depuis quarre mois à fes atraques lorique les Hollandois arrivée.

rent fur la Côte.

Les marchandifes qui font le Commerce de Paffaruan font les gamitres & les toiles de coton. On nomme gamitres un petit fruit de la forme des fraifes, mais fi dur que ses grains servent à faire des colliers & des bracelets.

Joartam. Gerrici. Dix lieues plus à l'Ouetl fe préfente la Ville de Joartam, fixuée fur une belle Rivière, avec un bon Port, où relâchent les Vaiffeaux qui viennent des Moluques à Bantam. On y trouve toutes fortes de rafraichiffemens. Gerrici ett une autre Ville, qui eft fixuée fur le bord occidental de la meme Rivière, & dont le Roi eft in respecte que tous les autres Rois de l'îsle ne lui parlent que les mains jointes, à la manière des rélâves. On charge

Surbaiz. Brandaon. Cidaio. dans ex daux Villes quantité de fel pour Bantam (f).

Surban fuit Gerriei fur la même Cote, & fa fituation est auffi fur une
petite Rivière. Cette Ville, ou fon Roi, compte dans fa dépendance Brandaon, autre Ville à fix lieues vers l'Ouelt; & Cidaio, Ville forre, mais dont
le Port a fi peu d'abri, qu'on n'y peut demuerre à l'autre dans les gros
tems (g.).

A dis lieues, Nord-Nord-Ouelt, on trouve Tubaon, ou Tuban, Ville

marchande & bien murée, avec de fort belles portes. C'est la plus belle

Tuban ou Tuban. Cour du Rol.

Ville de l'Ille. Son Roi, que les Hollandois virent dans leur fecond Voyage, se distinguoit par la magnificence de la Cour. Un jour qu'ils étoient descendus au rivage, il s'y rendit pour leur faire honneur, assis les jambes croifées fur un éléphant, dans une forte de petit château dont le toît pouvoit le garantir de la pluye & du Soleil. Son habillement étoit un pourpoint de velours noir, à larges manches. Il étoit accompagné d'une nombreufe Noblesse, armée de sufils, & de longues javelines, dont quelques-unes avoient deux grandes pointes de fer. Après s'etre approche des Chaloupes, il engagea les Hollandois à le fuivre jusqu'à fon Palais, qui est fort vaste, & compose d'un grand nombre d'appartemens. On les fit monter d'abord par un c'ealier de fept marches, & paffer par une porte étroite, quoique plus large que les portes communes; car toutes les portes du Pays sont fort étroites & fort basses. Enfuite on les introduisit dans le corps du Palais, dont les murailles étoient de brique, & le pavé de carreau commun, tel que celui de Hollande. A l'entrée, ils virent les éléphans du Roi, chacun fous un petit toit particulier, foûtenu par quatre colonues. On leur fit remarquer le plus grand & le plus beau, dont on leur raconta des choses fort extraordinaires. Lorfqu'on lui commandoit de tuer quelqu'un, il exécutoit aufitot cet ordre; & prenant le cadavre, qu'il fe mettoit fur le dos avec fa trompe, il alloit le jetter aux pieds du Roi. La moitié de fa trompe étoit blan-

Les Hollandois vifitent fon Palais-

> che. Il étoit si bien dresse aux combats, que le Roi n'en montoit pas d'autre (f) Tom L pag. 336. & Tom. VII. pag. (g) Seconde Relation de Van Nect. Tom. I. pag. 462. & fair.

tre pendant la guerre. On lui donnoit une arme, dont il fe fervoit auffi Description habilement avec fa trompe, que le foldat le plus exercé. Les Hollandois DE LA GRANen compterent douze autres, tous d'une beaute extraordinaire, mais moins grands que le premier, auquel ils donnent la hauteur de deux hommes l'un fur l'autre (b).

Description

Le premier appartement qu'on leur fit voir, contenoit le bagage du Roi, dans des caisses entaffées l'une sur l'autre, qui remplissoient presqu'entière- fort singument l'espace. On porte toutes ces caisses, avec le Roi, dans ses moindres Appartevoyages. De la ils entrerent dans l'appartement des Cocqs de Joûte, dont mens. chacun occupe une cage particulière, de la forme de celles où l'on renferme les allouettes en Hollande, mais dont les bâtons ont deux doigts d'épaiffeur. Il y a des Officiers commis pour en prendre foin & pour règler leurs combats. Cet usage de les tenir renfermés à la vûe l'un de l'autre, les rend st vifs & fi coleres, qu'ils fe battent avec une furic surprenante (i). Les Hollandois passerent dans l'appartement des perroquets, qui leur parûrent beaucoup plus beaux que ceux qu'ils avoient vûs dans d'autres lieux; mais d'une groffeur médiocre. Les Portugais leur donnent le nom de Noiras. Ils ont un rouge vif & lustré fous la gorge & fous l'estomac, & comme une belle piaque d'or fur le dos. Le deffus des aîles est mélé de verd & de bleu, & le dessous paroît d'un bel incarnat. Cette espèce est si recherchée dans les Indes, qu'on donne volontiers jusqu'à dix réales de huit pour un Noires. On lit dans les Voyages de Jean Huygens, que les Portugais ont tenté inutilement de transporter quelques-uns de ces beaux oiscaux en Europe, parce qu'ils font trop délicats pour réfifter à la navigation. Cependant les Hollandois du fecond Voyage en apportèrent un à Amfterdam. Les Noiras font d'un agrément admirable pour leurs maîtres. Ils les careffent avec une douceur & une familiarité furprenantes. Mais ils picquent & mordent les etrangers avec toute la fureur d'un chien (k).

Les Hollandois fürent conduits de cet appartement dans celui des chiens, qui avoient leurs loges à part, & chacun fon maître particulier qui l'instruifoit pour la chasse ou pour d'autres exercices. Le Roi demanda s'il y avoit de grands chiens en Hollande. On lui répondit qu'il y en avoit d'aussi grands que ses petits chevaux, & si furieux qu'ils étoient capables de tuer un homme. Il demanda si les chevaux y ctoient grands. On lui dit qu'il s'en trouvoit d'aussi grands que ses petits éléphans. Ces deux réponses sûrent reçûes d'abord comme une plaifanterie. Mais lorsqu'on les eût renouvellées sérieusement, il offrit un prix considérable pour un des plus grands chevaux & un des plus grands chiens de Hollande. Sa furprife devint encore plus grande, en apprenant que la différence des climats ne permettoit pas d'ame-

ner facilement ces animaux jusqu'aux Indes (1).

APRÈS avoir admiré l'appartement des chiens, on conduifit les Hollandois dans celui des canards. Ils les trouvérent femblables à ceux de Hollande, excepté qu'ils étoient un peu plus gros & que la plûpart étoient blancs. Leurs œufs font plus gros du double que ceux de nos plus belles poules.

(k) Ibid. pag. 465. (1) Pag. 466. (b) Ibid. Tom. I. pag. 464. & Tom. VII. (i) Ibid. pag. 464.

### KR VOYAGES DES HOLLANDOLS

DESCRIPTION DE LA GRAN-DE JAVA. 1595. Da ce licu, le Roi les fit paffer, par une porte étroite, dans l'appartement de quatre de fes femmes légitimes, dont les deux plus agées vunene au-devant de lui & fe tirrent proche de la porte. Il avoit fix fils de deux filles de ces quatré femmes. Les deux plus jeunes de ces femmes regardoient curiculients, à demi cachées dérrière une natte. Elles font touts fervise par des vicilles efelaves. Au dehors de cet appartement étoient affiés quelque-unes des concubines du Roi, y étuse d'une fine toile de coton.

E s au r r les Hollandois fürent conduits, par une potite porte très-étroise, dans un corps de logis feparé du même apparement par une muraille, ou quantité d'autres concubines fe préfinitérent par ordre, & vétues comme les prémières. Leurs chambres bordoient ce mur de féparation. De ce dilitée, on les fit entrer chambres bordoient ce mur de féparation. De ce dilitée, on les fit entrer dans un autre, qui renfermoir encore un grand nombre de concubines. La totalité de ces femmes ne montoit pas à moins de trois cess (m). Ce filt le dermér pérétales qui leur fit accordé. On leur

Autres obfervations for ce Palais. montra une petite porte, par laquelle ils fortirent du Palais.

Dans une autre vittre, où ils teionat ne plus grand nombre, on fe contenta de leur montrer, comme dans la première, les appartements dont on vient de lire la déclirption; mais le Roi lif l'homeneur à trois étent eux de les mener dans la chambre des tourterelles, où il couchoit. Aufli-60 quille vi furnet actres; il allafe coucher fur un marchas d'útoffe de foye, rempit d'ouace & garni de coudins. Le lit, dont l'Auteur compare la forme a cel-plancher, et qui etconet révérues en déhors d'ormenent de feuiplure. La partie d'on-haux, qui foûtenoit les matchas, avoir plus de largeur que les parties d'en-haux, qui foûtenoit les matchas, avoir plus de largeur que les mais celle étoit de la mieme pierre, pour l'eutretein de la fraicheur (n).

Ox écendit, devant les trois I foltandois, une natte fur laquelle ils s'affrienc à la manier du Pays. Le Roi leur demanda quel étoit leur Prince ou leur Maître. Ils firent une longue réponfe à cette queftion, par la bouche de l'Interprête. Mais il n'écoutar ina vec ant de plaifr, que le récit des guerres fanglantes qu'ils avoient foltenus long-tenns contre les Éfpagnois. Pendant exte convertaino, une vieille fécheve apporta fir fon dos, une des filles du Roi & la mit à terre devant fon lit. Cette jeune Princefte avoit des braffelest do rémaillé. Elle é tunt debout près de fon pere, badinant familierement avec lui. La plus grande partie de la chambre étoit de la fisicheur. Elles ne les tennes qu'ixec des rideaux, qui fe tirent fuide la fisicheur. Elles ne les tennes qu'ixec des rideaux, qui fe tirent fuiles dans des batons. Elles formoient un fpectacle agréable, étoit el les dans des batons.

Ecuries du Roi. C.P. Prince fit conduire enfuite les Hollandois dans fept écuries, dont chauen ne contentor qu'un cheval. Elles écoient fermées, par les céries, d'un traillage de bois; & le deffous n'étois aufit qu'une forre de plancher à jour, par lequel la finten des chevaux pouvoir paiffer, pour êrre emperrée auffitot. Les chevaux de Java ne font pas grands; mais ils font bien faits & légers

(m) Pag. 467.

( # ) Ibidem,

(\*) Pag. 466.

legers à la courfe. En général, les chevaux font affez rares dans les Indes, & par conféquent d'un grand prix. Les harnois font magnifiques, du moins dans le goût de magnificence qui est propre au Pays; car l'Auteur convient qu'ils paroîtroient fort extraordinaires en Europe (p). On lit dans la Relation du fecond Voyage, que les brides font garnies de pierreries & blanches comme l'albatre, & les boffettes d'argent, quelquefois dorées; que les felles font de velours ou de maroquin, avec des figures dorées de dragons & de diables, & que par la forme elles font affez femblables aux nôtres.

La Noblesse est fort nombreuse à Tubaon. Elle y exerce le Commerce des foyes, des camelots, des toiles de coton, & d'une forte de petits vêtemens qui ne se fabriquent que dans ce lieu. Elle y charge du poivre pour l'Isle de Bali, où elle prend en échange des habits d'une toile groffière de coton qui se font dans cette Isle, pour les transporter à Banda, à Ternate & aux Philippines, d'où elle révient avec des noix mufcades, du macis & des cloux de girotle. Le peuple tire fon entretien de la péche & des bef-

tiaux qu'il nourrit (q).
A cinq lieues de Tubaon, au Nord-Ouest, est la Ville de Casaon, qui a fon Roi particulier, mais où il ne fe fait presqu'aucun Commerce maritime, non plus qu'à Mandalicaon, autre Ville voifine, qui n'est composée que de pécheurs. Cinq lienes plus loin, vers l'Ouest, on arrive à Japara, Ville lituée fur une pointe qui s'étend trois lieues en mer. Elle est arrofée d'une belle Rivière, avec un bon Port'ou l'on trouve toûjours quantité de Vaiffeaux. Son Roi est puissant sur terre & sur mer. A vingt-cinq lieues de Japara & quarante-cinq de Bantam est la grande Ville de Mataran, qui est la réfidence & le domaine particulier de cet Empereur fans autorité, avec lequel les Hollandois eurent divers démélés dans leur premier Voyage (r). Cinq lieues après, vers l'Ouest, on rencontre la Ville de Pati, & trois lieues au-delà de Pati, celle de Dauma, qui est ceinte de bonnes murailles; toutes deux du domaine de l'Empereur, & situées sur un golse. Trois lieues plus loin, fur le même golfe, est la Ville de Taggal. Chacune de ces trois Villes est arrosée d'une belle Rivière. On trouve ensuite Charabaon, Ville fermée d'une forte muraille, & traversée par une Rivière fort agréable. Après Charabaon fe préfente la Ville de Dermaio, qui est arrofée aussi d'une Rivière; & celle de Moncaon, entre laquelle & celle de Japara on rencontre un grand Bourg nommé Cravaon, d'où l'on commence à passer aux Isles du golfe de Jacatra. Ce golfe offre une autre Ville royale, que l'Auteur ne nomme pas, mais moins confidérable que celle de Jacatra même, dont les Hollandois rapportent la fituation & la grandeur dans leur première Relation (1).

APRES avoir passé les canaux qui séparent les Isles du golse de Jacatra, on arrive enfin devant Bantam, dont le Port est sans comparaison le plus grand & le plus beau de l'Isle entière. Aussi est-il comme le centre du & sa de-

DESCRIPTION DE LA GRAN-DE JAVA. 1595-

Autres Villes. Caïaon.

Mandalicaen. Japare.

Mataran.

Patl. Dauma,

Taggal. Charabaon. Dermaio.

Moncap. Cravaon.

Tacatra. Bantam Comfeription.

<sup>(1)</sup> Voyez la Relation de Houtman. Tom. I. ubi fup. Schotten, ubi fup. & Hamilton (p) Ibid. (q) Première Relation, prg. 336. & fuiv. (r) Quelques Voyageurs le nomment luiabi fugra. même le Masaran.

DESCRIPTION DE LA GRAN-DE JAVA. 1595Commerce. La Ville eft fituée dans un bas pays, au pied d'une haute monrage, à la dillance d'environ vingt-cinq lieuse de l'Îlnde e Sumatra. Trois Rivières qui l'arrofent, c'elt-à-dire, une de chaque côté de la troisfieme au milieu, n'y laisferoient rien à defiere pour la facilité du Commerce, filles avoient plus de profondeur; mais la plus profonde n'ayant guêres plus de trois pieds d'eau, elles ne pouvent recevoir les Bătimens qui en tirent davantage. Au lieu d'arbres pour les fermer, on n'employe quede gros rofeaux.

Sa défenfe.

BANTAN ett à peu-prés de l'ancienne grandeur d'Amfterdam, fans être comparable némmonis, foit pour la beauté, foit pour la force, à la moindre des Villes de Hollande. Ses murs ont au moins quatre pieds d'épailleur, de fint bâist de brique rouge. Ils n'ont ni remparts ni paraptes, mais ils fe flanquent d'espace en elpace, à la diffance d'un jet de pierre. L'angle de chaque flanc el armé d'une piece de canon; fans aucun appareil, parce que loin de le fjavoir manier, les Habitans en ont peur, & n'ont d'ailleurs en munitons que ce qu'ils en pouvent obtenir de Malaca, où il y a un moulin à poudre. Toute leur artillerie eft de fonte verte. Ils ont quantité de pierreirs, mais à terre ou fur des trafleaux (r).

Les portes de la Ville font fi foibles, qu'elles pourroient être enfoncées avec un levier. Leur défenfe confifté dans leur fination, qui en rend l'approche difficile, & dans une forte garde. Comme les murailles & les portes font finat sours, on monte, pour tiere, fur certains échaffants à trois etages, élevés fur de grands mais & for des pouters, course lefquels un poèc des checles; de de la, les Habitains fe déclennen fort bein dans un Siège. Un jour qu'ils craignoient d'être attaqués par l'Empereur de Maran, ils firent le long du mur une effecée de cordon fur de grands arbres; & le haut du mur leur fervant de parapet, ils pouvoient tirer facilement mar-deflus (9).

Ses rues,

La Ville n'a que trois rues droites, qui commencent toutes trois devante le Palais à la Roj qu'on nomme le Parcham. L'une va de Palais à la Mer; la feconde, du Palais à la porte de la campagne; & la troifième, du Palais à la porte de la montagne. Le fond et le gros fable, fans aueune forte de pavé. On peut aller par toute la Ville fur l'eau, par de petits en aux ou des ruiffeaux qui fe joignent; mais comme ils ne font pas fort grands, & qu'ils ne eovient pas avec allez de force pour emporter les immondies qu on y jette fans eclefe, fans compter que le terrain de Bantam etf trés-marceageux, jis exhalent une fort mauvaife odeur, qui augmente concer par l'udige que les Habitants des deux fexes ont de s'y laver publi-

Division de les guartiers.

BANTAI eft divife en divers quartiers, dont chacun a son Commandam ou son Inspecteur. Chaque quartier eft figard des autres par des portes qui se ferment le soir. On y entretient une sorte de tambour, de la gotte dur de trois pipes de vin de de la même forme, avec un gros mailte qui y est suspensa de vin de de la même forme, avec un gros mailte qui y est suspensa de monte l'altame lorsqu'il y arrive quelque desorte. D'ailleurs on le bat régulièrement à la pointe du jour, à midi de à l'entrée

quement; ee qui rend l'eau continuellement bourbeuse (x).

(t) Pag. 338. & Tom. VII. pag. 279. & (v) Pag. 349. & Tom. VII. tbid. (x) Ibid. & Tom. VII. pag. 239.

de la nuit. La grande Mosquée en a un beaucoup plus gros, qui ne fert que dans les occainos importantes, et dont le bruit, qui s'entend de fort loin, fait all'embler en fort peu de tems, dix-mille hommes fous les armes. Les Habitano an aufil des tambours ou des ballins de cuivre, qui rendenn de hepes-prés le même fon que celui de nos cloches; mais ils ne s'en fervenn que pour leur mosquée & pour leur productions. Ciaque rue a fes fentinelles, qui font une garde exactée. Vers le foir, tous les bateaux qui fervent dans la Ville font ferrés foinemellemen. On s'en fert amania la nuit;

& personne ne quitte alors sa maison sans un pressant besoin  $(\gamma)$ .

La plôpart des maifons font environnées de ces grants arbrés qui produifin les noix de cocos, & dont la Ville di rempile. Elles font compofiées de paille & de rofesaux, & foitenues par huit ou dix piliers de bois,
qui font chargés d'ornemens de ficulpare. Le toit et de Scuilles de palmier. Elles font ouvertes par le bas, pour recevoir de la fraicheur, car
ont de grand rideaux qui fe tirent & qui a s'attacheur. Comme d'elles n'ont
ni gronier, ni chambre flipéricure, elles font ordinairement accompagnées
d'une grange ou d'un magafin de pierre, qui n'a quin etage, fans freitres, & qui eft couvert d'un toit de paille, pour y renfermer ce que chacan
política. Si le fus prend la la maifon, accident qui n'et par are à Bantam,
on couvre ces roits de foliveaux epais & ferres, fur Iclquels on feme du
fable, qui empeghe le for de prémètrer. Les cloinos des chambres, ou des
dels diurrei du bois, qui eft fort commun dans l'îlle & dans toutes les Indes, Ainfile Is Halsians de Bantama fe lognet à peu de fraix (2.).

L'ENTRE du Palais offre une grande cour quarrée, où le tiennent les gardes de change Seigneur, avec une falle courter de fœilled en palmier, pour les audiences. Dans un coin de la même cour est la Chapelle, où l'on va faire la prière du muid. Au fond se précince la pour de l'édifice, de l'est fort étroite, & par laquelle on entre dans une allée qui ne l'est pas moins, où les clèuves se tiennent la nuit dans des angles & des recoins, pour la futreté de leur Mattre. Le carafère de la Nation est la défance, parce que

chacun juge de l'infidélité d'autrui par la fienne (a).

X. Part.

Les environs de la Ville, jusqu'aux bords mêmes du rivage, font habites par des d'irangers, tels que des Malais, des Guzartas, des Bengalois & des Abyffins. Les Chinois ont un quartier qui leur els propres, du côide de l'Oueff. Il est décinden et dehors par une bonne palifiale & par un marais, qui le rendent très-difficile à forcer. Un grand ruilifeau, dont il eft arrofi du côté e la Ville, n'y laiffe manquer aueune commodité. Les Hollandois du premier Voyage, comprirent fort bien, que e'lls pouvoient s'y etaablir quedque jour, en y élevart une Fortzerfiel, ils fer rendroien maîtres du Commerce des épiceries, non-feulement de Java, mais encore de Banda, des Molaques & des autres fieux (b).

BANTAM a trois grandes Places publiques (c), où le Marché se tient chaque

(y) Pag. 340. (a) Pag. 342. (c) Cette description mérite d'être repré-(x) Pag. 341. (b) Ibid. & pag. 343. sentée dans le détail de l'Original,

publiques

Places

DESCRIPTION DE LA GRAN DE JAVA.

1595.

Edifices &

Palaie.

0..........

Quartier des Chinois

DESCRIPTION DE LA GRAN-DE JAVA. 1595. Grand Marché. chaque jour, autant pour le Commerce que pour les nécessités de la vie. La plus grande, qui est du côté oriental de la Ville & qui s'ouvre des la pointe du jour, est le rendez-vous d'une infinité de Marchands Portugais, Arabes, Tures, Chinois, Quillins, Peguans, Malais, Bengalois, Guzarates, Malabares, Abyfiins & de toutes les Régions des Indes. Cette affemblée dure jusqu'à neuf heures du matin. C'est dans la même Place qu'on voit la grande Mosquée de Bantam , environnée d'une palissade. On trouve en chemin quantité de femmes, qui se tiennent affiles avec des facs & une mesure nommée Gantan, qui contient environ trois livres de poivre, pour attendre les payfans qui apportent leur poivre au Marché. Elles font fort entendues dans ce Commerce. Mais les Chinois, encore plus fins, vont au-devant des payfans & s'efforcent d'acheter en gros toute leur charge. On trouve d'autres femmes, dans l'enceinte de la paliffade, qui vendent du bétel, de l'arecca, des melons d'eau, des bananes; & plus loin, d'autres eneore, qui vendent plutieurs fortes de pâtifferies toutes chaudes. D'un côté de la Place, on vend diverfes espèces d'armes, telles que des pierriers de fonte, des poignards, des pointes de javelot, des couteaux & d'autres instrumens de ter. Ce font les hommes qui se mélent exclusivement de ce Commerce. Enfuite on trouve le lieu où fe vend le fandal blane & jaune ; & fucceffivement, dans des lieux féparés, du fucre, du miel & des confitures; des féves noires, rouges, jaunes, vertes, grifes; de l'ail & des oignons. Devant ce dernier Marché se promènent coux qui ont des toiles & d'autres marchandifes à vendre en gros. Là font aufli ceux qui affùrent les Vaisseaux & les autres entreprises de Commerce. A droite du même lieu est le Marché aux poules, où se vendent en même-tems les cabris. les canards, les pigeons, les perroquets & quantité d'autres volailles. Lei le chemin fe divife en trois, dont l'un conduit aux boutiques des Chinois, l'autre au Marché aux herbes, & le troisième à la boucherie. Dans le premier on trouve, à main droite, des jouailliers, la plûpart Coraçons ou Arabes, qui préfentent aux passans des rubis, des hiacinthes & d'autres pierreries; & à main gauche des Bengalois, qui étallent toutes fortes d'émaux & de merceries. Plus loin on arrive aux boutiques des Chinois, qui offrent des foyes de toutes fortes de couleurs; des étoffes précieufes, telles que des damas, des velours, des fatins, des draps d'or, du fil d'or. des porcelaines & mille fortes de bijoux, dont il y a deux rues entières garnies des deux côtés. Par le fecond chemin, on trouve d'abord, à droite, des boutiques d'émaux; & à gauche, le Marché au linge pour les hommes. Enfuite eft le Marche au linge pour les femmes, dans l'enceinte duquel il est desendu aux hommes d'entrer sous peine d'une grosse amende. Un peu plus loin, on arrive au Marché aux herbes & aux fruits, qui s'étend juiqu'au bout des Places; & en retournant, on trouve la poilsonnerie. Un peu au-delà est la boucherie à main gauche, où l'on vend sur-tout beaucoup de groffe viande, telle que du bœuf ou du bufle. Plus loin encore est le Marché aux épiceries & aux drogues, où les boutiques ne sont tenues que par des femmes. Enfuite on trouve à main droite le Marché au riz. à la poterie & au sel; & à gauche, le Marché à l'huile & aux noix de cocos, d'où l'on revient par le premier chemin, à la grande Place où les Marchands s'affemblent, & qui leur fert de bourfe.

LA feconde Place, qui se nomme Place Royale, ou Pacebam, est vis-à- Descentron vis du Palais du Roi. On y vend en détail diverfes fortes de denrées & de poivre. Ce Marché commence après l'autre, & dure ordinairement jusqu'à midi, ou même jusqu'à la fin du jour. Après midi, il se tient un autre Marché dans la troisième Place, qui appartient au quartier des Chinois. Elle est aussi pour les denrées, & les Chinois en tirent beaucoup de profit.

DE LA GRAN-DE JAVA.

1595. Deux autres Marchez.

### C. II.

### Mours & Usages de l'Iste de Java (a).

A Religion, dans l'Isle de Java, n'est point uniforme. Les Habitans du centre de l'Isle & de ce que les Hollandois nomment les hauts pays, font véritablement Payens, & fort attachés à l'ancienne opinion de la Métempficofe, qui leur fait respecter les animaux jusqu'à les élever avec soin . dans la feule vûe de prolonger leur vie. C'est un crime, parmi eux, de les tuer. & fur-tout de les faire fervir à leur nourriture. Il fe trouve auffi quelques Payens le long de la Mer, particuliérement fur la Côte occidentale, qui est la plus connue (b); mais, en général, la plûpart des Javanois font Mahométans. Les Hollandois apprirent avec étonnement, dans leur premier Voyage; qu'il n'y avoit pas plus de cinquante ou foixante ans (c), que l'Ille avoit embraffé la Religion de Mahomet, & qu'elle tire de la Mecque & de Médine, la plus grande partie de ses Docteurs. Aussi les superflicions & les pratiques de cette creance y font-elles encore dans toute leur force (d).

MORURS ET USAGES DR I A V A. Religion de fes Habitans.

La pluralité des femmes n'en est pas l'article le plus négligé; & l'Auteur observe qu'outre la permission de Mahomet, les Javanois ont une autre rai- semmes. fon de ne fe pas borner à une feule femme; c'est que dans l'Isle. & à Ban-

(a) Nous faifons (c) ee Paragraphe qui n'est point dans l'Edition de Paris, uniquement pour féparer l'Article de Géographie, auquel nous ne changeons rien, d'avec celui-ci , où nous inférons plufieurs Additions importantes, tant de l'Auteur Anglois que de nous. Au reste, nous ne devons pas cacher iel, qu'une grande partie des premières, se trouvent dans le Tome XI. de l'Editioo de Paris, où le Voyage de Gautier Schouten a été inféré, ce qu'on ne pouvoit pas prévoir dans le tems qu'on a commencé à travailler ee Volume. Cependant cette raifon ne nous empêche pas de fuivre un Plan qui entre fi fort dans celui de l'Ouvrage, persuadés qu'on ne sauroit trop apporter d'attention à rapprocher ces fortes de matières; ainsi lors que nous en viendrons au Voyage de Schouten, il ne s'agira que d'en retrancher ce qui pourra avoir été déjà employé fous cet Article, R. d. E. (b) Oo prétend pour certain, que les Javanois ont apporté l'ancien Cuite Payen, de la Côte de Coromandel, dont les principaux Dieux Brams & Efwors font même eneore en vénération dans quelques endroits de l'Isle. On allégue bien d'autres preuves de l'anciconeté de leur Navigation. Valentyu,

IV. Part. p2g. 65. & fuiv. R. d. E (c) En 1560., ee qui doit s'entendre du général de l'Isle: Car dès l'année 1280., au rapport de Marco Polo , le culte Mahométan fe trouvoit déjà planté fur la Côte , par le moyen de la Navigation , & environ l'an 1406, un Arabe nommé Sjeich Ibn Meelana, parvint à lui donner plus d'étendue, comme on ic verra dans notre nouvelle Description de l'isle de

(d) Pag. 346. & Tom. VII. pag. 319.

## 164 VOYAGES DES HOLLANDOIS

s'en défont fouvent par le poison (e).

MOEURS ET U SACES DE LAVA.

Droits des concubines, tam en particulier, on trouve dix femmes pour un homme. Outre leurs femmes légitimes, ils prement liberament des concubins, qui fervent comme de fervantes aux premieres. & qui font partie de leur corrège lorfqu'el les fortent de leurs màrions. Il faut même qu'une concubine air la permifion des femmes légitimes, pour couchen avec fon Maîtrey mais il elé trainent de le comme de leurs par le comme de leurs par le comme de leurs de le comme de leurs de le comme de leurs mercs et le comme de leurs mercs forent c'elaves achetées à prix d'argent. Ils font nès pour les femmes légitimes, comme l'ineal l'fectip pour Sara; mais ces maratres

Enfans & leur discipline,

L's e enfans de l'Îlle vont nuds, à la réferve des parties naturelles, qu'îls couvrent d'unpetit écufion d'or ou d'argent (f.). Les filles y loignant des braffelets. Mais lorfqu'elles ont atteint l'âge de treize ou quatorze ans, qui eft le team où l'ufage els oblège de fe vêtri, leurs parens ne perdent pas un moment pour les marier, loriqu'ils veulent les fauver du fibertinage, parce que fois le voile de leurs habits, elles s'attribuent alors le droit de mener une vie débordée. Une autre raifon, qui porte les peres à marier leurs enfans fort jemes, eft le defir de leur ailrer leur fuecefion. C'est un droit établi à Bantam, qu'à la mort d'un homme, le Roit fa faist de fa seme, de ses enfans de de poit bien. Ainfi, pour derobre leurs enfans à la rigueur de la loi, les piers s'empressent de les marier quels quédois dès l'age de huit ou dix aps. (4)

Dot des filles.

La dor des fermines, du moins entre les gens de qualité, confifte dans une fomme d'argent éé dans un certain nombre d'écléaves. Pendant le féjour des Hollandois à Bantam, le fecond fils du Salsondar époufa une jeune fille de fes parentes, à qui l'no donna pour do cinquante hommes, cinquante jeunes filles de trois cens mille exass, qui montent à-peu-près à la valeur de cinquante-fix livres cinquô, to, monnoy de 10 lollande (b).

Cérémonies

Le Jour de la nôce, il ne manque rien à la parure des deux époux, ni a eelle de leux partens de le leux selclaves. Les deux maifions offernt quantité de javelines, appliquées contre le mur, de gamies de houpes de coton blanc de rouge. On fait plusiours decharges de pierriers. L'applica-midi on améne au marie un cheval richement équipé, fur lequel il fe promène jui-qu'u loir dans tous les quartiers de la Ville. Pendant fa cavaleded, les cleisvos qu'on lui a domés, le rendent auprès de leur nouvelle mattrelle de divers nomentes. Le felin lie trouve prépare pour le retour de l'Epoux. Tous les parens y affilent; de lorfqu'il eff fini, l'heureux couple est conduit fous un toté entouré de réleaux (r).

Egards pub'les pour les femmes.

Les femmes de qualité sont gardées si étroitement, que leurs sils mêmesnor pas la liberté d'entrer dans leurs chambres. Elles sortent rarement; & tous les hommes que le hazard leur fait rencontrer, sans en excepter le Roi, sont obligés de se retirer à l'écart. Le plus grand Seigneur ne peut.

(e) Pag. 348. & Tom. VII. pag. 311. (f) Caci doit s'entendre apparemment des families aifées. (g') fbid. & Tom. VII. pag. 311. (b) Pag. 349.

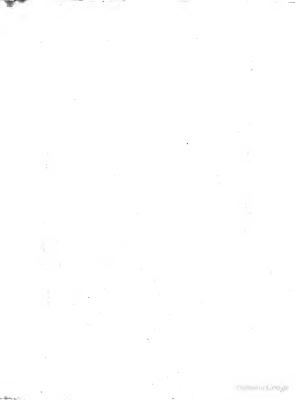



HOMME ET FEMME DE L'ISLE DE JAVA.
MAN EN VROUW VAN 'T EILAND JAVA.

leur pater fans la permilion du mari. Elles ont toute la mit du bétel auprès d'elles, pour en mâcher continuellement, & une cfelave qui leur gratte la peau. Les femmes riches qui fortent de leurs maifons ne peuvent etre diffiquées des pauvres par leur ajultement; car elles ont coljours deux grandes pièces de toile ou d'étofie qui leur couvrent entirement le corps; l'uno depuis la tete juiqu'au delfous du fein, & l'autre depuis la ceinture juiqu'aux pieds. Elles vont pieds nuds, & no nta fira lette que leur chevelur relevée en nœuds. Mais, dans les fêtes & les cérémonies, elles portent une couronne d'ox des bracelets d'or ou d'argent, l'avoir de la controlle des couronne d'ox des bracelets d'or ou d'argent, l'avoir de la controlle de

[Les Javanois, de quelque condition qu'ils loyent, oignent d'huile de noix de cocos leurs cheveux, qui lont noirs, courts & épais. Des que la barbe commence à leur croître, ils fe l'arrachent continuellement avec des pincettes, de-forte que les viciliards ont plus l'air de vieilles femmes que d'hommes. Les femmes oignent tous les jours leurs viains vitages, qui font d'un brun terrible, plats, & délâgréables. Elles oignent tout de méme leur friin, Jeur cou, leurs épaules, leurs bras & leurs jainses, d'une mixton jamaître, faite de fairan des Indes, de bois de fandal & de parfum. Ces onctions qui leur font fouvent des taches de divertés couleurs, augmenteres de leurs de leur font fouvent des taches de divertés couleurs, augmenteres de leurs que mente de leurs de leurs

tent leur difformité, & les font paroître fales & dégoûtantes.

Les Javanois de l'un & de l'autre fexe, se baignent enfemble & rout mois, fans aucune home, dans les Rivières & dans les milleaux qui palfir a unnilieu des Villes. Les femmes prement aufii fouvent plaifir à mager, ce qu'elles font, non en hancant les bars en avant, somme on nage ne furope, mais en les remuant feulement tout près du corps, comme les chiens font leurs jambes, & poe fouvent. On ne failfe pas de cette manière, d'avancer

beaucoup (1).

ELLE's poullent la propreté jusqu'à fe laver einq ou fix fois par jour. Leur parellé ef extreme pour le travail. Elles demuernt afficé du matin au foir, dans la plus ennuyeufic oitiveté. Les foins domeftiques font le parrage des effetavs. Les hommes ritents guives plus laborieux, fe tiennent aufif fur des nattes, à maiebre du betel, au milieu de dix ou vingt femmes. Le tens gue le Gouverneur de Bantam paffoit avec les fiennes, retardoit fouvent les affaires les plus importantes. Quelquefois les effeaves, viennent joure de certains inframens, qui reflemblent à ces arcines viocuivre, fur lefquels ils frappent en cadence. Les femmes de foit missel elle font peu de lauss. Leur danfe et unie, & confifté feulement en divers tours, qu'elles accompagnent du mouvement des épaules de barsa. Ce exercice eft réfervé particulièrement pour une partie de la nuit, & l'on entend alors un grand bruit de baffins & d'autres inflrumens ants toute la VIII. Le mari, qu'in afficteraquillement à ce fredétacle, jouit

dans toute la Vine. Le mart, qui amiterranquirement a ce ipectacie, jour des efforts que fes femmes font pour lui plaire (m).

Les Magiltrats de Bantam tiennent le foir leur alfemblée au Palais, pour

Les Magiftrats de Bantam tiennent le foir leur affemblée au Palais, pour fimple de renrendre justice à ceux qui la demandent. L'entrée est ouverte à tout le dre la justice. monde,

(%) Pag. 350. & Tom. VII. pag. 306. Add. de l'A. A. (1) Schout. Tom. VII. pag. 303. & fuiv. (m) Pag. 351.

A 3

MOEURS ET USAGES DE JAVA.

Leur habillement,

Levrs ondi-

Lenrs occu-

MORUES ET USADES DE JAVA.

monde, parce que chacun est obligé de plaider sa propre cause. Ainsi l'on n'v connoît point d'Avocats ni de Procureurs, & les proces ne sont iamais fatignans par leur longueur. On attache à un poteau les criminels condamnés à mort, & l'unique supplice est de les poignarder dans cette situation. Les étrangers qui ont commis quelque meurtre, peuvent se racheter par une somme d'argent, qu'ils payent au maître ou à la famille du mort; Loi de pure politique, dont le but est de favoriser le Commerce. Les Hollandois du premier Voyage cûrent obligation plus d'une fois à cet établiffement. Mais les Habitans du Pays ne font pas traités avec la même indulgence (n).

Confeil d'E. tat.

C'EST pendant la nuit, à la clarté de la Lune, qu'on traite les affaires d'Etat & qu'on prend les plus importantes réfolutions. Le Conseil s'affemble fous un arbre fort épais. Il doit être au moins de cinq cens perfonnes. lorfqu'il est question d'imposer quelque nouveau droit, ou de saire quelque levée de deniers fur la Ville. Les Confeillers donnent audience chez eux pendant le jour & reçoivent les propositions qui regardent le bien public. S'il est question de guerre, on appelle au Conseil les principaux Officiers militaires, qui font au nombre de trois cens; & pour exécuter les réfolutions, on les établit chacun fur une partie du Peuple, qui rend une obeiffance aveugle à leurs ordres. C'est un usage fort singulier, que si le seu prend à quelque maifon, les femmes font obligées de l'éteindre fans le fecours des hommes, qui se tiennent seulement sous les armes, pour empêcher qu'on ne les vole (0).

Police extraordinaire pour les incendies. Gouvernement de l'Empereur & fou Grand Con-

feil.

(p) [ Après avoir parlé du Gouvernement de Bantam en particulier . nous allons expliquer celui de toute l'Itle en général, en-tant qu'elle eft fuiette de l'Empereur ou Mataram. Ce Prince affiste trois sois par semaine. au Confeil d'État, pour régler les affaires qui regardent le Gouvernement, & pour administrer la Justice. Les Lundis & les Samedis sont destinés à prendre le divertissement du Tournoi; mais s'il y a quelque affaire extraordinaire fur le tapis, l'Empereur se rend souvent ces jours-la au Conseil, où perfonne n'ôse le contredire, & où il commande en mastre absolu.

Les Confeillers font obligés de s'affembler tous les jours de la femaine, excepté le Samedi (q). Ils fe rendent dans la grande place quarrée du Palais, & v attendent l'Empereur depuis neuf heures jufqu'à midi. Perfonne n'ofe s'en absenter, fous peine de mort, a moins de maladie ou de quelqu'autre raifon légitime, & dans ce cas-là, on est obligé de le faire savoir à l'Affemblée.

PENDANT que le Confeil est affemblé, on lui donne le divertissement de toutes fortes d'instrumens de Musique Javanoise, du son des tambours & des bastins de cuivre, ce qui fait un grand bruit. Mais il cesse dès que l'Em-

(n) Pag. 352. ( o) Ibid.

(p) Tout ce qui fuit jufqu'à la page 173, a été ajoété par l'Auteur Anglois. Nous y avons seulement fait quelques Additions, qui feront diftinguées des fiennes par nos Renvois ordinaires. R. d. E.

(4) Valentyn dit le Vendredi, qui est leur Sabbat, jour auquel l'Empereur ne vaque à aucunes affaires, quelque importantes qu'el-les puissent être, R. d. E. l'Empereur entre au Conseil, où il va s'affeoir dans un lieu élevé, & envi-

ronné d'une forte garde (r).

PERSONNE n'a le droit de tuer ou de condamner à mort (s). Si un Seigneur a quelques malfaiteurs dans sa jurisdiction, son pouvoir se borne à son pouvoir, les faire faifir & garotter, & à les envoyer dans les prifons du Mataram. De-la on les produit en justice, aux jours de l'Assemblée du grand Conseil. devant lequel le Fiscal porte l'accusation qui est faite contr'eux; & s'ils sont trouvés coupables, on les remet immédiatement entre les mains des Bourreaux (t), ou des autres suppôts de la Justice, qui exécutent sur le champ,

la fentence qu'on vient de leur prononcer.

Lors que ceux qui font accufes de crimes capitaux comparoissent. ils sont liés & garottés d'une terrible manière. Ils portent au cou un grand billot qui leur avance de chaque côté fur les bras, & qui les tient bien fer-Il y en a qui ont aussi un billot aux jambes, qui les empêche d'avancer plus qu'un pied à chaque pas. Quelquesois celui du cou, & celui des jambes, sont attachés ensemble par une chaine qui descend de l'un à l'autre, & qui empêche que le criminel qui les porte, ne se puisse tenir debout sur aucun de ses deux pieds, de sorte qu'il faut qu'il demeure toûjours courbé dans une posture violente; & dans ce miserable état on l'amène, ou plutôt on le jette devant le Conseil, à quarante ou cinquante pas du Mataram.

SUR l'accufation portée par le Fiscal, le Prince donne un ordre, en vertu duquel on fait une enquête exacte du fait. Ou examine l'accufé & les témoins par devant deux des Confeillers Commissaires délégués pour cet effet. On menace le prévenu de l'exterminer & toute sa race avec lui, s'il ôse dire un monsonge devant le Conseil. L'enquête faite, on la rapporte au Confeil, l'Empereur étant présent, & si l'accusé est convaincû d'avoir commis des crimes dignes de mort, on le condamne, & autil-tôt il est poignardé, ou puni de quelqu'autre genre de supplice, & souvent tou-

te sa famille est enveloppée dans sa disgrace.

LES Princes du fang qui ont merité la mort, obtiennent quelquefois la permission de combattre contre un tigre, le poignard à la main. S'ils font victorieux, la grace leur est accordée (v).]

Les crimes capitaux dans ce Pays, font les ruptures de maifon, l'adultère, le vol, & les medifances qui concernent l'Empereur. La fimple fornication n'y est point regardée comme un crime, mais on la tourne en raillerie.

L'EMPEREUR affecte beaucoup de gravité, lors qu'il paroît au Conseil qui se tient dans le vestibule du Palais. Les Seigneurs de moindre qualité que ceux qui y ont entrée, demeurent dans la Cour, jusqu'à-ce que Sa Majesté les sasse appeller tous ensemble, ou l'un après l'autre, pour

MOEURS ET

USAGES DE JAVA. Bornes de

Traitement falt aux Cri-

Crimes capl-

Comment affifte au Con.

(r) Schout. ibid. pag. 288. & fuiv. (s) On le fait d'autant plus en fecret,

fans que l'Empereur en fache rien. R. d. E. (t) Valentyn dit qu'ils n'ont point de Bourreaux. Ce font les éléphans qui en font ordinairement l'office , comme en divers au-

tres endroits des Indes. Ces animeux poulfent les Criminels en l'air, les reçoivent fur leurs dents & les écrafent après bien des tourmens. On en jette aussi plusieurs aux tigres, R.d.E.

(v) Valentyn, IV. Part. pag. 60, Add.d. E.

#### 168 VOYAGES DES HOLLANDOIS

Moreus et USAGES DE JAVA

rendre compte de leur administration, ou pour recevoir de nouveaux ordres. LORSQUE le Mataram est présent, les Seigneurs de quelque rang qu'ils

Sa volonté tient lieu de Loi.

foyent, font affis à terre, les jambes croifées fous eux, le corps panché en bas, dans une pofture humiliée, comme s'ils étoient de miférables efclaves, fans ofer dire une feule parole, que quand ils font interrogés, & fans ôser même lever les yeux sur la personne du Prince. Toutes les affaires se réglent felon fa volonté; il écoute les avis de fon Confeil, mais il ne les fuit qu'autant qu'il lui plaît, sans que personne ôse jamais le contredire, quelque mauvais qu'on crove que foit le parti qu'il prend. Si quelqu'un s'avisoit de le faire, il feroit poignardé sur le champ. Les Pangarans, & les Tommagons, qui font les Gouverneurs & comme les Vicerois des Provinces, ont le plus d'accès & de liberté auprès de lui ; néanmoins ils ne lui donnent jamais la moindre marque qu'ils desapprouvent ce qu'il fait & ils ont pour lui une complaifance auffi aveugle que les autres Seigneurs.

Couverreus des Provinces & des Villes.

CES Gouverneurs le font informer exactement de ce qui se passe dans leurs Provinces, pour en informer l'Empereur à leur tour. Le Tommagon de Mataram est chargé des plus difficiles affaires de l'Empire, outre celles de fon Gouvernement, dans lequel il y a une grande multitude de peuple à régir; de-forte qu'on peut dire, qu'il n'a pas un moment de repos. Il faut qu'il rende compte tous les foirs au Prince, de ce qui s'est passe pendant le jour. Il a le pouvoir de choifir les plus habiles gens de l'Etat, pour lui aider à foutenir le poids des affaires, qu'il lui feroit impossible de porter feul (x).

L'EMPIRE confilte en douze Provinces, fept maritimes, & cinq intéricures. Outre ces grands Gouvernemens, il v a des Commandans, ou Sous-Gouverneurs dans chaque Ville, Bourg & Village. On les appelle Orançaies ou Seigneurs. Avec le commandement des Villes, ou des Bourgs, ils ont presque tous encore sous eux une certaine étendue de pays à régir.

Tous ces Sous-Commandans font audi obligés de rendre compte au Pangoran qui est au-dessus d'eux, de ce qui se passe dans l'étendûe de leur ju-rissicion. Les Pangorans en informent le Tommagon de Mataram, ou l'Empereur même, felon l'importance de l'affaire dont il est question.

Sabandar ou Receveur.

OUTRE ces Officiers, il y a encore dans chaque Place, ou dans chaque Diffrict, un Sabandar, qui eft le Receveur des Douanes, tributs, & droirs du Prince. Ceux-ci rendent exactement leurs Comptes à deux des Sei-

gneurs du Confeil qui font commis pour les examiner.

Revenue de l'Empeseur.

[Les revenus de l'Empereur se levent principalement par voye de Capitation. Chaque homme est taxé à douze sols par année. Outre cette Capitation, les Sujets font encore tenus à diverfes courvées pour le fervice de la Cour, & quelquefois on leur fait même payer le dixme de leurs fruits. Les péages fur les fleuves, & le long du rivage, où le Prince a par-tout des Douanes, lui rapportent aussi une somme confiderable. Comme ce sont ordinairement les Chinois qui les prennent à ferme, fous l'agrément de la Compagnie Hollandoife dont ils dependent, on scait affez au juste, que ces Droits peuvent

(x) Ibid. pag. 290. & fuiv.

peuvent se monter à environ cinquante mille piéces de huit par année, outre les présens que chaque Fermier est obligé de donner à son entrée. Ceux qui se perçoivent dans l'intérieur du Pays ne sont pas bien connus, parce que l'Empereur a coûtume de se saire pauvre. Quoi-qu'il en soit, il n'y a aucune proportion entre ces revenus & la dépense, qui est bien peu de chofe, puis qu'il ne s'agit point ici de Fortifications, & que la Milice s'entre-

Monuas -USAGES DE JAVA.

tient à fes propres fraix, comme on le verra ci-dessous (y). IL y a d'ailleurs plusieurs autres Officiers, tant politiques que militaires,

Officiers militaires.

inférieurs à ceux dont on a parlé. Il y en a qui ont inspection sur les armes, fur le canon, fur les moufquets, fur les piques, fur les boulets, fur les balles, & fur la poudre. Ceux qui commandent les Soldats, font des gens choifis, qui ne font redévables qu'à leur mérite du poste qu'ils occupent, la faveur n'ayant point de part à leur avancement. De tems en tems les Tommagons & les Pangorans font passer en revue ceux qui sont destinés pour la guerre. Par ce moyen, eux & les Gouverneurs qui leur font fubordonnés, sçavent au juste sur combien de troupes on peut compter, en cas de befoin. Le nombre en est considerable, puisque non-seulement en peu de jours, mais même en peu d'heures, on peut mettre en Campagne plus de cent mille hommes, & peut-être plufieurs centaines de mille.

LES Mantris ressemblent à nos Colonels. Ils ont mille hommes à leur commandement. Les Lorras ou Louras font les Capitaines, leurs Compagnies étant de cent hommes, & quelques-unes de moins. Les Européens dojvent se féliciter, que ces peuples n'entendent pas si bien la guerre qu'eux ; car si avec leur naturel malin, leur intrépidité, & le mépris qu'ils font de la mort, ils avoient la même expérience que les premiers, il feroit difficile de leur réfister, & l'on n'aimeroit pas à se les attirer sur les bras; mais on a éprouvé pluficurs fois, que plus leurs Armées font grandes, moins elles font de progrès, parce que le défordre s'y met plus aifément, & les

fait plutôt diffiper (z)

répandus pare mi le peuple.

Sous les Nebeis. & les autres hauts Officiers, il y a un grand nombre d'Officiers subalternes, comme nous l'avons déjà rapporté. Il y a entr'autres plufieurs Fifcaux, qui font prefque toûjours en mouvement pour épier ce qui fe passe, S'ils surprennent quelqu'un qui se soit rendu coupable de quelque crime, ils l'emménent à Mataram, & le livrent aux quatre Fiscaux Généraux qui y réfident, & qui lui font faire fon procès en la forme que

nous avons décrite ci-deffus. OUTRE tous ces Officiers qui doivent faire leur rapport de ce qui arrive chaque jour dans les lieux où leur commission s'étend, l'Empereur a des émifiaires particuliers, qui n'ont d'autre occupation que d'observer la conduite des grands & des petits. Ils rendent un compte fidèle de tout ce qu'ils ont remarqué, au Tommagon de Mataram, ou à l'Empereur même. Parlà chacun est obligé de bien penser à ce qu'il fait; car la moindre faute est relevée, & punie par la perte des emplois, des biens, & même de la vie.

LORSQUE l'Empereur est en deuil, & qu'il fait couper ses cheveux, tout le monde est obligé de l'imiter dans l'espace de seize jours après la pu-

(y) Valentyn, ibid.Add. d. E. X. Part.

(2) Ibid. pag. 291, & fulv,

blication des ordres qui en font donnés. Si quelqu'un est trouvée máture les émissilares, on se fasiti d'abord de tous se biens; ensuiter on his écorche toute la peau de la tôte au-dessia seu revilles, & on le lassife dans cet affects état qui est passa de la tôte au-dessia seu reviennent. Quelquefois l'Empereur leur fait plonger la tête jusqu'aux oreille ans de l'huile bouillante, tant qu'ils soyent entirement dépoulles de leurs cheveux; ou bien il condamne ces coupables, à recevoir un bonnet de freu reque, qui leur fait fire la cervelle, & leur causse une mort foudaine. La terreur qu'inspirent ces supplices, fait que chacm a empresse à contra de l'entre de l'entre l'aux des leurs de l'entre l'un consideration de l'entre de l'

Sa Couleur.

DANS tout l'Empire il n'est permis à qui que ce soit, de s'habiller de jaune ou de se service e cette couleur, qui est celle de l'Empereur. Set Lettres sont toijours mires dans le petits sacs de soje saune, de on les porte sous un Parassol de dans un plat couvert de la même étosse. Celui qui enfreindroit ce commandement feorit puni de mort sans resissillon (a).]

Les Tourpois.

(a) [LES Tournois fe font tous les Lundis, & quelquefuis les Samedis, dans la place qui eft devant le Plasis. Il s'y trouve ordinairement cinq à fix cans des plus grands Scigneurs de l'Etat tous à cheval, & magnifiquement equipés, Idon la mode du Pays. Ces ornement confiltent dans une pièce d'écoffe de foye à fleurs, ou d'une fine toile de coton fort blanche, tournée autour de leurs copps, de la ceinture en bas, cui le refté elt nod. Ils ont an petit bonnet blanc, qui eft un morceau de fine toile de coton, out de un partie bonnet blanc, qui eft un morceau de fine toile de coton, out de turban.

AUTOUR de la place, il y a pour chaque Seigneur du Tournoi, un poteau, où leur cheval el atraché, & gardé par un valet. Dans ce même endroit chaque Seigneur a encore d'autres valets qui frappent for des ballins, qui battent la catilé, ou qui joinent de divera autres infrumens. Les Moficiens de l'Empereur qui font rangés autour de cette place, fe font auffi entendre fur-tou forque le Monarque fort du Palais. Il s'avance à cheval ajuité comme les autres, c'elsà-dire, nud de la ceinture en haut. Il est entouré d'une centaine de Gardes, sous à pied (c).

Dès

(a) Weinergr., shift, Add., d. R., (b) Tonset le Addition précédentes ne fet trouvem pas dans le Tome XI, de l'Edd. ton de Paris, door nous avons fait mection cledifies, pag. 165. Rem. (a) ch voici à quoi l'hyrotri a cria spouvoir les rédoite. The contraction de l'Empedia et de l'emped

(c) Ibid. pag. 293, & fuiv.

<sup>,</sup> continuelle à l'entretien de l'ordre, & fafermet à punir les moindres fautes de les Officiers; mais Schouten fait le récit de quelques ufages fingaillers de çrite , Cour qui ne doivent pas être négligés. , Celui qu'il met so premier rang, el l'apage des Tournois &c.", Celt donc d'ici, que Mr. Prevoit a emprunde une partie des Additions qu'on va lire & dont il a composé deux pages. R. d. E.

Dès que le Masaram paroît, tout le monde jette les yeux fur lui, pour favoir si c'est un bonnet à la Javanoisc, ou un turban qu'il a sur la tête. Si c'eft un bonnet, chacun fe hate de mettre le fien; & fi c'est un turban, on voit tout le monde auffi-tôt coëffé d'un turban. Les avenues de la place, qui est entourée d'une espèce de palissade, se ferment lorsque l'Empereur y est entré, & personne n'a plus la liberté d'en sortir. Autour de la paliffade, dix ou douze mille hommes font debout fous les armes, & fervent de Gardes.

MORURS ET USAGES DE JATA.

CE Prince va d'abord, avec beaucoup de gravité, faire une volte autour Course de du pilier, & chaque Cavalier va faire la fienne après lui; ayant tous en main l'Empereur.

one lance, au bas de laquelle il y a un bouton.

Lorsour Sa Majelté veut faire une courfe, elle choifit quelqu'un des principaux Seigneurs, pour courir contre lui. L'Empereur court le premier, & fes Gardes courent de toutes leurs forces, les uns après lui, & les autres à ses côtes. Celui qu'il a choisi pour son antagoniste, tâche de le joindre, jusqu'à la portée de sa lance, qu'il avance à côté du Prince, pour marquer qu'il pourroit l'atteindre, & le Prince se fert de la sienne pour parer le coup. Lorsqu'ils ont ainsi couru en combattant jusqu'au bout de la place, ils font volte-face avec beaucoup d'adresse, & continuent leur courfe & leur combat, celui qui poursuivoit dans la première course, étant pourfuivi dans celle-ci.

LES Cavaliers font leurs courfes à leur tour, allant & revenant fans cesse d'un bout de la carrière à l'autre, jusqu'a-ce que l'un des deux combattans aft remporté quelque avantage confiderable fur l'autre. Souvent même ils changent de chevaux, & en prennent de frais. S'il arrive que celui qui court contre l'Empereur, aît fur lui quelque fupériorité dans la joûte, loin d'en paroître fier, il cherche quelque détour adroit pour faire un peu fentir fon avantage, mais toûjours d'un air respectueux, & sans pousser

trop loin fa victoire.

Le Tournoi dure ordinairement depuis quatre heures après-midi. jufqu'au Soleil couchant. Les Javanois font paroître autant d'agilité dans leurs courfes, que d'adresse à se servir de leurs lances. Ils s'attachent sur tout à se désarconner mutuellement. Ils n'y réuffissent que très-rarement, parce qu'ils font tous fort adroits; Cependant s'il arrive que l'un des deux combattans aît le malheur d'être enlevé de dessus sa felle, il se voit exposé à de grandes railleries, excepté de la part de ses inférieurs, qui n'ôsent se moquer de lui qu'en fecret. & à la dérobée.

LES bonnets & les turbans font fort exposes dans ces Tournois: Ceux qui courent en enlèvent de tous côtés, autant qu'ils peuvent, avec leurs lances, ce qui fait beaucoup de plaisir à l'Empereur. Schouten rapporte qu'on lui avoit dit qu'il se saisoit de semblables joûtes à Bantam, à Japara,

à Tubaon, pour exercer la Noblesse, mais qu'il ne les avoit pas vûes. Les Javanois font très-bons Cavaliers. Les felles de leurs chevaux font

petites, & leurs étriers courts. Ils gouvernent le cheval par le moyen nois font d'une bride, avec un petit crochet, où il y a une corde attachée, qu'ils nouent autour d'eux comme une ceinture. Ainsi c'est de leur corps seul qu'ils gouvernent leur monture, & ils le font avec beaucoup d'adresse,

Les Javay bons CavaUSAGES DE

même dans les courses des Tournois, ce qui fait qu'ils ont les mains entié-

rement libres pour manier leurs lances (d)

TAVA. Garde comofée de fem-

LA garde se fait au dedans du Palais, sa nuit aussi-bien que le jour, par un grand nombre de femmes armées, parce qu'il n'est permis à aucun homme d'y passer la nuit. On assure que ces Gardes sémelles sont au nombre de dix-mille. Elles ont leurs Commandantes, & diverses autres sortes d'Officières. Tous leurs foins se bornent à veiller à la conservation de Sa Majesté, & à la servir aussi-bien que ses Femmes, & ses Concubines.

ELLES fortent du Palais tour à tour, pour aller chercher tout ce qui est nécessaire, tant pour la cuifine que pour les autres usages. Il y en a toûjours un grand nombre en faction au passage, pour prendre garde qu'aucun homme ne se glisse dans le Palais, & qu'aucune semme n'en sorte sans ordre. Les portes, les promenades, les appartemens sont gardés par les vieilles femmes, les plus jeunes étant attachées au service des Femmes & des Concubines du Prince. Une partie est employée à la cuisine, & aux choses qui regardent l'entretien ou la propreté du Palais: les autres s'occupent à coudre, à broder, à filer, à faire de la toile, &c. & elles ont toutes leur tour pour fortir, mais toujours fous les yeux de deux Inspectrices qui veillent sur leur conduite au dehors.

Femmes des Empereurs.

LES Empereurs ont ordinairement quatre Femmes, qui font des plus grandes Maisons de l'Empire. Outre celà, ils ont un grand nombre de belles filles à leur fervice particulier; quelques-uns en font aller le nombre jusqu'à quatre cens. On les va chercher par tout, & on amène au Prince celles qu'on trouve les plus belles & les plus dignes de lui étre présentées. On leur fait apprendre à manier les armes, à jouer des instrumens, à danfer, & à faire plusieurs autres choses de cette nature, par le moven desquelles clles tâchent de lui plaire.

En quelque lieu de fon Palais qu'il foit, il en est accompagné, entouré, fervi, gardé. Elles ont toújours leurs armes avec elles; Ce font des lances pointues, & de légères armes-à-feu. Il y en a encore d'autres qui le fuivent austi avec celles-ci, & qui lui portent du Pinang, du Siriboo, du bétel, du tabac, une fort belle natte pour s'affeoir, des pantoufles. & d'autres pareilles choses. Une des plus belles filles de la première troupe, lui porte un parasol sur la tête. Une autre chasse avec un éventail, lorsqu'il s'affied ou qu'il se eouche, les mouches qui volent sur son visage. Quand il est affis, toute la troupe fait un cercle autour de lui, & chacune s'étudie à lui plaire par fon air & par ses manières, comme pour répondre à l'honneur qu'il leur fait de leur confier sa personne (e).

Ses Concubines.

QUOI-QUOUTRE ses Femmes, l'Empereur ast un grand nombre de Concubines, il arrive pourtant quelquefois, que parmi ces jolies Gardes, il y en à quelqu'une qui lui plaît plus que les autres, & qui lui touche le coeur. Alors il l'élève à la dignité de la Concubine, & c'est le plus haut degré de gloire où elle puisse aspirer. On regarde cependant comme plus heureuses, celles qu'il donne en mariage à quelques uns des Seigneurs de fa Cour. C'est par cette raifon que les filles nobles le fervent encore avec plus d'empressement

(d) Ibid. pag. 294. & fulv.

(e) Ibid. pag. 299. & fuir.

ment que les autres, qui ne peuvent espérer une pareille fortune. Mais ces Concubines n'ôfent se marier après sa mort. [Les Filles de l'Empereur ne parviennent jamais à la Couronne. Ceux qui les épousent, ont le tître de Radins ou Princes du fang, & ils font ordinairement pourvus des premières

MOZURS ET IAVA.

charges de l'Empire (f).

QUELQUEFOIS l'Émpereur régale toute sa Cour après le Tournoi, ou en d'autres occasions. On dresse pour cet effet, dans un grand espace à l'entrée du Palais, pluficurs petites chambres d'été, fort claires, couvertes par le haut, ouvertes par devant, & fermées d'un rideau par derrière. Elles font toutes de la figure d'un croissant, & placées avec simmetrie, droit devant la chambre où l'Empereur mange, laquelle est plus grande, plus haute & mieux ornée que les autres. De cette petite falle ce Prince peut voir tous ceux qu'il régale, qui peuvent auffi le voir à leur tour, quoiqu'il entre dans chacune de ces tentes, vingt à vingt-cinq hommes, qui font placés chacun felon leur rang. Mais les Pangorans & les Princes du fang mangent à la table de l'Empereur. Le régal consiste en viandes rôties, de mouton, de bœuf, de chevreau, & quelques volailles. Il y a aussi diverses fortes de potages, du riz au lieu de pain, des fruits, des confitures. en un mot, tout ce que les Javanois trouvent de plus délicieux. La profusion des mets est si grande, que cc qui reste peut sustire à des centaines ou plutôt à des milliers de gardes & de domestiques, tant du Monarque que des Seigneurs.

Fellins.

PENDANT & après le repas, chacun fait des efforts pour dire quelques bons mots, qui puissent divertir l'Empereur. Souvent ce Prince fait appel-Jer les meilleures Danseuses d'entre ses belles Gardes, & elles paroissent avec leurs plus grands ajustemens, ayant leurs cheveux frisés & pendans, garnis de fleurs mifes dans les boucles avec beaucoup d'art & ornées de rubans. Leur sein n'est couvert que d'un petit morceau d'étoffe de soye, large comme deux fois la main, dont le bout qui vient par-dessous le bras, est arrêté dans leur habillement, qui leur descend depuis la ceinture jusqu'à la cheDanfeufes.

de leur invention.

ville du pied (g). L'ETOFFE de cet habillement qui enveloppe trois ou quatre fois le bas de leurs corps, est à fond noir, bleu, ou de quelqu'autre couleur. On y lement. voit des étoiles d'or ou d'argent, des branchages, ou des tiges & des fleurs, peintes avec beaucoup d'art. Le reste de leur corps, depuis la ceinture jusqu'au sein, est nud. Leurs bras au-dessous & au-dessus du coude, font ornés d'anneaux & de cercles d'or, avec plusieurs autres parures

QUELQUE brunes que foyent ces Danfeufes, cependant comme ce font les plus belles filles du Pays, & qu'elles ne font occupées que du foin de fort belles. plaire, & de rélever ce qu'elles peuvent avoir d'agrémens naturels & acquis, le Prince & les Seigneurs les trouvent charmantes & d'une beauté parfaite. L'heure où on les fait venir leur est aussi très-favorable, la quantité de flambeaux & de torches qui éclairent l'appartement, fervant à rehauffer leur beauté.

Elles font

LEURS

(f) Valentyn, ibid. Add. d. E. (g) Ibid. pag. 298,

MORURS ET USAGES DE JAVA. Leurs dan-

Leurs danses gayes, au fon des Gomme-gommes, des flutes & des autres instrumens, & les airs qu'elles se donnent en dansant, l'adresse qu'elles y font paroître, contribuent en effet à augmenter leurs agrémens naturels.

LORSQU'ELLES ont le bonheur de plaire à l'Empereur, dans leurs dans fes, Sa Majesté leur applaudit en frappant des mains, leur donne à chacune en particulier, les louanges qu'elles meritent, & leur promet des anneaux d'or & d'autres ajustemens. Quelquefois les Seigneurs qui ont aussi de jo-

Danfeufes Balliar.

lies filles à leur fervice, dans leurs maitons, les font venir, avec la permiffion du Prince. Elles danfent aufli, & tachent de disputer le prix à celles du Palais; de-forte que fouvent la nuit entière se passe à ces sortes de divertiffemens. Il v a encore d'autres amufemens qui font affez ordinaires à la Cour du Mataram & dans tout le Pays, tels que l'efcrime, les tours de passe-passe, les farces, les spectacles, & les Comédies telles qu'elles sont. Ce Prince aime aussi la chasse, qui fait un de scs plus grands plaisirs (b). IL y a encore d'autres Danseuses que les Gens de qualité entretiennent,

Leur beauté & leurs ajustemens.

ou que les particuliers louent en de certaines occasions. On les appelle Danfeufes Balliar; Elles font de deux fortes. Les unes étrangères dont nôtre Auteur faitun portrait charmant. Quoiqu'elles foyent d'une petiteffe extraordinaire, on n'en a jamais vû, à ce qu'il dit, de si belles ni de si bienfaites; Elles ont le teint aussi blanc que la nege. En un mot, à qui les considéreroit toutes enfemble, elles paroîtroient plutôt être des Anges habillés en femmes, que des femmes même. Quoique naturellement très-belles, elles favent encore se parer avec tant d'art & de goût, qu'elles en recoivent de nouveaux charmes. Leurs habits font de foye travaillée en or & en argent, & leurs cheveux treffes font ornes des plus belles perles. Elles danient en masque, tenant dans leurs mains en guise de castagnettes, quelques boules d'yvoire, pafices à un cordon, avec lesquelles elles marquent exactement la cadence. Quelquefois pour augmenter l'agrément de leurs danfes. elles y joignent celui de leur voix, qu'elles ont extrémement douce.

Leur Pays natal.

On fait venir ces Danfeufes de la Province de Babylone, environ à quarante miles de Jericho (1). Comme elles excellent dans ces exercices d'amufement, & qu'il n'y a point d'autres femmes qui y foyent propres, elles font extremement recherchées. Les Princes & les grands Seigneurs des Indes, n'epargnent ni peine ni dépenfes pour en avoir. Elles coûtent ordinairement deux ou trois mille florins chacune. Fryke dit en avoir vû quelques unes à Surate & en Perfe (k)

L'AUTRE forte de Danfeuses Balliar, font des Javanoises, mais elles n'approchent pas des premières, & il y a autant de différence entr'elles dans leur manière de danfer, qu'il y en a, à cet égard, entre un payfan, & un maître en cet art.

LEURS Sauteurs, & leurs Joueurs de gobelets font auffi paroître beaucoup d'adresse (1). Lous qu'un des principaux Seigneurs se rend à la Cour avec son train,

Falle des lavanois.

(b) Bid. pag. 300. & fuiv. les pag. 105. & fuiv. (1) Ibid. pag. 189. Fin des Add. de l'A. A. Cet endroit ne nous eft pas connu. (k) Fryke, Voyages aux Indes Orienta-

MOZURS ET

USAGES DE. IAVA.

il fait porter devant lui une ou deux javelines, & une épée dont le fourreau est rouge ou noir. A cette marque, le peuple de l'un & de l'autre sexe s'arrête dans les rues, se retire à côté des maisons, & se met à genoux pour attendre que le Seigneur foit passé. Tous les Habitans de quelque distinction, marchent dans la Ville avec beaucoup de faste. Ils sont suivis de leurs domestiques, dont l'un porte une boëte de bétel, l'autre un pot de chambre, d'autres un parafol qu'ils tiennent fur la tête de leur maître. Ils vont pieds nuds, & ce seroit une infamie, dans ces occasions, de marcher chauffés, quoique dans l'intérieur des maifons, ils ayent des fandales de cuir rouge, qui viennent de la Chine, de Malaca & d'Achin. Le maître porte dans fes mains un mouchoir broché d'or; & fur la tête, un turban de Bengale, dont la toile cft très-fine. Quelques-uns ont fur les épaules un petit man-teau de velours ou de drap. Leur poignard pend à la ceinture, par derrière ou par devant; & cette arme, qu'ils regardent comme leur principa-

ledéfente, ne les quitte jamais (m).

LES Infulaires de Java font naturellement infidèles & malins. Le meurtre les effraye peu dans leurs querelles, & le fort commun de celui qui a le dessous est de périr par les mains de son adversaire. Mais la certicude du châtiment produit un effet fort étrange. Celui qui a tué son ennemi dans un combat, s'abandonne à fa fureur, & perce à droite & a gauche, tout ce qui se rencontre dans son chemin, sans épargner les enfans, jusqu'à-ce que le peuple attroupé se saissifie de lui & le livre à la justice. Il arrive rarement qu'on l'arrête en vie; parce que dans la crainte d'être poignardes, ceux qui le poursuivent, se hatent de le percer de coups (n). L'Auteur

nionte à cette peinture de leur earactère, que de toutes les Nations connues. c'est la plus adroite au larcin. Ils font si vindicatifs, qu'étant blessés par leurs ennemis, ils ne craignent pas de s'enfiler dans leurs armes, pour le feul plaisir de les frapper à leur tour & de se venger en périssant. Ills s'offenfent d'ailleurs pour un rien. & leur colère est implacable. Comme ils font grands empoisonneurs, on doit bien se donner de garde de les maltraiter. parce qu'ils ne manquent guères de s'en reffentir, lorfqu'on s'y attend le moins.

Leur meilleure qualité eft, qu'ils ne s'outragent jamais par des injures. La

plus forte qui entre dans la bouche des enfans meme, est de s'appeller l'un l'antre malheureux (0).] LLs portent ordinairement les cheveux & les ongles fort longs; mais leurs dents font limées. Ils ont le teint aufli brun que les Brafiliens. La Javanois. plupart font grands, robuftes, & bien proportionnes. Ils ont le vifage

plat, les joues larges & élevées, de grandes paupières, de petits yeux (p),

& peu de barbe (a). (m) Pag. 344. Cet Article, dans l'Origiral, ne regarde proprement que la Cour de

R. d. E

Bantam, mais il est commun à toute l'Elle. (n) Ibidem.
(e) Valentyn ibid. pag. 61. Add. d. E. (p) Valentyn dit au contraire, qu'ils ont

de grands yeux ronds, au-lieu que les Chinois, dont quelques-uns veulent les faite Fureur fans

Figure des

Leur

descendre, se distinguent par de très perks yeux, & même par le teint, qu'ils ont beaucoup moins brun que les Javanois. Pour ce qui est de la barbe, on a déjà remarqué,

que ces derniers n'en ont point, & qu'ils se l'arrachent avec des pincettes, R. d. E. (4) Ibid. Tom. I. pag. 344. & Nicohoff apad Churchil. Call. Travels, Vol. II. pag. 264.

MORUES ET USAGESDE JAVA. Leur Esclavage.

LEUR foumission est admirable pour ceux qui les gouvernent, & pour tout ce qui porte le caractère d'une juste autorité. [Ils n'abordent qu'en rampant leurs supérieurs, dont ils écoutent les ordres avec beaucoup d'attention, & vont les éxécuter en toute diligence, fans dire autre chofe, fice n'eft, Caboela Sampeja, ce qui fignifie, l'Esclave est à vos pieds. Ils n'ôfent point non plus, aller droit à leur Maître, lorfqu'ils ont à lui faire quelque rapport, mais vont s'affeoir dans un coin fous fes yeux, où ils attendent qu'il les appelle. Les plus grands Princes marquent à leur tour, la même foûmiffion pour l'Empereur; & fi l'on veut tirer parti d'eux, il ne faut pas les traiter d'une autre manière. La complaisance les rend infolens. Tel qui les flatte ou qui use de politesse à leur égard, n'en est payé que d'un souverain mépris. Loin de lui obéir, ils ne daigneront feulement pas lui répondre, comme plusieurs Européens en ont fait la fatale expérience. Au lieu qu'ils se jetteroient au feu pour qui sçait prendre sur eux le même afcendant qu'ils ont fur leurs esclaves (r). ] La certitude de la mort n'est pas capable de refroidir leur obeiïssance. Avec toutes ces qualités, ils sont nécessairement bons Soldats, & d'une intrépidité qui ne connoît aucun danger; mais ils ne sçavent ni manier le canon, ni se servir d'un susil.

Leurs Armes. Leurs armes sont de longues & de courtes javelines, des poignards, qu'ils

nomment Cris ou Criffes, des fabres & des coutelas. Leurs boueliers font de bois, ou de cuir étendu autour d'un cercle. Ils ont aussi des cottes d'armes, composées de plusieurs placques de fer qu'ils joignent avec des anneaux. Leurs poignards sont bien trempés, & le ser en est si uni qu'il paroit émaillé. Ils les portent ordinairement à leur ceinture. Le Roi en donne un à chaque enfant, des l'age de einq ou fix ans, avec le droit de le porter (t)

Leur Miliee.

La Milice ne reçoit point de folde; mais pendant la guerre on lui donne des habits, des armes, & la nourriture, qui est du riz & du poisson. La plúpart des Soldats font attachés aux Seigneurs & aux perfonnes riches, qui les logent & les nourriffent. C'est dans le nombre de ces eselaves, qu'on fait confifter la puissance & la plus grande distinction des Seigneurs de Java (v). On doit comprendre que dans cette fituation, avec le penchant qu'ils ont naturellement à l'obeillance, il est toujours aise de les mettre en marche ou de les défarmer. Aussi sont-ils particulièrement propres aux expéditions fubites. On les voit rarement oififs. Ils ont toûjours quelque ouvrage à la main, & c'est ordinairement du bois, pour faire des poignées à leurs armes. Ce bois est du fandal, blane & leger, qu'ils creusent fort adroitement. Ils apportent aussi beaucoup de soin à nettoyer leurs armes, qui font presque toujours teintes de quelque poison subtil, & aussi tranchantes que nos razoirs. La nuit comme le jour, ils ne prendroient pas un moment de repos fans les avoir auprès d'eux. Ils les tiennent fous leur tê-

(r) Valentyn, ibid. Add. d. E. (s) Ce Portrait ne ressemble guères à ec-lui que Valentyn fait des Javanois, qui, sui-vant lui, sont les plus timides & les plus ldches coquins que la terre porte. Il dit qu'ils ont bien des armes à feu; mais qu'en général ils n'ôfent s'en fervir par la même raifon. R. d.E. (t) Pag. 355. (v) Ibid. & 356.

te en dormant. Capables de trahifon comme ils se connoissent mutuellement, ils ne prennent jamais de confiance aux liens du fang ni à ceux de l'amitie. Un frère ne recevroit pas son frère dans sa maison, sans avoir fon poignard prêt, & trois ou quatre javelines à portée de ses mains. On voit même quelques pierriers dans leurs avant-cours, quoiqu'ils ayent ra-rement de la poudre pour les charger. Ils ont aufil l'ufage de certains tuvaux, qui leur fervent à fousier de petites stéches d'os de poisson, dont son, la pointe est empoisonnée, & affoiblie par quelques entailles, afin que venant à se rompre plus aisement, elle demeure dans le corps pour y répandre fon infection. En effet les playes s'enflamment, avec une si grande corruption, qu'elles font prefque toûjours mortelles. Quelques Hollandois, qui avoient été bleffes de ces fléches, ne laisserent pas de se rétablir affez facilement. Mais les Habitans, qui connoissoient la force du poison, en

témoignèrent beaucoup de furprife (x). DERRIÈRE la Ville de Bantam & la Côte de la Sonde, au pied d'une montagne qui se nomme Gonon Besar & qui produit beaucoup de poivre, on trouve une Colonie de gens fimples, qui habitoient autrefois le pied du Mont Paffaruan, fitue à l'extremité orientale de Java. Ce Peuple, avant gémi long-tems fous une domination tyrannique, étoit venu, depuis quelques années, s'établir fous la protection du Roi de Bantam. Il avoit bâti une Ville, qui se nomme Sura (y) où son propre Roi faisoit sa résidence avec une partie de la Nation. Les autres s'étoient répandus dans les terres voifines, & ne ceffoient pas d'y bâtir des Villages. Leur caractère est paifible. Ils sont attachés à l'agriculture, & livres aux principes des Bramines, qui excluent toutes fortes d'animaux de leur nourriture. Rien n'est plus admirable que leur sobriété, L'Auteur ajoûte qu'ils ne se marient point, fans expliquer par quelle voye ils ont fcu pourvoir à la propagation. Leur habillement est composé d'une forte de papier blanc, qu'ils sabriquent euxmêmes de l'écorce de leurs arbres. Ils mênent d'ailleurs une vie tout-à-fait philosophique, & leur unique Commerce consiste à porter du poivre & des

fruits à Bantam. On donne le nom de Captifs du Roi (z), à d'autres Habitans de l'Isle. qui n'ont pas d'autre profession que de cultiver la terre, & qui prennent à d'affermer les ferme les domaines du Roi & des Seigneurs, dont ils payent le revenu en tiz ou en caxas. Dans quelque dépendance qu'ils foyent obligés de vivre pendant la durée de leur bail, ils deviennent libres après en avoir rempli toutes les conditions. Outre ces groffes fermes, les Seigneurs & les personnes riches ont des métairies & des maisons de campagne, où ils tiennent des esclaves qui leur apportent, dans la faison, tous les fruits qu'elles produifent, tels que du poivre, du riz, des noix de cocos, avec quantité de volaille & un grand nombre de chèvres. Les esclaves memes, prennent quelquefois des biens à ferme, & s'engagent par exemple à payer: quinze cens ou deux mille caxas pour un cocotier. Mais ils doivent ap- les mattres, porter beaucoup d'attention à faire leur marché, parce que sans égard pour le succès de leur travail, il faut que le maître soit payé. De là vient que la

Mozurs ET USAGES DE JAVA.

Sarbacanes pour lancer des fléches d'os de poif-

Colonies voifines de Bantam.

Manière

Efclaves.

X. Part. (x) Pag. 356. - (y) Pag. 357. (8) Pag. 358, MOZUES ET USAGES DE IAVA. la plûpart aunent mieux travailler à la journée. Ils gagnent alors huit cens caxas par jour & leur nourriture. Ceux qui servent dans la maison de leur maître, n'ont à prétendre que le fimple entretien. Il y en a d'autres qui travaillent fix jours pour leurs maîtres, & fix autres jours pour leur propre fubfiftance & celle de leur famille. Leur partage cft le plus heureux, lorfqu'ils se contiennent dans les bornes qu'on leur impose; mais si leur fidélité devient suspecte, ils sont exposes à diverses punitions, dont la plus légère est de porter au cou une pièce de bois, avec une chaîne qu'ils traînent pendant toute leur vie. Les semmes ne sont pas moins assujetties à travailler pour leur maître. Elles sont affises dans les places publiques, pour vendre diverfes fortes de denrées, & se mettre en état de payer chaque jour un tribut. D'autres filent, ou fabriquent des étoffes. Un esclave qu'on veut vendre est conduit de maison en maison, & demeure à celui qui en offre le plus. Le prix ordinaire est de cinq fardos, qui reviennent à neuf livres. La propriété des enfans appartient au maître, qui en ordonne à son gré, sans autre exception que leur vie, dont il ne peut disposer qu'avec le consentement du Roi ou du Gouverneur (a).

Commerce Je l'Isle de Java.

La diffimulation, la rufe & l'infidélité font des vices communs à tous les Marchands de Bantam. Ils falfifient particulièrement le poivre, en y mélant du fable & de petites pierres, qui en augmentent le poids. Cependant leur Commerce est florissant, non-seulement dans leur Pays & dans les Isles voitines, mais jusqu'à la Chine & dans la plus grande partie des Indes. On leur apporte du riz de Macassar & de Sombaia. Il leur vient des . noix de cocos de Balambuan. Joartam, Gerrici, Pati, Juama, & d'autres lieux, leur envoyent du fel, qu'ils transportent eux-memes dans l'lile de Sumatra, où ils l'échangent pour du lacq, du poivre, du benjoin, du coton, des écailles de tortue & d'autres marchandifes. Le fucre, le miel & la cire, leur viennent de Jacatra, de Japara, de Cravaon, de Timor & de Palimban; le poisson fec. de Cravaon & de Bandermachen; le fer, de Crimata dans l'Ide de Borneo; la refine, de Baniea, Ville Capitale d'une Isle de même nom; l'étain & le plomb, de Pera & de Guselan, Villes de la Côte de Malaca; le coton & diverses sortes d'étoffes ou d'habits, de Bali & de Cambaja (b).

Las Marchands dont la fortune elt bien établie, renoncent aix Voyages, & fe bornent à mettre fire les Vailieuxa d'autrui, une formme qui leur
papporte ordinairement le double du fond. Si le Vailieux périt, ils perdent leurs vanences; mais revient-il heurenfennent? Permpurnteur, au defaut
de payement, est obligé de leur donner en gage fa feume & fes enfans,
jusqu'a-ce qu'il foit entièrement acquité. Ces contrats fe font, comme
tous les autres écrits, fur des feuilles d'arbre, avec un poinçon de fer. Enfaite on roule les feuilles ; ou s'il et question d'en faire un livre, on les
met entre deux planches, qui fe refient fort proprement avec de petites
cordes. On écrit auss flir d'un papire de la Chine, qui est très fin de de diverfes couleurs. L'art d'imprimer n'est pus consus des Instalaires, mais ils
écrivens fort bian de la main. Leurs lettres font an ombre de vingt, par

Livres.

(a) Tom. I. pag. 359. (b) Ibid. & pag. fulv. & Tom. VII. pag. 317, 319.

lesquelles ils peuvent tout exprimer au moyen d'onze accens qui les changent en consonnes. Ils les ont empruntées des Malais, dont ils parlent auffi la langue. Elle est facile & d'un usage commun dans toutes les Indes. Mais ils ont des écoles pour l'Arabe, dont l'étude fait une partie de leur

MOZURS ET USAGES DE JAVA.

education (c).

LES Perfans, qui ne font connus dans l'ifle de Java que fous le nom de Coracons, y exercent le trafic des pierreries & des drogues. On vante leurs lumières dans cette profession, & la douceur de leur caractère. Ils ont même de l'affection pour les étrangers, & leur politesse l'emporte beaucoup fur celle de tous les Marchands de Bantam. Le Commerce des Arabes & des Portugais se fait presqu'uniquement par eau. Ils portent des marchandifes d'une Ville à l'autre, & font beaucoup d'échanges avec les Chinois. pour celles qu'ils apportent des Itles. Les Malais & les Quillins prêtent à la groffe avanture. Les Guzarates qui font presque tous pauvres, servent en qua-lité de mariniers; & c'est à cux que les Malais & les Quillins pretent leur argent, qu'ils font valoir au triple & au quadruple. Tous ces étrangers font vêtus d'une fine toile de coton & portent le turban. En arrivant à Bantam, ils achétent une femme, qu'ils revendent à leur départ ; ils font

Divers ca. ractères des Marchands

obligés d'emmener les enfans, s'ils en ont eû de ce commerce passa-

On a déjà fait observer que tous les Chinois sont leur demeure dans un même quartier, qui est environné d'une forte palissade & d'un marais. Les maifons y font plus belles & plus commodes que dans les autres quartiers de la Ville. En général, l'adresse & la diligence font le caractère des Marchands de cette Nation. Ils tiennent une fort bonne table ; mais ils paffent à Java pour des grands usuriers, à-peu-près comme les Juis en Portugal & dans les autres Pays de l'Europe (e). Leur principale attention est d'acheter le poivre de la première main. Ils vont de Village en Village, tirant parti de la simplicité des paysans, & ne donnent guères plus d'un cati ou cent mille caxas pour huit facs de poivre, quoiqu'à l'arrivée des Vaiffeaux de la Chine, ils en revendent deux facs au même prix. Ces Vaiffeaux arrivent tous les ans à Bantam dans le cours du mois de Janvier, en petites Flottes de huit ou dix, chacun de cinquante tonneaux. C'est la monnove qu'ils apportent, qui a cours dans toute l'Isle de Java & dans les Isles voisines. On la nomme Caxas en Malais, & Pitis en langue de Java. Elle est de fort mauvais alloi. Son épaisseur est à-peu-près celle d'un liard, & fa matière, du plomb fondu, mêle d'un peu d'écume de cuivre. Aufli estelle si fragile, que si l'on en laisse tomber un pacquet, il se trouve toujours un grand nombre de pièces rompues; & si par quelqu'autre accident elles . passent une nuit dans de l'eau falce, elles se colent de manière qu'il s'en brife toûjours une partie (f).

Chinois de

me Chincheu; mais elle ne s'étoit introduite à Bantam que depuis l'année 1500. & les Hollandois apprirent à quelle occasion. Wontay, Empereur c) Pag. 361. & Tom. VII. pag. 318.

(d) Rec. Tom. I. pag. 360.

Pag. 363. 7. 2

CETTE étrange monnoye se fond à la Chine, dans une Ville qui se nom-

Moguns er USAGES DE JAVA.

de la Chine, informé que le nombre des caxas qui avoient été monnovés fous fon Prédécesseur, avoit rempli toutes les Isles voisines & qu'ils n'avoient plus de cours parmi fcs Sujets mémes, imagina, pour les rendre moins communs, d'en faire de si mauvais alloi, que se cassant avec la facilité qu'on vient de repréfenter, chaque année en put faire perir une grande partie dans le Commerce. Mais cet expédient même, n'en ayant pas affez diminué le nombre, Hommion, Successeur de Wontay, en fit fondre encorè de plus mauvais, pendant que les Hollandois étoient à Bantam. Les caxas ont au milieu de chaque piece, un trou quarré par lequel on les enfile dans des cordons de paille qui se nomment Santas, deux cens à chaque cordon. Cinq fantas contiennent par conféquent mille caxas, & portent le nom de Saporou. On ne voit presque plus des premiers caxas, ou du moins ils n'ont plus de cours a Java (g).

LES Vaisseaux Chinois apportent aussi de la porcelaine fine & grossière . de la foye à coudre, de petites pièces d'étoffe de quatorze ou quinze aunes, & beaucoup d'autres marchandifes. Pour le retour, ils chargent, outre le poivre, tout le lacq qu'on apporte de l'olomban, où il est en abondance. Ils chargent de l'Anil ou de l'indigo, qui vient d'Anir; du bois de fandal, des noix muscades, des cloux de girofle, des écailles de tortue, dont on fait à la Chine divers ouvrages fort bien travaillés; des dents d'éléphant, dont on fait de beaux fiéges, aufli estimes que s'ils étoient d'ar-

gent, & qui servent aux Mandarins & aux Vicerois (b).

Chinois de Bantam.

LES Chinois brûlent à Bantam beaucoup de vin de cocos dont ils font d'affez bonne cau-de-vie. Comme c'étoit une occasion, pour les Hollandois, de les voir fouvent, ils observérent que la plûpart étoient des gens de fort mauvaife mine. Mais dans le portrait que l'Auteur fait de leur figure, il leur donne de grands yeux; ce qui paroît contraire à l'idec qu'ons'en forme ordinairement fur le temoignage de tous les autres Voyageurs. Il ajoûte qu'ils ont la peau tendue fur le vifage, le front large, de longs: cheveux noirs. & fi femblables à ecux des femmes, que lorfqu'ils n'ent pas de barbe, on ne diftingue pas aifement leur fexe; d'autant plus qu'ils les relevent en treffes fur leur tête, & qu'ils mettent par-deffus, un rets fort. fin, qui est composé de crin de cheval (i).

Portugais & four Commerce.

Les Marchands Portugais n'avant pas la liberté de demeurer dans la Ville, ont obtenu des Chinois celle de s'établir dans leur quartier. Ils exercent le Commerce du poivre, du girotle, de la mufcade, du bois de fandal, du poivre long & des drogues qui font propres aux Indes, pour lefquels ils donnent en échange des toiles & d'autres marchandifes qui leur font envoyées de leurs divers établiffemens. Ceux de Bantam vivent fans Prétres & fans Eglifes; mais il ne leur manque rien pour l'exerciec de leur Religion à Panarucan, où plusieurs Habitans ont embrassé le Christianisme. Leur habillement ordinaire est un long haut-de-chausic, tel qu'on en porte dans toute la Perfe. Ils marchent pieds nuds, à la manière du Pays, toujours fuivis de plufieurs efelaves qui leur tiennent un parafol fur la tete (k).

(g) Pag. 364. ( b) Tom. I, ibid, & fuiv. (i) Pag. 365. (k) Pag. 356.

Moeuns er

USAGES DE

Batimens de

Ovotove les Bâtimens de mer Indiens fovent fort inférieurs à ceux de l'Europe, on voit à Bantam quelques fustes & quelques galères. Mais tout le foin qu'on apporte à les conferver fous de grands toîts, n'empêche pas que dans un Climat fi chaud, il ne s'y fasse des ouvertures qui demandent met. une réparation continuelle. On ne les employe guères que pour les grandes expéditions, telles qu'un Siége, où l'on voit quelquefois des Flottes Indiennes de deux ou trois cens voiles. Les galiotes de Java ressemblent beaucoup à nos galères, excepté qu'elles ont une galerie à l'arrière, & que les efclaves ou les rameurs font feuls dans le bas, bien enchaînés. & les foldats au-deffus d'eux fur un pont, pour combattre avec plus de liberté. Elles ont quatre pierriers à l'avant, & feulement deux mâts. Les Pares, ou les Pirogues, servent de garde-côtes contre les pirates & les autres accidens. Elles ont un pont, un grand mât & un mât d'artimon, fix hommes à l'avant qui rament dans le besoin, & deux à l'arrière qui gouvernent ; car tous les Bâtimens du Pays , fans en excepter les Jonques , ont deux gouvernails (1); c'est-à-dire, un de chaque côté. Les Jonques ont un mât de beaupré, & quelquefois un mât de mifene, avec un grand mât & un mât d'artimon. Elles ont un pont courant, devant & arriere, en forme de toît de maifon, fous lequel on fe met à couvert de la chaleur du Soleil & de la pluve, fans autre chambre d'ailleurs que celle du Capitaine ou du Maître. Le fond de calle est séparé en divers petits espaces où l'on place les marchandises, & les cheminées sont entre ces

espaces (m). Les Mariniers de Bantam n'avoient pas de Cartes marines & n'en con-

Vents comnuns dans la Mer de Java.

noiffoient pas l'usage. Il y avoit peu de tems qu'ils se servoient de la bouffole. & c'étoit aux Portugais qu'ils en avoient l'obligation. Ils ne diftinguoient que huit rhumbs de vent , parce qu'ils ont deux vents principaux qui regnent presque toute l'année dans leur Mer. L'un est le Nord-Est. qu'ils nomment Ceilaon, & qui commençant au mois d'Octobre dure jufqu'à la fin de Mars, loríque les courans deviennent fi rapides vers l'Eft, que les Hollandois naviguerent alors onze jours fans pouvoir avancer. L'autre, qui regne le reste du tems, est l'Est-Sud-Est, qu'ils nomment Timor, & pendant lequel les courans portent à l'Ouest avec autant de force qu'ils en avoient auparavant vers l'Est (n).

(1) Rec. Tom, I. pag. 367. & Tom. VII. pag. 320.

(m) Ibid. & pag. 35%. (n) Ibidem.

### C. III.

## Histoire Naturelle de l'Isle de Java.

L n'est question, dans cet article, que des propriétés particulières de L cette grande Isle, & de celles qui méritent un rang diftingué par leur excellence, foit qu'elles la doivent à la nature du terroir ou à la qualité du Climat. Tout ce qui lui est commun avec les autres parties des Indes, doit être renvoyé à l'article général, fuivant l'ordre établi dans ce Recueil. Ainsi

HISTOTES NATURBLEE DE JAVA-

l'on ne s'arrête, ni aux éléphans, qui sont en fort grand nombre à Java;

HISTOIRE. NATURELLE DE JAVA. Animaux Communicus autres Pays de l'inde.

ni même aux rhinoceros, qui ne doivent pas y être fort rares, puisque les Infulaires en tuent affez pour vendre au Marché des morceaux de leur eorne, à laquelle ils attribuent des vertus merveilleuses eontre toutes sortes de venins (a); ni aux eerfs, qu'on y rencontre en troupes; ni à quantité d'autres animaux fauvages, tels que des bufles & des fangliers, dont le nombre est aussi fort grand; des singes & des belettes, dont les arbres sont eouverts; des perroquets & des paons fauvages; des crocodiles ou des alligators, que les Chinois de l'Itle ont trouvé le secret d'apprivoiser & d'engraiffer, pour en manger la chair (b); des chats-civettes, qu'on y appelle Caftoris, mais dont le muse n'est pas si blane & si pur que celui de Guinée, &c. Les Flollandois ne vantent, comme véritablement propre à l'Isle de Java, que deux espèces de poules, dont ils nomment l'une des demipoules d'Inde, parce qu'elles en ont à-peu-près la forme, sans être tout-à-fait de la même grandeur. Les Anglois leur ont donné le nom de Bantams. C'est l'animal le plus eolère qu'il y aît au monde. Aussi ne les élève-t-on que pour le plaisir de les faire battre; & ces combats font si furieux, qu'ils ne finissent ordinairement que par la mort de la poule vaincue (c). La feconde espèce est une sorte de poules dont le plumage, la chair & les os font abfolument noirs; mais qui n'en font pas moins un très-bon a-

Deux espèces de poules parriculières l'life de Java.

lile de Pulo Seveili, où le bitel croft naturellement.

liment.

Les arbres & les fruits offrent un plus grand nombre de fingularités. On ne parle point du bétel & de l'arecea, dont l'usage est aussi commun à Java que dans les autres Pays de l'Inde. Cependant on doit observer, avec l'Auteur de la première Relation Hollandoife, que hors du Détroit de la Sonde, on rencontre une Isle nommée Pulo-Sevessi, où le bétel croît naturellement & foifonne fans culture. Les Infulaires de Java l'y vont prendre à pleines Pirogues, fans autres fraix que eeux du voyage, & fans autre peine que celle de le déméler d'entre les orties dont il se trouve entortillé. Ses feuilles ont quelque reffemblance avec celles du citronier, quoiqu'elles foyent plus longues & qu'elles ayent le bout plus pointu. La préparation du bétel, avec la chaux d'écailles d'huîtres brûlées & la noix d'arecea, est la même à Java que dans le reste de l'Inde, avec cette seule disférence, que les Javanois y ajoûtent souvent un peu de Cate, qui est une forte de petit gâteau ou de bignet, composé du bois moëlleux d'un certain arbre (d).

Mangas.

L'Isle de Java produit un fruit excellent, qui se nomme Mangas. Il croît fur des arbres à-peu-près femblables à nos noyers, mais qui ont peu de feuilles, quoiqu'ils ayent beaucoup de branches. Sa groffeur est celle d'un gros œuf d'oye, fa forme oblongue, & fa eouleur d'un verd jaune qui tire quelquefois fur le rouge. Il contient un gros noyau, dans lequel est une amande affez longue, qui est amère lorsqu'on la mange eruë; mais, rôtie sur

Indes.

<sup>(</sup>a) Tom. I. pag. 370. & Tom. VII. pag. 323. & fuiv. ce qui regarde les poules de Tubzon. (d) Pag. 270. Pour l'arecca, voyez la Relation de Knox, & l'Histoire naturelle des (b) Ibidem. (c) On avů dans le Paragraphe premier,

les charbons, elle devient plus douce, & fa vertu est extrêmement vantée contre les vers & le flux de fang. Les mangas meuriffent aux mois d'Octobre, de Novembre & de Décembre. Leur goût furpasse celui des meilleures pêches. On les confit verds avec de l'ail & du gingembre, & l'on s'en fert au lieu d'olives, quoique leur goût foit plutôt aigre qu'amer (e). Il y en a une autre espèce , que les Portugais ont nommés Mangas-bra- Mangas-brabas, & qui font un poifon très-fubtil. Il caufe la mort à l'instant, & l'on vas, n'a pas encore trouvé de remède qui en puisse arrêter l'effet. Ce funeste fruit est d'un verd clair & plein d'un jus blanc. Il a peu de poulpe. Son

noyau est couvert d'une écorce fort dure, & sa grosseur est à-peu-près celle d'un coing. Les ananas de Java passent pour les meilleurs des Indes. Le Samaça est un autre fruit de cette Isle, de la grosseur d'un citron & d'un verd qui tire fur le rouge. Il rend beaucoup d'eau, & le goût en est un peu aigre. Mais on fait beaucoup moins de cas du fruit que de fes feuilles, qui reffembleroient à celles du citronier fi elles n'étoient plus rondes. On les confit

dans le fucre & l'on s'en fert, comme des tamarindes, contre les inflamma-

tions & les fiévres chaudes.

La plante du poivre de Java s'attache & croît le long de certains gros rofeaux, que les Habitans de l'Isle nomment Mambus, au dedans desquels on prétend que se trouve le Tabaxir, nommé par les Portugais Sacar ou Sucre de Mambu. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que les mambus de Java n'ont pas de tabaxir, quoiqu'il s'en trouve dans ceux qui croissent sur toute la Côte de Malabar, & fur-tout à Coromandel, Bifnagar & Malaca. Ce fucre, qui n'est qu'une forte de jus blanc, semblable à du lait caillé, est néanmoins fi estimé des Arabes & des Perfes, qu'ils l'achétent au poids de l'argent. Mais le détail de ses vertus appartient à l'Histoire Naturelle des Indes.

LE fruit que les Malais appellent Duriaon, & que les Portugais ont voulu faire passer pour une production particulière de Malaca & des lieux voisins, est plus parfait dans l'Isle de Java qu'en aucun autre lieu. L'arbre qui le porte se nomme Batan. Il est aussi grand que les plus grands pommiers. Le bois en est dur & compact, l'écorce grise. Ses sleurs, qu'on nomme Buaa, font d'un blanc-jaunatre, longues d'une palme & demie, & de deux ou trois doigts d'épaisseur. Elles font un peu fendues sur les bords, & d'un fort beau verd, quoique plus pales en dedans. Son fruit, qui est à-peuprès de la groffeur du melon, est environné d'une écorce folide & garnie de petites pointes fort aigues. Il est verd en dehors, avec de longues rayes comme celles des melons. Dans l'intérieur il contient quatre creux, dans chacun desquels font trois ou quatre coquilles, en forme de petites boëtes, qui renferment un fruit de la blancheur du lair, de la groffeur d'un œuf de poule, & d'un goût qui furpasse en honté la gelée de riz, de blancs de chapons & d'eau-rofe, qui fe nomme en Espagne Manjar-blanco ou blancmanger (f). Chaque fruit a fon novau particulier, de la groffeur du noyan

(c) C'est fans doute ce que nous nom. (f) Tom. I, pag. 387. & Tom. VII. pag. mons Mange. L'Ifle de Ceylau en produit 331. & fulv.

HISTOIRE NATURELLE DE JAVA.

Samaca.

Mambus fans

Durison.

HISTOIRE. NATURLLE DE JAVA.

Inimitid entre le durison & le bétel.

de pêche. Ceux qui n'ont jamais mangé de duriaon lui trouvent d'abord une odeur forte, qui tient un peu de celle des oignons cuits fous la braife. Mais il n'en est pas moins un des meilleurs, des plus fains & des plus agréables fruits des Indes. On parle avec admiration de l'inimitié, fi l'on ôfe hazarder ce mot dans un article phylique, qui se trouve entre le duriaon & le bétel. Qu'on mette une seule seulle de bétel dans un magatin rempli de durizons.

ils se pourriront presqu'aussi-tôt. D'ailleurs, si l'on a mangé de ces fruits avec affez d'excès pour en avoir l'estomac trop charge, une seuille de bétel qu'on se met sur le creux de l'estomac, dissipe immédiatement l'incommodité, & l'on ne craint jamais d'en manger trop, lorsqu'on a sur soi quel-

ques feuilles de bétel (g). Le lantor.

L'ARBRE qui se nomme Lantor est aussi d'une beauté extraordinaire dans l'Isle de Java. Ses seuilles sont de la longueur d'un homme. Elles sont si unies, qu'on peut écrire dessis avec un crayon ou un poinçon. Autil les Habitans de l'Isle s'en servent-ils au lieu de papier. & leurs livres en sont composés. Ils ont néanmoins une autre forte de papier qui est fait d'écorce

d'arbre, mais qu'on n'employe que pour faire des envelopes (b). Le cubebe.

LE Cubebe ne croît qu'à Java, fur la Côte de la Sonde, ou il porte le nom de Cuciombi & de Cumuc. Dans le reste des Indes on le nomme Cubachini, parce qu'avant les premières navigations des Portugais, c'étoient les Chinois qui l'alloient prendre dans l'Itle de Java & qui le transportoient dans les autres Pays orientaux, dont tout le Commerce étoit entre leurs mains. Ce fruit ne croît que dans des lieux incultes. La plante s'attache à des arbres, comme celle du poivre. Il croît par grappes, comme le raifin, & chaque grain fur une queue particulière. Les Javanois l'estiment d'autant plus qu'il ne s'en trouve que dans leur Itle, & le vendent bouilli, pour empécher qu'on ne le cultive ailleurs. On s'en fert contre le rhume. & nour chaffer la pituite. Les Mores le prennent dans du vin, pour s'exciter à la volupté (i).

Mangoflans. Talaffe.

LES Mangajians sont aussi d'excellens squits de Java, quoique par la sorme ils ressemblent beaucoup à nos prunelles de haye. L'herbe qui se nomme Talaffe en langue de Java, & Lalade en Malais, ne produit ni fruit ni fleurs. Mais les Infulaires font divers ufages de ses seuilles pour affaisonner leurs alimens. Ils les mangent aufli vertes, dans l'opinion qu'elles n'ont

Le jaca.

pas moins de vertu que le cubebe pour exciter la nature au plaifir (k). On trouve dans la meme Isle (1), un fruit nommé 7aca, de la longueur de nos plus groffes citrouilles, qui croît fur de grands arbres, mais de leur trone, à fleur de terre. L'odeur en est admirable dans sa maturité. Sa poulpe a quelquefois celle du melon, quelquefois celle de la peche, celle du miel & celle des plus excellens citrons. Ses noyaux, ou fes pignons, font plus gros que les dattes communes. Bouillis ou rôtis, ils font d'un excellent goût, & d'une chaleur favorable à la volupté. Quojque ce fruit foit commun dans d'autres parties des Indes, il semble qu'il n'ast cette dernière propriété que dans l'Îsle de Java.

; (g) Tom. I. pag. 388, & Tom. VII. (k) Ibid. Pag. 33. "(b) IMA. (1) Voyez la Relation de l'ific de Ceylan par Knok.

(i) Pag. 389.

CELLE de Bali, qui en est si voisine, en produit un de la grosscur d'une poire, rond par le bas & pointu par le haut, eouvert d'une peau fort rude, qui lui a fait donner, par les Hollandois, le nom de Porc-épi. Sa chair est blanche & fort astringente. Il croit sur de grands arbres, aussi pressé que les grains de raifin le font fur la grappe, & en fi grand nombre qu'on est furpris que les branches en puissent soûtenir le poids. On le confit dans

HISTOIRE NATURELLE DE JAVA.

la faumure ou dans le fuere. LA Caffe & les Mirabolans ne font pas affez partieuliers à l'Isle de Java, Le porc-épi.

pour mériter iei une description; mais la casse des Isles du Détroit est célebre, du moins par fon abondance. Java produit aussi une sorte de Canele sau le sauvage, que les Portugais nomment Canela di Mato, moins bonne à la vévage de Java, rité que la canelle fine. Il est défendu d'en faire entrer en Portugal; ce qui n'empêche pas qu'on n'y en transporte beaucoup sous le faux nom de canclle de Ceylan (m). Elle a peu de goût & de vertu. L'écorce en est épaisse & groffière, & les arbres sont plus pesits que ceux de Ceylan.

Le Carcapuli est une sorte de cerise aigre de Java, qui a la grosseur d'u- Carcapuli. ne cerife commune, mais qui renferme plufieurs petits noyaux. On en voit de blancs, de rouges & d'incarnats, tous également estimés,

LE Cost-Indique (n), dont il se fait un grand Commerce en Turquie, en Arabie, à Malaca, &c., le Roseau aromatique (o), & le Zerumbet, sans ap- Zerumbet. partenir particulierement à l'Isle de Java, y font communs & d'une beaute extraordinaire. Le zerumbet, racine qui a plus de vertu que le gingembre, y porte le nom de Canjor. Le Galanga, que les Arabes nomment Calvegian, croit dans la même Isle sous le nom de Lanquas; mais quoiqu'il soit plus grand que celui qui vient de la Chine, il s'en faut beaucoup que l'odeur en foit aufi bonne. Il croît fur une petite plante, qui vient fans culture. Ses feuilles reffemblent au ser d'une lance. Quelques Infulaires en transplantent dans leurs jardins pour la manger en falade. Mais fon ufage ordinaire est en qualité de remède pour diverses maladies. Ses racines sont lon-

gues & groffes, avec quantité de petits nœuds comme ceux du rofeau. Elles font rouges, en dehors comme dans l'intérieur, & leur goût tire fur celui du gingembre. Le Fagara est un fruit de Java, de la grosseur du cubebe. Son écorce Fagara. est tendre, & couverte d'une coque noire fort mince. Il ne contient qu'un feul grain, qui est excellent pour le rhume, pour les soiblesses d'estomae &

pour le cours de ventre. IL croît dans l'Isle de Java de gros melons d'eau fort verds, & d'un agré-ment partieulier dans le goût. Le Benjoin est encore une de ses productions Benjoin. les plus estimées (p). C'est une sorte de gomme qui ressemble à l'encens ou à la mirrhe, mais qui est beaueoup plus précieuse par ses usages dans la Médecine & dans les parfums. Elle découle, par incision, du trone d'un grand arbre fort touffu, dont les seuilles différent peu de celles des limoniers. Les plus jeunes produifent le meilleur benjoin, qui est noirâtre & d'une très-bonne odeur. Le blanc, qui vient des vieux arbres, n'approche

pas de la bonté du premier; mais, pour tout vendre, on les mêle enfem-(m) Pag. 392. (n) Coftus-Indicus. (o) Calamus-aromaticus. (p) Pag. 395. & fulv. HISTORE NATURELLE DE JAVA.

ble. Cette gomme est nommée par les Mores, Louan-jovy, c'est-à-dire, Encens de Java. C'est une des plus précieuses marchandises de l'Orient.

Ost trouve du bois de fandal rougê à Java; mais il est moins estimé que le jaune de le blane, qui vienneut des lisse de l'innor de de Solot. Le fandal de Java ressemble au noyer. Il porte un fruit noir, dont la forme approche de celle des cersies, mais sians odeur d'étang gott. On fait un grand usige du fandal dans toutes les Indes. On le broye avec de l'eau, jusqu'à-ce qu'il fe tourne en bouillée, pour s'en oindre le corps.

L'anacar-

Le fruit qui s'appelle Ansaratium, out fruit du cœur, à caufe de fa reffemblance avec le cœur lumain, rorit auffi dans les Illes de la Sonde, & particulièrement à Java. Les Portugais le nomment Fava de Maisac, parce qu'il refiemble auffi à la fêve, quoiqu'il foit un peu plus grox. Les Indies en prennent avec du laft, pour l'affinne & pour les vers. Mais, préparé comme les olives, il fe mange for bien en falade. Sa futbrance et épaitfe

Serpentine, ou Pao de cobra. comme le miel, & auffi rouge que du fang.

C'as r dans l'îlle de Java & dans toutes celles de la Sonde, que croît la racine que les Portuguis nomment Pas de cabra, les Hollandois, Bait de figura, & les Prançois, Serpestaire no serpestine. Elle est d'un blance qui trie un peu fur le jaune, amère & fort dure. Les Indiens la broyent avec de l'eau & du vin, pour s'en fervir dans les fivers chaudes & contre les morfures des ferpeiss. Elle a été comme par le moyen d'un pecti animal, nomme Quit ou Quiprejs, de la grandeur, & de la forme du firet, qu'on entretient dans les maifons des Indes pour prendre les rats & les fouris, comme nous nouriflons ici des chats pour le miem office. Ce petits animaux portent une haine naturelle aux ferpens; & comme il arrive fouvent qu'ils en font morbus, ils ont recours à cette racine, dont l'effet et tofigiurs certain pour leur guérifin. Depuis cette découverte, il s'en fait un grand Commerce aux fides (e).

Aguillabrava.

Quoiqu'il h'air pas tant de vertu que le Calimba (r), qui erolt particulifement à Sumara & dans quedrues autres lieux, il ne laifle pas d'ètre eftimé & de faire un article confiderable du Commerce. Los Indiens l'employent pour brille reis corps de leurs Bramuse & des grands Seigneurs. C'ett un honneur aufi d'idfingué, parmi eux, d'être brillé fur un bucher de ce bois, que d'avoir en Europe, un magnifique tombeau de marbre (r). Les Marchands de Bantan vendent beaucoup de calamba, quoiqu'il n'en croifie pônt dans leur lile. Cet arbre eft de la grandeur de l'oliver. Son croifie pônt dans leur lile. Cet arbre eft de la grandeur de l'oliver. Son liqueur grafile qui en découle, lorfiqu on le find en morceaux. Pile ou froyd svec quelque liqueur, il rend l'halcine agréable, il fortife l'ellomac, il fart de remede contre le l'ux de fang, la pleurife; & &c. (r).

Le bois que les Portugais ont nommé Aguilla-brava, vient auffi de Java,

Calamba,

ENTRE les Plantes & les Drogues de Java, l'Auteur de la première Re-

(1) Pag. 399. (1) Les Portugais le nomment Pas d'A. (1) Pag. 396. (2) Pag. 396. res de l'Isle; Cependant on peut conclure du foin qu'il a pris de nommer les Pays dont l'on en apporte plusieurs à Bantam, que les autres ne croissent qu'à Java (v).

HISTOTER NATURALLE DE JAVA.

(v) Le Posi, espèce de farine dont on Le fert contre le froid & contre le vent. Le Caxumba, ou Flors, racine qu'on emlove pour affalfonner les mets & pour tein-

dre les habits de coton. Le Cajuspi, espèce de bois qui met la bon-che en scu. On le brise sort menu pour l'utilité & l'agrément de son odeur, & on le réduit en confiftence d'onguent, pour s'en

frotter le corps. Le Cautiour, fruit de la nature des tau-pinambours & des truffes. L'Auteur observe ici, que le même fruit est commun dans la Guinée, mais il n'ajoûte pas fous que!

Le Semparentaen, racine amère, à laquelle on attribue des vertus extraordinaires, mais

qui ne se trouvent pas expliquées. Le Pontien, qui vient de Malaca, & de Coromandel; le Gate gamber, fruit fembla-ble aux olives, qui vient de Cambaye; le Ganti, racine dont les Indiens se frottent le corps , & qu'on apporte de la Chine à

Le Sabani, graine dont on fait une espèce de moûtarde. Le Doringi, dont on fait prendre aux en-fans naiffans. Mais l'Auteur n'explique pas

& c'eft ene graine ou une racine. Le Galam, racine qui croît dans l'eau & qui eft fort rafralchiffante.

Le Fiance, fruit que les Insulaires pilent, & qu'ils prennent en liqueur dans diverses maindies.

Le Madiam, le Maiu & le Cirellani, qui viennent d'Achin à Bantam, & dont la vertu est d'enyvrer. On n'explique point autrement leur nature ; mais l'Auteur ajoûte, qu'on mêle le Madien & le Maju avec le bon Cumin de Perie, qui s'appelle Jentanieras en Malais, ponr en faire un remède contre les maladies apoplectiques & les rhumatismes

Le Sposium, cendre d'un arbre des Isles de la Sonde, dont on se sert pour se nettoyer le corps.

Le Sari, espèce de farine dont on se srotte le corps, & qui fert, comme le podi, à garantir de l'effet des mauvais vents Le Tagari, le Suraban & le Sedoucia, ra-

cine qu'on broye ou qu'on pile pour s'en frotter le corps. Le Sambaia, connu à la Chine fous le nom de Geiduar; fruit de la grofieur d'un gland,

très-rare & très-cher, excellent pour diverfes fortes de maladies, fur-tout contre les morfures venimeuses & contre d'autres pol-

Le Javale, fruit de la groffeur du précédent, dont ou se sert dans les potions mé-

Le Pérsour, herbe rafrajchiffante, chère & rate. On vante fes qualités pour les ardeurs du fang & du foye.

Le Tomospute, racine semblable au Galien ou Curcoense, excepté qu'elle est blanche. On s'en frotte le corps pour se rafralchir.

On trouve à Java & dans les lîles de la Sonde, une Plante dont les feuilles ressemblent à celles de l'arbre qui produit les tamarins. Son fruit est une espèce de féve, femblable à nos haricots, qui a des qualités fort faines. Les petites féves, qui le nom-ment Cauduri en Malais, & Saga en langue lavanoise, servent de poids pour péser l'or, l'argent & les autres métaux. Elles font d'un beau rouge, avec une petite tache nol-re far le côté. Leur amertume ne permet pas d'en manger,

## (. IV.

# Poids, Mesures & Monneyes des Indes Orientales.

L'EST à l'exemple des Hollandois, qu'on se détermine à recueillir sous un tître commun, tout ce qui appartient aux Mesures & aux Monnoyes des Orientaux, ou du moins ce qu'ils en ont pû découvrir dans leurs Voyages par la pratique du Commerce & par leurs observations. Gaspard Balbi . A4 2

Poms, Me-. SURES ET MONNOYES DES INDES ORIENTALES,

Poids, Mesures et Monnoyes des Indes Osiestales. Balli, Juaillier Véniten, qui voyagea dans les mêmes Pays depuis 175 jufque ni 1383; cell-à-dire, treixe ans avant le prenîter Voyage des Hol-Andois, avoit deji publie un l'arif des monmoyes Indiemes, reduit d'une coute reduction, qui contient plus de quarante pages d'opérations arithmétiques, fins y teni joindre qui puille faire connoire le nature même de ces monnoyes. D'autres Voyageurs, tels que Pyraf (e) & Sarif (e), ont donné l'explication de quedques monnoyes particulières & de quelques me-furer dont ils ont cel l'occasion de s'influtire; mais fans avoir poulfe plus leur curiotie, ou fins avoir oè plus d'egard pour celle du Public. C'est apparemment pour fuppleer à ces omiffions, que les Hollandois ont publié les Remarques flutivantes.

Poids.

Fest Charladge, sincian & dans les lieux voilins, on péle pas Babars. Il y en A Malaces, deim de le petit. Le grand Bahar contient deux cens Caris, dont chaeux ell de vings/ix Tards, ou trente-huit onces & domie, poids de Portugal; chaque "las el etant d'une once & demie, mais un peu foible. C'ett a cette forte de poids qu'on pele le poivre, le elou de grotie, la noix mudicade, le gingembre, la cancle, les tanarains, le lacq, le unacis, le fuere, les marcis, le lacq, le un de diversi autres autres marchandise, le pingembre, la cancle, les tanarains, le lacq, le un de diversi autres marchandises, le bois de fandal, l'Anil ou l'indigo, l'a-lun de diversi autres marchandises.

Le petit Bahar contrient auffi deux eens Catis; mais chacun de ces Catis n'elt que de vingt-deux Taels, ou trente-deux onces & un huitième; car, dans ce petit Bahar, le Tael eft d'une once & demie bien forte. C eft à ce poids qu'on pete le vif-argent, le vermillon, le cuivre, le fer-blanc, Pétain, le plomb, l'yyoire, la foye, le mufe, l'Agaghia ou la civette, l'am-

bre & le camphre.

DANS le Continent des Indes, le camphre, la casse, le bois d'aloës, la rhubarbe & le nard, se pésent par Farateies, dont chacune vaut une Arrobe, ou deux sivres poids de Lisbonne. Le saffran se vend à un autre poids, que

se nomme Almene, & qui est aussi de deux livres.

A la Chine, on pici par Bahars; mais chaque Bahar Chinois eft de trois ens Catis, qui n'en font que deux cens de Malaca; & chaque Cati content faize Taels. A Malaca, le Cati n'elt que de quatorze Taels; c'elt-àdre, vingt & une onces de Portugal. Un Tael pefant une reale & demie de huit, contient dix Mafes; & une Mafe dix Candrit. C'est à ce poide que las Chinois pétent l'argent lorsfquis en expoivent pour des marchandies, parce qu'ils n'ont pas de monnoye. Ils coupent en petits morceaux les réales de huit & tout l'argent de l'un de l'activa l'argent per l'argent par de l'individual de l'argent petits morceaux les réales de huit & tout l'argent petits morceaux les réales de huit & tout l'argent de l'argent petits morceaux les réales de huit & tout l'argent petits morceaux les réales de huit & tout l'argent petits morceaux les réales de huit & tout l'argent petits morceaux les réales de huit de tout l'argent petits morceaux les réales de huit de tout l'argent petits morceaux les réales de huit de tout l'argent petits morceaux les réales de huit de tout l'argent petits de l'argent p

A Bantam & dans toute l'Isle de Java, comme dans les Isles voisines, le Tael ne contient que huit Mases; & deux réales de huit pésent sept Mases.

On fe fert encore d'un autre poids qui se nomme Moo ou Main, & qui contient seulement douze Catis, chacun de vingt-deux Taels, Mais à Cambaye & dans les Indes, il contient vingt-sept Taels, & l'on s'en sert pour pestr toutes les denrées qui servent à la vie.

On

(a) Viaggie dell' Indie Orientali di Gaspare Baldi in Venetia 1599, in 12, pag. 149. (c) Au second Tome de ce Recueil,

On se sert aussi, à la Chine, d'un poids qu'on nomme Picol. Il est de foixante-fix Catis & trois quarts; de-forte que trois Picols & un Bahar péfent deux cens Catis. C'est à ce poids qu'on pése la soyc.

LES diamans, les rubis & les autres pierres précieuses, se pésent dans ORIENTALES. les Indes par Catis, de trois grains chacun.

LES Apoticaires fe fervent d'un petit poids, nommé Metricol, qui est la fixième partie d'une once; & d'un autre nommé Mitricoli, qui en est la huitieme partie.

Aux Indes, à Cambaye & à Bengale, la Mesure commune pour le riz Mesures. & les autres grains, se nomme Candill ou Candille. Elle contient environ. quatorze boiffeaux, du poids de cinq cens livres. C'est par cette mesure qu'on jauge les Vaisseaux, & l'on dit, un Vaisseau du port de tant de Can-

A Java & dans les Isles voifines, on se sert d'une mesure plus petite. qui se nomme Gantan, & qui contient environ trois livres de poivre. Le fac, qu'on nomme Baruth, contient dix-fept Gantans, qui péfent cinquante-quatre livres & quelquefois cinquante-fix livres, poids de Hollande. II y a, pour tous les autres grains, une mesure nommée Gedeng, qui contient environ quatre livres de poivre, par lesquelles on peut juger des autres suivant leur proportion.

La mejure d'étendue pour les velours, les draps, les toiles & les autres marchandifes d'Occident, est le Corodo de Portugal, qui est de deux aunes & un quart, mesure de Hollande. Les toiles & les étoffes du Pays même, se vendent par pièces & par demi-pièces, qui doivent avoir une mefure déterminée. Cette mesure est de quatorze à quinze aunes, tant à la

Chine que dans les autres licux (d).

A l'égard des Monnoyes, on compte à Goa & fur la Côte de Malabar. Monnoyes, par Pardaos-cherafins, qui sont une monnoye d'argent, mais de mauvais aloi. Elle se bat à Goa, & sa valeur est de trois Testons ou trois cens Reys de monnove Portugaife. Elle a d'un côté un Sebastien, & de l'autre un paquet de

quatre fléches.

On y compte aussi par Tangas, qui ne sont pas des espèces, mais une simple monnove de compte, comme les livres & les florins en Europe. Un Pardao-cherafin, par exemple, fait quatre Tangas de bon aloi, & cinq de mauvais aloi; car le bon & le mauvais aloi font deux autres manières de compter. On fe fert aussi de l'intins dans les comptes, quoiqu'il n'y aît pas proprement d'espèces de ce nom. Quatre Vintins de bon aloi, ou cinq de mauvais aloi, font un Tanga. Les Bafarucos font du plus bas aloi. Leur matière est un mauvais étain, & l'on y distingue encore des degrés. Quinze bons Bafarucos, ou dix-huit mauvais, font un Vintin, & les trois valent deux Reys de Portugal; de-forte qu'il entre trois cens foixante-quinze Bafarucos dans un Pardao-cherafin (e).

Quoique les Pardaos-cherafins foyent la monnoye qui a le plus de cours

(d) Ibid. pag. 441. & fuiv. tions fur les Changes & fur les Bafarucos, (e) On trouvera quelques autres explicadans la Description de Goa par Pyrard. Аа з

Poins, Me-SURES EY MONNOYES DES INDES.

Porps, Mr. SURES ET MONNOYES DES INDES ORIENTALES.

dans les Indes, elle est sujette à de grandes altérations. Dans les grandes Villes, on trouve, aux coins de chaque rue, des Chrétiens Indiens qui s'y tiennent exprès pour visiter les pièces, & qui, pour un fort petit salaire, rendent ce fervice à eeux qui le demandent. L'expérience leur donne tant d'habileté, que fans le feeours de la pierre de touche, ils distinguent une fausse pièce entre mille, & qu'en la faisant passer d'une main à l'autre, ils en connoissent précisément la valeur. Les Européens ont beau les régarder & les tourner de cent différentes façons, ils n'ont pas d'autre règle que le fon pour découvrir les fausses pièces. Elles sont fabriquées dans le Continent. par des Indiens qui s'enrichiffent de cette imposture, mais qui s'exposent à de rigoureux ehâtimens lorfqu'ils font reconnus.

CE qu'on a dit des Caxas (f) fuffit pour l'explication de cette miférable monnoye. Les Fanos font une autre espèce des Indes, dont vingt font un Pardao. Les Larrins sont une monnoye d'argent fort pur, qui tire son nom de la Ville de Lar en Perfe, où elle se fabrique. Sa forme est longue, à peu-prés comme un fil épais d'argent, plié en double, avec une marque de Perfe d'un côté. Un Larrin vaut cent einq ou cent huit Bafarucos, fuivant

les variations du change.

UNE monnoye célèbre est eelle qui est connue dans toutes les Indes sous le nom de Pagodes. On en diftingue deux ou trois fortes, qui valent toûjours plus de huit Tangas. Les Pagodes se fabriquent à Narsingue, Bishagar & dans d'autres lieux. On voit fur un des côtés, la figure d'une Idole, affife fur un fiége; & fur l'autre, un Roi dans un char de triomphe, tiré par un éléphant.

LES Sequins ou les Ducats de Venife, qui paffent aux Indes par Ormuz. & les autres Ducats qui fe fabriquent en Turquie, valent ordinairement deux Pardaos-cherafins. Les S. Thomes, monnoye qui tire ce nom de la figare de Saint Thomas Apôtre, qu'elle porte d'un côté. & d'une longue croix qui est sur l'autre, valent tobjours plus de sept Tangas, & quelque-

fois julqu'à hait.

DE toutes les monnoyes d'Espagne, il n'y a que les Réales de huit, nommées autrement Piastres, qui ayent cours aux Indes, fous le nom de Parduos-reales. A l'arrivée des Vaisseaux, elles valent ordinairement quatre eens trente-fix Reys de Portugal. Enfuite elles hauffent au change, lorfqu'on en cherche pour les faire passer à la Chine; mais elles ne baissent jamais davantage. Soit qu'on achéte ou qu'on vende, il faut toûjours convenir en quelles espèces se feront les payemens. Cependant s'il est question de perles, de pierreries, d'or, d'argent & de chevaux, il suffit de nommer le nombre des Pardaos, paree qu'on entend toûjours des Pardaos de fix Tangas. Mais pour toutes les autres marchandifes, fi l'on ne spécifie rien, & qu'on se contente en général de nommer les Pardaos, on est réduit aux Pardaos de cinq Tangas. Quelques uns comptent aufli par Pardaos de Larrins, & dans ce compte, cinq Larrins font un Pardao.

LES petites coquilles qui tiennent lieu de Basarucos dans le Royaume de Ben-

(f) Voyez ci-deffus, 6. II.

Bengale, & dans quelques autres Pays, ne méritent pas d'observation parmi les monnoyes genérales des Indes, & font renvoyées à l'article des Régions où elles font précieuses à ce tître (g).

(g) Ibid. pag. 444 & fuiv.

## Voyage de Paul van Caerden aux Indes Orientales.

UOIQUE ce Voyage aux Indes Orientales ne dût tenir que le quatrième rang dans l'ordre des années (a), les Editeurs lui donnent le troisième, par la double raison, qu'il fût la première entreprise d'une nouvelle Compagnie dont on a rapporté l'origine dans l'Introduction, fous le nom de Compagnie de Brabançons, & que la Flotte de Van Caerden, n'ayant été arrétée par aucun obstacle, n'arriva guères plus tard aux Indes que celle du troifième Voyage, qui étoit partie huit mois & demi plutôt. L'objet de la Compagnie des Brabançons n'étant que de s'enrichir par le Commerce, à l'exemple de la première, elle mit en mer quatre Vaisseaux, dont on ne nous apprend pas les forces, mais qui se nommoient les Pays - Bas, les Provinces Unies , le Naffau & la Cour de Hollande , fous la conduite de Pierre Bosh d'Amersfoort, & qui partirent du Texel le 21 de Décembre 1599. [Le 27 de Mars 1600, ils doublérent le Cap de Bonne-Espérance, par la hauteur des trentecing degres & demi de latitude Sud. Le 26 d'Avril, ils se trouverent par la hauteur de vingt-deux degrés & un quart, à l'Est de Madagasear. Ce sût là que le Nallan & la Cour de Hollande se separerent des deux autres Vaisseaux, pour aller en droiture à Bantam (b). Le 2 de Mai, les Provinces - Unies & les Pays Bas, relacherent à Antongil, & y firent de l'eau. Le 6, après s'être pourvûs de citrons & d'oranges, ils prirent leur cours vers Bantain. Le 16, ils depafferent une Isle longue & baffe, où il n'y avoit point de fond pour ancrer, & qui gît par la hauteur des dix degrés & un quart. Ils continuèrent leur route de cette manière sans s'arrêter jusqu'aux Isles Matdives, où ils féjournérent quatre jours. Le 6 d'Août, ils arrivèrent à la rade de Bantam, & le 25 du meme mois, ils remirent à la voile pour aller à à Bantam. Priaman, où ils avoient out dire que le poivre étoit à fort bon marché. Le Capitaine Paul van Caerden, qui montoit le Navire les Provinces Unies, fut déclare Général de ces deux Vaisseaux, par le Général Pierre Both, & par

fon Confeil de guerre (c). It prit à Bantam un Pilote & deux Interprêtes; mais n'ayant pas trouvé à Priaman, l'abondance de poivre qu'on sui avoit fait espèrer, & jugeant qu'il étoit dangereux de s'arrêter la plus long-tems, il se rendit à Tikou qui est par les dix minutes de latitude Sud. Le Commerce n'y sur guères plus

(a) Le Voyage de Van der Hagen devoit récéder naturellement celui ci, puisque cet Amiral partit du Texel le 6 d'Avril 1599.

(b) Ce l'ût avec la participation des autres, qui leur donnérent une partie de leur eau & de leurs vivres, & qui prirent trois hommes de leurs équipages qui étoient malades, afin qu'ils phillent se rendre promptement à Bantam fans relacher en aueun lieu. Ils vouloient précèdes quatre Vaisseux de l'ancienne Compagnie, qui étoient partis en même-

(c) Cet article a été changé & presque tout sjouté d'après l'Original , par l'A. A. R. d. E.

VAN CAERDENA 1599. Introduction.

Départ de Van Caerden. 1600.

VAN CARRDEN. 1600.

Les Hollandois font trompés par les Indiens de Tikou. avantageux, parce qu'on y cût à fe défendre de la mauvaife foi des Habitans. Ils méolient du fable de des pierres avec le poivre. Ils le fifoient teremper dans l'eau pour le rendre plus pefant. D'ailleurs on étoit obligé de trair les Châtoupes dans des lieux dangereux, où elles demeuroient à fee pendant la baffe marce. Van Caerden proposta aux Indiens de venir trafiquer dans une petite Ille qui eft à demue-lieue du Port, en offirant de kur payer le poivre plus cher, à proportion de leur dépende. Non-feulement la rejetterent exte proposition, mais ils mirent cha que jour de nouveaux principaux. Negocians Indiens ayant trafiqué du poivre pour des toiles, le rapportat, foss prétexte qu'il ainoit mieux être payé en argent, mais aprie l'avoir fatisfait, on s'apperçalt, en examinant les toiles, qu'il avoit coupé une ou deux aunes de chaque prêtec (4).

Autres malheurs à Paffaman, une ou actix autres de citagie piece Ve autres. Ca si infacilités, qui meritent d'erre publiées pour l'infratelion du Commerce, obligérent les follambois de s'avance à Paglianna, autre Ville frucce à trois lieues de Tilvos, pous la Ligne equinoxiale. Mais il y culteur une ca le comme de la comme de la comme de la Rivière. Ils pritent la répolution de le rendre au Port d'Achin, quojouily fufficht adja informés de la barbaricavec laquelle pultéura Vaiffcaux de Zélandey avoient été traitée (»). Comme ils avoient appris en même-tems, que le poirver yéoir en abondance, de qu'il n'y avoir pas d'endroit plus avantageux pour le Commerce, ils ne pêrent reiffeite à des images fi flatteufes (»).

Ils fe font des amis pour la Cour d'Achin. It sa avoient à bord trois Habitans d'Achin, qu'ils combièrent de artifes, dans l'efpérance de tiere quelqu'utilité de laur fecours. En étar, ces trois Indiens, fentibles à l'amitie, leur promirent de randre à leur Roi me troisignage àvaroible de leur carathère de de leur intentions. Ils s'engage-ront à lui direiqu'utilisations, d'ou lis versoient, les Hollandois exerçoient les comparties de leur sincernité de leur sincernité de le compartie de les roughes avoient des leurs de l'achie de le compartie de les Portugis avoient de les faire pauller pour de miterables Prestats (e).

Ils fe rendent à la rade de cetteVille.

En arrivant dans la rade d'Achin (a), le 21 de Novembre, Van Caerden y trouva neul Vailfeaux de Cuarate, de Bengale & d'autres Pays, entre lefquels il n'eût pas de peine à reconnoître un petit Băriment Portugais, nomme Badriga de Colle. Y l'entvoya féléciter fur fon arrivée, par un Hambourgais qui évoit à fon fervice & qui fe nommoit Mathieu Meux. Les Hollandois remercièrent cet homme de fa civilité, mais fans lui marquer autrement qu'ils yattachaffent beaucoup de prix.

Adresse de Van Caerden dans ses répouses.

La nuit fuivante, un Interpréte du Roi d'Achin, qui feignit de ne pas en-

(d) Recucil de la Compagnie Hollandol.

fo, Tome II, pag. 119 & fairv.

(e) Voyer Introduction.

(f) Voyage de Van Caerden, ubi fuéra,

foi la Relation.

entendre le Portugais, apporta des fruits au Général, de la part de fon Maître . & lui demanda quel dessein l'amenoit dans sa rade. Van Caerden sentant l'importance d'une première explication, répondit dans des termes fort mesurés. Il remercia vivement le Roi de son présent. Il témoigna une extrême ardeur de mériter par fon respect & ses services, une faveur qu'il ne devoit encore qu'à la bonté d'un si grand Monarque. Ensuite il pria l'Interprête de demander pour lui, la liberté de parler aux prifonniers Zélandois, qui étoient fes Compatriotes & les Sujets des mêmes Maîtres, Il ajoûta qu'il n'ignoroit pas le malheur des Vaisseaux de Zelande, mais qu'il scavoit aussi que cette disgrace n'étoit venue d'aucune mauvaise intention du Roi, & qu'ils ne devoient l'attribuer qu'aux mauvais offices des Portugais: que dans cette eonfiance il n'avoit pas fait difficulté de venir trafiquer au Port d'Achin, & qu'il se flattoit que le Roi avoit été désabusé (i). Le lendemain, fans attendre la réponse de ce Prince, il fit descendre au rivage les trois Habitans d'Achin, accompagnes d'un des deux Interprêtes qu'il avoit amenés de Bantam, pour aller faluer le Roi de la part des Hollandois. Il leur avoit fait présent à chacun d'une bague d'or, avec promesse d'y joindre une robbe d'écarlate & d'autres bienfaits, s'il étoit con-

Le même jour, Meuw revint à bord avec deux Portugais, qui apporterent au Général un préfent de foye, de toile fine & de fruits. Van Caerden n'accepta que les fruits, à condition qu'ils en feroient fur le clamp l'épreuve. C'étoit leur déclarer, avec peu de ménagement, qu'on croyoit leur Nation fulpétec. Auffi-tôt qu'ils en edrent goûté, le préfent fût diffri-

bué à l'équipage; mais le Général n'y toucha pas, ce qui leur causa un dépit qu'ils s'efforcèrent néanmoins de dissimuler (k).

L'INTERPRÊTE des Hollandois & les trois Habitans d'Achin étant revenus le 24, présentèrent au Général, quelques Eunuques du Roi, qui lui apportoient, de la part de ce Prince, un faufeonduit (1), avec ordre d'envoyer quelques-uns de ses gens à terre. Vogelaar & Meyer fûrent chargés de descendre. Ils revinrent le soir du même jour. Le Roi les avoit reçûs avec bonté. Il leur avoit fait préfent d'une robbe à chaeun. Hans Decker, un des prisonniers Zélandois, avoit été nommé pour leur servir d'Interprète. Ils avoient déclaré qu'ils étoient venus pour leur Commerce, & le Roi s'étoit laissé engager fans peine, à faire examiner les montres de leurs marchandises. Pendant eet examen, ils avoient eû quelqu'entretien avec Hans Decker, & leur curiofité les avoit portés d'abord, à lui demander comment les prisonniers Zélandois étoient traités. Mais l'Ambassadeur Portugais, qui étoit un homme d'Eglife, & qui avoit beaucoup de crédit dans cette Cour, avoit voulu s'oppofer à leur conversation. Il avoit averti Hans Decker de s'observer dans ses diseours, & de ne pas donner lieu par fon imprudence, au départ de la Flotte Hollandoife. L'Auteur rapporte ses termes: " Prens garde à ce que tu fais. Conduis-toi prudemment; & " si tu ne veux pas prolonger ta captivité, fais que ces Vaisseaux demeu-

VAN CAERDER I 600.

la défiance auxPortugais,

Van Caerden envoye fes Députés à la

Menace de l'Ambassadeur Portugais.

(i) Pag. 122. (k) Pag. 123. X. Part.

tent de leurs services.

(1) C'est une certaine marque, que l'Auteur appelle un Schap ou Schappa. \*\*

CARRDEN, 1600.

,, rent dans la rade ". Hans Decker n'en avoit pas avoué moins naturellement aux deux Envoyés, que quatre Vaiffeaux de l'ancienne Compagnie étant venus mouiller dans la rade, il avoit crù leur devoir confeiller de lever l'ancre, & qu'eant partis en effet, leur retraite lui avoit attiré de fort mauvais traitemens (m).

Délibération de Van Cacrden.

Cx récit chagrina Van Caerden & Iui fit naître une jufte défance. Il criginit que le Roi, de concert avec l'Ambdidaeur Fortugais, ne formit quelque dessein contre la Flotte, & cette pensée lui fit délibèrer fi l'intérie de fit firet en Fobligoiet pas de partir. D'un autre côté, il fer rappella les dangers & les peines qu'il avoit elluyés dans un fi long Voyage; & fe fiant la fortune qui l'en avoit délivre, il comprir que dans les entreprises de cette nature, il falloit donner quelque chosé au hazard (n). A infit, bannifiant toutes les apparences de crainte, il prite le parti de décendre à terre le lendemain, avec un corrège honorable, pour aller lui-même offrir des préfens au Roi d'ul idenander la permission du commerce.

Il fe rend luimême au Palais,

Plaifante rai-

fon qui fait

rejetter une

Lettre da Prince d'O-

range.

Aussi-rôt qu'il parêt au rivage, on lui envoya des éléphans pour le porter jusqu'au Palais. Hans Decker vint au-devant de lui & le conduisit dans l'appartement du Roi. Ce Prince l'embrassa, reçût ses présens avec de grands témoignages de fatisfaction, & lui fit offrir des rafraîchissemens. Mais il ne voulût ni recevoir, ni se faire lire, la Lettre que Van Caerden lui présenta de la part du Prince de Nassau. Les Hollandois se figurerent. & ne sont pas difficulté d'assurer, que l'Ambassadeur Portugais avoit averti le Roi de refuser cette Lettre; parce qu'elle étoit écrite sur un parchemin fait de peau de pourceau. Van Caerden se réduisit à faire dire par son Interpréte. qu'il étoit venu pour acheter du poivre, & le payer en argent ou en marchandifes. Enfuite ayant déclare qu'il étoit instruit du malheur des Zélandois, mais qu'il n'en accusoit que les Portugais, il pria ce Prince de ne plus prêter l'oreille aux artifices de ces ennemis de fa Nation. Le Roi repondit qu'il étoit réfolu de ne les plus écouter; qu'il traiteroit les Hollandois comme fes propres enfans (a), & que pour ne leur en laisser aucun doute, il les déchargeoit, à l'heure même, des droits d'entrée & de fortie, avec défenses à tous les Habitans du Pays, naturels ou étrangers, de recevoir ex de charger du poivre avant que les Hollandois en fussent pourvus au prix courant (p).

Mélange de careffes & d'infidélités de la part des Indiens. WAN CARREN R gorft de fes défances, ne balança point à louer une maifon dans la Ville, pour y faire tramfornter fes marchandises de commencer le Commerce. Sa faveur fut confirmée par un habit more de un pois grand doré dont le Roi lui fit profent. L'Amballadeur Portugais fe convaigni judgu'à faire beaucoup de civilités aux Hollandois; mais ils lui firent entendre par leur réponfe, que l'expérience luar avoit appris à n'attendre aucune fincerité des Élyagnols. Le principal Marchand de la Flotte, nomme Adam l'amair, qui îlt en rovoy à terre avec des marchandies, repite aussi du Roi un habit, un poignard de quelque monnoye d'argent. Elini ni ne reitoit plus qu'à convenir de prix pour le poivre, lorfque de nouvel-

(m) Pag. 123 & 124.

(0) Pag. 125.

CAERDEN.

1600.

les difficultés replongèrent les Hollandois dans tous leurs dontes. Elles roulèrent non-feulement fur le prix du poivre, [dont ils demandoient trente thetels pour la barre, au-lieu de dix ou onze qu'elle se vendoit pour le plus (4); mais auffi fur la nature du payement & fur la qualité des marchandifes qu'ils offroient. [ Van Caerden irrité de ce procédé, en porta ses plaintes au Roi, qui s'excufa en rejettant toute la faute fur le Sabandar. On taxa ecpendant le poivre en fa présence, à raison de vingt theïels la barre. c'est-à-dire, six ou sept theiels au-deffits du prix courant ; ce qui alloit directement contre la promeffe que le Roi leur avoit faite, qu'on leur don-neroit le poivre à un prix au dessous de celui du Marché, & que personne n'en pourroit acheter ni charger, que les Vaiffeaux Hollandois n'euffent leur cargaifon. Ces confidérations les déterminèrent à remener leurs marchandifes à bord, & à se retirer. Le lendemain 3 de Decembre, Van Caerden descendit à terre pour aller prendre congé du Roi, qui lui fit présent de ouatre barres de poivre. Ce Général lui donna en retour quelques verres, deux mousquets. & un pistolet. Il demanda au Roi permission pour les Turcs & les Mores, de trafiquer avec les Hollandois, ce qui lui fût accordé. Cependant lorsque ceux-ci vinrent à terre pour profiter de cette permission, les premiers refusérent de livrer leurs effets à bord, parce que le Roi le leur avoit secrétement fait defendre, sous peine d'avoir les pieds coupés. Cette défense n'empecha pas qu'on ne leur vendit une grande quantité de draps , de meme qu'anx Portugais.

d'acherer le nouveau poivre qu'on devoit bien-tôt cueillir, & ils y confentirent avec plaifir. Le marché fût conclu aux conditions fuivantes; que le prix de la barre de poivre feroit de fept theïels: que les Hollandois ne payeroient aucun impôt d'entrée ni de fortie; qu'on ne vendroit du poivre à personne avant que la Flotte Hollandoise eut sa charge: qu'ils ne payeroient aucun argent d'avance, & ne fefoient leur payement qu'à proportion du poivre qu'ils auroient reçû (r). ] Ces conditions fûrent mifes par écrit en langue Malaie. Mais Vlaming n'ayant voulules figner qu'après les avoir fait eraduire en Portugais, fût furpris d'entendre, à la lecture, qu'on l'engageoit à différer jusqu'à la récolte & à payer d'avance tout le prix. Cette clause fût lue avec tant de rapidité, qu'elle auroit pu échapper à des gens moins attentifs. Van Caerden & Vlaming refuierent de figner. Les contestations devinrent fi vives, que les Commissaires Indiens déchirèrent le contrat. Cependant Vlaming en ayant porté ses plaintes au Roi, ce Prince releva-les espérances des Hollandois, [qui la-deffus louerent une maifon pour la feconde fois, & y firent porter plusieurs marchandises (s). Ils avoient d'autant plus de confiance à ses promesses, qu'il avoit accordé la liberté, en leur faveur, à quelques prifonniers des Vaisseaux de Zelande, & qu'il promettoit meme de leur laisser celle de s'embarquer pour demeurer déformais à bord. Ensuite toutes les apparences marquoient effectivement, que ses intentions étoient chin se laisse fincères. Mais il étoit obsedé par l'Ambassadeur, qui ne cessoit pas de

Sun ces entrefaites, on propofa aux Hollandois de la part du Roi,

Le Roid'A.

( e) Add, de l'A. A.

(r) Add. de l'A A. Bb 2

(1) Atd, de l'A. A.

VAN CARRDEN. 1600. lui repréfenter ces nouveaux Marchands comme des Pyrates, & follicité contr'eux par fes propres Officiers, dont la plûpart étoient vendus aux Portugais (1).

Rapports qui leur donnent des défiances.

Qu si quas Progues, que les Hollandois virent mettre en mer, ayan commencé à leur infipirer des rloupçons, les Sabandar, fans en praoritre informé, leur fit donner avis d'entretenir nuit & jour, une bonne garde dans leur Loge, & d'y faire même apporter quelques armes à l'eu, parce que la Ville étoit rempié de voleurs & de gens mal-intentionnés. Ce confiel lit fuivi aver reconnoifiane. Cependant le Sabandar même, de qui il étoit venu, alla dire au Roi que les Hollandois lui faifoient injure; qu'ils s'écient munis d'armes, & qu'ils devoient avoir formé quelque mauvais deficin. Van Caerden cêt befoin de plus d'une explication pour le justifier à la Cour. [Il vint cependant è sout le 38 de December, de faire un nouvel accord avec le Roi, qui promit de livrer aux Hollandois, en quatre mois de tems, dis-huit cens barres de poivre, à raifon de huit theiels la barre. Les Hollandois s'obligierent de plus, à payer cinq pour cent d'impôt. On s'en tint, fur tous les autres articles, au contra précédent (e).]

Pi u de tems après, cinq des Zelandois, qui étoient encore prifomiters à Pelis, s'échappetent de leur prifion de fer endiment heureulement à bord de la Flotte. Ils rapportenent que depuis fon arrivée, ils avoient été refferrés plus étroitement que jamais qu'il s'écui rendu à Pedir onze Pirogues, fous prétexte d'y chercher du poivre pour la cargaifon de la Flotte; mais qu'al-leu d'en charger, celex avoient été équipées en guerre, de que s'étant avancées à Psfange, oil leur nombre s'étoit augmente, elles avoient pour y faire de l'eur visifeux d'entre de l'eur de l'eur pour y faire de l'eur visifeux fellandois. Le Commandant des Pirogues n'avoit pas craint de vanter ce futur exploit d'evant les prifonniers. Il avoit ajoûté, qu'on n'ignoroit plus que les Hollandois étoient vous pour exerce la Pyrateric de puri voir les privilèges des raides du

D .: / -

Las cinq fugitifs déclarèent encore, que pendant le fijour que les quarter Vailleux de l'ancienne Compagnie avoine fait dans la nade, l'Armée navale d'Achin s'étoit tenue à l'ancre derrière un Cap voifin, dans le definé les furprendre, ou même de les tranquer à force ouverte, parce que les Indiens n'ignoroient pas, que les équipages étoient fort afioblis par les malaies. Ce rècit augments beaucoup les allarmes de Van Caerden. Il affembla le Confeil. Quelques-uns reprélentérent que le Roi du moins avoit marqui judjulator de la bonne foi, «è que cette confeiration obligoré encore à prendre un parti moderé. On réolute que le Ceitral invit lai-même aver-our avoit apprendre de l'action de l'action

Modération des Hollandois.

<sup>(</sup>t) Voyage de Van Caerden, pag. 126, (x) Pag. 132. & fuiv. (y) Pag. 134.

<sup>(</sup>v) Add. de l'A. A.

VAN CARRDEN,

1600.

11s recol-

vent de nouvelles caref-

fes du Roi.

Les cir-

VAN CAERDEN alla déclarer au Roi, que cinq des prifonniers Zélandois s'étoient réfugiés sur la Flotte. Il le pria de lui accorder leur liberté ; & faifant valoir la bonne foi des Hollandois, il protesta qu'ils agiroient toujours avec aussi peu de dissimulation. Le Roi parût fort satisfait de ce procédé. Il confentit à la liberté des prisonniers. Il ajoûta qu'il regardoit le Général, non-feulement comme fon ami, mais comme fon propre fils. Enfin , dans l'effusion de son cœur , il lui fit présent d'une petite coupe, dont la matière étoit plus estimée que l'or. Mais d'autres vûes lui firent bientôt changer de disposition. Malgré les stipulations du Traité, il sit constances demander de l'argent d'avance aux Hollandois, qui fûrent obligés, pour le fatisfaire. [de lui donner mille réales de huit & cinq pièces de drap. Le même jour on vît venir à bord, le Capitaine Houtman (2), & trois Matelots qui s'étoient fauvés de Pedir. Il confirma le rapport des autres fugitifs, & ajoûta, qu'il n'étoit venu que pour avertir ses Compatriotes, d'être bien sur leurs gardes: que quoi-qu'il se considérat comme étant encore prisonnier du Roi, il tâcheroit non-seulement d'obtenir de ce Prince, sa liberté & celle de tous fes gens, mais encore de l'engager à faire avec les Hollandois, un Traité fixe, par lequel il leur feroit libre de venir tous les ans trafiquer dans ses Ports. Là-dessus Vlaming sût chargé d'aller annoncer au Roi, l'évafion de ces derniers prifonniers, comme on avoit fait celle des premiers, & de lui demander leur liberté, que le Prince lui accorda fur le champ. Mais le lendemain premier de Janvier 1601., Houtman & Vlaming étant rétournés auprès du Roi, ils rencontrèrent en fortant de fa Cour, le Sabandar de Pedir, qui faisit Houtman, & le ramena devant le Roi, où il l'accusa d'avoir soustrait des poignards, & des bagues fort

1601.

LE jour suivant, Van Caerden étant descendu à terre, envoya quinze ducats a Houtman, avec une Bible & quelques autres choses pour sa commodité: Il fe rendit ensuite à la Cour, & offrant de rester caution, pour le payement des effets qu'on prétendoit avoir été enlevés, il demanda quel en pouvoit être le prix. Le Sabandar répondit que leur valeur étoit au deffus de celle de toute une Province. Cette extravagante réponfe fût tournée en ridicule par un des Seigneurs de la Cour, que les Hollandois avoient gagné. Mais le Roi prévenu par le Prêtre, qui étoit Ambassadeur des Portugais, & l'auteur de toutes ces fourberies, ne voulût pas relâcher les prisonniers. Le lendemain, le Général rétourna au Palais, accom-pagné de Decker, mais on leur resusa l'entrée, jusqu'à-ce que l'Am-balladeur Portugais sut arrivé, & eut conseré avec le Roi (a).] D'un autre côté, on apprit des équipages, que les Portugais les avoient fait exciter à la revolte par leur Hambourguais, & qu'on leur avoit proposé de maffacrer leurs Officiers, & de conduire leurs Vaiffeaux à Malaca, où cette perfidie devoit être récompensée. Le Conseil effrayé, jugea que fans le confentement du Roi d'Achin, les Portugais n'auroient ôfé former un proiet

précieuses. Sur cette accusation, Houtman sût renvoyé à Pedir.

à la fin du Tom. I. de ce Recueil. R. d. E. (a) Add. de l'A. A.

( 2) C'étoit Frederic Hontman, frère du fa-

meux Cerneille, dont la catastrophe est rap-ВЬз

CARRDEN. IOOI.

jet fi déteftable, ni proposer une retraite à ceux qui ausoient violé l'hospitalité dans fon Port. Il conclut que taut de conférences tenues à la Cour avec l'Ambassadeur de cette Nation, tendoient à la destruction entière de la Flotte Hollandoife (b).

Autres ralfons qui les portent à la vengeance.

CETTE idee ne fit que se confirmer par d'autres évenemens. Le Roi demanda de nouvelles avances (c) aux Marchands Hollandois, & leur fit craindre, qu'il n'exigeat d'eux, le payement du poivre que les Vaisseaux Zélandois avoient emporté (d). Enfuite, fous prétexte qu'on avoit vû paroscre sous Pulo Wey, quelques Pirogues de Johor, qui le menaçoient de la guerre, il les pressa d'armer leurs Chaloupes pour les aller combattre. En vain Van Caerden repréfenta que sa commission ne l'autorisoit pas à faire la guerre; que ses Vaisseaux étoient marchands, & que s'ils étoient armes. c'étoit uniquement pour leur propre défense. Son refus & d'autres mécontentemens affectes, lui attirèrent des reproches injurieux (e). Il fût même averti, que le deffein de la Cour avoit été de lui faire couper les pieds & les mains, & qu'il ne devoit sa conservation qu'à des intérêts plus pressans. qui obligeoient le Roi de garder des mesures avec les étrangers. Un jour que l'Ambassadeur & tous les Capitaines qui étoient dans la rade, avoient été reçus à l'audience, elle fut refufée aux Hollandois. Ils apprirent en mêmetems, que l'Ambassadeur avoit défendu aux Portugais toute communication avec eux. & leur avoit ordonné de se tenir prêts à partir dans quatre jours. Le Roi fit publier aussi par toute la Ville, un ordre à ses gens de mer, de se rendre à bord pour le même tems. Enfin quelques amis fécrets confeillèrent à Van Caerden de se retirer avec ses effets, parce que tant de mouvemens ne pouvoient menacer que la Florte Hollandoise (f

It fe rendit fur fon Vaisseau, où l'on conclut dans un Conseil général, qu'il étoit tems de penfer à la retraite. Mais comme on avoit fait des avances confiderables pour quantité de poivre qui n'étoit pas livré, on prit la résolution de s'assurer des Batimens qui se trouvoient dans la rade, pour forcer le Roi & ses Sujets de remplir ce qu'ils devoient à la Justice. La feule difficulté qui parût s'opposer à ce dessein, regardoir les gens qui étoient à terre. Vlaming y étoit demeuré avec les malades. On n'ôfoit le rappeller ouvertement, dans la crainte qu'il ne fût arrêté prifonnier; d'autant plus que d'un moment à l'autre, on recevoit de nouveaux avis de la confiniration, & qu'il étoit dangereux de se laisser prévenir. Nicolas Gerrit/z, Maitre du Vaisseau les Provinces Unies, leva cet embarras, en s'offrant volontairement pour favorifer la retraite de Vlaming & des malades. It fe rendit à terre avec de nouvelles marchandifes, qui eloignérent le founcon de son entreprise. Pendant son absence, on communiqua aux equipages, la réfolution qui avoit été prife au Confeil, & l'ordre fût donné de temr les armes prètes pour se faisir des Batimens (g).

Comment les Hollandois du Comptoir font ramenés fur la Flotte.

(b) Pag. 138. (c) Le Roi demandoit aux Hollandois dix mille piéces de hult. R. de l'A. A.

(d) Il parolt ici que les Zélaudois avoient donné des fujets de plainte, à moins

que ce ne fût une vengeance pour ceux qu'ils avoient reçus. (e) On l'appella Buffle, pag. 144. (f) Pag. 140. & fuiv.

(g) Pag. 145.

CAERDEM

1601.

A l'entrée de la nuit, la Chaloupe de Gerritfz qui étoit demeurée au rivage, s'avança, fuivant ses ordres, près d'une petite Isle de la Rivière. où elle devoit le recevoir avec ceux qu'il avoit espère d'y mener. Il falloit faire le trajet à la nage. Aussi Gerritsz, qui nageoit parfaitement, s'étoitil fait accompagner de quatre autres nageurs. Il divifa les gens du Comptoir en deux troupes, & se réserva pour servir de guide à la dernière; ce qui ne l'empêcha pas d'arriver avant l'autre, qui étoit partie une demie heure avant lui. L'inquiétude qu'il reffentit, de ne pas la trouver déjà dans la Chaloupe, but fit rappeller qu'à fon départ il avoit entendu quelque bruit dans la Ville. Il commencoit à craindre qu'elle n'eût été découverte, lorfqu'il ent la joye de la voir paroître dans un canot. Elle avoit été retardée par l'infortune d'un des quatre nageurs, qui s'étoit noyé, quoiqu'on eût fait beaucoup de fond fur fon habileté; & la fortune avoit favorife les autres, en leur faifant rencontrer un canot dans lequel ils s'étoient mis. Deux malades que Gerritfz avoit entrepris de conduire, & qui fembloient n'avoir pas la force de marcher, en avoient retrouvé affez pour se rendre au bord de l'eau avec son secours & pour passer à la nage (b). Les marchandises qu'on laissoit dans la Loge, causoient peu d'embarras, parce qu'après avoir délivré les gens, on ne manquoit pas de moyens pour se faire restituer tout le refte.

Au retour de la Chaloupe, Van Caerden ne perdit pas un moment pour se rendre maître de tout ce qu'il y avoit de Bâtimens dans la rade. Il s'y en trouvoit neuf; trois Romiffes, trois Guzarates, un Portugais & deux de Bengale, fur leiquels il fit environ cent prifonniers, avec fi peu de refiftance qu'il n'y cut pas de fang répandu. Trois de ces Vaisseaux, qui étoient chin. chargés de poivre, furent conduits au large & foigneusement gardes. Avant la fin de la même nuit, le Général Hollandois écrivit au Roi, pour lui ex- tipns infruepliquer les motifs de fa conduite & lui redemander les fommes qui avoient tucufes, eté exigées fous fon nom. Cette Lettre fût portée le matin par un des prifonniers. Mais le jour s'étant écoulé fans réponfe, on ne vît paroître que le lendemain, un Interprête qui apportoit une Lettre du Roi, où fans toucher aux articles dont on lui avoit demandé l'explication, ce Prince affectoit de se réduire à d'inutiles complimens. On prit droit de l'addresse, qui étoit à Van Caerden & à Vlaming Capitaines Anglois (i), pour n'y pas répondre. Cette Lettre, dit-on à l'Interprête, ne regardoit pas les flollandois, qui étoient d'une Nation différente. Cependant on lui déclara qu'on ne demandoit que l'exécution du Traité; & pour lui faire connoître qu'il n'étoit pas question de Pyraterie, on le mena, lui & deux hommes qui l'accompagnoient, dans la chambre générale; on ouvrit les coffres, & les facs d'argent qu'on destinoit au Commerce furent exposés à leurs yeux. Van Caerden offrit encore de recevoir le poivre dont on avoit règlé le prix, & de payer le reste de la somme en argent; mais il ne diffimula pas, que si les

den fe faifit bâtimens de la rade d'A-

Negocia-

(b) Bid. & pag. 146.

qu'ils s'étoient donnés pour tels, comme Scot (i) il parolt par-là, qu'à Achin & à Ban-s'en plaint Vol.II. D'un autre côté, ce récit fait tam, on prenoît les Hollandois pour des An-voir, que les Hollandois réjetterent le tlue glois , d'ou il semble qu'on pourroit conclure, d'Anglois qu'on leur donnoit. R. de l'A. 4.

VAN CARRDEN. 1601.

I follandois n'obtenoient pas cette justice, ils étoient résolus de prendre leur étoit contenu dans les Batimens enlevés, pour se mettre en état d'en rendre un compte exact, si cette querelle se terminoit par un accommodement.

charge dans les Vaisseaux dont ils s'étoient faiss (k). APRès le départ de l'Interprête, on fit le denombrement de tout ce qui

Les Hollandois brûlent Pluficurs Vaiffcaux

Pendant qu'on étoit occupé de ce foin, on vît paroître trois Fustes de guerrc (1). Van Caerden fit promptement armer une Chaloupe, qui leur donna la chasse. Les hostilités commencèrent aussi du côté de la Ville, d'ou les Habitans firent quelques décharges fur la Flotte. A cette hardiesse, on ne répondit encorc que par une Lettre, qui contenoit la menace de brûler tous les Bâtimens qu'on avoit pris. En effet, les décharges avant continué, on commença par brûler le Vaisseau Portugais. Le jour suivant, qui étoit le 17 de Janvier, on mit le feu à deux autres Vaisseaux, & l'on n'auroit pas cessé jusqu'au dernier, si cette méthode n'eût pas mieux réussi. On recut le lendemain, des Lettres du Roi & de Houtman, qui demandoient une composition. Van Caerden voyoit planter du canon sur les remparts de la Ville. Il ne pouvoit douter par conféquent, que le deffein du Roi ne fût de l'amufer. Cependant, en infiftant fur fes premieres demandes, il offrit un dedommagement pour les Vaisseaux qu'il avoit brûles. Il n'attendit pas même que cette propofition fût acceptée, pour faire payer quelques barres de poivre à un Romiffe, qui vint se plaindre de les avoir perdues fur un de ces Batimens. Mais la réponfe du Roi, & d'autres Lettres qu'on reçût de ce Prince, n'entrant dans aucune explication fur les demandes & fur le fond du différend, on demeura perfuade, qu'il ne penfoit qu'à gagner du tems pour raffembler ses forces. Un de ses messagers, qui souhaita de demeurer au fervice des Hollandois, & dont ils accepterent volontiers les offres, parce qu'il parloit fort bien diverfes langues, leur déclara qu'on équipoit actuellement dans la Rivière, quatre Pirogues en brûlots, qui devoient être liées l'une à l'autre, pour les faire dériver fur les Vaisseaux Hol-

Péril dont ils font menacés.

landois à la faveur du flot, & qu'elles devoient être fuivies de toutes les forces maritimes de l'Etat (m). Le jour fuivant, il n'en pût refter aucun doute, lorfque du haut des mats on vît la Rivière couverte de Galiotes, de Pirogues, de Fuftes & de

Ils l'évitent on quittrat la rade d'Achin.

Jonques, avec une grande Galère qui étoit fous la Forteresse. On prit enfin le parti de fortir de la rade, & des la nuit fuivante, on profita d'un bon vent de terre pour mettre à la voile. Cependant la fin du jour avoit été employée à embarquer tous les prisonniers surune des prises. Ils surent agréablement furpris de se voir accorder la liberté. Une lettre, dont ils furent chargés pour le Roi, contenoit un nouveau détail de ce qui s'étoit passé, avec un inventaire des effets qu'on avoit été contraint d'abandonner. & des fommes d'argent qu'on avoit avancées. Van Caerden y trouvoit une compenfation fort juste pour le poivre dont il s'étoit faisi, & qui joint avec celui qu'il avoit acheté, faifoit à-peu-près la moitié de fa charge. D'ailleurs

Comment lls payent leur charge de polyte.

> (k) Pag. 147. & fuiv. (l) Ces petits bitimens fe nomment Paras est guères connu. (m) Pag. 149, 150, 151, dans toutes ces Meis, & le nom de Fufte n'y

Il promettoit de demeurer deux jours à l'ancre fous une petite Isle voisine (n), dans l'espérance que le Roi prenant de meilleurs conseils, exécu-

teroit de bonne foi les articles du Traité.

Tel étoit apparemment son dessein; mais n'ayant pas trouvé de fond près de cette Isle, il continua sa route pour aller chercher une autre rade (0). Toute la Flotte s'engagea dans un Canal entre des Itles & des rochers, où le courant étoit fort rapide. Le foir s'étant mife heureusement au large, elle se rapprocha bientôt de la Côte, pour aborder successivement à Pasane, à Tikou & à Priaman. Mais n'y voyant pas plus d'apparence à charger du poivre, qu'à recevoir des avis favorables d'Achin, elle gouverna droit dent à Ban-

à Bantam, où elle mouilla le 19. de Mars (p).

VAN CAERDEN avoit deux objets en reprenant cette route; l'un, d'achever sa cargaison : l'autre, de raconter lui-même au Gouverneur de Bantam (q), toutes les difgraces qu'il venoit d'effuyer, dans la crainte qu'un rapport infidèle n'exposat les autres Agens de sa Nation, à quelque désagrément. Après avoir fait un récit exact au Gouverneur, il n'eût besoin que d'environ trois femaines pour se mettre en état de partir avec une charge compléte. Pendant son séjour à Bantam, il y vît arriver trois Vaisseaux de l'ancienne Compagnic, fous le commandement de Jaques Van Neck, refte de fix qui s'étoient dispersés dans un Voyage moins heureux que le fien (r). Enfin la nuit du 12 d'Avril, il mit à la voile pour retourner en Hollande.

Son retour lui coûta fept mois d'une pénible navigation. Des le 18, la mort lui enleva Vlaming. Enfuite il fût battu par de furieuses tempêtes jusqu'à la hauteur d'environ trente-huit degrés, où dans un grain terrible qu'il essuya pendant la nuit, la grêle sût aussi grosse que des balles de mousquet. Le trifte état d'un de ses Vaisseaux, qui faisoit eau par divers endroits & dont la plus grande partie du doublage avoit été emportée par les coups de mer, l'obligea le 8 de Juillet, d'entrer dans une Baye d'Afrique, par les trente-quatre degrés & demi. Pendant qu'on se radouboit, étant descendu à terre avec vingt hommes, pour chercher des rafraîchissemens, il rencontra sept Négres & une semme, qui lui promirent des bestiaux par ses si donne leurs fignes. Le Pays lui parût beau, quoiqu'il y eût peu d'arbres. Il vît des noms. des cerfs & des éléphans. Cependant il ne pût se procurer que de l'eau &

des moules; ce qui fit donner par fes gens le nom de Baye des moules à cette moules.

(n) Elie se nomme Puloway. uel côté étoit l'injustice; sur tout forsque l'Auteur du Journal sceuse moins les Indiens que les Portugais.

(p) Le 15 de Février, ils relachèrent à Toutangan, dans l'espérance d'y trouver du poivre. Ils n'en pûrent cependant point avoir, à cause que la guerre occasionnée par de certains impôts, svoit interrompu le Commerce. De là ils allèrent à Tikou, où ils ne trouverent rien non plus, un batiment Romiffe ayant tout enlevé depuis peu. Le 20, ils prirent terre à Priaman, où ils rencontrèrent

X. Part.

deux Jonques de Bantam, qui étolent parties d'Achin après eux : & comme elles n'avoient point encore charge, on connut bien que la préférence seroit pour elles, & qu'on leur vendroit tout le polvre; de forte qu'on prit le parti de s'en siler droit à Bantam. Add. R. de l'A. A.

(4) L'Edition de Paris porte, le Gouver-

neur Holiandois de Bantam. Mais c'eft fans donte une faute du Correcteur. R. d. E. (r) Pag. 153. Cette mention qu'on fait ici de Van Neck, lie naturellement fon Voyage avec celui de Van Caerden.

VAN CAERDEN, 1601.

Ils fe ren-

Retour de Van Caerden.

Diverses Bayes d'Afri-

Baye des

CAERDEN. 1601.

Baye. Ils eûrent deux fois le spectacle de plusieurs ehevaux marins, qui fortirent de l'eau, & dont la grandeur leur caufa de l'étonnement (s). LE 14, on se remit à côtoyer la terre sans avancer beaucoup, jusqu'au 17, qu'on fût obligé par la force du vent, d'entrer dans une autre Baye,

Bave de la viande.

où l'on fit quelque trafic de bestiaux avec les Habitans. Ils donnoient un bœuf pour un morceau de fer d'un demi-pied de longueur, & le reste à proportion. Cette Baye, qui est par les trente-quatre degrés trois quarts, à l'Est du Cap des Aiguilles, fût nommée Baye de la viande (t). On en fortit le 22; mais des le jour suivant, de nouvelles voyes d'eau foreèrent les deux Navires de mouiller dans une troisième Baye, à trente-quatre degrés deux tiers, & de s'y arrêter jusqu'au 30. Le 2 d'Août, il fallût entrer eneore

Bave des politons.

dans une Rivière, où l'on vit de prodigieux chevaux marins, & quantité de beaux poissons, qui lui firent donner le nom de Baye des Poissons. Les Habitans amenèrent einq brebis, & se crurent bien payés par quelques petits morceaux de ser (v). On leva l'anere le soir; & le 27, on reconnut avec une joye extrême, qu'on avoit doublé pendant la nuit, le Cap de Bonne-Espérance, à l'Est duquel on se eroyoit menacé d'hiverner, parce que l'un des deux Vaisseaux continuoit de perdre son doublage. On vît un monstre effrovable à la hauteur de trente-neuf degrés. L'Îste de Ste. Hélene, où l'on fit de l'eau le 17. Septembre; celle de l'Afcension, par les huit degrés un quart, dont on eût la vûe le 25, & celle de St. Michel, qu'on eôtoya de si près, le 8. d'Octobre, qu'il sut aisé aux Matelots de compter les

Vaiffeaux qui se trouvoient dans la rade, n'offrirent rien qui soit capable

de plaire ou d'instruire. Un bon vent d'Ouest, qui n'abandonna plus les

deux Vaisseaux, fit arriver Van Caerden en Hollande avec une riche cargaifon. Il avoit perdu vingt-fept hommes de fes deux bords; mais il en

Il double le Cap de Bonne-Eipe rance fans s'en appercevoir.

Il arrive en Hollande.

> ramenoit dix, qu'il avoit délivrés des prisons d'Achin (x). den dans un autre Voyage, en qualité d'A-

(1) Pag. 154-(1) Pag. 155. (v) Ibid. & pag. 156.

miral d'une Flotte de huit Vaisseaux. Il s'at-(v) Ibid. & pag. 156. tache plus aux mœurs & aux usages dans la (x) Ibid. On verra reparoltre Van Caer-feconde Relation que dans celle-ci.

> Second Voyage de Jacques van Neck aux Indes Orientales. I.

VAN NECK. II. Voyage. 1600.

Capacité de Van Neck.

A confiance augmentant par le fuccès, il étoit naturel que le choix de la Compagnie tombât fur ceux dont elle avoit éprouvé le courage & la prudence. Van Neck, qui avoit déjà fait éclater ces deux qualités à fon-

des Indes Orientales (a). Celui qu'il monta se nommoit l'Amsterdam, & le nom du Vice-Amiral étoit le Dordrecht. Les autres étoient le Haerlem, le (a) On apprend dans le cours de ce Journal, que l'Auteur, qui étoit du Voyage, le nommolt Rocief Rociefz.

fervice, fût nommé en 1600, pour commander, avec le tître d'Amiral & de Capitaine-Général, une Flotte de fix Vaisseaux, destinés au Commerce

Leyde, le Delfe & le Goude; noms capables d'animer les Hollandois, par l'image continuelle des principales Villes de leur Patrie.

CETTE Flotte partit du Texel le 28 de Juin, [& fût obligée d'aller mouiller fous Portland, au Sud de l'Angleterre. Tandis qu'elle étoit la un canon qui créva malheureusement, tua quatre hommes, & en blessatrois autres. Excepté cet accident (b),] pendant près de dix mois qu'elle mit à se rendre au Détroit de la Sonde, elle n'eût à se plaindre que des vents, qui la jettèrent comme au hazard dans l'Isle d'Annobon, le premier d'Octobre & qui Iul firent voir fuccessivement les Côtes de l'Afrique & de l'Amérique. Mais elle trouva, dans le Gouverneur Portugais d'Annobon, plus de civilité qu'il n'en avoit eû pour d'autres Hollandois; & les fix Vaisseaux en obtinrent des rafraîchiffemens qui commençoient à leur dévenir nécessaires (c). [Ils de l'îste d'Antrouvèrent dans cette Isle, d'excellentes oranges, & plusieurs autres espèces de fruits, tels que des banancs, qui ont le goût de la poire bergamotte, & des ananas, de la figure d'une grosse pomme de pin & qui sont fort doux, mais presque aussi dangereux que du poison, quand ils ne sont pas bien meurs. Au-reste les Hollandois eurent bien-tôt lieu de se convaincre, du peu de fond qu'ils devoient faire fur l'amitié que les Portugais leur avoient d'abord témoignée, puis qu'ils voulurent une nuit, massacrer tous les malades Hollandois qu'on avoit mis à terre pour les rétablir. L'Amiral en ayant été informé, en écrivit au Gouverneur d'une manière si vive, que celui-ci effrayé a fon tour, répondit qu'il n'avoit aucun mauvais dessein & qu'il ne cherchoit que la paix (d).] On admira, comme un évenement fort fingulier, qu'ayant pris une dorade longue de cinq pieds & demi, on trouva dans fon corps un compas de fer, qu'un Matelot avoit laissé tomber dans la Mer quatre jours auparavant. Un autre poisson, qui fût pris le 17 de Septembre, ne causa pas moins d'admiration par sa figure. Il avoit une demic aune de long, le bec fort aigu, & la chair aussi molle que de la boue. On eût la curiofité de le conferver long-tems vif. Mais il tomba de lui-mè-

me en pièces (e). Le 10, après avoir quitté l'Isle d'Annobon, le Conseil crût devoir diviser la Flotte, & faire prendre le devant à l'Amsterdam, au Delst & au Goude, qu'on avoit reconnus pour les meilleurs voiliers, dans la vûe de pouffer le Commerce & de faire les premiers marchés. On nettoya l'Amsterdam, qui étoit comme revétu d'une croûte de coquillages & de filandres vertes. Comme ces trois Vaisseaux ne devoient pas s'arrêter dans leur navigation. Van Neck instruit par l'expérience, y établit d'abord une sage œconomie. Le bifeuit y fût diltribué en rations, d'une demie livre pour chaque jour. Mais il n'avoit pas prevû que cette distribution ne se faisant qu'une sois chaque femaine, quantité de Matelots mangeroient leur portion de fept jours, en un jour ou deux, & seroient réduits à jeuner pendant le reste du tems. Sa loi n'en fût pas exécutée avec moins de rigueur, & quelques poissons qu'on prenoit par intervalles, tels qu'une lamproye de quatorze pieds de long, que

VAN NECK. II. Voyage. 1600. Son départ.

> Civilitée u'il recoit des Portugais

die est décou,

Evénement fingulier.

Navigation

(b) Atd. de l'A. A. (c) Ubi fup. pag. 159 & fuiv.

(d) Add. de l'A. A. (e) Ibid. pag. 258.

VAN NECE. II. Voyage. I 60 I. vingt-cion hommes edirent affez de peine à tirer (f), forent l'unique nefiource des elhomes trop avides. Cette difette de vivres, jointe à celle de l'eau qu'on fût obligé de réduire le 17 de Janvier 1601, à une pinte par jour pour la potroin de chaque homme, rendit le voyage extrémement pénible. Les tempétes s'en melèrent auffi, jufqu'à mettre le Duff dans la nécifité de couper fon mit, à dix-fept degrés de latitude du Sud (¿c). Cependant les Matelots', qui n'appellent malheur que ce qui les empéche d'arriver au terme, s'appliadirent du finces de leur voyage, le 22: de Février, en découvrant la terre qu'in in vaiont pas vide depuis quarre mois ce entréent dans le Déroit de la Sonde, & le 90, ils mouillèrent devant Bantam. Van Caerden, dont la Relation a précédé celle-ci, étoit alors dans cette rade avec fee deux Vaiffeaux (é).

Ardeur des Indiens pour le Commerce,

cente taue avec, res ueux vanienas ( $\theta$ ). A l'arrivée de Van Neck, quantiré de Chinois & de Javanois lui apportèrent à bord des marchandifes & des rafraichiffenens. Ils étaloient, int leurs fireques, avec autant d'orde adone no vois à loire d'Amitechan (t). Mais leur actention de prarageoit aufit fur ce qui leur écoit pricfené. A tout la neighbour de la commande de Follandies, publifier de roccident de la neighbour de la commande de l'orde de la commande de l'orde de la commande de l'orde de la commande de l

L'Amirsi fe rendanx Moluques avec deux Vaiffeaux, It le trouvoit alors peur de poivre à Bantam. Van Neck n'en pouvant efpérer que la charge d'un feul Vaisseau, prit le parti de la mettre sur le Deift, & de renvoyer ce Navire en Europe; ensuite, dans l'espérance de se

(f) Pag. 263.

(g) Pag. 264.
(b) Voici quelques particularités de leur Voyage, que ne le trouvent point dans l'Edition de Paris.

Le 17, 40 Obbbee, ils écourriente le byse de Mesièmes, Le 19, ils vient quantité de positions extraordienties, de le groffeur du me cette de 10 et 18, ils vient quantité de positions extraordienties, de le groffeur du me cette de nor 1811. Le 10 de Novembre, il commença de faire bien fould, de 19, ils dépaffeures le Banco de Brief, que de Decembre, ils vients fouter sur l'est de Coptent de 1900, il celtere s'est de rodes, regil est même Perruguis applicat frankri, ils eclares suffi s'uté de Decembre, ils vients fouter sur l'est de Copten de Bonne-Ejértenze. Le 10, ils celteres fait de Copten de Bonne-Ejértenze. Le 10, ils celteres fait de Copten de Bonne-Ejértenze. Le 10, ils celteres fait de 10, il celteres fait de

tempêtes, que la plúpart des Vaisseaux que les Portugais perdent fur cette route, perif-fent icl, malgré leurs dévotions aux Saints, & aux Reliques. Cenx qui ont paffe le Cap., & les Côtes qui le suivent, comptent pour rien le reste du Voyage, & se regardent comme dejà arrivés à bon port. Le 24, une groffe baleine s'élançant avec beaucoup de force, passa trois sols sous le Vaisseau l'Amflerdon, en fe donnant de grandes secousses. Ils en avoient và trois autres le 17, à l'Ouest du Cap; elles avoient la peau fort vuide, & la tête couverte de coquillages. . . . . Enfin le 27 de Mars, ils entrerent dans le Détroit de la Sonde, en faifant volle le long de la première Isle du Détroit, nommée Bena-Ventura. Sur le foir, ils virent une multitude innombrable d'Illes, près de l'une desquelles ils laifférent tomber l'ancre. Elle fe nommolt. Les très Hermannes, ou les trois Fréres, parce qu'il y a trois îsles si prochet l'u-ne de l'autre, qu'elles se joignent presque, Add. & R. de l'A. A.

(i) Pag. 266. (k) Ibid. fe rendre aux Moluques avant la fin de la mousson, il remit à la voile le 2 d'Avril, avec sa provision de riz & d'arrack. Après avoir repassé la Ligne, le 4 de Mai, il fe trouva des le 10, à vingt-cinq minutes de latitude du Nord, d'où il découvrit le Cap de Célebes. Il rangea la Côte de cette Isle jusqu'au 20, qu'il vît celle de Gilolo (1), & le 31, il reconnût celle de

VAN NECK. II. Voyage, 1601.

Ternate.

SA joye fût partagée par les Habitans de cette Isle, qui le reconnûrent à son arrivée. Le Roi même & ses Courtisans s'empressoient de venir le féliciter à bord, accompagnés de François Van der Does & de trois autres Hollandois, qu'il avoit laisses dans cette Isle pour fondateurs du Comptoir (m). Tout ce jour eût l'éclat d'une fête. Le Roi parût si fatisfait, qu'étant revenu le lendemain, qui étoit un Dimanche, pendant qu'on étoit occupé au Service Divin, il voulût que la Religion de ses Hôtes sur respectée; & pour en donner l'exemple aux Seigneurs de fa fuite, il demeura fur le pont. Le Prévôt du Vailleau se plaça près de lui, son bâton de Justice à la main, dans la vûe d'empécher qu'aucun Infulaire ne defcendit dans le bas du Vaisseau. Comme il se tenoit debout, le Roi, qui voyoit tous les autres Hollandois à genoux , lui fit figne de s'y mettre auffi. Il répondit

Respect da toi pour la Religion.

du Roi ne fissent aucun desordre. Alors le Roi prenant le bâton de Justice, lui dit qu'il pouvoit donner toute son attention à son culte, & qu'il lui promettoit de contenir ses gens dans le respect. En effet, l'Officier Hollandois s'étant mis à genoux, ce Prince fit l'office de Prévôt pendant toute la durée du Service, qui fût bien d'une heure & demie (n). L'AMIRAL & tous les Officiers de la Flotte se crûrent obligés de récompenfer fa piété par un grand festin. Il leur dit qu'il étoit fort édifié de l'or-

que fon devoir l'obligeoit d'être debout, pour prendre garde que les gens

dre qu'ils observoient dans leurs exercices de Religion, & que tout ce qu'il avoit vû ne ressembloit gueres à la peinture qu'il en avoit entendu faire

aux Portugais (0).

Que Loues jours après, l'Amiral avant appris que les Portugais de l'Isle de Tidor, penfoient à le venir attaquer avec quatre Vaisseaux, dont l'un é- gais pensent à toit un Hollandois qu'ils avoient pris (p), réfolut de demander au Roi la permiffion de les prévenir. Il envoya au Palais de ce Prince quelques Offi- veut les préciers de la Flotte, qui le trouvérent affis à la manière du Pays, vêtu d'un venir. calecon d'étoffe de fove, avec une chaîne d'or au col. Son fils, qui étoit assis près de lui, portoit un caleçon d'étoffe d'or, & une chaîne aussi riche que celle de fon père. Les Députés présentèrent leurs Patentes, avec une Commission du Prince Maurice ecrite en Portugais & en Arabe. Ensuite ils demandèrent la permiffion que l'Amiral brûloit d'obtenir. Le Roi leur répon-

Les Portu-

(1) Gilolo fe nomme auffi Maurica & Batechina. R. del'A. A. (m) 11 eft étonnant que Mr. Prevoft,

qui n'avoit qu'à fuivre fon Original n'alt pas fait attention, que c'eft Van Warwick qui avoit laissé ici six hommes dont il restoit encore quatre. Van Neck ne pouvoit non

plus être reconnu que de ceux cl., puis qu'il n'avoit jamais été à Ternate. Voyez son premier Voyage. R. d. E.

(n) Pag. 168.

(e) Pag. 169. (p) Il étoit de Rotterdam, destiné pour le Détroit de Magellan.

Van Neck. II. Voyage. 1601. Portrait qu'ils font des Hollandois.

NAN NECK. répondit qu'il délibéreroit sur cette demande avec ses Ministres, & qu'il lu. Voyage. expliqueroit ses intentions dans l'espace de trois jours (q).

L'as Portuguis, avertis de cette demarche, écrivièreit une Lettre à ce Prince, dans laquelle lis his piegnionis In Nation Hollandoife fous les plus noires couleurs. Ces ennemis de l'autorité, dificient-ils, ne cherchoient qu'à depouiller les Rois de leur Empires Qu'à les challer du Trône. Ils n'avoient ni loix ni religion. Le fils vivoit dans un commerce impur avec fen mère, le frere avec la feur. «E les hommes fe fouilloiner nert eux par des actions abomitables. En un mot, ectte Lettre étoit un horrible tiffs peu Portuguist. Dans l'horreur qu'îl en eth lui-même, il permit à l'Animal d'attaquer de fi cruels ennemis; mais il déclara qu'il vouloir être fpectateur du combat (r).

Combat , dont le Roi de Ternate est spectateur. au collinas (17).

Le 8 de Juin, les deux Vaiffeaux mirent à la voile, & le 11, jour de la Pentecuce, à fert heures du main, ills joignirent les Portugais, fur de la Pentecuce, à fert heures du main, ills joignirent les Portugais tirques li gaggeriet (18).

Le l'aven, qui n'étoient que de demi-calibre. Ce fit adors que le fra devint terrible. Les Portugais avionent cievé des batteries en trois endoiss du rivage, d'alcurs Vaiffeaux envoyoient fans ceffe des bordées. L'Anfatean alla prolonger l'Amiral Portugais à voile neue la fienne. Le Gaute préca aufit le coté au Vaiffeaux Portugais qui étoit le plus avancé. Cette furient attaque fut renouvelles pluiteurs fois de fourt depuis plus d'une heure, Jorqu'un boulet de canon emporta la main droite de l'Amiral, dans le tensa qu'il la tenoi étendae pour donner fes ordres. Trois hommes faren tués prefqu'autil-tôt fur fon Vaiffeau, de le Maitre du Goude cût la jambe droite emportes (17).

Les Hollandois fe reulrent. Le Roude (Crinace, qui obfervoir le combat dans fa Pirogue, envoya delevair Hollandis qu'il étoit tens de fereirer, & que ce ce fait lui faioir affer councière de quoi leur courage étoit espacie. Ses ordres ne fitrem point écoutés. On continue de tirre, jufqu'e-ce qu'envoyant une féconde tois, il fit prefier l'Amiral de fe retirer par conidération pour lui, & des tirres de l'amiral de le retirer par conidération pour lui, de des tirres de l'amiral de l'entre de l'amiral de l'entre de l'amiral de l'entre de l'ent

A leur retour, ils trouvérent que les deux Bistimens dont on leur avoir annoneé Japarition, ecoiren deux Jonques Portugaifes. Le Roi les follicita de fe rendre à Telingane, quoique leurs Vailfeaux céffient beaucoup fouffert de l'artilleire des Portugais. Là lis remirent fur le chantier, une Caladope qu'ils avoient entrepris de conflurie à Ternate, & que la grande chaleur ne leur permit pas d'achever en moins de fix ou fept fémaines. La bleffire de Van Neck ayant été guérie dans cer intervalle, il deman-

1. Amirul went forendre 1 Patage.

da au Roi la liberté de faire voile à Patanc, parce qu'il y avoir alors peu de Commerce à faire dans fon lile. Ce Prince auroit fouhaité que les Hollandois (1) llid. (r) P25-170. (t) P26-170. & fair. (t) llidem.

Ogaledin Googli

landois eûssentattendu l'arrivée du Vice-Amiral Van Warwick, pour se trouver en état de chaffer les Portugais. Cependant il ne pût s'oppofer au deffein qu'ils avoient de partir. [On refolut feulement de laisser cinq hommes fous les ordres de Jean Pieterfa, qui fut nommé en qualité de Commis (v). ] Le Maître du Goude mourût de sa blessure le 15 de Juillet, & sût enterre

avec décence près du Comptoir Hollandois (x). VAN NECE eut avant son départ, le spectacle d'une cérémonie extraor-

dinaire, qui se fit pour le mariage d'une fille du Sabandar avec un des Prétres de l'Ille; race fort estimée du Roi & de toute la Nation. Ce Prince, accompagné de toute fa Cour, se rendit d'abord à la maison du Sabandar, où l'Amiral, pour contribuer à cette fête publique, le fit fuivre d'une Compagnie de Hollandois fous les armes, avec leurs tambours & leurs fifres. On avoit préparé dans la maifon une grande falle, garnie de tapis, autour de laquelle les Hollandois se placerent. Aussi-tôt que le Roi & les Seigneurs fûrent affis, on vît paroître un ouvrage rare, dont le mari faifoit present à fa femme. C'étoit un composé de cinq tours, de diverses couleurs, travaille avec beaucoup d'art & foûtenu par quatre roues, qui étoient tirées par plus de foixante perfonnes (y). Enfuite vinrent huit hommes, chacun avec son étendard & sa banderolle; & quatre autres, qui portoient une boëte d'or, ou du moins bien dorée, dans laquelle étoient les pierreries nuptiales. Cent cinquante femmes, qui entrerent après eux, portoient chaçune leur présent dans un vaisseau de cuivre, qu'elles tenoient elevé des deux mains. Elles fûrent fuivies de foixante-dix hommes, avec de grands vases de porcelaine remplis de fleurs & de bétel, qu'ils mirent à terre devant les Hollandois, en les invitant à mâcher du bétel. La scène sût terminée par une forte de gladiateurs, qui firent, avec beaucoup d'adresse, divers exercices du fabre & du bouclier (z).

Le Roi pria l'Amiral de ne pas mettre à la voile sans avoir reçû de nouvelles marques de son estime, dans un festin qu'il vouloit donner à tous les Hollandois des deux Vaisseaux. En acceptant cette invitation, Van Neck confentit feulement à mener au festin la moitié des équipages des deux Vaisseaux. Le Dimanche, 29, fût choisi pour cette sète. Les Hollandois y trouverent tout ce qu'il étoit possible de présenter à la manière du Pays. Presque tout le peuple de l'Isle avoit été employé à faire la cuisine (a), & le Roi avoit fait faire des tables de roseaux pour les Matelots. Celle des Officiers étoit de bois & bien dreffée. La Noblesse donna le divertissement

d'un feint combat.

ENFIN les deux Vaisseaux avant levé l'ancre, traversèrent jusqu'à la Côte de Celèbes, d'où ils firent route pour Patane jusqu'au 14 du mois suivant. Mais étant arrêtés par les vents du Sud-Sud-Ouest, ils résolurent de gouverner vers la Chine, pour tenter quelque Commerce dans la Rivière de Canton. Le 19, ils mouillèrent fur la Côte de l'Isle de Coyo, qui est une des Philippines. Une Chaloupe qui fût envoyée à terre, reconnût que

II. Voyage. 1601.

Fête dont il est témoin.

Grand feffin aue le Roi donne aux Hollandois.

Les Hollan l'ancre.

(v) Add. d. E.

tion & l'usage de cette machine, (2) Pag. 172 & 173. (a) Did.

<sup>(</sup>y) On ne comprend pas trop la composi-

U. Coyage. 1601. Iffe qu'ils nomment Lang hairs Eyland. Ils s'approchent de la

Chine.

Van Necs. les Habitans étoient des Sauvages, qui payoient tribut aux Espagnols. Le 22, on mouilla fur la Côte d'une autre grande lile, dont le nom ne se trouve pas dans les Cartes. On lui donna celui de Lang-hairs Eyland, l'Isle aux longs cheveux, parce que les Infulaires avoient les cheveux pendans jufqu'au-dessous des épaules (b).

LE 20 de Septembre, on se trouva près des Isles du grand Empire de la Chine. Van Neck ayant fait jetter l'ancre, envoya la Chaloupe aux observations. Elle rencontra quelques pécheurs , à qui le Pilote demanda où étoit l'Isle S. Juan. Ils leverent fept de leurs doigts, en montrant le côté de l'Est; d'où l'on conclut qu'ils vouloient dire sept lieues à l'Est. Le 27, en gouvernant autour des Isles, on découvrit une grande Ville, bâtie à-peu-près dans le goût des Villes d'Espagne. Les Hollandois, fort surpris, jettérent l'ancre à une demie-lieue de cette Ville. Une heure après, ils virent venir à bord deux barques Chinoifes, dont chacune portoit une famille entière; c'est-à-dire, un homme, une semme & quelques petits enfans. Van Neck apprit d'eux que la Ville se nommoit Macao; ce qui redoubla fa furprife, parce qu'il avoit peine à s'imaginer comment il avoit pu tant avancer dans la Rivière de Canton. Il envoya auffi-tôt dans un eanot deux hommes, dont l'un parloit le Malay & l'autre l'Espagnol, avec ordre de prendre des informations dans la Ville même (c).

LE eanot n'étant pas revenu à bord de tout le jour, on découvrit le

Perte qu'ils font de vingt hommes la vûc de Macao.

lendemain de dessus les ponts, une foule de peuple assemblé sur une montagne. Les Matelots des deux Vaisseaux en conçûrent de facheux soupcons. Ils craignirent que ee ne fût pour mener leurs Compagnons au fupplice, parce qu'ils avoient appris de Jean-Hugues de Linschoten, que la Ville de Mação étoit habitee par des Portugais, fous le commandement d'un Gouverneur & d'un Evêque. On résolut d'aller mouiller plus près de la Ville; mais on fût repoullé par un vent furieux. Les Habitans, qui avoient vû paroître la Chaloupe & qui reconnûrent bien-tôt que les deux Vaisseaux ne pouvoient s'avancer pour la défendre, détachèrent fur elle cing Jonques. qui l'enlevèrent à la vue des deux équipages. Cette funeste avanture couta aux Hollandois leur premier Pilote, nommé Jean Dirkfz, d'Enchuyfe; un Quartier-Maître de l'Amiral , & dix-huit Matelots du Goude. Ils s'efforcerent en vain de prendre quelques Jonques , pour envoyer du moins des lettres à Macao & redemander les prifonniers. Les vents continuèrent de fousser avec tant d'impétuosité, qu'après avoir couru plusieurs sois le danger de périr & d'échouer au rivage, on prit le parti de retourner vers Patane, & de remettre à chercher dans ec lieu, quelque moyen de retirer les prifonniers (d)

He retournent vers Patane.

LES deux Vaisseaux reprirent leur route entre les Isles & le Continent de la Chine. Après avoir paffé avec beaucoup de peine & prefque toûjours la fonde à la main, entre des banes & des bas-fonds, fans pouvoir demander la moindre instruction aux Habitans du Pays, ils se retrouverent au même endroit où ils avoient jetté l'ancre en arrivant dans cette Mer. Leur joye fût extreme de fe revoir dans un parage dont ils avoient du moins quel-

(b) Pag. 174.

(c) Pag. 175.

(d) Ibid, & pag. 176.

true connoissance. Van Neck fit assembler les équipages, & demanda tristement si quelqu'un pouvoit lui inspirer quelque moyen de délivrer les prifonniers. Cette entreprise paroissant impossible, on résolut de continuer le Voyage, & le Général prit tous ses gens à témoin de la nécessité où il étoit d'abandonner leurs Compagnons (e). [On a fçû depuis, par des lettres qui fûrent trouvées dans une Caraque que les Hollandois prirent, que les deux principaux de ces vingt prisonniers, avoient été transferés à Goa,

VAN NECK II. Voyage. 1601.

& que les autres avoient été pendus à Macao (f).

Route em. barraffante.

Le 5 d'Octobre, on se trouva par les dix-huit degrés quinze minutes, où la vûe de quelques oifeaux blancs annonça, fuivant la remarque de Pedro Taydo, Voyageur Portugais, qu'on n'étoit pas éloigné du grand Banc. Sa fituation est à dix-sept degrés. Batochiné (g), qui est par les quinze degrés quarante-fept minutes, se présenta le lendemain à huit lieues vers l'Ouest, & le jour d'après on y jetta l'ancre entre deux petites Isles, sur neuf brasses, fond de fable, à l'abri de tous les vents. Quelques Matelots descendirent à terre pour chercher des rafraîchissemens; mais trois ou quatre hommes, qu'ils avoient vûs fur le rivage, prirent la fuite en les voyant approcher. On fût obligé de remettre à la voile; & dans le besoin d'eau, qui étoit devenu fort pressant, on suivit la Côte jusqu'à onze degrés quarante-cinq minutes, où l'on trouva une excellente rade, à couvert de tous les vents. & si spacieuse, que mille Vaisseaux y pourroient mouiller à l'aise. Les Hollandois la nommèrent Baye de la Folie, parce qu'ils y trouverent une forte de prunes à gros novau, qui faisoient perdre la mémoire à ceux qui en mangeoient avec un peu d'excès; fur-tout l'amande qui étoit dans le noyau. Cette maladie ne duroit pas plus de deux ou trois jours; mais elle caufoit aux malades, une forte de folie que l'Auteur traite d'incroyable (b).

Baye de la Folie, Origine de ce nom.

LE 17, ils levèrent l'ancre, & la vûe des terres de Patane, à laquelle on arriva le 24, confola les Hollandois de toutes leurs difgraces (i). Le 27, ils découvrirent entre deux montagnes un grand Golfe, dans lequel est située l'Isle de Tikos, ou Pulo Tikon. Une Jonque chargée de riz, qu'ils eûrent le bonheur de rencontrer, foulagea heureufement leur faim. Le Gouverneur de la Ville de Tikos leur ayant envoyé ausli quelques rafraîchissemens, ils firent éclater leur reconnoissance par des présens proportionnes au bienfait, Cette Isle est à sept degres un tiers de latitude septentrionale. A huit lieues de là, vers le Nord, par les huit degrés & un tiers (k), est une grande Ville nommée Ligor, où les Chinois envoyent tous les ans, quatre grandes Jonques pour y charger du poivre (1). Le Commis de l'Amiral s'étant rendu à Tikos pour y prendre des informations, ramena trois bu-

Ific & Ville de Tikos.

(e) Pag. 176, 177. (f) Add. de l'A.

(g) Autrement Gilele.

(i) Le 25, à la hauteur de sept degrés quarante minutes, la terre leur demeuroit au Sud-Ouelt quart d'Ouest; d'où ils conclurent que la fituation n'en étoit pas blen marquée dans les Cartes. Ils reconnûrent qu'elle couroit du Sud à l'Est, & du Nord à X. Part.

l'Ouest, fans aucun golfe; au-lieu qu'on y trouve un grand goife dans les Cartes. ( k ) Il faut que la distance ou la latitude de Tikon foit fautive; car celle de Ligor paroit être affez exacte. R. de l'A. A. (1) Les Hollandois reconnûrent ici, que la hauteur de Patane n'est pas de sept degrés & demi, pulsque la pointe où cette Ville est

ée, étoit d'un demi degré plus au Sud que l'iffe de Tikos. Dd

FAN NECK. Li. Voyage. 1601.

fles, qui étoient un nouveau préfent du Gouverneur. Cet Officier Indien étoit un vieilard à cheveux gris, vêtu fort proprement, & dont l'air infipiroit du refpett. Il offirit aux Hollandois de leur livrer, dans l'efpace de hoit jours, une all'a grande quantite de poivre. Mais ils refufèrent civilement extet faveur, parce que la rade ne leur partit pas bonne.

Les Hollandols arrivent à Patane,

11.5 fe rendarent einfin, le 7 de Novembre, devant la Ville de Patane, où ils regêrient d'abord toutes les civilités dont les Indiens ne font point avares dans les Villes de Commerce. Ils y convincent d'un prix rationable pour le poirve, & Van Neck le proposa d'y laiffer quelques-una de fes gens pour commencer l'écabilifement d'un Comptoir. Ce ne lêt pas récamioins l'apour commencer l'écabilifement d'un Comptoir. Ce ne lêt pas récamioins l'apour le proposa de Van Samioni. Mais il à pradence de le courage de Van Neck, fouteuss par fes préfens, lui firent furmonter toutes les difficultes (m) (n).

Fête à laquelle Van Nock est invité. Sas peines füreit mélées d'ailleurs de quelque plaifit. Le 14 de Juin 1602, füt un jour de trimphe à Patane, & la Reine fit inviter l'Amiral Hollandois à cette fête avec les gens de fa fuite. Il y alla faivi de les Commis, que les Indies nommoient cis Gentishommes (e), de Reidef Roelejra Auteur du Journal, & de cinquante Moufquétaires, aurant pour fa füret que pour faire honneur à la Reine. Prés de quarte mille Habitans vinrent au-devant de lui, armée à leur manière, avec cent cinquante-fits grands eliphans dont quelqueu-uns déciont magnifiquement equipes. La Reine étôt elle-même à la tête de cette troupe, avec la Princelle fa fille, montes toutes deux fur le même cléphant. Lorfque les Hollandois fe fûrent

(m) Pag. 180 & fuiv. dans l'Edition de Paris: Nous allons y fuppléer d'après l'Originai, dans cette Note. Le 9, comme c'étoit le jour du Sabbat, & qu'il y est observé avec une grande exactitu-de, on ne sit point d'affaires. Le 10, l'on traits du prix du poivre avec le Sabandar. Comme il en demandoit quarante réales de huit pour la barre, les Hollandois, qui n'en offroient que vingt-quatre, firent feinblant de vouloir partir. Mais ayant remarqué, que les Habitans verroient leur départ avec plaisir, ils envoyèrent le 13, un de ieurs Commis pour fonder le Sa-bandar. Cet Officier lui ayant dit qu'ils étolent les maltres de s'en ailer ou de refter, le Commis repliqua qu'ils préféreroient de demenrer, fi on vouloit leur donner le polyre à un prix raifonnable. Le Sabandar lui dit la-deffus, que fi l'Amiral vou!oit ve-

nir à terre, & apposter des préfens, ils pourroient achterr & vendre à leur gré. Enfin après quelques difficultés touchant la qualité des préfens, on convint du prix du poivre, à treuts réales de huit pour la barre, babare, ou babar, pefant tros cems

quatre vingt livres de Hollande, en payant de plus cino pour cent a la Reine, qui régala l'Amiral d'un beau préfent. On réfolut auffi de bitir une maifon pour les Hollandols, afin qu'ils y puffent faire leur négoce, & on leur rendit trois de leurs Matelors qui s'étoient fauvés chez les Portugais. En même tems un Renégat Portugais vint trouver l'Amiral, pour le prier de l'emmener avec lui en Hollande, & pour l'avestir, que ceux de fa Nation cherchoient par toutes fortes de voyes, de nuire aux Hollandois. Ceux-ci fûrent aufsi Informés, que les Siamois avoient dellela de les attaquer par surprise. Sur cet avis, l'Amiral se disposa à les bien recevoir. & prit deux-cens Japonois à sa solde. Tous ces préparatifs, ayant fait connoître aux Sismois, que leur complot étoit découvert, ils en abandonuérent l'exécution. Delivré de ce danger, l'Amiral eût encore le 26 de Mai 1602, une nouvelle allarme, caufée par la vue de deux grands Vaisseaux qui étoient à la rade; mais fes inquiétudes se changèrent en joye, lors qu'il est appris que ces Vaisseaux étoient Zés landois. Add. & R. de l'A. A.

(0) Pag. 182.

approchés, douze de leurs Trompettes, fort galamment vêtus, avec des VAN NECE, banderolles couleur d'orange à leurs instrumens, commençèrent à sonner fur l'air de la chanson Guillaume de Nassau. Cette sansare surprit agréablement la Reine. Elle fit paffer les Hollandois proche de son éléphant, pour fe donner le plaifir de les confidérer. Mais l'Auteur ne donne pas plus d'é-

tendue à cette description (p).

I L observe que le l'auxbourg de Patane est aussi long que l'étoit. dit-il. l'ancienne Amsterdam, mais qu'il est fort étroit; & que de même, la Ville est étroite & longue. Elle est située par les six degrés cinquante-six minutes de latitude septentrionale. Du côté de la terre, elle est environnée d'un marais, & défendue à la manière du Pays, par une paliffade de grandes poutres quarrées, un peu dégrossies seulement par les côtes, sort enfoncées en terre, & si proches qu'elles se touchent. Elles ne s'élèvent pas moins, au-dessus du rez-de-chaussée, que le grand mât d'un Vaisseau depuis le haut pont jusqu'à la hune. Du côté de la Mer, la Ville est fermée par une petite Rivière, qui eoule le long des maisons. Elle ne manque pas d'artillerie (q); l'Auteur la met au rang, non-seulement des plus belles, mais des plus fortes Places des Indes. Les Siamois y ont trois Temples, ou Pagodes, dans l'un desquels on voyoit une statue dorée, de la hauteur d'un cheval, quoiqu'en figure d'homme affis, qui tenoit une main baif- Siamols dans fée & l'autre levée. De chaque côté, il avoit un grand dragon doré. & cette Ville. près de chaque dragon, une statue de pierre, dont l'une représentoit un homme & l'autre une femme, toutes deux les mains jointes. Dans le fecond Temple, on vovoit une antre Idole de la même figure, mais moitié dorée & moitié peinte en rouge. Celle du troisième Temple n'avoit qu'une rave dorée sur la poitrine. Derrière l'Autel de la dernière, on découvroit une autre petite Idole de figure humaine, avec une groffe treffe de cheveux fur la tête, qui avoit affez l'air d'une corne. Un Prêtre, qui invita quelques Hollandois à manger chez lui & qui leur fit beaucoup de caresses, leur dit que ces statues étojent le grand Dieu. Il avoit aussi dans sa

qui les couvroit. Son nom étoit Brabala. Mais comme il ignoroit le Portugais & le Malais, on ne pût tirer de lui d'autres lumières. La Mosquée des Habitans du Pays, qui font Mahometans, étoit dorée avec beaucoup d'art (r). LE Royaume de Patane est d'une grande étendue, & si peuplé (s) qu'il peut mettre fous les armes cent quatre-vingt mille hommes; mais la Nation

maison, sur un petit autel, trois petites Idoles de métal, avec un rideau

Description

Temples & Idoles des

Obfervations fur le Royaume de Patane.

n'eft

faire, s'il eût été mieux compassé. R. de l'A. A. (p) Pag. 187.

(4) L'Auteur dit que cette Ville est bien pourvue de canon; qu'il y en a entr'autres (r) Pag. 188.
(s) Vétor Syrinckel, premier Commis
Hollandols à Patane, fût appellé à l'Affemblée des Etats, où les lites des Villes, un qui est très-grand, mais dont la cuiaffe n'est pas assez épaisse à proportion; de-forte que ce canon ne peut pas supporter sudes Bourgs & des Villages formoient ce tant de poudre que son calibre auroit pû nombre (1).

( r ) Me. Prevoit autoit du informer fes Leftours, que la defeipion qu'il vient de donner de Parane, ell trice du Mamoire de Symmér, qui fe trouvoit dans ceue Ville en 2616. Ce Mémoire a été inferé dans Le Colléction Sollandoire. Le de Pla. J.

VAN NECK, II. Voyage. . 1602. n'est pas naturellement guerrière. Patane & sa banlieue ne contiennent pas néanmoins plus de dix mille Habitans, dont un tiers est composé de Malais ou de Mores, un tiers de Chinois ou de Métifs, c'est-à-dire, d'un mêlange de diverses Nations, & l'autre de Siamois, dont la plûpart habitent les champs & les cultivent. Les Patanois ont plus de Vaisseaux sur Mer que Bantam, Johor, Pahan, & leurs autres voilins. Ils entendent fort bien la Navigation; & leurs Rivières, qui font belles & en grand nombre, leur fournissent continuellement l'occasion de l'exercer. Cependant ils ont un fond de paresse, qui leur donne de l'éloignement pour le travail; furtout les Malais, qui ne vivent que de leurs fruits & de leur pêche. Ils époufent deux ou trois femmes, auxquelles ils joignent autant de concubines qu'ils en peuvent nourrir. Les biens des personnes riches consistent en domaines, & en esclaves. Tous les arts & les métiers sont exerces par les Chinois, qui ont aussi le Commerce entre leurs mains. Leurs Facteurs fonc tolijours en voyage, & portent, dans toutes les parties des Indes, des porcclaines, des poeles, des chaudrons, toutes fortes de fertures des viandes féches & fumées, du poisson fec & falé, diverfes fortes de toiles, &c. En retour, ils apportent plusieurs espèces de bois, pour la construction des édifices, des rattangs, des cordages, du riz, des petits pois verds, de l'huile de noix de cocos, des fruits, des peaux de busles, de vaches, de boucs, de cerfs, de lapins, de lièvres, &c. Ils vendent aussi le poivre qui croît à Patane & dans quelques autres lieux voifins; mais il y est toujours un peu plus cher qu'à Bantam (t). Ils vendent aussi des Saroy-boura. C'est le nom qu'ils donnent à certains nids d'oiseaux, que les paysans vont chercher dans le creux des rochers, le long des Côtes de la Mer; marchandife si recherchée des Seigneurs & des perfonnes riches, qu'elle se vend à la

Nids d'oifeaux qui fe mangent.

Chine judqu'à trois ou quaire piaîtres la livre (v).
Le teriori de Patane di d'ailleus très-lérdile. Il abonde en riz, en beftiaux & en volailles. Les paons y font fort communs, & les plumes de leur queue s'employent, pour ormement, autour des viandes quo on fert aux tables des Grands. Les cerfs, les lièvres & les lapins ny font pas plus ries, non plus que les fruits & kes oficaux fauvages & prives. On compte, entre les principaux fruits, les durions, les mongaltons, les ananas, les anicaits, les ramboutans, les pliffans, les greandets, les limons, les oranges, les mamplans, les battans, & les centula (z).

Patane paye au Roi de Siam.

Caraftère de la Reine de Patane. LES Rois de Patane payent au Roi de Siam, le tribut annuel d'une fleur d'or. & de quelqueu habits de velons ou d'écarlate. La Reine, qui gouvernoit l'Ent depuis la mort de son mari, étoit agée d'environ cinquante ans. Elle passoit presque tout le jour dans son l'alais avec s'es femmes d'honneur, à qui cette qualité stoit le pouvoir de fe marier. Lorsqu'elle fortoit du Palais, sa fuite étoit toisjours sort nombreuse. Si elle s'artétoit dans quelqu'autre lieu, elle y tratioti avec prossistion tous ceux qui l'avoient accompagnée. Lorsque les Hollandois allèrent prendre congé d'elle, & qu'ils lair recommandéent les Facteurs qu'ils salisionent dans se East, elle leur

(1) Pag. 189. & fult.

(v) Pag. 191.

(x) Pag. 192.

promit une protection constante, mais à condition que leur conduite ré- VAN NECEpondît à ses espérances, & sur-tout qu'ils ne tombassent jamais dans l'yvresse. Elle leur fit des excuses de ne les avoir pas taités assez souvent. C'étoit, dit-elle, un devoir de civilité qui convenoit à une femme. Elle les pria de revenir à Patane, chaque fois qu'ils feroient le Voyage des Indes. En difant le dernier adieu à l'Amiral, elle lui fit présent d'un poignard doré; elle lui recommanda de secourir les Vaisseaux de Parane, dans les occasions qui pourroient s'offrir. Enfin, il ne manqua rien aux témoignages

de sa bonte & de sa politesse (y). (z).
VAN NECK quitta la rade de Patane le 23 d'Août 1602, avec deux Vaisseaux de Zélande qui y étoient arrivés pendant son féjour, & qui devoient revenir de conferve avec lui (a). Mais s'étant féparé d'eux à Bantam, il continua fa route jusqu'au 23 Janvier 1603, que se trouvant à la hauteur de trente-trois degrés, il crût, suivant l'estime, être Sud & Nord avec la pointe occidentale de Madagascar. Le 13 du mois de Février, il découvrit deux voiles, qu'il prit pour les deux Vaisseaux Zélandois, dont Hollande. il s'étoit féparé à Bantam. Mais ayant reconnu que c'étoit un François (b) & un Anglois, il apprit d'eux qu'ils venoient d'Achin. L'Anglois avoit sa charge de poivre, & le François n'avoit pû s'en procurer plus de quinze lastes. Mais ils étoient tous deux en fort bon état; au-lieu que le Vaisseau de Van Neck étoit en proye aux maladies, à la faim, à la foif & presqu'au désespoir. De cent vingt-deux hommes, on en comptoit vingt au plus qui fusient capables de travail. L'Isle de Ste. Hélene, où l'on relacha le 2 de Mars, apporta du foulagement aux malades. Mais après avoir paffé la Ligne, les deux Vaisseaux retombérent dans la même infortune. L'équipage du Goude se vît réduit à mettre la girouette pour signal de péril, parce que

II. Voyage. 1602.

1603. Van Neck en

(y) Pag. 194. & suiv. (2) Cet atticle est presque tout tiré de Gettard Artus, qui est cité dans l'Original, & qui nous fournit encore les particularités fuivantes, que nous avons crù devoir sjoùter à la narration de Mr. Ptevolt

La Ville de Patane eit située le long du rivage de la Mer. Elle a près d'une demi lleue de long, mais fon port en est éloi-gné aussi d'une deml lieue. Les maisons font faites de bois & de roseaux, & bien bàtics. Le Palais royal, & les appartemens du Grand-Maltre, font environnés d'une forte paliffade, qui les fépare du refte de La Mosquée est bâtie de briques. Les Habitans ont le teint cendré. Ils font d'ailleurs bien faits , orguellleux & fiers, comme on peut le remarquer à leur démar-che, & à la quantité de domeffiques dont ils fe font fuivre, lorfqu'ils fortent. Ils font cependant familiers & civils dans leurs difcours, & peu magnifiques dans leurs habits. Ils pouffent la jalousse au point de ne permettre pas, même à leurs amis, de voir ni leurs femmes, ni leurs filles.

L'Adultére eft puni de mort à Patane, & dans lea autres Pays volfins. Le Père, ou le plus proche parent du criminel, est obligé de saire l'exécution, mais le coupable choifit le genre de suplice dont il veut mourir. Cette sévérité n'empêche cependant pas que

ce vice n'y foit todjours très-commun.
On parle quatre langues à Paisne, le Patanols, le Sianols, le Malais, & le Chinois.
L'air de ce Pays eft fain, quoique très-chaud.
L'Eté commmence en Février & dure jusqu'à la fin d'Octobre. Pendant les mols de Novembre, de Décembre & de Janvier, qui font les trois mois d'Hiver, il pleut conti-nuellement & il règne un vent de Nord-Eit très-violent. Add. & R. de l'A. A (a) Le 14 de Septembre, ils passèrent de-vant Pahan, qu'ils trouvèrent située par les trois degrés six minutes de latitude Nord,

quoique dans les Cartes elle foit marquée par les quatre degrés. R. de l'A. A. (b) C'étoit le fecond Vaisseau du Voyage de Pyrard. Voyez ci dessous.

Dd 3

TAN NECK. Il. Voyage. 1603.

tout le monde étoit si foible qu'il n'y avoit plus personne en état de gouverner. L'Amsterdam y envoya quatre hommes, quoiqu'il ne fût gueres luimême dans une ficuation plus heureuse. Ils n'y trouvèrent que des objets de douleur & de compassion. On y avoit perdu quantité d'hommes; & le nombre de ceux qui réfiftoient encore aux maladies, n'étoit que de douze, en y comprenant le Pilote & les Commis. Wernaert Van der Does, premier Facteur de Ternate dans l'origine du Comptoir (c), & fils du Seigneur de Noortwick, mourût fur l'Amsterdam (d). Après avoir été long-tems dans une miférable extrêmité, les deux Vailleaux relachèrent enfin à Portland en Angleterre, d'où ils allèrent mouiller le 15 de Juillet 1604, devant Rammekens en Zelande (e).

1604.

Voyage & retour des trois autres Vaiffeaux de Van Neck.

Six femaines après, on vît arriver au Texel, avec une pleine cargaifon, les trois autres Vaisseaux qui étoient partis depuis quatre ans, sous les ordres de Van Neck, & qu'il avoit laissés derrière lui vers l'Isle d'Annobon. Ils avoient fait le Voyage avec plus de bonheur que de conduite. Le 12 de Juin 1601, s'étant présentes sur la Côte de Sumatra, dans un tems où le fouvenir de Van Caerden y rendoit encore les Hollandois fort odieux, ils avoient été repouffés avec une violence qui leur avoit coûté trois de leurs gens. De la diverfes agitations les avoient conduits jufqu'au Royaume de Camboye, ou loin d'être traités plus favorablement, ils avoient eû vingttrois hommes massacrés par leur imprudence. Leur Amiral même avant été retenu prisonnier par les Indiens, n'avoit obtenu la liberté qu'à des conditions humiliantes. Ils s'étoient rendus à Kayhan, où ils avoient couru les mêmes dangers. Enfin ils n'avoient trouvé de faveur que sur la Côte de Patane, après avoir appris que Van Neck s'y étoit arrêté long-tems, & qu'il y avoit laisse quelques Hollandois pour l'établissement du Commerce. Les trois Navires y avoient pris leur charge de poivre; mais le Haerlem ne s'étant pas trouvé en état de finir le Voyage, on avoit été contraint de le décharger & de le livrer aux flammes. Cependant ayant remis à la voile, avec deux autres Vaisseaux Hollandois qui revenoient de la Chine & qui avoient enleve une Caraque Portugaife richement chargée, ils apporterent à la Compagnie une heureufe augmentation de joye & de richesses (f) (g).

(c) Mr. Prevoît ajoûte celà de son chef. Le premier Facteur de Ternate est nommé plus haut François (1); & il n'y a pas un mot dans le Journal, qui autorife à dire que ce B'ernatri su la même personne. R. d. E.

(d) Pag. 211 & 212.

(e) Pag. 213.
(f) Pag. 220 & précédentes.
(g) Cet Article nous ayant parû beaucoup trop abrégé dans l'Edition de Paris, nous

avons erû devoir y suppléer, en ajoûtent ce qui suit, d'après l'Original.

Le 5 d'Août, ils remisent à la voile pour gegner Bantam, où ils mouillèrent le 9. Ils partirent le 20, & le lendemain ils virent une multitude d'illes fur leur route. Le 26.

ils curent la vue de Lucifare. Trois heures après, ils fûrent fur la Côte de Sumatra, & le foir fur celle de l'Iffe de Banca. Ayant continué leur route, ils se trouvèrent le 6 de Septembre, sur la Côte de l'Isse de Pule Cander. Le 10, ils mouillérent près de la Côte de Camboye. Le 26, ayant remis à la voile, on doubla un Cap, où l'on defcendit le lendemain. Ceux qui étolent allés à terre furent d'abord bien reçus par les Habitans. Le pére du Rol vint à bord du Valf-feau de l'Amiral, qui s'en retourna le foir avec ce Prince. Mals le 12 de Janvier 1602, les Habitans firent une conspiration pour s'emparer des Vaisseaux. S'ils ne pû-rent réussir dans leur dessein, ils mas-

( 1 ) Valenyn die meme qu'il étoit prifonniet à Torban en 1601.

facrèrent vingt-trois Hollandois qu'ils avoient engagés par leurs promeffes & par leurs flat-teries, à venir à terre; & ils en empoisonnèrent douze autres à bord du Haerlem. En même tesns., l'Amiral & le premier Commis qui étolent auffi allez à terre, fûrent arrêtés, & l'on ne pût obtenir leur élargissement, qu'en donnant deux pièces de canon, & en rendant les prifonniers qu'on avoit faits, par voye de représailles.

Le 23, ils s'éloignérent un peu de ce parage. & quelques jours après , ils furent visités par le Commandant d'une autre Place, qui avoit averti les Hollandois de ce qui se tramoit contr'eux, mais dont ils avoient méprifé les avis. Le 14 de Mars, un des Commis remonta la Rivière Senfie, pour aller à Tatchin, & y acheter du polvre. Ayant remis à la voile, ils re-licherent à Kayban, le 8 de Novembre. On les avertit d'être fur leurs gardes, parce que le Roi avoit formé le desfein de furprendre leurs Vaiffeaux. Ce Prince leur ayant enfuite affez fait connoître, qu'il n'étolt pas dans l'intention de leur livrer le poivre qu'ils avoient acheté, ils s'en vengèrent en pillant & en brûlant un de fcs Villages.

La 21., ils remirent à la voile, & le 28, ils se rendirent sur la Côte de Patane. Le Roi de Berdelen leur fit d'abord favoir, que l'Amiral Van Neck y avoit laissé du monde pour trafiquer. Le 10 de Juillet, deux au-tres Vailfeaux Hoilandois qui alloient à la Chine, vinrent mouiller auprès d'eux. En-fin après fept mois de féjour fur cette Côte, l'Amiral ayant pris toute fa charge & celle des autres Vaisseaux qui étoient fous ses or-dres, en partit le 6 de Septembre; mais le Haerlem n'étant pas en état de falte le Voyage, on fût obligé de le brûler après l'avoit déchargé. Le 24; ils remirent à la voite, nores avoir salue la vicille Reine de Jor ou John avec toute sa Cour. Le 15 de Novembre, ils mouillèrent à la rade de Bantain, d'où lls partirent le 27 de Janvier t624, en compagnie de l'Ergine de Resterdam. Ce Vaiffeau etoit commandé par Corneille Vim der Veen, qui revenoit de la Chine, & qui avoit pris en chemin, une Caraque Espagnole avec toute fa charge. 'Le relie de leur Voyage n'offre rien de remarquable. Ils artiverent heureusement au Texel le 30 d'Août, au bout de quatre années. Add. & R. de i A. A.

## II.

V vage de leux Vaiffeaux Hollandois au Royaume d'Achin, dans l'Iste de Sumatra.

Ans le deffein qu'on s'est propose, de mettre, autant qu'il est possible, entre des Relations qui n'ont guères d'autre rapport ensemble que par le fond du fujet, une espèce d'ordre historique qui puisse servir du moins à faire connoître les progrès de chaque Nation dans leurs Etabliffemens & dans leur Commerce, c'est ici que doit se presenter le Voyage de deux Vaiffeaux Hollandois (a), partis en 1600, de conferve avec la Flotte de l'Amiral Van Neek, & delfinés pour Achin (b). Les difgraces qu'on a vû effuyer dans ce Port, à Van Caerden & a quelques autres Hollandois, doivent donner de la curiofité pour les fuites de leurs differends, & l'intérêt en doit même augmenter pour le fort de deux Vaisseaux, qui, sans être informés de ces événemens, alloient s'expofer aux mêmes périls dans des lieux où la Nation Hollandoise étoit devenue fort odieuse.

LEUR navigation n'a de remarquable qu'un excès de mifère, caufée par la faim & la foif, qui donna lieu à quelques féditions d'un dangereux exem- longue naviple. Des le 15 de Juillet, c'est-à-dire, environ trois semaines après leur gation. départ, la crainte du mauvais tems, qui leur avoit déjà caufé de l'embarras

dans la route, ayant porté le Conseil s'à réduire les rations à dix sivres

VOYAGE AU ROYAUME D'ACHIN. 1600. Introduction,

- Trifte & .

(a) Ils étoient pour le compte de la nouvelle Compagnie, composce de Marchands ia plupart Brabançons. Ces deux-Vaisseaux, chacun du port de fix cens tonneaux, se nom-

molent l'Aigle blanc & l'Aigle neir. (b) Cette Flotte étoit composée de fix Vaisfeaux de l'ancienne Compagnie, R. do

VOYAGE AU
ROYAGEE
D'ACHIN.
1600.
Trols révoltes extraordinaires.

1 601.

de poisson par jour pour soixante & dix-sept hommes . & à rétrancher entière ment le beurre & le fromage (c), | vingt-quatre ou vingt-cinq Matelots confpirèrent de déserter pendant la nuit. Ils se saissrent des piques, & quelquesuns montérent dans la galerie, pour aller demarrer le canot, qui étoit à la toùe derrière le Vaisseau. Cependant leur dessein fût prévenu, & le Capitaine leur proposa des rations plus fortes. Plusieurs se laisserent vaincre. Mais les autres se défiant de cette offre & craignant que dans la suite on n'arrêtât leurs gages pour leur faire payer ce qui étoit au-dessus du premier réglement, demeurérent fermes dans leur réfolution. Un d'entr'eux fe jetta dans la Mer pour gagner la Côte d'Angleterre à la nage. & fon exemple entraîna onze de fes Compagnons. Le Capitaine les fuivit dans la Chaloupe. Quoiqu'ils fûssent déjà au rivage, ils se rendirent enfin à la promesle d'un pardon general & d'une plus forte ration. Le Chirurgien, qui étoit yvre, fût le feul qui s'obstina; mais il fût jetté malgré lui dans la Chaloupe & reconduit à bord (d). On apprend dans ce récit, combien l'obeiffance est contrainte sur Mer, & par conséquent ce qu'il en coûte aux Officiers pour contenir les Matelots dans la foûmifion. Le mal eft encore plus dangereux, lorsqu'il vient de ceux mêmes qui sont établis pour le reprimer, & l'Auteur veut nous apprendre par le second exemple, qu'on n'y peut apporter un remède trop févère & trop prompt. Les deux Vaisseaux Bra-bançons s'étant séparés de la Flotte de Van Neck, Jan/z, Prévôt d'un des deux bords, obligé par fon office à faire régner l'ordre, fût le premier qui fe plaignit outrageusement de la mauvaise qualité des nourritures. Cette violence le fit mettre aux fers, avec la réfolution de lui faire fon procès. Quelques jours après, les deux Vaisseaux ayant relaché dans l'Isle d'Annobon, il sût condamné par le Confeil à être déferté (e). On le conduitit au rivage vers le foir; mais le Gouverneur Portugais n'ayant pas voulu permettre qu'on le fit descendre, il sût mené vers une autre pointe de l'Isle, où les Habitans s'oppoferent encore à l'approche de la Chaloupe. On ne voulût point employer la violence, dans un lieu d'où les I Iollandois espéroient de tirer des rafraîchillemens, & l'exécution de la fentence fût fuspendue jusqu'au départ, Alors on donna quelques hardes au criminel, avec un fac rempli de pain; & fans autre secours, il sût abandonné sur une pointe où l'on n'avoit vû paroître perfonne (f).

[La 3 de Septembre, les deux Vaiffeaux quiteérent la rade d'Annobon, laiffant la Plotte de Van Neck derrière eux. Cette Ille eff lituée pa le premier degre quarante minutes de latitude. Le 22 de Decembre, ils doublèrent le Cap de Bonne-Elépérance, & le 14 de Janvier 1601, ils découvrient l'Îlle, de Madagasfear. Le 19, ils edrent du gros tenns qui dura jufqu'au 4 de Févier , & qui incommoda fort les voiles des Vaifteaux. Comme ils commençoient à manquer d'eau, les équipages vouloient qu'on relichit à Madaggafear, pour en prendre une nouvelle provision. Mais comme il eff défendu expressiment par le Réglement de Marine, de rélàcher en aucun endroit.

(c) Add. de l'A. A.
(d) Voyage de deux Vaiffeaux à Achin,
nbi fup. Tome II. pag. 280.

(e) Ibid. pag. 291, 292. (f) Ibid.

Dominity Co.

droit, fans une extrême nécesfité, on promit aux équipages, pour les tranquilifer, que fi on étoit obligé de retrancher les rations d'eau, on augmen-

teroit celles de vin, & on leur tint parole.

Le 2 de Mars, il s'éleva une tempéte si violente, qu'on sût obligé de couper le grand mât d'un des Vaisseaux, & que deux canots s'étant démarrés, allérent donner contre un fabord & l'ouvrirent. L'eau y entra en si grande quantité, que ee ne fût qu'avec beaucoup de peine, & à force de pomper & de puifer, qu'ils vinrent à bout d'empêcher leur Vaisseau de eouler à fond (g).

La troilième révolte fait prendre une étrange idée du earactère des Matelots Hollandois. Trois d'entr'eux , nommes Hendrikfz, Jacobfz & Wouter[2, ayant été mis aux fers pour quelque mutinerie, les deux premiers trouverent le moyen de s'en délivrer, & se rendirent audacieusement à la chambre du Capitaine, pour demander qu'on leur fit justiee & qu'on prononçât leur sentence. Le Conseil assemblé leur ordonna d'attendre & de retourner à leur prison. Ils refusèrent d'obeïr, en protestant que la nécessité d'attendre leur paroiffoit plus insuportable que la mort, & qu'ils vouloient étre iugés. Cette réponfe n'ayant passé que pour une ridieule bravade, ils allérent tirer des fers leur troifième Compagnon, & s'étant emparés tous trois, fort adroitement, de la chambre aux poudres, ils s'y mirent en défenfe, avce menace de mettre le feu aux poudres, fi le Confeil ne leur faifoit pas une composition avantageuse (b). Ils ehasserent deux Canoniers, qui étoient de garde & tirèrent un baril de poudre. Mais dans la chaleur d'une fi furieuse entreprise, ils n'avoient pas eû la précaution de prendre du seu. Un d'entr'eux, qui fortit pour en faire, fut faisi & lié pieds & mains à un canon. Les deux autres n'en parûrent pas moins disposés à se désendre ; mais ils perdirent courage contre le nombre, & leur fentence fût prononcée le 20 d'Avril. On condamna les deux plus mutins à passer par les armes, & le troisième à fouffrir trois fois la grande calle par desfous la quille; ce qui fût exécuté le 23 (i).

APRÈS avoir tenu la Mer pendant plus d'un an, & perdu quarante-un hommes par les maladies, les Hollandois arrivèrent le 31 de Juillet dans un Port de l'Isle de Sumatra, que l'Auteur n'a pas nommé (k), mais qui dans l'Isle leur parût un lieu de délices à la fin d'un si pénible Voyage. Quelques Pirogues Indiennes leur apportérent d'abord, diverfes fortes de rafraîchissemens, qui fûrent troequés pour de viles marchandifes. Mais un Capitaine du Pays étant venu à bord, avec un Interprête qui parloit un peu le Portugais, leur fit demander qui ils étoient & quel étoit leur dessein. Comme ils ignoroient eneore la facheuse avanture des Zelandois & de Van Caerden, ils répondirent qu'ils étoient des Marchands Hollandois, partis de leur Pays pour apporter des marchandifes aux Indes & pour y acheter du

VOYAGE AS ROYAUME D'ACRIN. 1601.

Courage brutal de trois Matelots

Arrivée des Valificaux dans l'Iffe de

(g) Add. de l'A. A. (b) Pag. 294. (i) Ibid. & pag. 295.

( k ) Pag. 200. On verra dans la fuite que c'elt Tikou.

X. Part.

Еe

ROYAGE AU ROYAUME D'ACHIN. 1601. poivre. On leur répondit qu'ils trouveroient facilement de quoi charger les deux Vaiffeaux. Lis commencérent à traiter dans cette espérance. Le prix du poivre

Trahifon des

fût réglé. Pluficurs Marchands & quantité de Matelots des deux bords furent invités à defectadre fous divers prétextes. On les fit même confenir à prendre une loge dans la Ville. Mais les Officiers Indiens ne penfoient qu'a lest trait. Un jour que les trois Marchands, nommés Pietrig, Loft & Senfeat, revenoient des Vaiffeaux à la loge, ils y fittent artécts tumulteueffement, avec le chagrin d'apprendre que pultifuers de leurs Compagnons avoient été maffacres, & que le refle étoit dans les fers. Ils filtrent ids eux-mêmes; & les I sibatisms de diffutionent entréux le droit de les emmener, dans l'espérance d'en tirer une groffe rançon. Cependam quelques ma paroificient les plaindre; tandis que d'autres employeient toutes fortes de rufes pour fçavoir d'eux combien il reftoit de gens fur les deux Vaiffeaux (1).

Plusieurs Hollandois tués ou prisonniers. On heur éta jusqu'à ha liberté d'informer leurs Officiers du malheur qui leur étoit arrivé, de cette contrainte auroit duré plus long-tens, flieurs bleffures n'eoffient fait craindre aux Indiens de perdrepar leur mort, le prix qu'ils épéroient pour leur liberté. On leur permit enfin d'évrire à bord, que cinq de leurs Compagnons avoient été tués, de qu'on mettoit la rançon des autres à trois mille pièces de huit; fur quoi l'on offotin néamonis de rabattre le prix des marchandifes, qui montoient à l'eize cens. A cette condition, on offotio aux Hollandois des deux Vailfeaux, la liberté du Commerce. Les infulaires renvoyérent en même tens à bord, par compatition, un homme qui étoit dangreurelment bleif (m).

Reffentiment du Roi d'Achin contre les Hollandois.

CLENDANT les prisonniers filtrent transferés dans la maison du Gouverneur, pour y demourcer jusqu'au payement de leur ranşon, ou pour être conduits à la Cour d'Achin. Qualques Indiens crutrent les confoler beaucoup, en leur apprenant la causic de beur maheur. Ils leur raconterent que deux Vaisfleaux de leur Nation avoient emporté mille barres de pouvre fans les avoir payées, & que pour se dédommager de cette perte, le Roi étoit réfolu de faire arrêter tous les Hollandois.

La Confeil des deux Vaiffeanx charges un Marchand, nommé Ravink, d'aller repréfenter au Gouverneur, où après avoir fait périr cinq hommes de s'etre fait dun grand nombre de marchandiffes, il n'y avoit pas de jutifica è demander une il groffe fomme pour la rançon des priformiers ; que c'étoit de bonne foi d'ur la confiance qui on avoit entrepris de négocier avec eux; qu'on ne leur avoit donné aucun fijut de reproche, d'ur d'a l'égard du poivre, que d'autres Marchands leur avoient enlevé fans payer, on étoit perfuadé que cette accufation rezardoit les Anghois (n').

LOIN

(1) Pag. 3or. & fulv.

(a) Add. de l'A. A. choqués d'é
(a) Voyez ci-dessus la Relation de Van
Caerden, où les mêmes Hollandois, dont le cessivement.

Rol d'Achin se croyoit offensé, avoient parû choqués d'être pris pour des Anglois. Ces deux Relations demandent d'être lûcs sucofficement.

Loin de se rendre, le Gouverneur soûtint avec sermeté, que c'étoit la même Nation, la même langue, les mêmes vétemens, & que des Marchands du même Pays ne devoient pas ignorer ce qui appartenoit à leurs intérêts communs. Ravink fût renvoyé avec cette réponfe, accompagné d'un Interprête pour la confirmer. Le Confeil des Vaisseaux, envisageant les difficultés d'un œil tout différent, confentit au pavement de la rancon, & fit offrir d'envoyer ce qui restoit à payer. Mais il s'éleva un autre obstacle de la part du Confeil de la Ville, qui se plaignit de n'avoir eû aucune connoiffance de ces propofitions, & qui prétendit que les marchandifes des Hollandois ayant déjà été confifquées & distribuées, ne devoient pasétre compri-niques qu'on fes dans le Traite. Il demanda que fans egard aux marchandifes, les Hollandois laissassent le plus grand de leurs deux Vaisseaux pour la rancon des prifonniers, ou qu'ils payaffent quatre mille pièces de huit. Ravink étant tombe malade à bord, la négociation fût interrompue pendant quelques jours, d'autant plus qu'aucun des l'abitans ne vouloit porter ces nouvelles demandes aux Hollandois, dans la crainte d'etre arrêté fur les Vaisseaux. Un des prisonniers obtint enfin la permission de s'y rendre. Il étoit chargé par les Habitans, d'expliquer leurs prétentions; & par fes Compagnons, de prier leurs Olliciers d'enlever des Indiens & des Jonques, ou d'effrayer la Ville par le bruit du canon. Le Confeil des Vailleaux ne fit qu'une réponfe vague aux Habitans; mais exhortant les prifonniers à ne rien épargner pour leur délivrance, il les fit avertir, qu'on enverroit la nuit, une Chaloupe & un Canot à l'embouchure de la Rivière, foit pour recevoir ceux d'entr'eux qui pourroient s'échapper, foit pour enlever quelques Habitans. Cette réfolution fût exécutée; mais les Indiens avant remarqué que l'entrée de leur Rivière étoit gardée pendant la nuit, il arriva non-feulement qu'ils enrent plus d'éloignement pour se rendre à bord, mais qu'ils refuserent aussi à leurs Captifs, la permission d'y envoyer, & que toutes les communications

VOYAGE AU ROYAL ME d'Acnix. 1601.

Loix tyranveut leur im-

furent abfolument interrompues (0). On étoit au 21 du mois d'Août. Les deux Vaisseaux ne recevant plus de lettres des prifonniers, prirent le parti de lever l'ancre; trifte nouvelle pour des malheureux qui languissoient dans un dur esclavage (p). Cependant ils se flattèrent que les Vaisseaux n'avoient fait voile que pour prendre des leurs Vals-Jonques ou des Indiens, & qu'ils reviendroient après s'être mis en état de les delivrer. Mais ils fürent trompés dans cette attente. Leur défespoir fût qu'en partant, le Confeil n'eût pas donné du moins quelque fignal. Ils auroient entrepris de fe fauver à la nâge. Leur respect pour la négociation, avoit cû la force de les arrêter, dans la crainte qu'on ne leur reprochat de l'avoir troublée par des tentatives indiferêtes. Ils s'accuférent amérement d'avoir fait le facrifice de leur liberté, à l'espérance d'obtenir celle du Com-

Les prisonniers Hollandois font a-

Ls étoient au nombre de douze, fix de chaque Vaiffeau, dépourvûs de toutes les commodités de la vie, & même de vêtemens, dont quelques- tion. uns n'avoient pas affez pour couvrir leur nudité. Le lieu dans lequel ils fe

Leur fitus-

paffoit

voyoient abandonnes, étoit un Canton détourné & fans Commerce. Il n'y F.e 2 (p) Pag. 306. (0) Pag. 30; & 305.

VOYAGE AU
ROYAUME
D'ACHIN.
1 60 1.
Complot
qu'ils forment
pour leur

fuite.

220

paffoit point d'étrangers, dont ils páffont efpérer du fecours ou de la conlolation. Dans une fituation fi trifte, où ils ne pouvoient plus rien attendre que d'oux-mêmes, ils delberérent enfemble fur les moyens de fe dérober à l'élevarge. Depuis le départ des deux Vaiffeaux, ils écoient moins de ferves, & leurs maitres ne leur refutioient pas la liberté de fe voir entre eux. Quelques-ans s'écant communique leurs idoes, réfolurent de faifir l'occafio d'une Jonque Malabare, qui écloit artivée dans la rade & dont le Patron les traitoit civilement. Ils s'imaginèrent qu'en fe rendant quelque jour fur la Jonque, fous précetxe de la villere, ils pourroients e'emparer de quelque bar-

Sages repréfentations d'un Malabare. que ou de quelque eanot qui ferviroit à leur fuite (q). DEUX d'entr'eux se chargèrent d'aller d'abord à la Jonque. Ils s'ouvrirent au Patron Malabare & lui demanderent confeil. Loin de eondamner leur desfein, il admira le eourage qui leur saisoit tout entreprendre pour fortir de leurs chaînes & pour éviter de tomber entre les mains des Portugais, qui vivoient dans une grande correspondance avec le Roi d'Achin. Il leur représenta seulement, que dans une entreprise dont leur vie paroissoit dépendre, ils ne pouvoient observer trop de mesures, & qu'ils devoient régarder comme un grand obstacle, de ne pas sçavoir la route de Bantam, qui étoit d'environ eent lieues, fur une Côte dangereufe, où l'on rencontroit fouvent des Pyrates, qui passoient pour Antropophages & dont on ne pouvoit attendre de plus grande faveur qu'une rigoureufe fervitude. Cette affreuse peinture ne sut pas capable de les résroidir. Ils promirent au Patron que fi la fortune leur étoit favorable, ils le rembourferoient avantageusement de tous ses fraix; & sur cette assurance, les Malabares leur promirent tout le secours qui dépendoit d'eux, tel que de faire force de voiles, de leur fournir de l'eau, des vivres, des rames, des fufils, des javelines & des boueliers (r).

Ar a 's de fi heireufes conventions, les deux Captifs affemblérent leurs Compannes pondant la nuit. Ce rétic les combal de joye. In réfoluent enfemble de les faifir de leur propre Chaloupe, oui étoit demeurée dans la Rivière, ou de quelque-sunes des barques Indiennes, qui y étoient en affez grand nombre. Ils citurent pour Captaine, à la pluralité des voix, Guillaume Songéat, auquel la precerent lement d'obtiliance de felicité. Ils aux autres de le tuer. Le Malabare, à qui toutes leurs réfolutions fûrent enmuniquée des les lendemain, partifiant ferme dans le deffient de les fervir, l'exceution fût reiglee pour le jour fuivant. Cependant, comme leur dung route le fina signet de les factifs d'une autre barque, ils se munirent, au défaut d'armes, chaod un gros levier. Le Paron le ur recommand de prendre le tems de la nuit fuivante, quojedit jurait étonné de leur hardielle, «C qu'il ne cella au d'autre barque d'un pres levier. Le Paron le terre comme de prendre le tems de la nuit fuivante, quojedit jurait étonné de leur hardielle, «C qu'il ne cella au d'autre la require de leur naticité en present de leur se de la nuit fuivante, quojedit jurait étonné de leur hardielle, «C qu'il ne cella au la destant par le de la contraint de le recerc «C fans par la dadant» et en plus de lortes entreprendre avec en l'peu de forces «C fans

Pourquoi leur complot est sans esfect,

> Cs. füt parmi ces témoignages d'étonnement, qu'il lui vint à l'esprit de leur demander si Pieterfz, leur premier Commis, étoit dans le projet de

(4) Pag. 307. & fulv.

(r) Pag. 307 & 308.

(1) Ibidem.

leur fuite. Ils lui répondirent qu'il n'en avoit aucune connoissance. En effet, ils avoient compris qu'il seroit trop difficile de le fauver, parce qu'il étoit plus étroitement gardé que les autres & qu'ils craignoient qu'on n'apportat plus de diligence à le reprendre. D'ailleurs ils n'étoient pas bien disposes pour lui, depuis qu'ils croyoient avoir une partie de leur infortune à lui reprocher. Cepeudant le Patron leur ayant déclare qu'il ne les affifteroit pas fi Pieterfz n'étoit avec eux, & qu'il vouloit fe faire honneur à Bantam, d'avoir delivré un Officier de confidération, ils furent obligés de s'ouvrir au Commis, qui apprit leur réfolution avec beaucoup de jove. Mais une autre difficulté fit changer abfolument les dispositions des Malabares. Ils s'apperçurent que les Habitans de la Ville avoient mis une garde fur le rivage, pour observer leurs prisonniers. Cet obstacle leur parût si invincible, qu'ils renoncerent entièrement à se meler d'une affaire si delicate (1).

VOYAGE AU ROYAUME D'ACHIN. 1601.

LBs Hollandois, retombés dans le défespoir, essayèrent pendant quel- Leur désesques mois, tout ce que le chagrin & la milère ont de plus infupportable. Nuit & jour ils formoient de nouveaux projets, avec la douleur de les voir toûjours manquer par quelque facheuse eirconstance. S'il leur restoit quelque ressource, elle n'étoit que dans l'espérance de voir repasser leurs Vaisfeaux pour les racheter, lorsqu'ils auroient achevé leur cargaifon. Quelquefois les Habitans leur disoient, que le Roi d'Achin étoit résolu de faire la paix avec les Hollandois & de leur accorder la liberté du Commerce. Mais c'étoit infulter à leurs peines; car d'autres venoient les affurer auflitôt, qu'ils devoient être transferés à Achin, où ils feroient forcés de renier leur foi, s'ils n'aimoient mieux être expofés aux éléphans ou vendus aux Portugais pour l'esclavage. Ces discours, à la verité, n'étoient que des bruits populaires. Le Gouverneur, à qui ils en faifoient des plaintes, menaçoit de punir ceux qui les entretenoient de ces fables. Il les affûroit même, que le Roi aimoit peu les Portugais, & que malgré la liberté qu'il leur accordoit d'excreer le Commerce dans ses Etats, il n'avoit jamais cessé de se défier avec raison. d'eux. L'opinion qu'il en avoit sût bien-tôt justifiée. Vers le même tems, une Flotte Portugaife de plus de foixante voiles parût fur les Côtes d'Achin, pour exiger du Roi la cession d'une Isle où ils vouloient bâtir un Fort, sous prétexte d'affûrer leur Commerce contre les prétentions des Hollandois (v). Le Roi leur refusa ce qu'ils ôsoient demander avec tant de hauteur, & ne leur permit pas même de faire de l'eau dans ses Rivières. Mais il conçût que s'il n'avoit toùjours les yeux ouverts pour sa défense, il ne devoit s'attendre de leur part à rien moins qu'une invasion. Cependant la Flotte

Le Roid'AL des Portugais

Les prifonniers Hollandois se ressentirent de cet événement, par l'ordre que le Roi donna de les mieux traiter. Mais il fût fi mal exécuté, qu'un de leurs Compagnons mourût d'un flux de fang. Au milieu de tant d'inquietude & d'ennui, le 6 d'Octobre leur apporta de nouvelles efpérances, plot des pri-Quelques-uns d'entr'eux ayant observé une petite barque qui étoit prête à mettre à la voile, ils prirent tous la résolution de s'en faisir. Le tems leur

Portugaife fe retira fans avoir rien entrepris (x).

Autre com-

( t ) Psg. 309. & fulv.

(v) Pag. 311. Ee 3

(x) Ibidem.

NOTAGE AU ROVAUME D'ACHIN. 1 60 I. parût favorable, parce que la Lune étant nouvelle & les nuits fort pluvieu-

ics, la garde étoit devenûe moins exacte (y).

Lis convinrent de se rassembler sur le rivage à minuit. Tous s'y trouvernet, à l'exception de deux, l'ierre Caussifi è cu n'outre-Maire nommé Jean Drod, qui fisitoient l'arrière-garde. On les attendit l'espace d'une heure. Mais un bruit qui s'est inendre alors dans le Village, ette ace malheureux sugitifs dans un extréme embarras. Ils regretoient mortellement d'abandonnet leurs deux Compagnons. Cependant comme le bruit croiffoit, ils s'encouragéent à poulfier leur entreptife. Les barques étoient à quelque distance du rivage. Ils s'emirent dans l'eus jusqu'à la cinture, pour se rendre à celle où la svoient attaché leurs esperances. Un d'entr'eux se mis c'embouchure de la Rivière. & un autre scharge de lever l'ance. Les sept qui demeuroient, dont Strusfeat évoit un, armes chacun d'un gros levier, artaquierent la barque, d'où ils chafferent sept on huit hommes, & les forcèrent de se justement a l'ensu. Il ne leur restoit qu'à s'avancer promptement à l'embouchure de la Rivière (x).

Mais on s'étoit apperçû dans le Village, que les prifonniers avoient

Comment il manque encore.

disparu, & chacun avoit cherché le fien. On étoit allé d'abord au Marche, où l'on tenoit ordinairement quelques Pirogues, dont on les foupçonnoit de s'être faifis. De-là on avoit couru vers le rivage, où l'on fçavoit qu'il y avoit quelques barques prêtes à faire voile. Les Matelots Indiens qui arriverent à terre, ayant bien-tôt levé tous les doutes, il s'éleva de grands cris, & le Patron Malabare fût follicité de préter du fecours pour arrêter les fugitifs. Cependant ils étoient au moment de se voir libres, puifque leur barque avançoit. Mais quelques-uns manquèrent de courage & se jetterent dans l'eau pour s'ensuir à terre. Les autres demeurant trop foibles fuivirent cet exemple, dans la crainte d'être massacrés par le peuple en furie. Ils se jettèrent dans un bois, où ils se rejoignirent presque tous. Ceux qui fçavoient nager prirent le parti de repaffer la Rivière, & de profiter de l'obscurité pour retourner volontairement dans le Village. Un des autres, se trouvant dans le danger de se nover, poussa de si grands cris qu'il attira les Habitans de fon côté avec des feux. Ils fe mirent à chercher de toutes parts, moins pouffes par la haine que par leur compailion pour des malheureux, qui pouvoient être déchirés par les bêtes fauvages ou maffacrés par les voleurs. On leur crioit qu'ils pouvoient revenir fans crainte; mais se fiant peu à cette promesse, ils se tenoient cachés dans les buiffons, d'où ils voyoient paffer près d'eux, ceux qui les cherchoient fans les appercevoir, & qui ne ceffoient pas de crier; revenez, Anglois insenses (a). [Ceux qui avoient passe la Rivière, se rendirent au Village dans leurs logemens, fans avoir rencontré perfonne. Mais ceux qui étoient demeurés dans les bois, étoient roides de froid, & exposés à une pluye qui les incommodoit d'autant plus, qu'ils avoient jetté présque tous leurs habits, pour pouvoir mieux fuir. Quand le jour fut venu, comme il ne leur restoit aucune espérance de pouvoir se cacher, deux d'entr'eux

Ils font traités avec bonté par les Habitans,

(y) Ibil. (z) Pag 512. & fuiv.

(a) Pag. 313.

parù-

parûrent (b). Les Indiens courûrent à eux les armes à la main; & voyant que la crainte les faifoit fuïr encore, ils jetterent leurs armes pour les raffûrer. En effet, loin de leur faire aucun mauvais traitement, ils leur dirent, qu'ils n'étoient pas furpris de leur voir chercher la liberté; mais qu'ils trouvoient leur entreprise légère & téméraire, dans un Pays & fur une Mer qu'ils VOTAGE AU ROYAUME D'ACHIN. 1601.

ne connoissoient pas (c)

Eclairciffe-

LEUR captivité avant duré peut-être autant que leur vie, on n'a jamais cû d'éclairciffement fur leur fort, que par un Extrait du Journal de Renier ment fur leur Cornelifz, Pilote du Lion Noir, Vice-Amiral de la Flotte de l'Amiral Heemskerk, qui parle d'eux dans ces termes: " Au côté occidental de l'Isle de ,, Sumatra est une petite Ville nommée Tikou, par les quarante minutes de latitude méridionale, où le Vice-Amiral de la Flotte se rendit pour le " Commerce. Ce fût immédiatement après un grand incendie de la Ville " d'Achin, arrivé le 13 de Janvier 1603, qui confuma dans l'efpace de " deux heures, plus de deux cens maifons, au nombre desquelles sût la " Loge des Hollandois, qui y perdirent plus de quatre cens mille livres. " Le Vice-Amiral apprit à Tikou, qu'il y avoit des Hollandois prifonniers, & , qu'ils étoient des équipages de l'Aigle blane & de l'Aigle noir. Ces deux Vaisseaux avant relaché dans ce Port, ceux qui descendirent à terre furent " attaqués par trahifon. Quelques-uns fûrent tués, & d'autres retenus ", prisonniers. Les Habitans n'en userent pas de meilleure foi avec le Vice-"Amiral. Ils s'efforcèrent de le furprendre. L'exemple des Hollandois , qui l'avoient précédé, le tint également en garde contre la rufe & la vio-... lence. Il v chargea même trente-deux barres de poivre. Mais tous fes , efforts ne pûrent hui faire obtenir la liberté des prifonniers (d).

( ) Add. de l'A. A. (c) Pag. 314. (d) Ibid. & \$15.

Trois Voyages aux Indes Orientales, depuis 1599 jufqu'en 1601.

Etienne Van der Hagen.

VAN DER HAGEN. 1500.

'AMIRAL Van Neck n'étoit pas encore revenu de fon premier Voya- Introduction. de ge, lorsque les Directeurs de la Compagnie, qui lui avoient confié huit Vaisseaux en 1598, en équipèrent trois autres en marchandiscs & en guerre, autant pour hâter le fuccès des précédens, que pour s'ouvrir de nouvelles voyes de Gloire & de Commerce. Ils leur donnérent des noms éclatans ; le Soleil , la Lune , l'Etoile du matin ; & quojqu'ils ne portaffent les armes que pour leur propre défense, les événemens firent connoître, dans ce Voyage & dans les deux fuivans, qu'ils avoient déjà formé le deffein de réprimer l'orgueil & l'avidité des Portugais. Etienne Van der Hagen, homme de courage & d'expérience dans la Marine, fût choisi pour commander Départ. cette petite Flotte. Il partit du Texel le 6 d'Avril 1599 (a).

LE

(a) Journal du Voyage de Van der Hagen, ubi fup. pag. 260,

Le premier exercice qu'il fit de sa générosité, sût en faveur des ennemis

VAN DER HAGEN.

Bonté des Hollandois envers les Pottugals, mai récompegfée.

I.es Portugais leur maffacrent un homme, & en font fept prifonniers.

Recherche inutile des Habitans de l'isle de May.

mêmes de fon entreprife; c'est-à-dire, d'un petit Batiment Portugais, qui ayant été pille par un Corfaire François, étoit demeure à l'ancre à l'Isle de Porto Santo, fans vivres & fans relfouree. Il fit donner fort noblement aux gens de l'équipage, tous les fecours nécessaires pour se conduire (b). Mais cette action fut mal recompensee dans l'Itle de May, où il arriva le 8 du mois fuivant, & où il fût obligé de relacher pour faire de l'eau. Ses gens faifant trop de fond fur l'innocence de leurs vûes, s'occupérent de ce travail avec auffi peu de précaution que s'ils euffent été dans le fein de leur Patric. Quoiqu'il y cût peu de Portugais dans l'Isle, & que la plûpart ne fullent que des bannis , cette negligence leur infpira l'audace de maffacrer pendant la nuit, un Hollandois fur le rivage. Les eris de cet infortuné ayant été entendus à bord, on arma promptement une Chaloupe qui se rendit au même lieu. Mais l'équipage fût aussi-tôt attaqué & dispersé, parce que la brume empêchoit de voir les ennemis, qui s'étoient postes, avec leurs fufils & leurs moufquets, entre des arbres & dans d'autres lieux avantageux. L'Etoile du matin reçût ordre de faire le tour de l'Isle, pour observer s'il n'étoit pas arrivé, dans quelques barques, d'autres Portugais de l'Isle de S. Jago; car on ne pouvoit s'imaginer que ceux de May, qui n'étoient qu'au nombre de liuit ou dix, cuffent ofé braver les forces de trois Vaisseaux. De trente hommes qui avoient été envoyés contr'eux, il en étoit revenu vingttrois; mais sept étoient restés prisonniers. Outre le Vaisseau qui devoit vifiter les Côtes de l'Isle, on détacha des deux autres, cent fufiliers, avec ordre de la traverfer pour délivrer leurs Compagnons. Ils trouvérent le corps de eclui qui avoit été affaffiné, & fur lequel la barbarie de fes meurtriers s'étoit exercée même après fa mort. On lui avoit coupé le nez & les oreilles; on lui avoit arraché les yeux, le nombril & les parties naturelles. Ce fnectacle infpira de l'horreur aux cent Hollandois; mais quoiqu'animés à la vengeance, ils parcoururent l'Ille presqu'entière, sans y rencontrer un seul Portugais. Dans cette recherche, ils découvrirent fur la Côte, deux voiles étrangères, qui fûrent reconndes pour des Vaisseaux Anglois. Le jour fuivant, la même tronpe recommença la visite de l'Itle avec aussi peu de fuccès. On eût peine à s'imaginer quelle pouvoit être la retraite de fes Habitans. Mais dans la nécessité où l'on étoit de profiter du tems. après avoir fait de l'eau, on fût obligé le 16 du même mois, d'abandonner les fept prifonniers, dans une dure captivité, entre les mains des Portugais (c).

Route incertaine jufqu'à Sumatra, L'Islar du Prince, diverfes parties de la Côte d'Afrique jufqu'au Cap Loce & I'lled (Annobon, Girent d'autres lieux on les trois Valificaux centrent de fe produrer des rafraichiffemens. Ils y trouvèrent prefique par-tous, le meine oblitacle de la part des Négres & des Portugais. Mais ils en fiaeru dedomangés par le bombeur extraordinaire de doubler le Cap de Bonne-Elpierance Jans être maltraités des tempétes, & de trouver dans I'lle de Madagatera, où ils vilifetent quelques Bayes dont ils ignoroient les

(b) Ibid. pag. 261,

(c) Pag. 262.

noms, des Négres d'un caractère humain (d). Ces courfes incertaines durèrent LVAN DE jusqu'au 22 de Décembre, qu'ils gouvernerent vers Sumatra, où ils arrivèrent au mois de Février de l'année suivante (e). Lampon, Port de cette Isle, mais de la domination du Roi de Bantam, leur sournit des rafraîchisfemens. Ils y prirent aussi un Pilote, pour se faire conduire à Bantam, quoique n'étant point encore informés de la réconciliation de Van Neck avec les Habitans de cette Ville, ils ignoraffent comment ils y feroient recûs (f). Mais les derniers démélés d'Achin, dont ils avoient eû quelque connotifance à Lampon, leur firent espérer plus de saveur à Bantam où la querelle étoit moins récente.

1600.

Le 13 de Mars, en arrivant dans la rade, ils fûrent raffûrés par une multitude de Pirogues, qui leur apporterent officieusement des vivres. Il paroît qu'indépendamment de la réconciliation de Van Neck, les Habitans Bantam, de cette Ville étoient toujours disposés à profiter des occasions qui se préfentoient pour le Commerce; ce qui doit faire juger, ou que les premiers Hollandois avoient manqué de conduite, ou qu'ils avoient eû raifon d'âttribuer toutes leurs difgraces à la jalousic des Portugais. Cependant un Interprête, qui se rendit à bord de l'Amiral, le pria de la part du Sabandar, ou plutôt lui commanda dans des termes honnêtes (g), d'envoyer quelques-uns de ses gens à la Ville, pour déclarer quel étoit leur dessein; &

Les Hollau-

OUELQUES Commis, vêtus fort galamment, descendirent au rivage avec des trompettes & un cortège honorable. En approchant du Palais, ils en trouvèrent les bâtimens fort bas, mais d'une propreté qu'ils admirèrent. Chaque côté de la porte avoit son Corps-de-garde, rempli de Soldats bien armés, qui étoient des Efclaves du Gouverneur (h) & qui s'occupoient

joignant à cet ordre tous les témoignages d'une honnête franchife, il offrit

Description

(d) Pag. 264 & fuiv. L'Original ne parle ici que d'une Baye dont ils ignoraffent le nom, & à laquelle ils donnèrent eelui de leur Vaiffeau Amiral, Voyez la Remarque fuivante. R. d. E.

de laiffer des ôtages.

(e) Ajoûtons à ee réeit trop abrégé de Mr. Prevoît, les particularités suivantes, titées de l'Original

Quand on fût par les fept degrés de latitude septentrionale, on tomba dans un calme qui fut bien tot après fuivi d'éclairs & de coups de tonnerre (1).Le vent devint tout à fait contraire; les courans varièrent auffi & portè-rent le Vaisseau à l'Est, le long des Côtes de Guinée. Le 23 de Juln, ils arrivèrent à l'ilfe du Prince. Comme on leur refuß la permission d'y faire de l'eau, ils firent une descente dans le dessein d'en prendre par force; mais ils furent répoullés par les Ha-birsns. Le 24 de Juillet, ils mouillèrent l'ancre fous le Cap de Lopez - Gonfaives; mais n'ôfant pas fe fier sux Maures. Ils remirent à la voile pour l'isse d'Annobon, où ils obtinrent des rafraichissemes, par l'en-tremise de deux Hollandois qu'un Vaisseau aliant aux Indes, avoit laisses dans cette isse. Le 18 de Septembre, ils découvrirent la

Côte d'Afrique, & fe trouverent fur un grand Bane de rochers, près du Cap de Bonne-Ef-pérance, qu'ils eurent le bonheur de dou-bier, fans avoir été fort incommodés par les tempêtes. Le 24 d'Octobre, ils entrèrent dans une Baye qui est au Sud de Madagascar, & à laquelle ils donnérent le nom de Baye du Soleil. Ils vinrent enfuite à celle d'Antongli, & après y avoir pris quelques rafralchisse-mens, ils continuerent leur route le 21 de Décembre. Add. & R. de l'A. A.

(f) Pag. 276. (g) Pag. 277. (b) On a vû dans ia Relation de Hout-man, que le Roi étolt mineur.

( 2 ) Certe partie de l'Ochan oft connte, fous le nom d'Ochan der playes & des calmes. X. Part,

HAGEN.

poient de divers ouvrages de main. Les Hollandois firent quelques fanfsres à cette première entrée. Envite paffant à la feconde, dont le portail leur parit fort beau, ils recommenderant à faire entendre le fon de leurs trompettes. Le cour el bordée, entre ces deux portes, par des maifons fort baffs, qui fervent de logement aux gardes du Palais. De la lis pafferen par une grande Place, qui contient la Motquée à droi-

te. & de l'autre côté un Corps-de-garde composé de Noblesse. C'étoit-la que le Sabandar, accompagné d'un grand nombre de Nobles, attendoit les Hollandois pour les introduire dans l'appartement du Gouverneur. De cette place il les fit paffer par une autre porte, qui n'étoit pas moins belle que la précédente; après laquelle ayant traversé un petit ruisseau, ils entrérent dans la falle d'audience. Ce lieu étoit ouvert de tous côtés, & formoit une forte de grand dôme, foûtenu fur des piliers, avec de très-belles nattes étendues pour fervir de sièges. Le Gouverneur, sans paroître mécontent d'apprendre qu'il parloit à des Hollandois, leur dit que s'ils venoient pour aclieter du poivre, ils étoient arrivés dans un tems facheux, parce que la récolte avoit été peu abondante, & que les Vaisseaux Chinois qui étoient actuellement en charge, avoient achevé d'en faire hauffer le prix. Enfuite il leur demanda s'ils étoient de la même Compagnie que deux autres l'lottes de leur Nation qu'on avoit vûcs à Bantam, & si leur dessein étoit de payer le poivre en argent ou en marchandises. La réponse des Hollandois lui caufa tant de fatisfaction, qu'après leur avoir promis fa protection pour ·leur Flotte & pour leur Commerce, il ·leur offrit une maifon bûtie de picrre, où leurs marchandises seroient en sûreté contre le seu & los voleurs. Ils le remercierent de ses offres, mais en se réservant la liberté d'en user duivant leurs intérêts. A leur retour, l'Amiral charmé de l'accueil qu'ils

Favorable audience du Gouverneur.

Changemens qui obligent les Hollandois de quitter Bantam. fût reçú au bruit des trompettes, & fort bien traité (i).

CETRINA NI FORTQUI ÎN QUEUÑton de règler le prix des marchandifes & des impôts, on s'appergût non-fuulement que le Gouvernour vouloit fix de impôts, on s'appergût non-fuulement que le Gouvernour vouloit fix prévaloir de la rareté dua poivre, mais que dans le deflein de charger extraordinairement lest Italiandois, il demandoit des droits excellifs pour l'ancaça; fans comptre le cinquiement de la butiefue cheiner de cottes les marchandifes qu'ils apportoient. On fe fit donner, dans le même tenns, quoi qu'avec beaucoup de difficulté un lettre que les dermiers Validatoux Hols-landois avoient nitifice dans la Ville. Elle marquoit que l'hoband van Marièt, Viex-Amiral de Van Neck, ayant patife par Madure è les Afoloques, avoit laiffe des Facteurs dans ser files. I Amiral encourage par cette cépé-marce. A creatic des tribues de les manum l'an encourage par cette cépé-marce de charge des tribues de les manum les des marchandis en la l'emanc. Ce def-fain fix communiqué au Gouverneur, qui, fort mécontent à fon tour, regrét a de voir échapper les profits qu'il avoit cépérés, & c'épagna rien pour arrêter les Hollandois par d'autres offres. Mais ils s'excusteren fur la mocce.

avoient reçû, envoya des préfens au Gouverneur, qui confiftoient dans des amiroirs dorés, du velours, & diverfes curiofités de l'Europe. Le Sabandar fe rendit le même jour à bord, fans aucune marque de défiance. Il y

(i) Pag. 278 & 279.

ngmint Course

nécessité où ils étoient de se conformer à la lettre qu'ils avoient reçûe; & leur départ se sit avec tant de civilité, que le Gouverneur ne leur resulta il des vivres, ni la permission de prendre dans la Ville un Interpréte & un Pilote. Observons que le 28 de Mars 1000, jour auquel ils mirent à la voile, la Compagnie des Indes Oficintales navoit encore aucune effèce d'é-

voile, la Compagnie des Indes Orientales n'avoit encore aucune effece d'étibilifement dans I'lle de Jav (Amboine (I). Le se calmes fréquens rendirent leur voyage ennuyeux, jufqu'au a de Mai, qu'ils arrivèrent devant I'lle d'Amboine (I). Le Soir il y fetta flancer; mais la Lone & l'Etoile entraînés par la force des courans, l'irent portes fur la Côte de Banda, o l'Amriarl a'apprit que douze jours après, par une de leurs Chaloupes, qu'ils étoient tous deux en filreté, & qu'ils ejéroient y trouver leur cargaifon. Les apparences étoient moins hutreutes à Amboine. La plus grande partie du grotle étoit vendue & dejá traniportée. Il falloit attendre la nouvelle récolte. Ce détàt, qui devoit étre de fin mois,

trouver leur 'eurigation. Les apparences évoient moins heureufe's à Amboir ne. La plus grande partie du grothe étoit vendue & déja transportée. Il falloit attendre la nouvelle récolte. Ce delai, qui devoit être de fis mois, anoit causif de l'impatience à l'Amitral, s'il n'avoit et vrasfenhâblement d'autres ordres & l'occafon de les exécuter. Les tomonies, ou la Nobleffe de l'avy, écloitent en guerre contre les Forugais. Ils importerent fon feccusts. Quel précexte plus favorable pour venjer sant d'outrages que les l'alloindois a vium file où la Compagnie avoit tant d'untres que put l'alloindois a vium file où la Compagnie avoit tant d'untres la évablir? Cependant l'Auteur du Journal ajoûte modeffement, que l'Amiral refuit d'abord, ave beauxque de toille (m.), le fecoure quo ha idemandoit, mais qu'ayant tet fort preffs, il réfolut enfig d'affifter les Infuliaires de fix Chalone per arméet (n). Dans cette vel les Chaloupes de la Lune & de l'Estoite file.

rent appellées de Banda, avec les plus braves gens de ces deux Vaiffeaux." LE 25 du même mois, l'Amiral descendit dans l'Isle, à la tête d'un corps de Hollandois, pour se joindre aux Insulaires. Il devoit former par terre le Siége du Fort Portugais; tandis que les Chaloupes, fuivies de plufieurs Galères Indiennes, l'attaqueroient du côté de la Mer. Mais les Portugais avoient élevé, sur le bord de l'eau, des batteries qui rendirent l'approche des Chaloupes impossible. Elles tenterent, dans la Baye du Fort, une descente dont le succès ne fût pas plus heureux. On crût pouvoir laver cet affront, en faifant avancer le Vaisfeau meme, & l'on se flatta de prendre du moins une Caraque chargée de girofle, qui étoit fous le Fort. Mais cette entreprife fût tentée mutilement. Après un Siège de deux mois, les Hollandois ne voyant pas la dixième partie des troupes que les Infulaires avoient promifes, fûrent obligés de se retirer. Ce ne sût pas sans avoir fait tirer encore quelques boulets fur le Fort & fur la Caraque, & fans les avoir fommés de se rendre. Mais les Portugais se mocquerent tranquillement de ces bravades (0), & les virent meme punies par un événement

VAN DER HAGEN. 1600.

Ils n'avoient point d'établiffement en 1600.

L'Amiral entreprend de faire la guerre nux Portugais d'Amboine,

mal pour les Hollandois

dont ils fürent redevables au hazard. Un de leurs boulets donna dans la . (A) Che le ben gajon ried proposi en degostiere Madure, Bill, Cambays, la podemar gius (femble des ett Entire, pri ren et en des ette de la leurs, de proposition de la compartie d

ner la guerre d'Amboine & l'érection du (m) Pag. 282.
prt Hollandols.
(1) Les Hollandols ayant quitté Bantam, (\*) Pag. 283.
Ff 2

remain Google

VAN DER HAGEN. 1600.

Chaloupe de l'Amiral, mît le feu aux poudres & blessa seize hommes, donn l'un mourfit & les autres ne guérirent qu'après avoir fouffert de longues douleurs. L'attaque d'ailleurs n'avoit pas dû être fort animée, puifque les Hollandois n'y firent pas d'autre perte (p).

L'Amiral fait un Traité avantageux avec les Infulaires, & batit un Fort.

Les se réduitirent d'abord à charger leur Vaisseau de tout ce qui restoit de vicux girofle. Mais lorsque la Lune & l'Etoile surent arrivés de Banda avec leur charge, leurs idées s'étendirent jusqu'à former la réfolution de construire un Fort dans l'Isle d'Amboine, & d'y laisser une garnison. Ils commencerent une alliance avec les Infulaires, fous le prétexte d'unir leurs forces pour réfilter conjointement aux Portugais. Les conditions portoient, que les Infulaires travailleroient à bâtir un Fort fur le modéle qui leur feroit tracé; que les Hollandois y mettroient des hommes, du canon, des munitions & des vivres; & que pour reconnoître un si important service, tout le girofle de l'Ille leur feroit livré à un prix conftant, fans qu'aucune autre Nation pût y prétendre. Un Traité de cette nature méritoit bien qu'on n'apportat point de lenteur à l'execution. Les Infulaires furent presses de travailler à la construction du Fort. Il sût achevé en moins de six semaines. On y mît une affez bonne artillerie, dont einq pièces étoient de fonte. On y laissa du plomb, de la poudre & tout ce qui étoit nécessaire aux besoins d'une garnison de vingt-sept Hollandois, dont Jean Dirksz Sonneberg sût nommé Gouverneur (4).

Retour. пбот.

L'AMIRAL partit d'Amboine le 6 d'Octobre, plus fatisfait fans doute, du service qu'il venoit de rendre à la Compagnie, que de tout autre fruit de fon Voyage. Il acheva la charge de fon Vaisseau à Bantam; d'où avant remis à la voile, le 14 de Janvier 1601, avec quatre autres Vaisseaux Hollandois qui retournoient aussi en Europe, ils arriverent tous heureusement au Texel dans le cours de la même année (r), [après avoir essuyé de violentes tempétes, qui les repoufferent deux fois vers le Cap de Bonne-Espérance (s).

(p) Ibid. (q) Pag. 284 & 285.

(\*) Pag. 287. (s) Add. de l'A. A.

Q. II.

Wolobart Harmanfen.

HARMANSEN. 1601.

'Auteur de ce Journal fait observer (a) qu'au commencement du dix-septieme Sicele, la Navigation aux Indes Orientales devint une Introduction, entreprise si commune en Hollande, qu'on ne cessa plus de voir partir tous les ans un grand nombre de Vaisseaux. Il ne faut pas s'attendre que tous ces Voyages ayent été fignales par des événemens d'importance. Leur plus grand mérite est d'avoir suivi par degrés à sormer la puissance de la Conpagnie Hollandoife dans les Indes, les uns par les fimples voyes du Commerce, d'autres par celles de la ruse & de la négociation, & d'autres par celles des armes. Le tems de la décadence étoit arrivé pour les Portugais,

(4) Journal du Voyage de Wolphart Harmanien , ubi fus. pag. 316.

& Wolphart Harmansen est la gloire d'être appellé par la fortune, à leur por- HARMANSEES. ter les premiers coups. C'est ce qui diltingue cette Relation de celles qui n'ont offert jusqu'à présent, que des avantures de Mer & des entreprises de Commerce, ou du moins, que de légers essais du courage & des grandes

1601.

vûes de la Nation Hollandoise. LA Flotte qui partit du Texel le 22 d'Avril 1601, fous le commande-

Départ & Vaiffcaux.

ment de l'Amiral Harmanfen, étoit composée de cinq Vaisseaux, dont le principal nomme le Gueldres, n'étoit que de cinq cens vingt tonneaux; mais ils étoient tous fort bien armés. Ils firent voile de conferve avec une autre Flotte de neuf Vaisseaux, qui partoit pour l'ancienne Compagnie, sous l'Amiral Van Heemskerk: l'Auteur du Journal ajoûte, & fous Jean Grenier ou Garnier, pour la nouvelle (b); ce qui laisse en doute pour laquelle des deux Harmanien entreprenoit le Voyage; à moins qu'on ne veuille conclure de la première observation, qu'il étoit employé par divers Marchands particuliers (c).

Les fignaux, qui furent règles avec un foin dont on n'avoit pas encore Signaux foivû d'exemple fur les Flottes de la Compagnie, & les autres réfolutions du gneufement Confeil, semblerent annoncer des projets extraordinaires. Harmansen s'é- règlés. tant féparé de Heemskerk & de Grenier le 8 de Mai, continua heureufement sa route jusqu'à la hauteur de cinq degrés cinquante minutes. Il n'avoit fait aucune rencontre jusqu'au 6 de Juin, qu'un Bâtiment s'étant fait voir, on détacha deux Chaloupes qui l'amenèrent à la Flotte. C'étoit une Caravelle, qui venoit de Villa-nova. Elle étoit chargée de vins & d'amandes pour Fernambuc. Les gens de l'équipage déclarèrent qu'on avoit fait partir de Lifbonne sept Caraques, avec quantité de Soldats qui étoient . menés par force aux Indes Orientales, & que deux autres étoient prêtes à les fuivre. Ils ajoûtèrent que cinq jours auparavant, ils avoient découvert la Flotte Hollandoife. Ce Bâtiment ayant fait route avec l'Amiral jusqu'au lendemain, n'en fût féparé que par un grain de vent qui rompit fon artimon & qui le força de demeurer en arrière. Mais loin de lui faire aucune infulte, on lui donna ce qui convenoit à fes befoins, & l'Amiral lui fit quelques préfens de pure civilité; faveurs qu'une Barque Hollandoife n'auroit pas reçues des Portugais. Le meme jour 8, à la hauteur de cinq degres , Grenier , Vice-Amiral de Heemskerk , réjoignit Harmansen avec son Vaisfeau le Lion Noir. Il raconta que le 19 de Mai, à la hauteur de vingt-quatre degrés, fa Flotte avoit rencontré treize Vaisseaux Portugais, dont le Vice-Amiral, qui étoit de six cens tonneaux, avoit percé au milieu des Hollandois & leur avoit accroché un Yacht, avec de furieuses décharges de moufqueterie qui y avoient caufé beaucoup de défordre; que les Portugais auroient enlevé ce Batiment, fans le secours qu'il avoit recû ; que luimême, il s'étoit trouvé feul au milieu d'onze Vaisseaux de la Flotte Portugaife, & que dans ce danger il n'avoit pas cû d'autre ressource que la légéreté de fes voiles; que les ennemis avoient chaffé fur lui tout le jour, &

Bonté Hois

Heemskerk rencontre des Portugais.

<sup>(</sup>b) Plus bas il ie nomme Vice-Amiral de Heemskerk auffi-bien que son Vice-Amiral la Plotte de Heemskerk. Grenier, étoit pour la nouvelle Compagnie. Grenier, étoit pour la nouvelle Compagnie. (c) C'est peut être une faute de l'Origi-R. d. E. nal, puisque nous trouvons ailleurs , que

HARMANIEN. 1601.

qu'enfin sur le soir, il les avoit perdu de vue; qu'il ignoroit ce qui étoit arrivé aux autres Vaisseaux Hollandois, mais qu'il ne doutoit pas que le Yacht le Lion Rouge, n'eût beaucoup fouffert, & que l'Amiral avoit perdu

un Trompette, fans compter cinq hommes bleffes (d).

HARMANSEN comprit qu'il y avoit peu de ménagemens à garder avec les Portugais, & que si la générosité étoit une vertu, elle devoit tolliours marcher à la fuite de la prudence. Ses réglemens fûrent renouvelles fur chaque bord avec de nouvelles précautions. Le 12 d'Août, il prit la réfolution de relacher à l'Isle Maurice, pour y prendre de l'eau & des vivres

Avantures étranges d'un François.

qui commençoient à lui manquer. Il s'y étoit fait précéder apparemment, du Yacht le Pigeonneau (e), puisque l'Auteur raconte qu'un mois après on vit revenir ce Bâtiment, avec un François qu'il amenoit de cette Ifle. Ce François s'étoit embarque en Angleterre, quelques années auparavant, fur un Vaisseau qui en étoit parti avec deux autres, pour faire le Voyage des Indes. Il raconta que les Anglois, après avoir perdu un de ces Bâtimens près du Cap de Bonne-Espérance, avoient été contraints par la mort d'une grande partie de leurs gens, de brûler leur Vaisseau Vice-Amiral & de n'en faire qu'un, des deux qui leur refloient; que les maladies ayant continué de les affoiblir. & ne leur laissant plus assez de bras pour la manœuvre, ils avoient échoué fur la Côte de Pulo Bontan , proche de Malaca , où tout le reste de l'équipage étoit mort, à la referve de fept hommes ; lui, quatre Anglois & deux Négres. Ces malheureux, fuivant le meme récit, ne pouvant fuffire à la conduite de leur Vaisseau, s'étoient emparés d'une Jonque Indienne, dans le dessein de retourner en Angleterre. Ils avoient navigué long-tems avec beaucoup de bonheur. Mais les Négres, dans le regret apparemment de s'éloigner de leur Pays, avoient formé le dessein d'une trahison qui avoit été découverte, & la crainte du châtiment les avoit portés à se jetter dans la Mer. Diverses agitations avoient conduit les cinq Européens à l'Isle Maurice; mais leur bonne intelligence n'y avoit pas duré plus de huit jours. Le François vouloit y demeurer, pour attendre ce qu'il plairoit au Ciel d'ordonner de leur fort, & pour rendre leur Jonque plus capable de réfifter aux flots. Les Anglois s'étoient obstinés à n'y pas faire un plus long fejour, & s'étoient remis tous quatre en mer, dans l'espérance de retourner en Angleterre. Ainsi le François étoit demeuré seul dans une Ille absolument déserte. Il y avoit passe dix-huit ou vingt mois , vivant de dattes & de chair cruë de tortues. Cependant il paroiffoit auffi vigoureux qu'aucun Hollandois de la Flotte. Mais on reconnût qu'il avoit la tete légère & le cerveau alteré. La présence d'esprit lui manquoit lorsqu'on le faifoit parler trop long-tems, ou qu'on lui faifoit un trop grand nombre de questions. L'Auteur observe que cette foiblesse n'avoit rien de surprenant, après la folitude & la mifère où il avoit vecu, & fur-tout après une grande maladie qu'il avoit effuyée, pendant laquelle ses habits étoient tombes en lambeaux & l'avoient laissé presque nud (f).

<sup>(4)</sup> Pag. 321 & 322. le feul Vice-Amiral Grenier avoit rejoint (a) Pourquoi a terre fait précèder ? Le celle de Haranafen, fans fravoir ce qu'étoient Yacht le Pigeonneu appartenoit à la Flotte devenus les autres Vaiffeaux, R. d. E. de Heemskerk qui s'étoit separée, & dont (f) Pag. 325. & fuiv.

Hollandois

LE 20 de Septembre, on arriva à une Me fituée par les dix-neuf degrés Harmanners. auarante-cinq minutes de latitude Sud. Elle n'avoit ni port, ni ancrage. On crût d'abord que c'étoit l'Isle Maurice. Mais on apprit ensuite que c'étoit celle de Diego Rodriguez, & qu'il y avoit beaucoup de rafraîchiffemens, mais peu ou point d'eau douce. Elle est environnée d'une chaîne de rochers, & a deux Bancs de fable, l'un à l'Eft, & l'autre à l'Ouest (g). ] On gouverna jusqu'au 26, vers l'Isle Maurice, qu'on eût beaucoup de peine à découvrir de qu'on manqua même après l'avoir apperçue; mais y étant enfin revenus, on employa jufqu'au 20 d'Octobre, à s'y rafraichir. Le premier de Novembre, à quinze degrés trente minutes de latitude, on se trouva le foir fur trente brafies d'un fond de coquillages blancs, de corail & quelquefois de pierres femblables à des pois. On étoit, fuivant l'estime des Pilotes, proche du Banc de Garrefaur, qu'on s'efforça d'éviter en gouvernant au Nord pour se rendre au dessous (b). Le 19, à la hauteur de fept degrés trente-trois minutes, on découvrit une Isle inconnûe, dont on n'étoit éloigné que de deux lieues, Nord quart de Nord-Ouest. Le terrain en étoit bas, & fa longueur paroiffoit de l'Est à l'Ouest. Quelquesuns la prirent pour l'Ille de S. Roob. Les jours précédens, depuis le 9, on n'avoit pas cessé de voir de si grandes houles, d'un vent qui étoit le plus fouvent Ouest, qu'on s'étoit imaginé que la Mer brisoit contre quesque rocher (i).

LE 11 de Décembre, fur le midi, on vît flotter un morceau de terre. & voler & nager des canards & des farcelles ; d'où l'on conclut qu'on étoit à treize lieues des Isles Maldives (k). Le 17, à la hauteur de trois degrés cinquante-quatre minutes, on crût reconnoître que les courans portoient vers le Gosse de Bengale, dont on étoit fort proche, & l'on jugea qu'ils y faisoient entrer la Flotte. Quelques jours après, on vit flotter des morceaux de terre & des rofeaux. On apperçût plufieurs ferpens, & un arbre entier qui suivoit le mouvement des vagues; tous signes de terre, qui sûrent confirmes le 23, par la vûe de l'Isle d'Engano, & le 25, par celle de l'Isle de Bonne fortune. On s'engagea dans le Detroit de Bantam, où l'Auteur obferve (1), que ceux qui arrivent fur la brune, doivent prendre leur cours à l'Est-Sud-Est jusqu'à l'Ille Blanche, qui est à droite, & qui est éloignée de cette partie d'environ douze lieues. La variation y est d'un demi-rhumb (m). Enfin l'on arriva devant la Ville de Palimbam.

Le dessein de l'Amiral étoit de prendre des informations sur l'état des Indes, pour régler sa course par ces lumières. Une Pirogue de Chinois, qui vint d'elle-même à bord, lui en apporta de fort étranges. On lui apprit qu'il y avoit actuellement devant Bantam, une Armée navale de Portugais, composée de trente voiles, qui consistoient en huit gros Galions de

Fichenfe nouvelle pour les Hol-

(g) Add. de l'A. A. (b) Pag. 334-Pag. 335 & 336.

Add, de l'A. A. (1) Le Lecteur doit s'appercevoir , qu'on

fopprime les parties inutiles de ces détails , pour ne lailler que ce qui peut fervir à la Na-- Rigation.

(m) Pag. 338.

HARMANSEN.

fix à huir cens tonneaux, douze Fuftes & huir Friegates; que tous ces Vaiffeaux étoient bien armés, & qui'ils avoient éte raffemblés de Goa, de Cochin & de Malaca, fous l'Amiral Dom Indié Furtado de Mendeza, pour affiéger la Place par mer & par terre, dans l'unique delfein d'empécher qu'on n'va scordit la liberté du Commerce aux Hollandois (n) (o).

Confeil qu'ils ticonent près d'une Flotte Portugaite,

CETTE nouvelle fût regardée d'abord comme un lujet de terreur. On laiffa tomber l'ancre devant Palimbam, & l'Amiral fit le fignal du Confeil. Les délibérations fûrent longues & convenables à l'importance des conjonctures. Ici l'Auteur du Journal reprend toute l'histoire du Commerce moderne, comme un prelude nécessaire pour justifier les résolutions du Confeil Hollandois. Il feroit inutile de le fuivre dans une excursion qui n'ajoûteroit rien à l'idée qu'on a dû prendre, au premier Tome de ce Recueil. des Conquêtes, des Etablissemens & du Combierce des Portugais (p). Sans remonter fi loin fur nos traces, il fusfit de remarquer, que dans la possesfion de tant d'avantages, les Portugais avoient fort bien compris, que pour 6'v conferver il falloit interdire la Navigation des Indes aux Etrangers, & y demeurer feuls maîtres du Commerce. Dans cette vûe ils s'étoient emparcs d'un grand nombre de Places, de Villes & de Royaumes entiers, la phipart subjugués par la force des armes, où ils avoient élevé des Fortereffes & mis des garnifons pour tenir les Peuples en bride. A l'égard des Princes & des Etats qu'ils n'avoient pû mettre fous le joug, ils avoient fait avec eux, des ligues & des alliances donc ils ne tiroient pas moins d'utilité que de leurs garnifons & de leurs Forts, parce qu'ils avoient l'adreffe de perfuader a toutes ces Puissances, qu'ils ne se proposoient que leur intérêt commun.

(n) Ibidem.
(a) Il n'elt fait aucune mention d'un événement fi remarquable, dans l'Afie Portugaife de De Faria y Seufa. Peut-être que cet Auteur n'en a pas voolu parler, par ménagement pour la réputation de fon Hé-

ros André Furtado de Mendoza, à qui cette affaire faifoit fi peu d'honneur. R. de l'A. A. (p) Voyez l'Introduction qui est à la tête du premier Tome, & toutes les Relations de ce Recuell. Commerce dont les fruits justificient toutes leurs espérances. De quel droit les HARMANIEN? Portugais vouloient-ils s'oppofer aux progrès de leur travail & de leur in-

dustrie?

Les Hollan-

TELS fürent les raisonnemens du Conseil Hollandois. Il ne faut pas douter que le ressentiment de quantité d'outrages, essuyés par les Vaisseaux le parti d'atde la Compagnie dans toutes les occasions où les Portugais s'étoient crûs taquer la Flotles plus forts, n'eût autant d'effet pour animer les réfolutions. Mais on te Portugaife. conclut, avec une ardeur unanime, que ne devant s'attendre qu'à de nouvelles infultes, de la part d'une l'lotte qui n'étoit armée que pour la ruine du Commerce Hollandois, il falloit l'attaquer, malgré l'inégalité des forces, avec le triple motif d'aequérir de l'honneur à la Patrie, d'affûrer la liberté du Commerce, & de remplir le ferment par lequel on s'étoit engagé

au fervice des Intéressés (q). L'Auteur du Journal nomme cette entreprise un évenement des plus con- Grandeur de fidérables & digne de la valeur des anciens Romains (e). Il fait admirer com- cette entreme une disposition de la Providence, que les Portugais ayant eû dessein de se présenter devant Bantam des le mois d'Août, cûtient été retenus par les vents & qu'ils ne fussent arrivés que le 24 de Décembre; c'est-à-dire, le jour même auquel cinq Vaisseaux Hollandois arrivoient dans le même Pays (1). Il observe encore que suivant l'usage établi, cette petite Flotte avoit démonté fon canon, comme inutile, jusqu'au Détroit de la Sonde. Elle auroit été surprise dans cet état, qui l'auroit fait tomber infailliblement entre les mains des Portugais, si Dieu, dont la protection n'abandonne jamais les fiens, ne l'eût fait avertir du péril par un messager, dont le zele officieux doit passer pour un vrai miracle (1). Ce messager fut un Chinois, qui crut rendre un service signalé à des Marchands étrangers. En effet, il étoit tems

encore d'éviter la rencontre de l'ennemi. Mais on prit un parti bien différent. Dieu, suivant le langage du même Ecrivain, fortifia ses Serviteurs & leur inspira du courage (v). Les Hollandois firent entrer aussi dans leurs motifs, l'espérance de faire lèver le Siége de Bantam, & de fauver une Vil-

le amie de leur Nation, dont la ruine ne pouvoit être que funeste au Commerce des Provinces-Unies. HARMANSEN ayant fait déclarer aux cinq Vaisseaux, la résolution du Conseil, on travailla aussi-tôt à mettre bas les branles & à démolir les caba- des Hollannes qui étoient sous les hauts-ponts. On jetta dans les flots tout ce qui ne dois. pût être mis à l'écart, pour faeiliter la manœuvre & tous les mouvemens du combat. L'artillerie, les armes, tout ce qui devoit fervir à l'action, fût préparé dans l'espace d'une nuit; & le lendemain, avant le jour, la

Flotte leva l'ancre au tignal d'un feu dont on étoit convenu.

Préparatite

LE 27 Décembre, vers le coucher du Soleil, on decouvrit l'Armée Portugaife, qui avoit posté deux Galions, pour garde avancée, sous la pointe réitérés. occidentale de l'Isle Pensano. A la vûe des Hollandois, plusieurs Batimens ennemis ne soupconnant pas que des Marchands qui arrivoient de l'Europe, füffent

(q) Pag 338. (r) Pag. 343. X. Part.

(1) Ibidem. (v) Ibid. Gg

234

HERMANSEN.

fulfent difpotés à les recevoir, s'avancèrent brufquement pour tomber fue ux & re finit les permiers. Ils ne firent point attention qu'ils s'écò-gnoient trop les uns des autres, & qu'il leur feroit difficile de fe dégager dans le betoin. Auffi furcen-lis fi maltraités du premier feu, qu'ils n'eul-rent l'obligation de leur retraite, qu'au malbeur de l'Amiral Hollandois. Un de fes canons, qu'unit n'e crever, incommods le gouvernail & rompit la barre. Le Vice-Amiral Hans Brunner, qu'au malbeur de le gouvernail & rompit la barre. Le Vice-Amiral Hans Brunner, qu'in re pêt erre informé de cet accident de la companie de combattre, Cantient de bondes fur le Malsac de Control de la companie de la

ral pour rétablir parfaitement fon gouvernail (x).

Le même jour au foir, ils prirent la réfolution d'envoyer pendant la

de Teves, Contador-Major de Lisbonne (y).

brune un canot, avec une lettre au Roi de Bantam, pour lui donner avis de ce qu'ils avoient entrepris pour son service. Le canot revint à bord, sans avoir pû avancer contre la marée. On n'étoit qu'à une lieue & demie des Portugais; mais fous le vent. La terreur qu'on avoit remarquée parmi cux, ne permettoit pas de craindre qu'ils profitassent de cet avantage pour recommencer l'action. Cependant les Hollandois auroient eû trop de regret de voir échapper leur proye. Ils apperçûrent quatre Galères ennemies, qui étoient aufli fous le vent du gros de l'Armade, & qu'ils fe flattèrent de pouvoir joindre. Le 29, ayant remis à la voile, ils s'en approchèrent affez pour leur lûcher toutes leurs bordées. Le feu devint terrible de part & d'autre. Les Galères combattoient en se retirant; mais comme elles avoient aussi le vent en proue, deux Vaisseaux Hollandois, l'Utrecht & le Gardien, en aborderent chacun une. Celle où l'Utrecht avoit jetté le grapin, étoit déjà si percée de coups, que l'équipage, au lieu de penser à se désendre, s'efforça de monter dans le Navire Hollandois pour y trouver un azile contre les flots. La crainte qu'il n'y devînt le plus fort, obligea les Hollandois d'en précipiter la plus grande partie dans les flots. Ces malheureux y périrent, & l'on ne fauva que le Capitaine & quelques Portugais. L'équipage étoit de quatre-vingt-trois hommes; vingt-trois Portugais & foixante Indiens. Le Capitaine se nommoit Dom Francisco de Souza, fils de Dom Juan

Perte de deux Galères Portugaifes, & fes circonfrances.

La feconde Galère, que le Gardine avoit accrochée, fit acheter la viêtoire plus cher. Le Capitaine tottu un homme sige, qui fe nommoit Don André Robiques Palista, & qui fervoit depuis trente-deux ans dans les Index Son obfiliation lui coita la vie, d'un coup de demi-pique qui lui traversa le corps, & fit faire main-balle fut tout l'équipage, dont in ne se fauva que trois Portugais. On enleva le canon d'e les pierriers des deux Galères; & quoiqué les fulfent chargées de riz & d'autres vivres, on prit le parti de la brûlet routes deux (z). L'ANJ.

(m) Pag. 348 & 349.

(3) Pag. 351 & 352,

(z) Bidem.

L'AMIRAL Hollandois apprit alors, des prifonniers, le détail des for- HERMANNERS. ces Portugaifes. On comptoit dans ce grand armement, cinq Galions de Goa, dont l'un étoit monté par Dom André Furtado de Mendoza, leur Amiral; un autre, par le Vice-Amiral Thomé de Zuza de Reucha, & trois par des Capitaines d'une naissance distinguée; deux Caraques de Malaca & une de Cochin; deux Fustes & deux Galères de Minar & de Ceylan; deux Galions de Malaca; deux Jonques & fept Bantines ou Yachts à rames. Tous ces Bâtimens portoient huit cens Soldats Portugais, fans y comprendre les équipages, qui étoient tous compofés de Négres ou d'Indiens. On ne parle point d'une autre Caraque de Malaca, qui avoit été détachée avec dix-huit Fustes pour se rendre à Ceylan; Voyage non moins suneste, dont il ne revint qu'une seule Fuste, qui sut prise aussi par les Hollandois. Les prisonniers ajoûterent, qu'il y avoit quatre autres Vaisseaux Portugais & un Yacht dans le Port d'Achin, & que leur Armée n'attendoit pas d'autre renfort que celui qui devoit partir de Goa au commencement d'Avril (a).

La Flotte Portugaife avoit été témoin de l'infortune de les deux Galères. fans faire aucun mouvement pour les fecourir, quoiqu'elle n'eût pas cessé d'avoir l'avantage du vent, & que les Hollandois eussent à combattre cet ennemi de plus. Cependant, pour ne pas demeurer tout à fait dans l'inaction. elle mit le feu à deux de fes propres Bâtimens, dont elle espéra que les flammes pourroient être funestes à ses ennemis. Mais le vent, qui les pouffoit avec beaucoup de rapidité, ne fervit qu'à les faire entiérement confu-

mer avant qu'ils fullent parvenus aux Vaisseaux Hollandois (b). HARMANSEN, anime par sa victoire, mit à la voile le 31, dans la ré-

folution d'aller braver fes ennemis fur leurs ancres. Ils fe mirent aufli fous les voiles, & les Hollandois crûrent l'action prête à s'engager. Cependant un calme qui furvint avant rendu l'approche difficile, ce fût en vain que les Hollandois recommencerent le lendemain premier jour de l'an, leur manœuvre & portèrent droit far la Flotte Portugaife. Après avoir parû dispofée à les recevoir, elle dériva, malgré le pavillon rouge que Furtado avoit arbore, & qui ne pût donner à ses gens une envie de combattre qu'ils n'avoient pas. Ainfi les Hollandois passerent sans opposition, & portèrent eux-mêmes à Bantam la nouvelle de leur triomphe (c). Ils y fûrent reçûs comme les libérateurs de la Ville, & l'on verra dans la fuite, combien cette heureuse témérité devint avantageuse à leur Commerce. Elle ne leur avoit coûté qu'un homme; mais leurs bleffés étoient en grand nombre. Ils prirent quelque-tems pour réparer leurs Vaisseaux; & quoique dans la disposition où des fervices de cette importance avoient mis la Ville de Bantam, il dépendît d'eux d'y prendre leur charge, ils réfolurent de continuer leur voyage aux Moluques (d).

LE 14 de Mars, ils arrivèrent à Banda, où ils trouvèrent le Vice-Amiral & Jean Martzen, qui avoient déjà pris leur charge. Ils s'y arrêterent, dans le même dessein, jusqu'au 24 de Juin, qu'ils continuèrent leur

.1 60 t. Eclairciffemens tirés des prifon-

La Flotte Portugaife fe conduit mal.

Elle est bravée par les Hollandois.

1602

Harmanfen arrive triomphant à Ban-

(a) Ibid. & pag. 353. (b) Ibidem. (c) Pag. 354. (d) Pag. 355. HARMANSEN. 1602.

route (e). ] [ Le 6 de Juillet, ils mouillèrent à la rade de Tuban, & remirent au Roi, des présens du Prince d'Orange, qui fûrent extrémement bien reçûs. Trois jours après, l'Amiral Heemskerk & un autre Vaisseau de sa Flotte (f), les y vinrent joindre, amenant une prife qu'ils avoient faite à Foratan (g). ]

Il établit un Comptoir à Bantam.

A leur retour à Bantam le premier d'Août, ils obtinrent facilement du Gouverneur de cette Ville & des Habitans , la permission d'y établir un Comptoir, dont les premiers Commis fûrent Nicolas Gaeff & Jean Lod-wicklen (b). Dans le refte de la route, ces Vainqueurs des Portugais reprirent la qualité de Marchands, pour ne s'occuper que d'observations utiles à leur Commerce (i), & pour se rendre paitiblement dans leur Patrie, où ils arriverent au mois d'Avril 1603 (k).

(e) Add. de l'A. A.
(f) Le Journal ne nous apprend pas d'aurres particularités de cette Flotte. Voyez le Voyage de Spilberg. R. d. E.

(g) Add. d. E (b) Pag. 361.

(i) Le 2 de Novembre 1602, on jetta la fonde, & i'ou trouva cent quinze braffes d'eau, fond de coquillage. Sur le midi on la jetta fond de Coquiniage. Sur le mid on la jetta encore, & l'ou trouva cent quarante-clinq braffes. Sur le foir on ue trouva plus de fond, quoique la ligne fut de deux cens trent et braffes. Cette manœuvre fit connoître avec certitude, qu'on étoit par la hauteur de trente-cinq degrés de latitude du Sud, pulfqu'on ue trouvoit plus de fond. Pag. 361. Il faut tenir pour certain, que ceux qui veulent alier à l'île de Sainte Hélene & s'éloigner du Cap de Boune-Esperance, lorsqu'ils sout à la hauteur de le pouvoir découvrir, prenaut leur cours droit au Nord-Ouest sur la bouffole teuue directement Sud & Nord, ue manqueront pas de décheoir environ cent lleues à l'Eft de cette Ifle ; & eu ce caa, il faut continuer de porter au Nord-Ouest, jusqu'à-ce que l'on soit par la hauteur de seize degrés de latitude du Sud. C'est aussi une estime certaine pour ceux qui trouvent fond par les trente fix degrés, de conclure qu'ils font Sud & Nord avec le Capdes Aiguilles. Il faut alors prendre fou cours à l'Ouest-Nord-Ouest, jusqu'à-ce qu'on ait le Cap de Boune-Esperauce devant soi au Nord-Ouest, suivant l'estime. Ensuite Il faut courir au Nord-Ouest sur la bouffole tenue directement Sud & Nord, & naviguer toûjours fur le même rhumb, jusnaviguer tonjours iur ie même rrumm, jus-qu'à-ce que f'ou foit par la hauteur des feize degrés. Alors on n'elt plus floigné que d'eu-vitou onze ileuse Eft del Jife Sainte Hélene. C'ett l'expérience qu'on a faite dans le Navi-re le Gueldrer, au mois de Novembre 1602. Dans le même mois, le Vice-Amizal de la

Flotte approcha fi près du Cap, qu'il u'en fut qu'à la portée du petit canon; & quand il l'eut doublé, il courut la bande du Nord-Oueft, fur la bouffoie tenue directement Sud & Nord, jusques par la hauteur des seize degrés, croyant que par cette route, li gagne roit l'Ifle de Sainte Helene. Mais il eut le chagrin de se trouver à plus de cent lleues

g. Ш.

à l'Eft de cette life. Une Flotte de quatre Vaiffeaux, fous le ommandement de l'Amiral Schuermanfa, a sait la même expérience. Après avoir passé le Cap, ils ne virent point de terres. Maia ils avoient aussi trouvé fond sur quatre-vingt-dix brasses, par la hauteur de trente-six dedix oranes, par la nauteur de trente-ux de-gres, par le travers du Cap des Aiguillea. Bn-fulte ils naviguérent julqu'à la diftance de quatorze lleues du Cap, fulvant leur eftl-me; d'oh ils courdreut au Nord-Oueft jusques par la hauteur de feize degrés, où ils étoient bieu encore éloignés de l'isse, de quatre-vingt-dix licues à l'Est, folvant l'Indication de ce qu'ils avoient couru à l'Ouest. Pages 362

Le 9 de Janvier 1603, on cut dès le matin, la vue de l'iffe Fernande Laurentie, qui demeurolt euviron quaire lieues Ouest de la Flotte. La rade où l'on jetta l'ancre est au côté occidental de l'isse, sur dix-huit, dix-fept & seize brasses, fond de corail. En y vouant on laiffe les terres à babord, comme on doit faire aussi à celles de Sainte Héleue; fans quoi on u'y fçauroit entrer. Ainfi

sie; alms quot on a y trautoric currer. Annu ii eft bon d'avertir, quand ou y vient par FERI, de faire le tour du bout feptentrional de ces flêts, pour agarent a rade. Pag. 365.

(k) Pag. 365. Un yacht de la Flotte, qui avoit été détaché près du Cap de Boune-El-pérance, pour chercher quelques Vaiffeaux écartés, étoit déjà arrivé à Midelbourg, de Laramafeu l'apprit devant Plymouth, où il averde muilles que fiére le contraction de la contract s'arrêta quinze ou feize jours.

VEEN. I 60 2.

ETTE Relation ne mériteroit place ici qu'en faveur de fon existence. & pour accorder à celui dont elle porte le nom, un rang entre les te courte Re-Voyageurs, fi deux actions éclatantes dont elle est presqu'uniquement com- lation a d'uposée, n'appartenoient à l'Histoire des Voyages, par la facilité qu'elles apporterent à d'autres entreprifes. Harmanien avoit commencé à faire re-

douter le nom Hollandois dans les Indes. Veen, qui suivit immédiatement ses traces, parût persuadé, conume lui, qu'il étoit tems de renoncer à tous les ménagemens qu'on avoit gardes jusqu'alors avec les Portugais. Etant parti du Texel le 17 de Juin 1602, avec neuf Vaisseaux d'Amsterdam & d'Enchuyse, il s'arrêta le 22 d'Octobre, dans la rade d'Annobon, où il ne trouva pas, dans le Gouverneur, plus de civilité que la plûpart des autres Commandans Hollandois; mais resolu de venger une fois sa Nation, de tous les outrages qu'elle avoit recûs dans cette Itle, il y fit une descente, qui fit

prendre aux Portugais, après s'être inutilement défendus, le parti de se retirer dans les montagnes, & d'abandonner, à la discretion du Vainqueur. des rafraîchiffemens qu'il ne leur avoit demandés qu'avec le deffein d'en payer le prix (a). [ Il y eût fix ou fept Hollandois de tués dans cette occafion (b).

ENSUITE avant pénétré jusqu'à Macao, où il arriva le 30 de Juillet 1603, il s'y rendit maître d'une Caraque Portugaise richement chargée pour le Japon, qu'il fit brûler jufqu'à fleur-d'eau, après en avoir enlevé toutes les richesses (c) (d). Dans son retour vers Bantam, il découvrit le 18 de Septembre, une grande Jonque, dans laquelle il foupçonna, dit l'Auteur, qu'il y avoit ou des Portugais, ou des effets qui appartenoient à cette Nation. Sur le refus qu'elle fit de se rendre, les Hollandois [firent des décharges de moufqueterie sur elle, & les Indiens y répondirent avec une multitude de fléches, & se désendirent si bien, que les autres sûrent obligés de faire jouer leur canon. Malgré le tonnerre qui grondoit & qui menaçoit la Jonque, ceux qui la montoient continuèrent de sc désendre avec tant de valeur, que les Hollandois doutérent de les pouvoir vaincre. Enfin ils (e) ] en

Ce que cet-

Actions vigoureufes dea Hollandols.

I 603.

(a) Ubi fup. pag. 366. (b) Add. de l'A. A. (c) Ibid. pag. 367. (d) Voici quelques détails à cet égard, tirez de l'Original. Le 29 d'Avril 1603, on alla mouiller l'ancre à la rade de Bantsm. Le 6 de Juin, on détacha de la Flotte, deux Vaisfeaux & un Yacht, qui firent volle vers la Chine. Le 21, ils s'arrêtèrent à l'Ile Pulo Timaon, pour y faire de l'eau & des vi-vres. Ils relachèrent enfulte à Patsne, où ils louerent un Pilote Chinols, pour les me-ner à la Chine. Le 11 de Juillet, ils remi-rent à la voile; & le 30, ils vintent devant

Macao, où ils trouvèrent une Caraque trèsrichement chargée, & prête à faire voile pour le Japon. Sa cargalfon confiftoit en foye de la Chine, en étoffes de foye, & au-tres précieufes marchandifes des Indes. Les Portugais perdant courage à la vûe des Hollandois, le fauverent à terre, & abandonnèrent leur Vaisseau aux ennemis, qui le brûlèrent sprès en avoir enlevé toute la cargaifon. Ce riche butin auquel ils ne s'attendolent guères, fit changer le dessein que ces trois Vaissesux avoient d'aller à la Chine. Add. & R. de l'A. A.

(e) Add. de l'A. A.

1603

vinrent à l'abordage & tuérent tout ce qui eût le malheur de tomber fous leurs armes; c'est-a-dire, près de quatre-vingt Indiens. Ils apprirent de ceux qui furent épargnés, que la Jonque étoit Siamoife. Leur regret for extrême, d'avoir massacré leurs amis & leurs alliés, des gens avec lesquels ils trafiquoient tous les jours (f). Mais le mal étant fans remède, ils fe contenterent de relacher le reste de ces malhoureux avec leur Jonque. On peut se persuader néanmoins qu'ils gardérent la cargaison, qui étoit de soves & d'étoffes précieuses; car loin de leur faire honneur de cette restitution. le Journal ajoûte, qu'après avoir achevé leur charge à Bantam, ils retournèrent en Hollande avec leur riche butin (g). Il peut naître un emberras de ce récie: Veen n'a-t-il pas droit à la qualité de Pyrate autant nu'à celle de Voyageur (b) (i)?

Veen eft Pyrate autaut que Voyageut.

(f) Pag. 368. (g) Ibidem. (b) Mr. l'Abbé Prevoît donne ici bien légérement, au Commandant Hollandols, l'odicufe qualité de Pyrate. Il n'y a rien dans l'Original qui fonde cette accufation. Il y eit simplement dit, que les Hollandois ayant vů qu'ils s'étoient trompés, laifférent à la Jonque, la liberté de continuer son Voyage : que les Sismois se louerent beaucoup du traitement qu'ils recurent des Hollandois dans cette occasion, & qu'ils rejettèrent toute la éause de ce maineureux combat, sur l'opinittreté de leur Commandant, qui y perdit la vie. Il est vrai qu'il n'est point dit expressement dans le Journal, que la cargaison de la Jonque fut restituée: C'estapparemment for cette omiffion , jointe an riche busin, dont il

est parlé plus bas, que se fonde Mr. Prevost, pour jetter sur les Hollandois, le siétrissant soupçon de Pyraterie. Mais outre que la douleur que ceux ci firent parottre de feur fatale méprife , & la reconnoissance que les Siamois leur témoignèrent, font affez connoltre qu'on leur rendit tous leurs effets; ce siebr burm, eft fans doute celui que les Hollandois avolent trouvé fur cette Caraque Portugaile dont ils venoient de s'emparer, comme celà est rapporté quelques lignes plus haut. R. de l'A. A.

(i) Après avoir simplement mis la chose en queltion dans le texte . Mr. Prevolt la décide tout de fuite à la marge. Cette manière d'interroger & de fe répondre fei-mème, elt affez plaifante. R. d. E.

On trouvera la fuite de l'établiffement des Hollandois, après la Relation fuivante,



**�**(�)�(�)�(�)�(�)�(�)�(�)�(�)�(�)�

PIRARDO I GOI.

Motifs de ce

Voyage de François Pyrard (a), qui est le premier des François aux Indes Orientales (b).

g. I

Route & Avantures de l'Auteur jusqu'aux Isles Maldives.

ENTLATION, fource de tant de verus & de grandes entreprifes, par poit avoir de le premier fentiment qui porta les Marchands de Breiague, à marcher fur les traces des Portugus & des Efiganols. Depuis près d'un fiéele, l'Europe avoir tettent des exploits de ces deux Nations. Les Indes Orientales évoient devenues comme leur proye, & Ton ne parloit qu'avec admiration, des richeffes qu'elles troient continuellement de ce fonds inépuisable, fans que les François, leurs plus proches voifins, afpirisfient concre à les parager. Une Compaguie, formes è S. Maio, à Laval & à Vitre, entreprit, fuivant les termes de l'Auteur, de fondre le qu'il de dans cette d'une le demi de l'auteur. Elle cquips, dans cette vient le conditie de la Radellers; l'autre, nomme le Carini, et de l'auteur de la conduite de la Radellers; l'autre, nomme le Carini, et de l'auteur motif que le défir de voir des chofes nouvelles & d'acqueir du bien.

Dans le récit d'un Voyageur fidéle & judicieux, les circonflances d'une longue & malhieurufe mavigation, deviennent autant de lespons utiles, qui méritent d'être foigneufement recueillies (e). Daprit de St. Malo les 18 de Mai 1601. La fortune n'avoir pas pris els deux Naviters fous fa protection. A peine écluon fait quelques lieues en mer, que le màt de mi-lene s'eant romps fue le Carbin, il fallit employer les Charpenters de l'un & de l'autre Valifeun pour le réparer. Un effet plus facheux de cette partiere d'ignare, X fui c découragement de la pilipare des Voyageurs & des merce digraces. A fui c découragement de la pilipare des Voyageurs & des temms d'abandonner le voyage, fi l'on relichoir dans quelque Port de France. Pyrard ne défivoue pas que dermis l'embaromement. Il a sout mad aux malor malor manuel de la consideration de la co

Départ des deux Valf-

Mauvais au-

(a) Le nom en entier de ce Voyageur eft Fronçie Pyara de Loxel (1). Il faut que se Voyages ayent été imprimez de bien bonne heure, pulsqu'on en trouve un extrait dans les Pigries de Purchoff. Vol. II. pag. 1646. Il yen a une Edition faite à Paris en 1679. (2) R. de l'A. A.

pre les progrès des Holfandois, pour mettre ce Voyage dans l'ordre du tems qui lui convient. Voyez à la fin du Journal de Pyrard, ce qui peut lui disputer le titre qu'on lui donne le l'autre de l'accept de

 (c) C'est la distinction qu'on met tohjours entre les bonnes & les mauvaises Rélations.

(1) Loud est le nom de la Fatric. C'est la plus considérable Ville du Sa-Maine. R. d. E. (1) Crite que nom avons jous les yeax est encore beaucoup plus ancienne que celle-là: Elle est de 1835-Fatis / 8-18, B. d. E. IFRARD.

guré du fuccès de fit navigation; mais il en apporte une caufe plus jufte; L'ordre & l'obélifiance n'étoient pas connûes dans les deux équipages. On n'y entendoit que des juremens & des blafphemes. Il s'y élevoir continuellement des querelles, que les deux Chefs n'avoient pas le pouvoir d'appaifer. Enfin l'on y voyoit répient tous les vices par les pouvoir d'appaifer. Enfin l'on y voyoit répient tous les vices.

Apparence de querelle avec plufieurs Vaiffeaux Hollandois.

On reconnût, le 21, neuf gros Navires Hollandois, de ceux qui fe nomment Hourques, qui se disposèrent d'abord à faire honneur aux Navires de France. Ils passerent meme sous le vent, marque de soûmission la plus grande qu'on puisse donner en mer, & tirèrent chacun leur coup. Mais leur Vice-Amiral ayant tiré à balle & percé les voiles du Corbin, la Bardeliere, qui commandoit en chef les deux François, crût la guerre annoncée par cette infulte. Il fe hàta de tout disposer pour une vigoureuse désense ; & fans autre explication, il fit tirer deux coups de canon à balle, au travers des voiles du Vice-Amiral Hollandois, pour le mettre lui-meme dans la nécessité de s'expliquer. Surpris de le voir tranquille, il prit un autre parti, qui fût de profiter du vent pour aller à toutes voiles vers l'Amiral, & de lui tirer un coup à balle, en lui commandant d'amener les voiles. Il ne fût pas moins étonné de voir exécuter promptement son ordre, & de trouver l'Amiral fort allarmé d'une si vive expédition. On s'expliqua. Le Canonier du Vice-Amiral étoit yvre; & toute la faute paroiffant tomber fur hui, les Hollandois offrirent de le livrer fur le champ, ou de le faire pendre eux-memes à la vergue. Le Général François demanda grace au contraire pour lui, & partit content de cette fatisfaction.

A ra ha avoir paille les Illes Canaries le 3 de Juin , & celles du Cap-Verd le 12 & le 12, on fet rouva le 20 du même mois à, cimq degrée de nauteur, où l'Etoile du Nord partir fort baille. On appergût em meme-tems celle du Sud, que les Matedois nomment la Creijole, parce qu'elle eft compôte de quarre Etoiles en forme de croix. Quoiqui elle ne foit pas à moins de vingtfepe degrée du Pole Antarétique, e'cli fur elle, comme la plus proche, que les Pilotes fe règlent & prennent la hauteur. Pyrard & fes Compagnons virent ici unc etragne quantité de poilfons-volans, dont les talles rellemblent à celles des chauve-fouris. Il en tomboit beaucoup fur les deux Navires, oil devanoit reféricité de les prendre, parce que leurs ails es écant fechair délicate. Les albacores, les bonites & les marfonins, donnéents ux deux équipages le plaiff d'une péche continuelle, & leur fevirent de rafratchillemens. On voit, en approchant de la Ligne, du côté du Sud comme de celui du Nord, a même abondance de poilfons-volans.

Témolgnage de Pyrard fur la multitude de poiffensvolans.

Courans dont l'effet git infenfible,

Les courans, par lefquels on fût emporré jufqu'à la vûe de la Côte de Guinec, contre l'opinion des Pliotes, retarderent beaucoup la navigation. On n'arriva fous la Ligne que le 24 d'Août. "Ce jour, dit l'Autuer, ayant on, pris la hauteur du Soleil à l'heure accoltumée, qui eft le point de midi, a) in es fût trouve acune hauteur; q'el-forte qu'on recomôt par-là, que nous , étions fous la Ligne ". In e fait pas une defeription moins naive des incommodités du paffage. Comme il n'y a pas de Voyageur où l'on en trouve tant de circonflances rélinies, elle ménte d'être rapportée dans ses propres tetmes.

, DE-

DEPUIS les fept ou huit degrés approchant de la Ligne, du côté du Nord & autant du côté du Sud, on est fort incommodé de l'inconstance ", du tems & des injures de l'air. La chaleur est si violente & si étouffante, que rien plus; ce qui corrompt la plûpart des vivres. L'eau devient puante & pleine de gros vers. Toutes fortes de chairs & de poissons fe corrompent, même les mieux falés. Le beurre que nous avions apporté étoit tout liquefié en huile; la chandelle de fuif fondue. Les Navires s'ouvroient aux endroits où ils ne trempoient point dans la Mer. La poix & le goudron se fondoient par-tout, & il étoit presqu'aussi impossible de demeurer dans le bas du Navire que dans un four. Il n'y a rien de fi inconstant que l'air ; mais là c'est l'inconstance même. En un instant il fait si calme que c'est merveille, & à demie-heure de-là, on ne voit & on n'entend de tous côtés qu'éclairs, que tonnerres & foudres les plus épou-" vantables qu'on puisse s'imaginer, principalement quand le Soleil est près de l'Equinoxe; car alors on les remarque plus véhémens & plus impétueux. Incontinent le calme revient, puis l'orage recommence, & ainsi " continuellement. Il fe lève tout-d'un-coup un vent si impétueux , que " c'est tout ce qu'on peut faire d'amener & mettre bas en diligence toutes " les voiles, & on diroit que les mâts & vergues vont se brifer & le Navire se perdre. Souvent on voit venir de loin de gros tourbillons, que les Mariniers appellent Dragons; s'ils paffoient par-deffus les Navires, celà " les briseroit & les couleroit à fond. Quand on les voit venir, les Mari-,, niers prennent des épées nues & les battent les unes contre les autres en ", croix fur la proue, ou vers le côté où ils voyent cet orage, & tiennent que celà l'empêche de paffer par-deffus le Navire, le détournant à côté. Au-reste, sous cet air les pluyes sont sort dangereuses; car si une perfonne en est mouillée & ne change promptement d'habits, elle est bientôt après toute couverte de bubes & de pustules sur son corps, & des vers s'engendrent dans les habits. Nous étions contraints de couvrir nos Navires de toile-cirée, & de nous fervir de tentes & de pavillons, pour , nous garantir tant de la pluye que du Soleil. Il me feroit impossible de ., raconter par le menu, toutes les extrêmités & les travaux que nous endu-, rames à cause de ces calmes & Travades, (car ainsi s'appellent ces bourasques) bien plus que si c'eût été en grand vent & même en tourmente. & meme les Navires s'en usent aussi-tôt. Le Navire branle & va chan-, cellant, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, à cause de la violence du grand Louesme qui est en ces Mers-là; mais lors du vent en poupe, les , voiles tiennent le Navire ferme; & s'il est à la bouline, il ne panche que , d'un côté. Ces calmes ébranlent fort un Vaisseau & lui donnent bien des , efforts, principalement à ceux qui font grands & charges, & le plus , fouvent le font tellement entr'ouvrir, que par après, s'il furvient quelque ,, tourmente, il ne peut pas réfifter long-tems (d) LE 29 d'Août, on découvrit la terre à dix lieues, & la joye fût extrême

PYRARB.

1 60 1.

Defeription rémarquable du paffage de la Ligne.

Calmes & tempêtes auxquelles on y est successivement exposé,

(4) Remarquez qu'on passe quelquefois la Ligne sans se ressentir de ces incommodités (1).

(1) On 7 eft factout expelé, dans cette partie de l'Océan, qui est le long des Côtes de Guinée, & qui s'appelle, les Colons de les l'inju. On en a parle plas heut. B, de l'A, L'a. X. Part. Th

PTRARD. 1601. Les deux Vaiffenux tombent à l'iffe d'Annobon.

me dans les deux Navires, parce qu'ayant été rabbatus plufieurs fois pariles courans vers la Côte de Guinée, ils commençoient à manquer d'eau. On reconnût bientôt l'Isle d'Annobon. Le lendemain ayant pris terre, sur la soi des Portugais, qui étoient maîtres de l'Isle, on se repentit trop tard d'avoir eû cet excès de confiance à leurs promeffes. Il en coûta la vie au Lieutenant du Corbin, & la liberté à plufieurs Matelots, qui fûrent rachetés à prix d'argent. On ne laissa pas de sejourner six semaines dans la même rade. mais fans communication avec les Habitans, dont on avoit éprouvé la perfidie. & dans la nécesité de prendre le tems de la nuit pour s'approcher de quelques fources d'eau fraîche, au risque d'essuyer des coups de pierres & d'arquebuses.

Defeription de cette lile.

L'Isle d'Annobon appartenoit alors à un Seigneur Portugais, & tout ce qu'il y avoit d'Habitans de sa Nation, n'étoient que ses l'acteurs ou ses Commis. Des naturels, qu'il regardoit comme ses esclaves, il faisoit tous les ans un Commerce confiderable, fuivant leur multiplication. C'étoient des Negres, qui alloient nuds, hommes & femmes, a l'exception des parties naturelles qu'ils couvroient de coton. Les femmes portoient leurs enfans fur le dos, & leurs mammelles étoient affez longues pour les allaiter par deslus l'épaule. La hauteur de l'isse est d'un degré & demi du Sud. Élle n'a que cinq ou fix lieues de circuit; mais elle est haute, montagneuse, & tonjours couverte de verdure. Les oranges & les ananas y croillent en abondance. Les bananes y fervent de pain aux Habitans. Les cocos leur fournissent du vin. Ils ne manquent pas de riz & de millet. Le coton fait leur principal revenu. & la Mer qui les environne est remplie d'excellent poisson. Une petite lile, qui n'en est éloignée que d'une lieue & demie, mais fans aucune forte de verdure, fert de retraite à une prodigicuse quantité de pengouins (e), oifeaux un peu plus gros que nos pigeons & qui leur reffemblent beaucoup par le plumage. Leur chair, quoique noire, est nourrislante & d'assez bon goût. C'étoit une ressource pour les deux equipages, qui en prenoient tous les jours un fort grand nombre.

oblige de gagner Sainte Hélene.

La nécessité de trouver d'autres ratraîchissemens pour le scorbut, dont Le feorbut on commencoit à fentir les atteintes, détermina le Général à lever l'ancre. Le 16 d'Octobre, on prit la route de Ste. Hélene, malgré les incertitudes du Pilote, qui ne se promettoit pas de la rencontrer avec ses vents qui regnoient dans cette faison. On y arriva neanmoins le 17 de Novembre. Cette Isle est au seizième degré du Sud, à six cens lieues du Can de Bonne-Espérance. On s'étoit flatté d'y trouver du bois propre à reparer le mât de mifaine du Corbin : mais elle n'en produit pas de convenable à cet ufage. Son air & ses eaux, qui font d'une pureté admirable, ses fruits & la chair de fes animaux, rétablirent la fante de tous les malades. On partit le 26 de Novembre, pour s'avancer vers le Cap de Bonne-Esperance. Trois jours après, on doubla les Abroibos (f), qui font des bancs & des écueils, vers

Abrolhos . écueils dangereux.

pour qu'on puisse y arriver en trois jours. D'ailleurs ces écueils ne sont point sur la e) L'Anteur les nomme Pingui. (c) L'Auteur tes nomme ragus.

[f] Il doit y avoir ici quelque méprife D'alleurs ces écueils ne sont point sur la dans l'Original même. L'îlte de Str. Héle-route de cette ille au Cap de Bonne-Espéne eit en effet trop éloignée des Abrothes, rance. (1) R. de l'A. A.

(1) On peut supposer qu'il n'est quession les que dels humeur de non de la sichence, dont l'autreur ne proje pre. La sourc qui est nucce faz la Canc de son Veryage passe benneup à l'Est de Sen. Mèlenn, choi Me, l'app poul le fair passi le ce de l'eventibrer, mais etc. Chi passance d'ampression que nous avons contjet. De d, l'e

la Côte de Bréfil, auxquele les Portugais ont donné ce nom pour tenir les Voraggours en garde contre le danger. Ce nom ligniée avor les ytax; confeil mécelfaire à ceux qui feroient tentés de s'y engager, parce qu'il leur foir fort difficile d'en fortir. Comme il rel în pas moins angreteux de s'approcher trop de la Côte de Guinée, où l'air eti fort mal fain, & où les caimes de les courans ont causif tant d'infortunes, l'Auteur exhorte les Navigateurs à l'e garantir également de ces deux perils, & leur repréfettee, pour pairqu'on ne compte pas moins de mille fieues de la Côte d'Afrique à celles du Bréfil. Il obsferve qui dure un jour entier, & Cantage, l'alter d'un de l'entre une fec qui dure un jour entier, & Cantage, l'alter l'Auteur Actor une fec qui dure un jour entier, & Cantage, l'alter l'actor le cour y préfiche per les répositions de cette nautre confilant en cfelins, ne fervour qu'à diminuer les fiqueurs de les vivers, qui ne peuvent etre trop ménagés dans le cours d'une fonce me avagical les cours d'une fonce me avagical les cours d'une fonce me avagical de cours d'une fonce me avagical les cours d'une fonce me avagical de les cours d'une fonce de cette na fonce de les cours d'une fonce de cette na fonce de les cours d'une fonce me avagical de les cours d'une fonce de cette na fonce de les cours d'une fonce en avagical de les cours d'une fonce de les cours d'une fonce de cette na fonce de les cours d'une fonce en avagical de les cours d'une fonce de cette na fonce de les cours d'une fonce de cette na fonce de les cours d'une fonce de les cours d'une fonce de cette na fonce de les cours d'une fonce de le

On crovoit s'avancer vers le Cap de Bonne-Espérance, & l'on voyoit déjà fur les flots, cette espèce de roseaux qu'on appelle Trombes , qui sont foints dix ou donze enfemble par le pied; fans compter une multitude d'oifeaux blancs tachetés de noir, que les Portugais ont nominés Manches de velours & qui commencent à se montrer à cinquante ou soixante lieues du Cap: lorfoue dans une nuit obscure, dont l'horreur étoit redoublée par la phrye & par un grand vent, le Corbin se trouva fort près de terre & n'auroit pas évité de se briser contre des rochers qui s'avançoient dans la Mer, fi anclanes Matelots ne s'étoient apperçus du danger. On fe hâta de reprendre le large, & d'avertir le Géneral par un coup de canon. Le jour frivant fit remarquer qu'en avoit passe le Cap de Bonne-Espérance, & qu'en avoit devant les veux le Cap des Aiguilles. Pyrard observe qu'il porte ce nom parce que vis-à-vis le Cap, les aiguilles ou compas de Mer demeurent fixes & regardent directement le Nord, fans décliner vers l'Est ni l'Oueft, & gu'après l'avoir doublé, elles commencentà décliner au Nord-Oueft.

L'intention du Général étoit de prendre sa route par le dehors de l'ffle de Madagascar, & dans cette vûe, il avoit quitté deux Vaisseaux Hoffandors, qui allant aux Indes comme lui, devoient réjoindre leur Flotte dans la Bave Formofe fur la Côte de Melinde. Mais l'ignorance de fon Pilote hii fit fuivre d'abord la Terre de Natal, qu'il cût le bonheur, à la verité de paffer fans tempétes, quoiqu'elles y foyent très-fréquentes depuis les trente-trois degrés jusqu'à vingt-huit; mais le 7 de l'évrier, s'étant apperch qu'il s'étoit trompé, & s'obstinant à vouloir repasser la meme Côte pour retourner fur ses traces, il exposa ses deux Vaisseaux à tout ce que les stors ont de plus redoutable dans cotte Mer. Une tempéte, qui dura quatre jours, préfenta mille fois à Pyrard toutes les horreurs de la mort, Elle ne ceffa que pour jetter les gens du Corbin dans une autre inquiétude. Non-feulement ils avoient perdu de vûe le Général; mais appercevant un grand mat qui flottoit autour d'eux , ils ne douterent pas que ce ne fût celui du Croiffant, & que ce malheureux Vaisseau n'eut été submergé. Ils étoient épuifés de fatigues, & la plûpart accablés de maladies. Grout du Hh 2

PTEARD.

Fête des A. brolhos.

Cap des Alguilles. Origine de fon nom.

Tempête qui jette les deux Vaiffeaux dans l'ille de S. Laurent. PYRARD.

Cur Nerg', leur Capitaine, proposa de prendre terre, parce que son Pilote, qui écoti Anglois, n'avoit jamai fait le Vorage des Indes. On le sipplia d'aller au plus prés. C'écot apparemment l'île de Madagafar. Mais cette entreprise mem e n'ecio pas lans danger, parce que dans tout l'équipage in n'y avoit qu'un Canonier Hamand qui cit quelque connoissance des Lindes, & qu'on avoit peu de consinace à se lamières. A trente ou quarante lieues de l'îlle, la Mer partir changée. Elle écot jaunâtre & fort écumente, couverte de chaizignes de Mer, de cannes, de roscaux, & d'autres herbes flottantes. Ce îpoétaele ne cessa point jusqu'au rivage. Enfin l'on découvrit la terre le 18 de Fevrier; & le 19 au matin, no jetat l'anere dans la Baye de S. Augustin. Pyrard mes si fluation à vingt-trois degrés & demia s'Eus, d'ou le Tronique du Capricome.

On entre dans la Baye de S. Auguîtin,

VERS le milieu du meme jour, on vît paroître un grand Vaisseau, qui fût bientôt reconnu pour le Croiffant. Il avoit été beaucoup plus maltraité que le Corbin, & la plus grande partie de fon équipage étoit malade. Le foir, un des deux Navires Hollandois qu'on avoit rencontrés au Cap des Aiguilles, entra aussi dans la Baye, & ne vint mouiller près des François qu'après les avoir reconnus. Son Capitaine, qui se nommoit Guien le Fort, étoit né en Hollande, d'un François de Vitré. Il avoit déjà sait le Voyage des Indes, & s'étoit acquis une faveur extraordinaire à la Cour d'Achin, dans l'Isle de Sumatra. Les trois Vaisseaux ayant presqu'également besoin de réparation, le réfultat du Confeil, qui se tint en commun, fût de choisir d'abord un lieu commode pour y placer les malades. Le nombre en étoit grand fur les deux Vaiffeaux François. On prit, au pied d'une haute montagne, sur le bord de la Rivière qui tombe dans la Baye, un endroit qu'on ferma d'une paliffade de gros pieux, plantés l'un fort près de l'autre & entrelasses de grosses branches. On le couvrit de voiles; & pour défendre cette petite Forteresse, on y mit quelques pieces de canon, avec une garde d'hommes fains, armes de moufquets & d'arquebufes.

Précautions pour la fûreté des malades.

Secours qu'ils reçoivent dans la Baye.

PENDANT qu'on travailloit à réparer les Vaisseaux, il ne fût pas difficile de lier commerce avec les Habitans de l'Isle, & de se procurer des vivres. Après quelques incertitudes, qui venoient de leur défiance, ils convinrent, par divers fignes, de fournir toutes fortes de provisions pour de petits cizcaux, des couteaux, & d'autres bagatelles dont ils paroiffoient faire beancoup de cas. Ainfi l'on fe trouva bientôt dans une grande abondance de bestiaux, de volailles, de lait, de miel & de fruits. Pour deux jettons, ou pour une cuillière de cuivre ou d'étain, on obtenoit d'eux une vache ou un taureau. Mais leur industrie n'allant pas jusqu'à châtrer les animaux, il ne falloit esperer d'eux ni bœuss ni moutons. Un grand bois, qui bordoit la Rivière, servoit de promenade pendant le jour à ceux qui avoient la force de marcher. Ils y trouvoient quantité de petits finges, un nombre surprenant de toutes sortes d'oiseaux, sur-tout des perroquets de divers plumages, & diverses espèces de fruits, dont quelques-uns étoient fort bons a manger. Malgre tous ces secours, on avoit a combattre une chaleur fi ardente, qu'avec des bas & des fouliers on ne laissoit pas d'avoir les jambes & les pieds brûlés; ee qui non-seulement empéchoit de marcher, mais causoit souvent des ulcères difficiles à guérir. Les mouches,

Trifte fituation des François.

1602.

& d'autres infectes volans, étoient une incommodité dont il falloit se défendre nuit & jour. D'un autre côté, les Matelots, après avoir jeuné fur la Mer, se livroient à leur appetit sans discretion, & se remplissiont de viandes dont l'excès de la chaleur rendoit la digestion difficile. Aussi, loin de se rétablir, la plûpart fûrent attaqués d'une fièvre chaude, qui les emportoit dans l'espace de deux ou trois jours. Quarante-un François mourûrent de leur intempérance ou du scorbut. On avoit employé six semaines au travail. & les deux Vaisseaux se trouvoient en état de remettre à la voile. Mais le Général effrayé de la diminution de ses gens, & tremblant pour les fuites d'un Voyage qui étoit encore si peu avancé, prit la résolution d'enlever quelques Habitans de l'Isle pour suppléer au nombre. Il y employa inutilement l'adreffe & la force. Mais ce fût enfuite un bonheur pour le Carbin, de n'avoir pas rétiffi dans cette injuste entreprise.

Observations de l'Au-

PYRARD donne à l'Isse de Madagascar plus de sept cens lieues de circuit, & demande qu'on se fie à son témoignage, parce que dans ses deux navigations il eût l'occasion d'en faire le tour. Son extremité, vers le Sud, lour sur p est à la hauteur de vingt-fix degrés, & celle du Nord à quatorze. Cette grande Isle est fort abondante en bestiaux (g). Les brebis portent trois ou quatre agneaux à la fois; ce que l'Auteur vérifie par ses propres yeux. La queue des béliers & des brebis péle julqu'à vingt-huit livres. Toutes les espèces de bestiaux appartiennent en commun aux Habitans, ou plûtôt à ceux qui les prennent, parce que mangeant fort peu de viande, ils ne prennent pas soin de les nourrir régulièrement. Austi la plûpart de ces animaux font-ils fauvages, & l'on en voit des troupes de trois ou quatre cens. Les taureaux & les vaches ont sur le coû une grosse masse de graisse, du même goût que la queue des moutons. Mais en général leur chair n'est pas d'aussi bon goût ni austi saine qu'en Europe. La nourriture commune de l'Isle est le poisson, les fruits & le laitage. Les singes y sont en très-grand nombre. Celui des perroquets est incroyable, & la chair n'en est pas moins bonne que celle des gros pigeons. Nos François s'en trouvoient si bien, qu'ils en faifoient cuire cinquante ou foixante ensemble dans la même chaudière. Les poules, les perdrix, les faifans & d'autres espèces d'oiseaux, ne sont pas moins communs dans l'Ille. On y voit quantité de cameleons, des lézards d'une groffeur monstrucuse, & des chauve-souris aussi groffes que les corbeaux. Les Rivières font remplies de poiffon, mais infectées d'un grand nombre de crocodiles.

La couleur des Habitans est bazanée, tirant fur le roux. Ils font hauts. droits, dispos, nuds, à la réserve des parties naturelles, qu'ils couvrent de cette tile, d'une petite toile de coton. Ils portent leurs cheveux longs & treffés. Les femmes ont une toile qui les couvre depuis le dessus des mammelles jusqu'à la ceinture; & une autre depuis la ceinture jusqu'aux genoux; mais leur tête est raze, par le soin qu'elles prennent continuellement de se couper les cheveux. Leurs ornemens sont des brasselets de cuivre, d'étain ou de ser. L'Auteur ne rejette pas l'opinion de ceux qui attribuent l'origine de ces In-

fulaires,

(g) On en verra ci-après la description. On n'a dessein ici que de faire un honneur particulier aux observations de Pyrard.

Hh 3

PTRARD. .1602.

fulaires, à des Chinois jettés dans cette Isle par un naufrage. Il trouva dans leur vifage beaucoup de reffemblance avec celui des Chinois, à l'exception de leur couleur bazanée, qu'il regarde comme l'effet du Climat & de leur nudité continuelle. Il ajoûte que l'Isle étoit fort peuplée, quoiqu'elle fût desolée par les guerres de plusieurs Rois entre lesquels elle étoit divifée. La Religion des Habitans étoit un mélange de Mahométifme & d'Idolâtrie.

Les deux Vaiffeaux vont chercher de meilleurs rafratchiffemens aux Isles de Comorre.

On leva l'ancre le 15 de Mai, avec si peu de confiance pour l'état des deux Vaisseaux, qu'au lieu de penser au terme du Voyage, on se proposa de gagner les Illes de Comorre, où les rafraîchissemens sont plus fains pour les malades. On les découvrit le 23, à douze degrés & demi d'élevation du Sud, entre l'Itle de Madagascar & la terre ferme d'Afrique. On prit le parti de mouiller dans celle de Malailli (h), qui est au milieu de quatre antres. Les Habitans apportèrent volontairement aux deux Navires, les richesses de leur tile, qui confistoient en riz, dont la couleur est violette lorfqu'il est cuit; en miel, en plufieurs fortes d'oranges aigres & douces, en citrons de deux fortes & en d'autres efpèces de fruits, tels que des bananes & des cocos qu'ils échangèrent pour diverfes bagatelles de l'Europe. Leur lile ne manquoit pas de bestisux, ni de volailles; mais ils en demandoient le prix en argent. Quinze jours qu'on passa dans cette rade, fussirent heureusement pour rétablir tous les malades. Le Général sût sofficité par les Infulaires, de descendre au rivage & de visiter même leur Roi, de la part duquel ils lui promettoient beaucoup de faveur. Mais l'obstination qu'ils enrent a lui refuter des ôtares. & le fouvenir de ce on'il avoit éprouvé dans l'Ille d'Annobon, étoient deux puissantes raisons qui le firent relifter à toutes leurs offres. Ces Isles sont peuplées de différentes Nations de la Côte d'Ethiopie, de Caffres, de Mulatres, d'Arabes & de Perfans, qui font tous profession de la Religion Mahométane & qui sont en commerce avec les l'ortugais du Mozambique, dont elles ne sont éloignées que d'environ foixante-dix lieues. Je fçais, observe l'Auteur, que dans tous ces desPortugals. lieux, les Portugais conscillent aux peuples avec lesquels ils ont quelque alliance. & les prient même instamment, d'employer toutes fortes de trahistors & de furprises contre les Navires François, Anglois & Hollandois, jusqu'à leur promettre des récompenses pour leur perfidie. Il ajoûte, comme une merveille de cette Côte, qu'étant dans la Chaloupe à une lieue de terre, il apperçut de pres un poisson monstrueux, qui avoit la tête d'un homme, mais un peu en pointe & converte d'écailles, avec une forte de barbe au menton. Il ne pût découvrir qu'une partie de fon dos, qui étoit écaille; & le mouvement qu'il fit, pour l'observer de plus près, le fit disparostre. Insquirer les avantures de Pyrard ne le diftinguent pas du commun des Voyageurs, & l'utilité de ses observations se borne aux gens de Mer. Mais la scène va s'ouvrir à des événemens plus agréables, qui le mettent au rang des Historiens, des Géographes, des Naturalistes, & dans lesquels il con-

Politique

Poiffon 1 tête humaine.

Remarque fur le caractère de l'Auteur.

> (b) Cette life est aussi appellée par d'au- Comorre, qui a donné son nom à soutes tres Voyageurs, Mobilla, Mostli & Moellia. les autres. R. de l'A. A. Elle eit 4 deux heues au Sud de l'iffe de

fonnes d'un mérite diffingué qui ont revû fes Mémoires, puisque l'attention meme qu'ils ont apporté à ce travail, prouve l'estime qu'ils ont cûe pour l'Auteur & pour son ouvrage (i).

La fortune, qui le destinoit à une vie fort agitée, commença ses disgra- Naufrage da ces par un naufrage. Grout du Clos Neuf, Capitaine du Corbin, ne s'étoit Corbin sux pas rétabli fil parfaitement aux Illes de Comorre, qu'il ne fût retormé dans fres, une langueur dangereufe pour la fûreté de fon Vailfeau. Après avoir ré-patife la Ligne, ke 21 de Juin, on eût un tems affez favorable jufqu'au cin-quième degré du Nord. Le 2 de Juillet, on reconnût de fort loin de grands bancs, qui entouroient quantité de petites Isles. Le Genéral & son Pilote prirent ces liles pour celles de Diego de Reys, quoiqu'on les eut laissées quatre-vingt lieues à l'Ouest. En vain les gens du Carbin foûtinrent que c'étoient les Maldives, & qu'il falloit s'armer de précaution. Cette dispute dura tout le jour; & l'opmilitreté que le Général eût dans son opinion, lui fit negliger indiscrétement d'attendre de petites barques, qui venoient, comme on en fût informé depuis, pour lui fervir de guides. Son intention étoit de paffer par le Nord des Maklives, entre la Côte de l'Inde & la tete des Ifles; mais, en fuivant fes ordres, on alloit an contraire s'y engager avec une aveugle imprudence. Pour comble de témerité, chacun passa la nuit dans un profond fommeil, sans en excepter ceux mêmes qui devoient veiller pour les autres. Le Maître & le Contre-Maître étoient ensevelis dans l'yvresse d'une longue débauche. Le seu qui éclaire ordinairement la bousfole s'éteignit, parce que celui qui tenoit alors le gouvernail eût auffi le malheur de s'endormir. Enfin tout le monde étoit dans un fatai affoupiffement, loríque le Navire heurta deux fois avec beaucoup de force; & tan-

le banc. Quels filrent les cris & les gémissemens d'une troupe de malheureux, qui le voyoient échoués au milieu de la Mer & dans les ténébres, fur un ro- tention de l'àcher où la mort devoit leur paroître inévitable! L'Auteur représente les quipage, uns pleurans & crians de toute leur force, les autres en prières, & d'autres fe confessant à leurs Compagnons. Au licu d'être secourus par leur Chef, ils en avoient un qui ne faisoit qu'augmenter leur pité. Depuis un mois, sa langueur le retenoit au lit. La crainte de la mort le força néanmoins d'en fortir, mais ce fût pour pleurer avec les autres. Les plus har-dis fe hâterent de couper les mâts, dans la vûe d'empêcher que le Vaisseau ne se renversat davantage. On tira un coup de canon pour avertir le Croiffant du malheur où l'on étoit tombé. Tout le refte de la nuit se passa dans l'attente continuelle de couler à fond. La pointe du jour fit découvrir, audelà des banes, plufieurs Iiles voifines, à cinq ou fix lieues de diffance. & le Croi/Jans qui passoit à la vûe des écueils, sans pouvoir donner le moindre

dis qu'on s'éveilloit au bruit, il toucha une troisième sois & se renversa sur

(i) L'Edireor avertit, dans fa Préface, que le célèbre Jérème Bigner, Avocas Général so Parlement de Paris, y a mis la main.



PYRARD.

J 602.

Tentalives inutiles.

fecours à ceux qu'il voyoit périr (k). Cependant le Navire tenoit ferme fur le côté, & fembloit promettre de réfilter quelque tems aux flots dans cette fituation, parce que le banc étoit de pierre. Pyrard & fes Compagnons en conçurent l'espérance de fauver au moins leur vie. Ils entreprirent de faire une espèce de claye, ou de radeau, d'un grand nombre de pièces de bois, fur lesquelles ils clouerent plusieurs planches tirées de l'intérieur du Vaitleau. Cette machine, qui se nomme Pangaie, étoit suffisante pour les contenir tous, & pour fauver avec eux une partie du bagage & des marchandifes. Chacun prit auffi ce qu'il pût emporter de diverfes fommes d'argent qui se trouvoient dans le Vaisseau. On avoit employé plus de la moitić du jour à tous ces foins. Mais lorfqu'on eût achevé la pangaie, il fût impossible de la passer au-delà des banes pour la mettre à flot. Dans les mouvemens de ce nouveau défespoir, on apperçût une barque qui venoit des Ifles. & qui sembloit s'avancer droit au Vaisseau pour le reconnoître. Elle s'arrêta malheureusement à la distance d'une demie lieue. Ce spectacle jetta tant d'amertume dans le cœur d'un Matelot François, que s'étant jetté à la nage, il alla au-devant d'elle, en suppliant, par des cris & des signes. ceux qui la conduifoient, d'accorder leur affiftance à de malhoureux étrangers, dont ils ne pouvoient attendre qu'une reconnoissance égale à ce bienfait. Mais leur voyant rejetter sa prière, il sût obligé de revenir avec beaucoup de peinc & de danger. Pyrard apprit, dans la fuite, qu'il étoit rigoureusement défendu à tous les Insulaires, d'approcher des Navires qui faisoient naufrage, s'ils n'en avoient reçu l'ordre exprès de leur Roi. Quoiqu'il traite cette loi de barbarc, il y trouve beaucoup moins de brutalité, que dans ce qui se passoit autour de lui parmi plusieurs Matelots, qui malgre la préfence de la mort, ne laissoient pas de boire & de manger avec excès, sous prétexte qu'étant à l'extremité de leur vie, ils aimoient mieux mourir à force de boire, qu'en se noyant dans l'eau de la Mer. Après s'etre envyrés. ils fe querellèrent avec d'affreux juremens. Quelques-uns pillèrent les coffres de ceux qu'ils voyoient en prières pour fe disposer à la mort; & ne reconnoiffant plus l'autorité du Capitaine, ils lui difoient qu'après avoir perdu leur voyage, ils n'étoient plus obligés de lui obeïr.

On se sauve dans le Galion. Pras o 8 n. n. e s'etoir flatté julqu'alors, de pouvoir tircr parti du Galion, non-feulement parce que les mist s'etant coupse, il n'y avoit aucun moyen d'attacher une poulle, pour l'eulever de deflous le fecond pont, où il étoit depuis les l'hes de Comorre, muis plus encore, parce que les vragues paffoient à tous momens de la hauteur d'une pieque au-deflus du Navire, & que la Mer étoit fi impitueuté dans l'épace de deux lieux autour des banes, qu'il n'y avoit rien à fe promettre d'un fi foible ficours. Cependant comme il ne reloit plus d'autre reflource, tous les efforts fe toumérent vers cet unique objet d'epérance. Le Galion flut tiré avec des paines in-croyables. Il étoit ouvert en plutieurs endroits, & tout brifté des coups de Mer. Onn'épargna rien pour le mettre en état de fervir. Mais la nuit étant furrenue avant que ce travail plut être achevé, on fit obligé de la priffer fur

( k ) On verra fon fort, à la fin de cette Relation,

le bord du Navire, avec d'autant plus d'incommodité & de danger, que le dedans étoit déjà presque rempli d'eau, & qu'on étoit exposé sans cesse aux vagues qui passoient par-dessus. Ce ne sut que le matin du jour suivant, qu'on se mit à la nage pour passer le Galion au-delà des banes; entreprise également dangereuse & pénible. Elle réussit néanmoins, & tout le monde cût la liberté de s'embarquer, après avoir pris des épèes, des arquebufes & des demi-pieques. Dans cet état, qui faifoit fremir les moins timides, parce que le Galion étoit excessivement chargé & qu'il faifoit eau de toutes parts, on mit à la mer vers les Isles, au risque d'être fubmergés pluficurs fois par les vents & les flots qui étoient d'une violence furprenante. Enfin, la erainte & la fatigue devant être comptées pour rien dans une fi étrange fituation, on fe crût trop henreux, après avoir vû la mort fous mille formes, d'aborder dans une des Isles, qui se nomme Pulodou (1).

PTRAED 1602.

Comment les François abordent dans l'Isle de Pulodou.

Les Habitans étoient affemblés fur le rivage. Quoique leur contenance n'annonçat rien de funeste, ils firent connoître par des signes, qu'ils ne permettroient de deseendre qu'à ceux qui se laisseroient désarmer. Il fallût s'a- y sont reçus. bandouner à leur discrétion. Après avoir écarté les armes, leur premier foin, fut de tirer le Galion à fee, d'en ôter le gouvernail, le mat & les autres appareils, & de les envoyer dans d'autres Isles. Leurs propres bateaux furent éloignés. Pyrard s'apperçût bien-tôt qu'on s'étoit trop haté de prendre le parti de la foumission. L'Isle n'avoit pas une lieue de tour, & le nombre des Habitans n'étoit que de vingt-cinq. Il auroit été facile à des gens armés, qui étoient au nombre de quarante, de leur faire la loi & de le faisir de leurs bateaux.

Les prisonniers, car l'Auteur ne se donne plus d'autre nom, fûrent con-

A quelles

duits dans une loge, au milieu de l'Isle, où ils reçûrent quelques rafraîchiffemens de cocos & de limons. Un vieux Seigneur, nommé Ibrabim, ou Pulodou Quilague (m), qui étoit le maître de l'Isle & qui sçavoit quelques mots de Portugais, leur fit diverses questions dans cette langue; après quoi ils furent fouillés par fes gens, qui leur ôtérent tout ce qu'ils portoient, comme appartenant au Roi des Maldives depuis que leur Navire s'étoit perdu fur ses Côtes. Le Capitaine avoit fauvé une pièce d'écarlate. On lui demanda ce que e'étoit. Il répondit que e'étoit un présent qu'il vouloit faire au Roi, & qu'il n'avoit tiré cette pièce du Vaisseau que pour l'offrir plus entière, dans la crainte qu'elle ne fût altérée par les flots. Cette déclaration infpira tant de respect aux Insulaires, qu'ils n'ôserent y porter la main ni même y tourner leurs regards. Le Capitaine & ses Compagnons résolurent néanmoins d'en couper deux ou trois aunes, & d'en faire présent au Seigneur de

prend tout co qu'ils ont.

Respect singuller des Habitans pour

QUEL-

late au Capitaine, & le conjura de ne pas dire même qu'il y eût touché. (1) Puls fignific Iste dans la langue In-enne. R. de l'A. A. (m) Il semble que Puladou Quilague, fi-Part. X.

l'Ille, pour lui inspirer quelques sentimens de bonté en leur faveur. Mais apprenant bien-tôt qu'on voyoit venir des Officiers du Roi, il rendit l'écar-

## 250 VOYAGE DE PYRARD

PYRARD.

Les Infufaires recueillent les débris du Vaiffeau, QUELQUES Ófficiers, qui arrivèrent effedivement, prirent le Matre du Cabin avec deux Natelots, & les memèrent a quarante liesare de Pelodon dans I'lle de Maté, qui, est la Capitale de toutes les Maldives & le fégure ordinaire de Noi. Le Maire syant porté avec lul a pièce d'écriate, & l'ayant prédence à ce Prince, reçût un traitement fort civil & filt meme logé dans le Palais. Un Prince, nomme Ranabandery Teasura, beau-frère du Roi, reçût ordre d'aller recueillir tous les débris du Navire échoué. Il en tira non-feudement les marchandifes, mais le canon même & ce qu'il y avoir de plus pefant. De-la paffant par l'Ilfe de Pulodou, il prit avec lui le Capitaine François & cinq ou fix de fes Compagnons, qui fiterne for thien repis du Roi. Ce Monarque promit au Capitaine de laire équiper un barque, pour le conditre dans Ilfu de Sumatra, ou le Coffigue devoit être arrivé. L'Auteur doute s'il auroit tenu parole; mais le malheureux Grout du Clos Neul mourit fix fremaines apres, dans Ilfu de Matre.

Les autres Captifs ayant été diftribués dans plufieurs Isles, Pyrard fût

Sommes d'argent que les François avoient fauvées.

conduit, avec deux de ses Compagnons, dans celle de Pandoné, qui n'a pas plus d'étendue que celle de l'ulodou, & qui n'en est éloignée que d'une lieue. Il raconte ici que dans le partage qui s'étoit fait de l'argent qu'on avoit pû fanyer du Vaisfeau, ceux qui s'en étoient chargés, avoient mis leur fardeau dans des ceintures de toile, qu'ils s'étoient liées autour du corps. L'usage de cet argent devoit être pour les nécessités communes. & des la première nuit, on avoit eû foin de l'enterrer de concert dans l'Isle de Pulodou, pour le dérober à l'avidité des Habitans. Pyrard & ses deux Compagnons n'avoient pas eû le tems de reprendre leurs ecintures, lorsqu'on leur avoit fait quitter cette Isle, & comme on ignoroit encore ce qu'ils avoient fauvé de leur naufrage, ils recûrent d'abord affez d'affiftance dans celle de Pandoué. Mais les autres, qui étoient demeurés à Pulodou, ne se trouvant pas dans l'abondance qu'ils auroient défirée, fûrent obligés de déterrer l'argent & de l'offrir pour obtenir des vivres. Auffi-tôt que les Habitans leur connûrent cette reffource, ils prirent le parti de ne leur plus accorder aucun fecours fans fe faire payer; & le bruit s'en étant répandu dans les autres Isles, ceux qui étoient partis, comme Pyrard, sans avoir pris leurs ceintures, se trouverent reducts à la dernière nécessité. Il arriva même aux autres; qu'ignorant l'usage des Indes, où l'argent de toute marque est reçû lorsqu'il est de bon alloi, & où il peut être coupé en petites parties qu'on donne au poids, à mefure qu'on a besoin de l'employer, ils offroient leurs piaftres aux Infulaires qui ne leur donnoient jamais de retour; de-forte qu'u-... ne marchandise du plus vil prix leur coûtant toûjours une piéce d'argent, cenx qui en avoient le plus, épuiserent bien-tôt leurs ceintures, & ne se virent pas moins exposés que les plus pauvres, à toutes fortes de miséres. Pyrard fait une trifte peinture de la fienne. Il alloit chercher fur le fable, avec fes Compagnons, des limaçons de mer ou quelque poisson mort qui avoit été jette par les flots. Pour affaisonnement, ils les faisoient bouillir avec des herbes inconnues & de l'eau de mer qui leur tenoit lieu de fel. Ce qui leur arrivoit de plus heureux étoit de trouver quelque citron, dont ils

y méloient le jus. Ils vécûrent affez long-tems dans cette extrêmité; mais les Infulaires reconnoissant enfin qu'ils étoient sans argent, recommencèrent

Elles ne fervent qu'à augmenter leur mifére,

Trifte fituation de Pyrard. à leur donner quelque marque de compassion. Ils les employèrent à la pêche & à d'autres ouvrages, pour lesquels ils leur offroient des cocos, du miel & du millet. Pour logement Pyrard n'eût pendant l'Hyver du Pays . qui est le mois de Juillet & d'Août, qu'une loge de bois qu'on avoit dreffée fur le bord du rivage pour y conftruire un bateau, couverte à la vérité par deffus, mais toute ouverte par les côtés; de-forte qu'y étant exposé pendant toute la nuit aux vents, à la pluye qui est continuelle dans cette faifon, & fouvent aux flots mêmes de la Mer, il ne dût la confervation de sa fanté qu'à une faveur extraordinaire du Ciel. Ses deux Compagnons, que leur qualité de Matelots devoit rendre moins fenfibles à la fatigue. tombérent dangereusement malades.

PYRARD.

IL tira néanmoins de fa difgrace, un fruit dont il reffentit bien-tôt les Elle devient avantages, & que ses Compagnons regréterent beaucoup d'avoir méprifé. plus douce Pendant son travail, il s'efforçoit de retenir quelques mots de la langue du dustrie. Pays. Ce foin, auquel il apportoit toute fon attention, le mit en état de fe faire entendre. Le Seigneur de l'Ille, qui se nommoit Aly Pandio Atacourou, & qui avoit épousé une parente du Roi, conçût de l'affection pour lui & prit plaifir à fon entretien. C'étoit un homme d'esprit, & verse même dans les feiences, qui avoit eû en partage les Bouffoles & les Cartes marines du Vaisseau. Comme elles ne ressembloient point à celles du Pays. fa curiolité lui faifoit fouhaiter des explications. Il n'en avoit pas moins pour se faire instruire des mœurs & des usages de l'Europe. Cette conversation hâta les progrès de Pyrard dans la langue, & lui en fit faire encore de plus utiles dans l'estime d'Aly Pandio. Il obtint des vivres & d'autres fecours, qui lui rendirent fa fituation plus fupportable.

Danger qu'il

ALY Pandio étoit parent d'Ibrahim, Seigneur de Pulodou, & l'amitié jointe au lien du fang, le portoit à lui rendre de fréquentes visites. Un jour court pour se il se sit accompagner de Pyrard, pour lui donner le plaisir de revoir ses Compagnons. Mais cette faveur exposa sa vie au dernier péril. Dans la mifère ou les autres étoient réduits, loin de pouvoir lui offrir des rafratchissemens, ils le menérent avec eux au bord de la Mer pour y chercher de quoi foulager leur faim. Ils y trouvèrent une groffe tortue qui étoit renverfée fur le dos & qui avoit cinq ou fix cens œufs, de la grolleur des œufs de poule. Leur joye fût extrême. Ils la mirent en pièces & la firent bouillir dans de l'eau douce. Mais foit qu'elle demandât d'autres affaifonnemens, foit que dans l'avidité de leurs estomacs, ils eussent mangé avec excès, ils fürent tous mortellement malades. Pyrard eût beaucoup de peine à se rétablir, & conçût par cet exemple, quelles étoient les souffrances de ses Compagnons dans l'Isle de Pulodou. Aussi mouroient-ils les uns après les autres. Le Capitaine, le premier Commis, le Contre-maître & quantité de Matelots étoient déjà morts. Le Maître, qui après avoir été conduit dans l'Isle de Malé, étoit revenu à Pulodou, voyant que depuis la mort du Capitaine, le Roi ne parloit plus de la barque qu'il lui avoit promis d'équiper pour l'Isle de Sumatra, forma l'entreprise de se sauver. Il ne du Corbin communiqua fon dessein qu'à douze de ses Compagnons, qui se conduisirent prend la sulavec tant d'adresse, qu'enfin ils surprirent la barque d'Aly Pandio dans une zede ses Comvisite que ce Seigneur rendit à Ibrahim. Ils se sournirent d'eau douce & pagnons. li 2

Le Maltre

PYRARD. 1602. de cocos, qu'ils avoient fecrétement cachés dans un bois voifin, & s'embraquèrent en plein midi, c'ét-à-dire, dans le tensa qu'on s'en défioit le moins. Cependant les Infulaires s'en apperçurent bien-tôt; mais n'ayant pas d'autres barques pour les pourfuivre, ils comrièrent leur reflentiment contre les infortunes qui refloient entre leurs mains, au nombre de bair; quer les maisses d'autre malacles. Ils les maltratierent avec tant de cruanté, que les malacles (apparent et. & Girent jettes à la Mer, fans qu'il foit croit de ce malheureux nombre.

Arrivée d'un grand Seigoeur dans l'Itle de Pandoué,

Cérémonies de sa réception.

Le s'étoit passé trois mois & demi depuis leur naufrage , lorsqu'on vit arriver dans l'Isle de Pandoué, un des premiers Seigneurs de la Cour, chargé des ordres du Roi pour achever de faire tirer du Vaisseau tout ce qui pouvoit y être demeure. & pour faire une recherche exacte de l'argent que les Infulaires de Pulodou avoient arraché à leurs Captifs. Il se nommoit Affan Caounas Calogue (n). A fon arrivée, il fût reçû avec les cérémonies qui s'observent pour les personnes de ce rang. Pyrard en sût témoin. La barque qui portoit ce Seigneur fit de loin un fignal avec une enseigne rouge, amona ses voiles, & jetta l'anere à une portée de fusil de l'Isle. Aly Pandio l'envoya reconnoître austi-tôt; & lorsqu'il fût informé que c'étoit un Ministre du Roi, il donna des ordres pressans pour sa réception. Toutes les barques de l'Isle s'étant raffemblées, il partit accompagné de la plûpart des Habitans. Les Prêtres, qui se nomment Catibes (0), & quatre ou cinq Anciens de l'Isle, qui portent le tître de Moscoulis, furent les seuls qui reftérent sur le rivage. Quelques barques étoient chargées de cocos, d'autres de bananes, de bétel, & de tous les sruits de l'Isle, rangés fort proprement dans des paniers de feuilles de cocotier, qui ne servent jamais qu'une fois, non-feulement parce que l'abondance en est extreme, mais encore parce qu'ils font faits de manière qu'on n'en sçauroit ôter les fruits sans les mettre en pièces. Le Seigneur de l'Isle entra le premier dans la barque de l'Envoyé du Roi, en lui difant Sallam alecon, qui est le terme commun pour faluer; & se baissant, il lui toucha les pieds de la main droite. Ensuite il leva la même main fur fa tête, pour fignifier qu'il étoit difpofé à mettre sa tête sous les pieds de l'Envoyé. Tous ceux qui le suivoient imitérent ce dernier figne, & s'avancèrent deux à deux, avec les présens qu'ils portoient fur leurs épaules, fuspendus à un baton. Ces présens & la falutation se nomment Vedon a rouespou. Le Seigneur fit sa harangue, & pria l'Envoyé de descendre à terre où son logement étoit préparé. L'Envoyé s'approcha du rivage; mais avant qu'il fût descendu, ses Catibes & les Moscoulis se mirent dans la Mer jusqu'à la ceinture pour aller au devant de lui, chacun portant fous le bras gauche une pièce de toile, moitié foye, moitié coton, longue d'une aune & demie sur trois quarts de large, teinte en rouge & d'un fort bel ouvrage. Ils le faluèrent par un compliment, & lui offrirent leurs toiles avec d'autres préfens. Lorique l'Envoyé voulût descendre, un

( o ) Katib, ou Karb eft un mot Arabe qui

<sup>(</sup>n) Il est appellé dans Purchass, Affaul O- fignifie Ecrivain, Clere, Notaire. R. de l'A. A. A. A. A.

PTRARD.

I 602.

des principaux Catibes ou Mofeoulis lui préfenta l'épaule. Il s'y mit comme à cheval, les jambes d'un côté & de l'autre, & fût porté dans cette situation jusqu'à terre, avec beaucoup de foin pour empécher qu'il ne se mouillat les pieds. On le conduifit en foule jusqu'au logement qui lui avoit été préparé. Les falutations y recommencerent & l'on passa une demie heure dans divers entretiens; après quoi le Seigneur de l'Isle fe retira. Mais fes gens offrirent alors à l'Envoyé un bain à demi ehaud, qu'il accepta. On lui apporta des huiles odoriferantes, dont il fe frotta le corps à la manière des Indes. En fortant du bain, on lui préfenta un breuvage du coco le plus délicat, avec quantité de plats de bétel. Enfuite il se rendit au Temple principal, qui se nomme Oucourou Misquite (p), où il fit sa prière l'espace d'une demie heure. Pendant tout le tems qu'il paffa dans l'Ifle, fes repas furent apprêtés avec toutes les délicateffes du Pays; & toutes les maisons de qualité lui envoyèrent des présens.

Aussi-Tôt qu'il eût exécuté sa première commission, qui régardoit les débris du Navire, il passa dans l'Itle de Pulodou, pour y faire la recherche de ceux qui avoient eû part à l'argent des Captifs. Personne ne s'empresfant de se déclarer coupable, il sit prendre & attacher tous les Habitans de l'Itle, fans en excepter les femmes, & les menaça des plus rudes fupplices. François. On leur mit les pouces entre des bâtons fendus, qu'on preffoit & qu'on lioit après les avoir ferrés. La douleur les força de parler. Ils rendirent du moins une partie de ee qu'on leur demandoit, car il étoit difficile de decouvrir la véritable quantité de l'argent qu'ils avoient reçû. Ils accuférent divers particuliers des autres Isles, qu'on fit promptement arrêter. Les Soldats mêmes qui avoient été chargés de veiller fur les dépouilles des Cap-

tifs, fürent convaincus de différens lareins. Cette rigoureufe exécution fût continuce plus d'un an, & produifit toûjours de nouvelles découvertes. Pyrard avant été présenté à l'Envoyé par Aly Pandio, eût le bonheur de lui plaire. Sa phylionomie, qui étoit heureuse, le faisoit prendre pour quelque Seigneur de l'Europe. Cette opinion lui étoit fi avantageufe, qu'il se gardoit bien de détromper ses Maîtres. Mais rien ne lui sût si utile que

d'avoir appris la langue du Pays. L'Envoyé charmé de fon entretien, ne lui permettoit pas un moment de le quitter. Il le mena dans une Isle eloignée de dix lieues, qui se nomme Touladou, où il avoit alors une de ses femmes; & lorfqu'il partit pour retourner à la Cour, non-feulement il le prit avec lui, mais il lui permit de se faire aecompagner d'un des autres Captifs avec lequel il étoit lié d'une amitié particulière, & la confidération qu'il eût pour lui, s'étendit jusqu'à ses autres Compagnons, qu'il daigna con-

foler par l'espérance d'un meilleur fort.

Le jour du départ, on relâcha vers le sqir, dans une petite sse nommée Maconnodou, parec que l'ufage des Maldives est de ne jamais tenir la Mer dans l'obsenzité de la nuit. Le lendemain, étant arrivé à Malé, l'Envoyé donna ordre à ses gens de conduire Pyrard dans son Palais, & se rendit d'abord à la Courpour rendre compte au Roi de sa commission. Ce Prince, à qui

Rigueurs exercées contre ceux qui avoient pris l'argent des

Bonheur qui fait changer de fort à Pg-

Il oft conduit dans l'ifle de Malé.

(p) Mifquite eft forme, par corruption, fan Meskie, c'eft à dire, un Temple, R. de de Masjed, mot Arabe, ou plutôt du Per- I'A. 4.

PYRARD. I 602.

Traitement

il ne manqua pas de parler de fon Captif, eût auffi-tôt la curiofité de le voir. Pyrard fût appelle; mais on le fit attendre trois heures dans une falle du Palais, & le soir on le sit entrer dans une cour, où le Roi étoit à voir ce qu'on avoit apporté du Navire. C'étoient des canons, des boulets, des armes, & divers instrumens de guerre & de marine, qui fûrent renfermés qu'il y reçoit du Rol.

Cariolité de ce Prince & de ses femmes pour les usages de

l'Europe,

dans le magafin de l'Itle. Pyrard s'étant approché fit fon compliment au Roi, non-feulement dans la langue, mais encore fuivant les ufages du Pays. Un spectacle si nouveau, causa tant de satisfaction à ce Monarque, que prenant plaifir à s'entretenir avec lui, il lui demanda plufieurs explications fur quelques restes du Navire dont il ne pouvoit pas comprendre l'usage. Enfuite lui ayant recommandé de se présenter tous les jours au Palais avec les autres Courtifans, il donna ordre à l'Envoyé de lui procurer un logement commode & de le bien traiter. Les jours suivans, Pyrard eût peine à répondre aux empressemens du Roi, qui vouloit etre informé des mœurs & des ufages de la France. Son étonnement parût extrême, lorfqu'il eût appris la grande supériorité d'étendue & de force que la France a sur le Portugal. Il demanda pourquoi les François avoient abandonné la conquête des Indes à d'autres Nations de l'Europe, & comment les Portugais avoient la hardiesse de faire passer leur Roi pour le plus puissant de tous les Rois Chrétiens. Pyrard fût présenté aux Reines des Maldives, qui l'occuperent pendant plufieurs jours à fatisfaire auffi leur curiofité. Elles lui firent mille questions sur la figure, les habits, les mariages & le caractère des Dames de France. Souvent elles le faifoient appeller fans la participation du Roi, & ces entretiens n'avoient pas de bornes.

Sort funeste des autres Captifs François.

CEPENDANT, de quinze ou feize Captifs, qui avoient été conduits avant lui dans cette Isle, il n'en restoit que deux Flamans; ce qui faisoit le nombre de quatre avec Pyrard & le Compagnon qu'il avoit amené. Tous les autres étoient morts, ou de maladie, ou par de funestes accidens. En arrivant ils avoient trouve dans la rade, un Navire Portugais de Cochió, chargé de riz. Le Capitaine & le Marchand, qui étoient Metifs, & tous les gens de l'équipage qui n'étoient que des Indiens Chrétiens, quoique vétus à la Portuguife, avoient marqué peu d'affection pour eux. Enfuite ils les avoient demandé au Roi, qui avoit consenti qu'ils fussent transportés à Cochin. Mais le Capitaine François & tous les autres, n'ignorant pasque leur plus grand malheur étoit de tomber en de si mauvaises mains, avoient protesté qu'ils aimoient mieux la mort, d'autant plus qu'ils conservoient l'espérance d'obtenir une barque du Roi pour se rendre à Sumatra. Le Capitaine n'avoit pas survécu long-tems, & sa mort avoit été suivie de celle du premier Commis. D'autres avoient fuccombé aussi à leurs satigues & au mauvals air du Pays , qui est mortel pour les étrangers. D'ailleurs en apprenant l'évafion du Maître & des douze Captifs de Pulodon, le Roi avoit fait un ferment folemnel de n'en plus laisser partir un feui. Le Pilote, qui s'étoit conservé jusqu'alors en bonne santé, desespérant de voir la fin de sa misère, avoit formé avec trois Matelots, la résolution de se s'aisir d'une barque & de rifquer tout pour s'évader. Ce dessein avoit été découvert par quelques Infulaires, qui avoient observé leurs démarches. Quoiqu'ils eussent pris le tems de la nuit pour leur embarquement, ils avoient été furpris par des Soldats, qui leur avoient mis les fers aux pieds fous prétexte de les refferrer plus étroitement dans d'autres Isles, & qui leur avoient coupé la tête en mer. Pyrard reçût ces triftes informations en arrivant à Malé. Sa feule confolation fût d'apprendre d'un Pilote du Roi, que le Maître & les douze Captifs de Pulodou étoient arrivés heurcusement à la terre ferme; encore fut-elle empoisonnée lorsque le même Pilote ajoûta qu'on leur avoit mis les fers aux pieds dans une Galere Portugaife, & qu'il

les avoit vûs transporter à Goa.

Enfin des quarante qui étoient échappés à la fureur des flots, il n'en restoit que cinq dans les autres Isles & ses quatre de Malé. Pyrard employa toute fa faveur, pour obtenir du moins qu'ils fûffent tous raffemblés dans la même Isle. Cette grace lui sût accordée. Ils se trouvérent ainsi au nombre de neuf, quatre François & cinq Flamans, tous affez humainement traités du Roi & des Seigneurs. Mais la bonne intelligence dura peu entre les Flamans & les François. La faveur de Pyrard se répandant sur ceux de sa Nation, par des soins plus marqués de la part du Roi & des Reines, les autres en conçûrent de la jalousie. Ils se persuadèrent que l'Auteur leur rendoit de mauvais offices à la Cour, & le fouvenir de ses services ne fût pas capable de leur faire perdre cette idée. Il ne cessoit pas néanmoins de partager avec eux, les vivres & les autres biens qu'il recevoit d'un Selgneur d'Affan (q). Ce Seigneur lui avoit accordé un logement dans fon propre Pour Pyrard, Palais, & ne le traitoit pas avec moins de bonté que ses propres enfans, qui l'aimoient auffi comme leur frère. Affan étoit de l'age du Roi, c'est-àdire, d'environ cinquante ans. Il avoit été élevé des l'enfance avec ce Prince. Pyrard ne pouvoit défirer un protecteur plus puissant. Cependant l'abondance & la liberté dont il jouissoit, ne l'empêchèrent pas de tomber dans une fiévre ardente, qui est la plus dangereuse maladie du Pays. Elle est connûe dans toute l'Inde, sous le nom de Maléons ou sièvre des Maldives. Un étranger qui échappe à fa malignité, passe pour naturalisé dans ces lises, dives, & recoit le nom de Dives qui est celui des Habitans. - Ce Royaume s'appelle Malé Ragué dans leur langue; mais les autres peuples de l'Isle (r) le nomment Male divas, & donnent le nom de Dives (s) à eeux qui l'habitent. Pyrard fût à l'extrémité pendant deux-mois. Il ne se passoit pas de iour où le Roi & les Reines ne voulaffent etre informés de fa fituation. Ils lui envoyojent fans ceffe leurs plus délicieux alimens; & dans la crainte qu'il ne manquât de quelque fecours, ils placerent près de lui un de fes Compagnons pour le fervir. Pendant huit jours entiers, il ne voulût aval- Description ler que de l'eau fraîche; régime pernicieux, qui devoit lui causer la mort, de sa maladie. Les Habitans du Pays boivent au contraire de l'eau bien tiède, dans laquelle ils melent du poivre concasse, pour empêcher l'ensture qui furvient autrement à la fin de la maladie. Auffi la fievre ne l'eut pas plutôt quitté, que ses jambes & ses cuisses s'ensièrent, comme dans l'hydropisse. Ses

Il ne reste tifs de qua-

PYRARD. I 602.

Affection

wa . willia veux (q) Ou plutôt Haffan. R. de l'A. A. (r) Pour donner du fens à cecl, il faut (s) Ou Dius, mot qui doit fignifier Infu-laires, puis qu'à Malabar une Ille s'appelle fuppo fer qu'il s'agit ici d'un autre peuple des Indes, comme il est dit plus bas (1). R. de l'A. A. Div ou Dita. R. de l'A. A.

(1) On n'a befoin d'aucune fopposition. C'elt une faute de Mt. Pieroft qui a ettit l'Ife pout l'Inte, omme porte l'Original, R. d. E.

## OYAGE DE PYRAR

PYRALD. 1602.

yeux s'affoiblirent jufqu'à lui faire craindre de perdre entièrement la vûc. Il lui resta une opilation de ratte, qui lui rendoit la respiration difficile. & dont il ne fût jamais délivré parfaitement pendant tout son féjour aux Maldives. Ce mal est commun parmi les Habitans, qui le nomment Ont corv. Les Médecins & les remèdes ne manquoient pas à Pyrard ; mais il n'en recût aueun foulagement, jufqu'à-ce que ses jambes s'étant crévées, les eaux qui en caufoient l'enflure, s'evacuerent d'elles mêmes, & fes yeux reprirent leur ancienne force. Il fe forma néanmoins dans fes jambes, des uleeres si prosonds & si douloureux, qu'il en perdit le sommeil. Il passa quatre mois dans cette fituation, dont il a crû devoir le recit à ceux qui pourront tirer quelque utilité de fon exemple.

Quatre des cing Flamans périffent en voulant s'échapper.

Pyrard off

soupçonné

d'avoir con-

tribué à feur

faite.

LE Roi ne cessoit pas de s'intéresser à sa santé & de le faire traiter avec beaucoup de foin. Il fit venir d'une petite Isle, nommée Bandos, qui est à la vue de celle de Malé, un homme célèbre pour la guérifon de cette maladie, par le conseil duquel Pyrard sût transporté dans cette Isle où l'air est plus favorable aux malades. Son absence devint funeste à quatre des cinq Flamans qu'il laissoit derrière lui. L'embarras de se trouver sans Interprête & le retranchement des secours qu'ils recevoient de l'Auteur, leur rendirent le féjour de Malé si insupportable, qu'ayant fait secrétement quelques provisions pour leur suite & s'étant saiss d'une petite barque destinée à la peche, ils s'embarquerent à l'entrée de la nuit. Malheureusement pour leur entreprife, il s'éleva une furieuse tempête, qui brifa leur barque au milieu des bancs & des rochers. On en reconnût le lendemain quelques pièces, qui firent juger que les quatre fugitifs avoient péri dans les flots. Deux jours après, le Compagnon particulier de Pyrard, qui étoit de Bretagne comme lui, & qui lui avoit tofijours rendu les devoirs d'une fidèle amitié, mourût d'une maladie dont il étoit afligé depuis long-tems. Sa douleur en fût fi vive, qu'elle retarda encore fa guerifon de deux mois, furtout lorsqu'il cût appris que le Roi faisoit un crime aux autres, de l'évasion des quatre Flamans, & le foupçonnoit lui-même d'y avoir contribué par ses confeils. Les deux François & le seul Flamand qui restoient à Malé, surent examinés avec beaucoup de rigueur; & quoiqu'ils ne fûssent pas reconnus coupables, on leur retrancha les provisions qu'ils recevoient de la Cour, en leur permettant sculement de recevoir des vivres de la charité de ceux qui voudroient leur en donner. L'Auteur, après son rétablissement, prit la réfolution de demeurer dans l'Isle de Bandos, pour y cacher sa triftesse & fe mettre à couvert de la eolère du Roi. Mais on lui confeilla de retourner à la Cour, comme le seul moyen de se justifier. A son arrivée, il se préfenta au Palais. & le hazard lui avant fait rencontrer le Roi qui fortoit dans une de ses cours, il cût la hardiesse de le saluer sans aucune marque d'embarras. Ce Prince en tira une conclusion favorable pour son innocence. Il lui demanda s'il étoit bien guéri. Il voulût même s'en affûrer en regardant. les traces de ses playes. Cependant, loin de lui rendre son ancienne saveur, il donna ordre qu'il fut traité comme ses Compagnons; ce qui étoit

Sa diferace à la Cour.

d'autant plus humiliant, que les plus grands Seigneurs du Royaume seroyant honorés de recevoir de la Cour du riz & d'autres provisions, c'étoit une espèce d'infamie d'en être privé. Dans le cours de sa disgrace, & lors-

## AUX INDES ORIENTALES, Ltv. L 257

que ses amis lui représentèrent, pour le consoler, non-seulement qu'elle ne seroit pas de longue durée, mais qu'il ne devoit pas cesser de paroître au Palais, fuivant l'ufage du Pays, où les Seigneurs difgraciés fe préfentent fans cesse au Roi, pour attendre qu'il recommence à leur parler, le bruit se répandit qu'il avoit formé le dessein de prendre la fuite avec ses Compagnons. il fût appellé au Palais par les fix principaux Moscoulis, qui lui défendirent de fréquenter les trois autres Captifs & même de leur parler françois. L'exécution de cet ordre étant fort difficile, parce qu'ils étoient logés les uns près des autres, on ne laissa pas de leur faire un crime de l'avoir violé, & deux des trois Compagnons de Pyrard en portèrent la peine. Ils fûrent conduits dans une Isle nommée Souadou, à quatre-vingt lieues de Malé vers le Sud. Le troifième auroit eû le même fort, fi les fervices qu'il rendoit à quelques Moscoulis, en qualité de Tailleur & de Trompette, ne les euffent portés à folliciter pour lui. Le Roi fit à Pyrard des reproches fort vifs de fa défobéiffance; mais ayant ajoûté avec plus de douceur, qu'il auroit été fâché d'apprendre qu'il se sut nové comme les quatre Flamans, il lui donna occasion de se justifier avec tant de force, que cette avanture fervit à le remettre en grace. Il fût logé au Palais, & fervi avec abondance. On lui donna un esclave, pour les offices domestiques, une somme d'argent'& diverses commodités. Il obtint bien-tôt le rappel des deux exilés, à l'occasion d'un ouvrage que l'un des deux, qui étoit Flamand, sit avec la feule pointe d'un couteau. C'étoit un petit Navire à la manière de Flandres, qui n'avoit qu'une coudée de longueur, mais auquel il ne manquoit, ni voiles, ni cordages, ni le moindre ufteneile, comme dans un Navire de cinq censtonneaux. Le Roi charmé de son industrie, consentit à

Occasion qui le remet un faveur.

PTEARD.

PYRARD passa quelques années dans une situation si douce, qu'il n'avoit, dit-il, à regretter que l'exercice de fa Religion. Il voyoit tous les jours le Roi, qui le combloit de bien-faits. Il étoit careffé des Grands, & plusieurs d'entr'eux lui portoient une fincère affection. Il acquit même quantité d'arbres de cocos, qui font une des richesses du Pays; & trafiquant avec les Navires étrangers, que le Commerce amenoit fouvent à Malé, il fe trouva dans une véritable opulence. Les Marchands avoient pris tant de confiance à sa bonne soi, qu'ils lui laissoient dans leur absence, des marchandifes à vendre pour leur retour. Il fe conformoit d'ailleurs aux ufages & aux manières des Habitans. Jamais personne n'avoit dû les mieux connoître, & son dessein dans cette étude, n'étoit pas moins de plaire à la Nation, que de se mettre en état de donner quelque jour une fidèle rélation des Maldives , lorsqu'il plairoit au Ciel de lui accorder la liberté. En 1605, il arriva une grande éclipfe du Soleil, qui dura trois heures en plein midi. Le peuple fit éclater son effroi par d'étranges hurlemens. Ceux qui la regardèrent comme un mauvais préfage pour l'Etat, ne fûrent pas trompés dans leurs conjectures, puifque la même année, une des femmes du Roi mourût en mettant au monde un Prince, & que bien-tôt après, le Roi même perdit la vie avec fa Couronne. Mais l'augure des Maldives fût plus heureux pour l'Auteur, dont l'infortune d'autrui rompit les chaînes, & qui retrouva fa liberté dans la ruine des Maldives.

fon retour, & fit grace en fa faveur à fon Compagnon.

. X. Part.

L'Auteur s'enrichit dans le repos,

Grande E

PYRARD.

Révolution furprenante, qui procure la liberté à Pyrard à les Compagnons.

IL y avoit environ cinq ans qu'il demandoit ce miracle au Ciel , lorfqu'une nuit, en dormant, il crût se voir hors de l'Isle & libre dans un Pays Chrétien. C'étoit au mois de l'évrier 1607. Deux jours après, le Ro recût avis qu'on voyoit approcher une Armée navale composée de seize Galéres ou Galiotes, qui étoient déjà prêtes à s'engager dans les Isles. Cette nouvelle, dont on n'avoit pas en le moindre pressentment, causa une étrange allarme à Malé. Le Roi fit mettre en mer aufli-tôt sept Geières . qu'il tenoit prétes pour les évenemens imprévus; sans compter les Navires, les barques & les bateaux, qui étoient en fort grand nombre. Les voiles ennemies s'étant fait apperçevoir pendant ces préparatifs, il donna ordre d'embarquer promptement ce qu'il avoit de plus précieux, pour se sauver avec ses semmes dans les Isles du Sud, où la difficulté des passages auroit empêché les ennemis d'aborder. Comme leur Flotte ne cessoit pas d'avancer, il fortit de fon Palais avec les trois Reines ses semmes, portées fur les bras de quelques Officiers de la Cour, & couvertes de grands voiles de taffetas. Pyrard, qui s'occupoit à faire armer les Galères, rencontra ce malheureux Prince dans fa marche, & craignit d'abord qu'il ne l'obligeat

Fuite du Roi & de fes femmes. de s'embarquer avec lui. Mais le Roi, l'ayant remercié de son zèle, se contenta de lui dire , la larme à l'œil , qu'il étoit honnête homme , & qu'il louoit fa fidélité. Il entra dans la Galère royale, qui se nomme Orate Gourabe, accompagné de ses semmes & de son neveu, avec le regret d'abandonner la plus grande partie de ses richesses & toute son artillerie. On mit auffi-tôt à la voile, pour prendre la route du Sud vers les Atollons de Souadou. Toutes les Galères étoient parties enfemble, à la réferve de la plus petite, qui demeuroit pour charger des richesses. Pyrard craignant encore qu'on ne le forçat de s'y embarquer, déclara nettement à ses Compagnons, qu'il étoit tems de se cacher dans un bois voisin. Il prit un chemin détourné. & deux des trois autres firent de même pour gagner le bois. Le troisième avant en moins d'adresse à se dérober, sut ramene à la Galère & forcé de s'embarquer; mais elle fût prise austi-tôt par l'ennemi. Il n'étoit demeuré dans l'Isle qu'un petit nombre d'Habitans. Pyrard retourne au Palais, ou l'or, l'argent, les joyaux & les meubles du Roi étoient à l'abandon. Loin d'y toucher, il ne garda pas même l'argent qu'il avoit. Il le donna, avec tout fon bien, qui confiftoit dans ses arbres, un bateau & une maison qu'il avoit achetes, au fils du même Seigneur qui l'avoit tiré de Pandoué, & auquel il avoit tant d'obligation. Ses Compagnons, moine defintéressés, sauvèrent quelques hardes qu'ils avoient cachées.

Il eft tue dans un comLa Chef de l'Armée ennemie ayant découvert la fuite du Roi, détacha buit Galera fir fot racea, & vint décendre dans I'lle avec le relle de sa Flotte. Pyrard a'offirt volontairement aux premiers qui touchèrent la tere. Ble prirent pour un Porrugais, & fa mort étant auffi-cht refolte, ils le deposilièrent de fet habits & lui dérênt tout ce qu'il avoit. Mais lori-qu'il est fait connoître qu'on le prenoit pour ce qu'il n'écoit pa, si fût traise plus humainement & conduit au Général, qui lui accorda fa procédion & lui fit donne d'autres habits. Pour fa fitteré, on l'oblige de paffer le refte du jou. & la nuit fur les Galéros. Enfuite il ett la permiffion de marcher librement dans l'Îlle. On vit arriver des le lendemui, les Galéros.

ret qui avoient poordivi le Roi. Elles avoient joint promptement la fienne, parce que le terus étoit fort calme & qu'elles étoient meilleures de rames. Il s'étoit mis en défenfe avec beaucoup de courage, mais ayant été d'abord abbatu d'un coup de pieque, on avoit achevé de le ture à coups d'épée. Le Prince son neveu s'étoit noyé, en s'efforçant de fuir à la rage. Les Reines étoient tombées entre les mains de l'ennemi, ét tous leurs joyaux avoient été pillés; mais leurs perfonnes fûrent respectées. Des fept Galeres du Roi, il fur en échappa que deux, qui s'étoient échoudes fuel les basslés.

PYRARY.

PYRARD vit arriver les Reines, dans toute la tristesse qui convenoit à leur infortune. Elles fûrent enfermées, avec quelques domestiques pour les fervir, dans un petit Palais voifin du grand, tandis que les ennemis pilloient toutes les richesses & les chargeoient immédiatement sur leurs Vaisseaux. L'Auteur obtint la liberté de les voir, quoiqu'elle fût refusée à tous les Habitans de l'Isle. Elles s'abandonnoient aux larmes; & sensibles néanmoins à ses attentions, elles lui demandoient souvent s'il ne regrétoit pas le Roi. dont il avoit été fi tendrement aimé. 'Il explique la raifon qui le mit toutd'un-coup dans une haute faveur auprès du Général. La meilleure artillerie de l'Isle étoit celle qu'on avoit fauvée du naufrage des François. Les ennemis charmés de se voir maîtres de ces belles pièces, mais fort embarraffés à les monter, apprirent de lui des méthodes qu'ils ignoroient. D'ailleurs étant informés de la confidération que le Roi & toute la Cour avoient elle pour lui, ils fe flattoient d'en tirer diverfes lumières pour la connoiffance de ces Isles. Il ajoûte que la perte du Roj & la ruine des Maldives vint de la trahison d'un Pilote du Pays, qui connoissant parfaitement les passages, offrit aux Pyrates de Bengale de les y conduire pour une grosse

Pyrard eft traité humainement par les Vainqueurs.

panages, onra aux ryrates de bengue de les y conduire pour une grone fomme d'argent. Le pillage dura dix jours & fit passer des richesses inestimables sur la Flotte ennemie, sans compter cent vingt pièces de canon, que les Pyrates re-

Cause de la ruine des Maidives.

gardoint comme la plus précienfe partie de leur busin. En fe retirant, ils inficrent les Riense enlikerie, de la Coanonne difiquer entre quelques parens du Roi de les principaus Seigneurs. Ils n'emmenèrent pas d'aut eprifonnier que le frère de la grande Reine, non pour entre rarigon, comme Pyrard fe l'étoit d'abord imaginé, mais fur fes propres inflances de pour lai faeligier les myogens de fe rendre à la Cour de Cananor, d'où il fe flattoit de revenir avec une puisflanc Armée, de de faire valoir fes droits fur l'héritage du Roi fon beatifre. L'Auteur appit dans la futies, que la fortune ayant féconde fon entreprife, il a'étoit mis en posseifien du Thrône fous la protection du Roi de Conor (r).

Pillage exercé par les Pyrates de Bengale.

Lus Pyrates se relichèrent si peu dans leurs civilités pour Pyrate & se Compagnons, qu'en s'embarquant lis se disputeirent l'honneut de les avoir sur leur Galère. Cet excès d'affiction les chagrina d'autant plus, qu'en leur faissant craindre de recomber dans une nouvelle caprivité, elle leur caufa le déplaisse de se voir s'éparés dans leur navigation, & de ne se rejoindre que long-tens sprés. Pyratel dit conduit vers le Cossiée de Benagle. En pasi-

Ils emmènent Pyrard & ses Compagnons.

(t) Comer est sans doute mis ici pour Consner (t). R. de l'A. A.

(1) Sans anoun doute. Ceft encore une faute de l'Edition de Party , qui ne fe trouve point deus POriginal, R. d. E.

Kka

1607.

fant par la dernière Isle des Maldives, qui se nomme Oustime, les Pyrates y mouillèrent, parce que le Roi qu'ils venoient de massacrer y étoit né: & faifant main baffe fur tous les Habitans, ils y laisserent d'horribles traces de leur barbarie. Enfuite ils employèrent trois jours, pour gagner une petite Isle nommée Malieut, où ils jetterent l'ancre, pour s'y rafraschir pendant deux jours. Cette Isle, qui n'a que quatre lieues de tour, est d'une fertilité admirable en millet, en cocos, en bananes, & quantité d'autres fruits.

Ifie de Malicut.

La pêche y est excellente, & l'air beaucoup plus tempere qu'aux Maldives. Le langage & les mœurs y font les mêmes. Elle avoit été foûmife au même Gouvernement; mais le Roi l'ayant donnée en partage à un de fes frères. elle étoit paffée entre les mains d'une Dame qui rélevoit du Roi de Cananor. Cette Reine reçût Pyrard avec beaucoup de careffe. Elle l'avoit vû plufieurs fois à la Cour du Roi des Maldives, dont elle étoit proche parente.

Ifles de Divandurou.

Elle se fit raconter la fin tragique de cet infortuné Monarque, & elle donna beaucoup de larmes à ce trifte récit. Les Pyrates ayant remis à la voile, s'avancerent vers les Isles de Divandurou, à trente lieues de Malieut vers le Nord. Elles font au nombre de cinq, chaeune d'environ fix à fept lieues de tour, à quatre-vingt lieues de la Côte de Malabar, & fous l'obciffance du Roi de Cananor. Leurs Habitans font des Maliométans Malabares, la plùpart fort riches par le trafic qu'ils font dans toutes les parties de l'Inde, fur-tout aux Maldives d'où ils tirent quantité de marchandifes, & où ils ont habituellement des Facteurs. Les coûtumes & le langage n'y font pas différens de ceux de Cananor, de Cochin, de Calecut, & de toute la Côte du Malabar. Le terroir y est fertile & l'air extrêmement fain, Ces Isles sont comme un entrepôt pour toutes les Marchandises de la terre ferme, des Maldives & de Malieut. De-là, tirant vers le Sud, on alla doubler le Cap de Galle, qui fait la pointe de l'Isle de Ceylan. Le nombre des baleines est fi grand dans cette route, qu'elles mirent les Galères en danger, & que les Pyrates fûrent obligés d'employer leurs tambours, leurs poëlles & leurs chaudrons pour les éloigner par le bruit.

Nombre! extraordinal. re de baleines

Port de Chartican.

Apriles un mois de navigation, on arriva au Port de Chartican (v), dans le Royaume de Bengale, où Pyrard fût présenté au Gouverneur de la Province qui prend le tître de Roi, suivant l'usage de toutes ces Contrées. Le féjour du grand Roi de Bengale est plus loin dans les terres, à trente ou quarante lieues de la Côte. Il se trouvoit à Chartican un Navire de Calecut, dont le Maître affura Pyrard qu'on voyoit fouvent des Navires Hollandois à Calecut, & lui offrit cette voye pour retourner en France. Toutes les careffes du Gouverneur ne l'empechèrent pas de l'accepter. Il partit, après avoir fait fur les fingularités du Pays quelques observations, qui trouveront place dans l'article qui leur convient. Sa navigation fût de trois semaines, à la fin desquelles il prît terre au Port de Moutingué, retraite des Pyrates Malabares, dans le Royaume du même nom, entre Cananor & Caleeut. Sa furprise fût extrême de trouver la plûpart des Ha-

Roysume k Port de Moutingué.

> (v) Chartican eft fans doute mis ici pour tre-fois dans celui d'Arracan. Il est au Sud-Chaltigan, Port célèbre qu'on place quelque- Est du Gange, R, de l'A. A. fois dans le Royaume de Bengale, & d'au-

bitans en armes; ce qu'il restraint ensuite aux Officiers Malabares, qui v font en fort grand nombre; car le peuple n'a pas la liberté d'en porter. Il fût conduit chez un Seigneur Mahométan, chez lequel il paffa trois jours & qui le traita fort bien. Le Roi prit ce tems pour rendre une vifite a ce Seigneur. Pyrard admira fa figure. C'étoit un des plus beaux hommes qu'il eût jamais vûs, à la réserve de sa couleur, qui étoit un peu olivâtre. Lorsque ce Prince sût entré, un de ses gens qui portoit une selle quarrée. d'un pied & demi de largeur & haute d'un demi-pied, la posa au milieu de la falle. Il s'y affit, & tous les Seigneurs se tinrent debout autour de lui. fans toucher aux meubles ni aux murailles du logis. C'est un soin qu'ils ont tolliours les uns chez les autres. Le Roi fit diverses questions à Pyrard sur l'état de la France, & lui demanda particulièrement quelle différence il y avoit entre les Anglois, les Hollandois & les François. Enfuite il le pria de l'aller voir dans fa demeure, qui étoit éloignée d'un quart de lieue de la Mer. L'Auteur fit le lendemain ce petit voyage. Il trouva un Château à ponts-levis, fortifié de terrasses & de bonnes murailles. Le Roi de Moutingue n'entretient qu'un feul éléphant. Outre fon Port, la même Côte en a deux autres, au milieu desquels le sien est situé; l'un, qui s'appelle Chambaye, vers Cananor; l'autre, nommé Badara, vers Calecut. Ces trois Ports, de Pyrates. qui ne font éloignés entr'eux que de deux lieues, ont chacun leur Roi par-

PYRARE. 1607.

Traitement que Pyrard reçoit du Rol.

ticulier. & relevent tous trois du Samorin. PYRARD est à combattre les instances du Roi de Moutingué, qui s'efforca de l'arrêter dans ses Etats par l'offre de ses bienfaits. Mais pressé du défir de revoir sa Patrie, il partit après quelques observations, & se rendit d'abord à Badara, où le bon accueil qu'il regût du Roi augmenta fon admiration pour l'humanité de ces peuples, quoiqu'ils n'avent pas d'autre profession que la Pyraterie. Ils sont ennemis mortels des Portugais. Les trois Ports de Chambave, de Moutingué & de Badara, sont comme au sond d'une Baye & peuvent se donner des secours mutuels, après s'être avertis par le moyen de plusieurs loges plantées sur de fort hauts pilotis, où ils placent des fentinelles dont les observations s'étendent fort loin. Cangelotte, autre Cangelotte, Port de Corfaires, plus confidérable par l'étendue du Pays & le nombre des Peuples, cft éloigné d'environ dix-huit lieues vers le Nord, affez près de Barcelor. Tous ces Pyrates doivent rapporter un grand butin de leurs courses, puisqu'outre les fraix de leurs armemens & les droits qu'ils payent à leurs Princes, ils font obliges de faire des préfens continuels au Samorin

leur premier Maître. PENDANT quinze jours que Pyrard fût retenu à Badara, il fe promena fouvent dans l'intérieur du Pays, qu'il trouva très-fertile & très-agréable. de Badars. La terre y est rouge & sabloneuse. Le Palais du Roi est situé à trois portées de fusil de la Côte, sur une montagne qui le rend inaccessible du côté de la Mer. Il tient ses semmes dans un autre Château, qui est à une lieue & demie du premier. Pyrard étoit logé chez un Seigneur Mahométan, qui le mena plufieurs fois à Marquaire-costé, Forteresse de la dépendance immédiate du Roi de Calecut. Il lui demandoit pourquoi les Peu- téreffées ples de l'Europe se saisoient la guerre, puisqu'ils étoient tous Chrétiens, qu'on fait à Pyrard lui répondit que les Habitans de la Côte, quoique Mahométans, ne

Kk a

Description

Careffes in-

## 262 VOYAGE DE PYRARD

Presen. la fialicient pas moins entr'eux. Celà n'est pas surprenant, répliqua le Malabarc, parce que la Pyraterie est nôtre unique mètier & que nous l'exercons de père en fils. Ce Seigneur ne lui fialoit tant de careffes, que dans la vie d'en tiere des échaircissemens fur les Maldives, parce qu'il fe propofoit de les aller piller l'annee suivante avec une Armée. Il s'informoit foigneussement où le Roi de les Reines avoient leurs tresors, de Pyrard auroit et peine à le déclarde des instances qu'il lui faitoit de l'acconpagner.

Ii fe rend par terre & Calecut,

Marquairecosté, ou

Terre de

Cognaly.

It prit fon chemin par terre, avec des lettres de protection du Roi jusqu'à Calceut, qui n'est éloigné de Badara que d'environ douze lieues. S'étant arrêté dix ou douze jours à Marquaire-costé, où il retrouva un de ses Compagnons, il y fût traité avec distinction, non-seulement par son hôte de Badara, qui venoit le voir fouvent, mais encore par les Officiers & les Receveurs du Samorin, qui, dans le deffein où il étoit de se rendre à la Cour de Calecut, auroient regardé comme une honte pour leur Maître, qu'il n'eût pas accepté d'eux fa nourriture & des commodités pour fa route. Le Pays lui parût fort bon; & les Portugais en avoient la même opinion, s'il en faut juger par divers efforts qu'ils avoient faits inutilement pour s'y établir. Ils le nommoient Terre de Cognaly (x), du nom d'un Gouverneur du Samorin qui les avoit battus pluficurs fois & qui avoit ruiné toutes leurs entreprifes. La Forteresse, & deux autres petits l'orts qui gardent l'embouchure de la Rivière, ne font que pour la défenfe d'une affez grande Ville, où les maifons, les rues & les boutiques n'ont pas moins d'éclat qu'à Calecut. Elle est située sur le penchant d'une montagne, & la l'orteresse est au-dessus,

s'il n'est employé pour excuse, le dessein qu'il avoit d'aller faire sa cour au Samorin, dont le seul nom étoit un frein pour les Pyrates.

Beauté de la route. Pyrard In met au rang des plus riches & des plus belles Villes de la Côte. 
Sa route judjué à Calecut et lant d'agrement pour lui & pour fon Compagnon, qu'il a poine à repréfenter les honneurs & les marques d'affection qu'ils reçfrent continuellement des Mahométans Malabares. Ils employèrente huit jours dans un voyage qu'ils pouvoient faire en moins de deux. 
Quoique le Pays foit fabloneux, le fable en et ferren, el em misions en grand nombre, & les terres font convertes d'une grande quantité d'arbres qui porte d'accellement pas befoit d'arbres qui porte d'accellement pas befoit d'arbres que pour le conserve de la compagnés d'un Naire; C'elt une forte de Nobleffe, qui eft fort nombreu d'ans le Pays. Il y a quelques marais de daux Rivières à paffer. A une lieue de Calecut on rencontre une fort belle Ville, où les Portugais avoient autrefois une Fortereffé du me Forte.

Arrivée de Pyrard à Calecut.

Les deux François arrivant enfin à Calecut, rencontrèrent d'abord quelques Officiers du Roi qui ont un logement au bord de la Mer, élevé fur des pilotts, où ils ne demcurent que le jour. Comme la Ville & le Port ont plus d'une lieue de long, il y a trois de ces édifices, où l'on veille à l'arri-

(x) Ou Kun-All, lurnominé Mar-Kar. Portogais, auxquels il fit beaucoup de mal. D'une balle condition, il s'étoit élevé à un différent par André Futtalo de degré de puillance qui l'avoit mis ce n'est. Méceèsa, l'an 1600. Voyez l'Ajie Parisagifé de a'oppoiet avec luccès aux entreprifes des

vé: des marchandifes, pour les faire transporter à l'Alfandique, qui est un grand bâtiment quarré à doubles galeries, voûtées de pierre en arcades, avec un grand nombre de loges & de magalins pour toutes fortes de marchandises. L'Alfandigue est à deux ou trois cens pas de la Mer, entre la Ville & le Port. On y fait une garde continuelle, & les Officiers en font

1607.

fort respectés. CEUX que les deux Etrangers avoient rencontrés, n'eurent pas plutôt appris d'eux qu'ils étoient Européens, que paroîssant fort joyeux de pouvoir les présenter au Roi, ils les conduisirent dans une maison de la Ville pour y paffer la chaleur du jour. Calecut a fur les autres Villes Malabares, l'avantage de ne pas manquer d'hôtelleries, où l'on est nourri & logé pour son argent. Le foir, un détachement de la garde, qui avoit été averti, vint étrangers. prendre Pyrard & fon Compagnon, pour les conduire au Palais du Roi. qui est à une demi-lieue de la Ville. Ils fûrent traités respectueusement par cette escorte. Le Roi, déjà instruit de leur arrivée, descendit dans une falle baffe du Palais. Il étoit accompagné de dix ou douze Pages Naires, qui portoient de grandes lampes d'or ou d'argent doré, & un grand vase rempli d'huile pour l'entretien des lampes. Elles étoient fuspendues au bout d'une longue barre d'argent doré, courbée par le haut pour les tenir plus droites, & pointue par l'autre bout, pour la ficher en terre. Les siéges de la falle étoient d'un fort beau bois, entremélés de pierres noires & polies, qui fervent auffi à s'affeoir. Le Roi ne paroît guères aifis en public. Il fe tient ordinairement debout.

Commodités de cette

CE Prince avoit entre ses bras un de ses petits-neveux, de l'âge d'environ trois ans & d'une figure charmante. Il prit d'abord plaisir à faire approcher cet enfant des deux Etrangers, en lui demandant qui ils étoient & çû du Roi. paroîffant charmé de ne lui voir donner aucune marque de frayeur. Enfuite, après diverses questions qui lui firent connoître quel étoit leur Pays, il leur demanda, par son Interprete, quelle différence il y avoit entr'eux & les Hollandois, & laquelle des deux Nations étoit la plus puissante. Pyrard ayant répondu naturellement qu'elles ne pouvoient être comparées, & que les forces du Roi de France étoient infiniment fupérieures; " les Hollan-" dois, repliqua-t-il, en disent autant de leur Comte Maurice, & les Portugais de leur Roi. A qui dois-je donc m'en rapporter "? Les explications de Pyrard fûrent fimples & conformes à la verité. L'Interpréte continua de lui demander quels étoient les motifs de fon voyage; & Jorsque le Roi est appris, par ses réponses, qu'il n'étoit venu que dans l'espérance de trouver quelque Vaisseau Hollandois pour retourner en Europe, il lui fit dire que depuis un mois il en étoit passe treize, qui s'étoient rafraîchis dans fon Port, & qu'il leur avoit même accordé la permission de bâtit une Forteresse dans ses Etats, mais qu'ils étoient partis avec promesse de revenir l'année fuivante; ce qui n'empéchoit pas que deux François ne pûffent demeurer librement à Calecut & s'affûrer de ne manquer de rien auprès de lui. Il donna ordre à l'Interprête, qui étoit un Baniane, fort verse dans la langue Portugaife, de prendre foin d'eux & de leur donner un logement commode.

Comment Pyrard elt res Son entre-

tien avec ce

ILS furent logés chez un Seigneur Mahométan des plus distingués, &

PYRARD.

dont la maifon écoit une des plus belles du Pays. Mais, outre l'incommodité d'être fort eloignés de la Ville & du Palas, elle les expoicis aux artifices des Portugais, qui ne les voyoient pas de bon eui à Calecut. L'interprète, qui les nommoit Maniglin, & qui répondoit fidelement aux intentions du Roi par fes foins, trouva plus de firrét à les loger dans l'Alfandje. Que On leur donna un efelave pour les fervir, & chaque jour lis recevoient chacun deux Panants, qui fiont des pièces de monnove d'orde la valeur de quater fols, avec etcu ce qui écit in celediair pour leur nouritrue & leur habillement. Ils étoient dans cette fituation depuis trois femaines, Joriqu'ils circent la faitsafécion de voir arriver leurs deux autres Compagnos, qui avoient fuivi leurs traces depuis Moutingué. On ne les reçût pas avec moins de civillet, & let Roi voultu qu'ils fullem longe & traites en commun.

Ses deux autres Compagnons le rejoignent à Calecut.

Caractère du Roi,

Exemple de fes emportemens.

LEUR féjour à Calecut fût d'environ huit mois, que Pyrard employa foigneusement à faire ses observations. Le Roi étoit homme d'esprit & d'un caractère fort affable, fur-tout pour les étrangers; mais inconstant dans son amitié comme dans sa haine, & fort emporté dans sa colère; ce qui le faifoit redouter de tous les Naires. Un jour qu'il s'amufoit en public à voir danser une Comédienne, qui faisoit des fauts & des tours de souplesse extraordinaires, il se plaignit plusieurs sois de n'avoir pas la vûc assez libre, parce que la foule étoit fort grande entre le lieu du spectacle & la galerie où il étoit avec les Reines. Le bruit & la confusion n'ayant guères permis de l'entendre, il en fût si irrité, que saississant un parasol entre les mains d'un Page, il descendit avec cette arme à la main, & se mit à frapper tous ecux qui se rencontrèrent sous ses eoups. Il s'engagea si loin dans la soule, que les affiltans pressés de suir par la crainte & le respect, se renversèrent miférablement les uns fur les autres, en mettant les deux mains fur la tête pour marquer leur foûmission, & formèrent pendant quelque-tems un fort étrange spectacle. Toute l'assemblée n'auroit pas manqué de se retirer, s'il n'eût . ordonné lui-même que chaeun reprît sa place & que la fête sût continuée.

Autre exem-

L'AUTEUR rapporte un autre exemple des emportemens de ce Prince & de la facilité avec laquelle il revenoit néanmoins à fon caractère naturel. Les Seigneurs prenant plaisir à faire des civilités continuelles aux étrangers. Pyrard & ses Compagnons étoient souvent invités à boire ou à manger chez eux, & n'en revenoient pas fans quelques préfens de pièces d'or, de toile, de fove, de coton & de fruit. Ils fûrent un jour conduits à la maifon de campagne d'un des premiers Officiers de la Cour, qui commandoit à Calccut dans l'absence du Roi. Cette maison étoit bâtie sur un étang, où deux Seigneurs vinrent se baigner pendant la sête. L'un, qui étoit neveu du Roj, portant une envic fecrette à l'autre, lui fit demander comment il avoit la hardiesse de se baigner dans un lieu où il voyoit le neveu de son Maître. & le fit menacer d'une punition humiliante. Ce Seigneur, homme de courage & revêtu d'un office confidérable, ne répondit que par un fouflet à celui qui lui apportoit des ordres si méprisans. Un affront de cette nature, porta auffi-tôt le Prince à raffembler imprudemment un grand nombre de gens armés; & le Seigneur n'ayant pû fe dispenser d'appeller aussi fes amis & ses gens à sa défense, il se trouva de part & d'autre, une si grande quantité de Naires, que l'Auteur les fait monter à plusieurs mille. Le Roi ne pût igno-

1607.

ret long-tems ce tumulte. Il s'en fit expliquer l'origine, & dans la colère qu'il conplic contre fon neveu, en apprenant qu'il étot coupable, il ordonna qu'il flût tuté fur le champ. Mais quelques amis de ce Prince l'avent reinet all'ex-è to pour lui donner le tems de le dévober par la fuite. Il fe hait de traverfer une Rivière qui fait la figharation des Estas de Chaly & de Calecut. La fireur du Rôi ne fiqu'augmenter, lorfqu'il apprit que fes ordres n'avoient pas été exécutés. Cependant le Prince fût requ'en grace peu de tems après, avec plas de cent Naires qui s'étoient attrie la menace du même châtiment pour l'avoir fuit. De tous les Souverians qui reignen deux même châtiment pour l'avoir fuit. De tous les Souverians qui reignen deux que les Rois de Cananor, de Mouingué, de Badan, de Cochin, de Tananor (9), de Colian & pluffeur sautres, leSamorin elle plus puiffant & le olls abôlu. La flustain de fee Estas effentre Cochin & Cananor.

Quotque les Portugais euffent été chaffés du Pays, il y avoit dans la Ville deux Jesuites, l'un Italien, l'autre Portugais, tous deux fort bien avec le Roi, qui leur faifoit une penfion annuelle, outre celle qu'ils recevoient du Portugal. Ils avoient eû la permission de faire bâtir une fort belle Eglife, environnée de fon cimetière; & le Roi leur laissant la liberté d'y prêcher publiquement l'Evangile, ils avoient converti un grand nombre d'Habitans. Ces nouveaux Chretiens venoient se loger dans le quartier des Misfionnaires, qui employoient une partie de leur revenu à leur faire bâtir des maisons. L'un de ces deux Pères, quoique Portugais, traitoit Pyrard avec affection, le confoloit dans ses ennuis, & lui conscilloit de se rendre à Cochin avec des lettres de recommandation qu'il lui offroit pour le Gouverneur. Le Jésuite Italien étoit fort éloigné de lui marquer tant de bonté. Cependant, après avoir déliberé sur cette offre avec ses Compagnons, ils réfolurent de l'accepter, à la referve du Flamand, qui étant Calviniste, ne voulût pas fe fier aux Portugais, dont il avoit dejà reçû quelques mauvais traitemens. Le Roi & les Seigneurs du Pays s'efforcerent d'infpirer la même défiance à Pyrard. Mais il demeura ferme dans fa réfolution; & rien ne s'oppofant à fon départ, il prit un passeport du Samorin pour tous les lieux de sa dépendance où il devoit passer.

nieux ue a dependance ver i deve la gouvernançais front marché avec quelques Mon, a la mé é faire tent aprinciper dans que s'hout, a la mé faire ranferer dans que s'hout, a la mé la five tent a considerat pour les considerats par les considerats par les considerats par la plaute marce. Ils vincent l'appeller vers minuit; & lai laiffant le, cems de faire fes derniers préparatifs avec fes Compagnons, ils feignirent de l'aller attendre dans le lieu où il devoit s'embarquer. La Lune cotoi fort claire. Il fe mit en chemin avec les dux autres l'angois, chargés tous trois de leur bagage; & fivivant le bord de la Mer, ils marchérent quelque-cems fans obtacle. Mais lorfquils firent proche de l'Almadie, ils fe virent environnet sout-d'un-coup, d'une troupe de Chréciens du l'ays, amis des Porugais, qui s'écoient mis en embufacé pour les attendre, & qui

Eglife Portugaife de Calecut,gouver-

1 6 o 8.

Pyrard &c deux de fes Compagnon partent pou Cochin.

Ils font trahis par les Portugais,

(y) Il n'y a point d'endroit qui s'appelle Tananor. C'est sans doute une faute pour Ta-X. Part.

ner, Tanour, ou Tanaor, suivant que ce nom est écrit par différens Auteurs. R. de l'A. A.

PYRARD. 1608. Comment ils fondirent fur eux en criant matar, matar, c'est-à-dire, tue, tue, & leur donnant même quelques coups pour augmenter leur frayeur. Pyrard s'écria qu'il étoit Catholique, & les fupplia de ne pas le tuer du moins fans confession. Ils parûrent peu sensibles à sa prière, & le traitèrent de Luthérien. Enfuite l'ayant faisi au collet, lui & ses Compagnons, ils leur lièrent étroitement les mains par derrière, & les menacèrent de la mort, s'ils ouvroient la bouche pour parler. Ils leur tinrent l'épèe fur la gorge pendant plus d'une heure, pour le donner le tems de rendre compte aux Facteurs Portugais du succès de leur entreprise. Le Chef de ces Brigands étoit un Mêtif de Cockin, nommé Jean Furtado, qui étoit depuis quelque-tems à Calecut pour fe faire restituer un Navire que les Corsaires voilins lui avoient enlevé. Auffi-tôt que fon messager fût revenu, il fit dépouiller les trois François de tout ce qu'ils avoient apporté, & les fit jetter nuds & liés, dans une Almadie presque remplie d'eau, où ils s'imaginèrent d'abord qu'on vouloit les nover. Cependant il leur promit avec ferment de ne leur faire aucun mal. L'Almadie fût mife en mer. On s'avança jusqu'à la Côte de Chaly, où l'on prit terre. Furtado vouloit être informe, par fes Correspondans de Calecut, fi le Samorin étoit instruit de l'enlévement des François & comment il auroit recû cette nouvelle. Les éclaircissemens qu'il reçût, peu de jours après, lui cauférent peu de fatisfaction. Ce Monarque n'eût pas plutôt appris avec quelle violence on avoit traité trois Etrangers qu'il protégeoit, que faifant appeller les deux Jésuites, le Facteur & tous les Portugais qui étoient à Calecut, il les menaça de toute sa colère. Les Jésuites s'exculerent & rejettèrent cette trahifon fur Furtado. Il les fit jurer fur leur livre d'Evangiles, qu'ils n'y avoient pas eû de part; & tournant alors tout fon reffentiment contre Furtado, il ordonna que le Navire qu'il redemandoit

On s'adoucit en leur faveur.

Ils font conduits à Cochin & menacés de la mort. fût brûlé fur le champ & que l'entrée de Calecut lui fût fermée pour jamais. Malgré le chagrin qu'il recût de ces informations, il donna des habits Portugais à ses prisonniers, & prenant sa route par terre, il leur sit traverser le Pays & la Ville de Chaly pour se rendre à l'ananor. Les Portugais y avoient, comme à Calecut, une Eglife, un Jesuite & un Facteur. Furtado, avant que d'entrer dans la Ville, les fit avertir de son arrivée. Mais il apprit avec étonnement, qu'un des deux Jésuites de Calecut y étoit depuis deux jours, & que loin d'approuver fon entreprise, on lui reprochoit d'avoir irrité mal-à-propos le Samorin. Dans cet embarras, il prit le parti de fe tenir éloigné de Tananor & de faire embarquer les trois François dans une Almadie, pour les envoyer à Cochin fous la conduite de quelques Soldats. Il les affüra même qu'ils n'avoient rien à redouter, & qu'il écrivoir au Gouverneur de Cochin, des lettres qui leur feroient favorables. C'étoit une nouvelle perfidie; car dans l'espérance de couvrir son action & d'en tirer même quelque recompenfe, il marquoit au contraire qu'il les avoit pris fur Mer, où ils avoient tué quantité de Malabares, & qu'ils alloient à Marquaire-cofté pour y faire rebatir la Forteresse de Cognaly, que le Samorin, disort-il, avoit promise aux Hollandois. En effet, le bruit s'en étoit répandu. Pyrard & ses Compagnons naviguerent le reste du jour & pendant toute la nuit. Le lendemain à dix heures, ils arrivèrent à Cochin.

PENDANT qu'ils furent gardés fur le rivage, pour attendre le retour d'un

de leurs guides, qui étoit allé porter au Gouverneur, la lettre de Furtado. ils admirèrent la foule du peuple, que la curiofité amenoit pour les voir. Chacun leur difoit qu'ils feroient pendus le lendemain, & leur montroit une grande place, à droite de la Rivière en entrant dans la Ville, où l'on voyoit encore au gibet deux ou trois Hollandois, qui avoient cû depuis peu le même fort. Leurs habits n'étoient qu'une simple pièce de coton ; car, en les congédiant, Furtado leur avoit ôté eeux qu'il leur avoit fait prendre à Chaly. Bien-tôt ils virent paroître un Sergent Portugais, accompagné de fept ou huit esclaves armés de pertuisanes, qui les conduisit chez le Gouverneur. Ils y fürent interroges, & leurs reponfes fürent regardecs comme autant d'impostures. Cependant la semme & les filles du Gouverneur, qui obtinrent la liberté de les voir & dont Pyrard admira la beauté. parûrent touchées de quelque sentiment de compatition, qui les auroit portées, dit-il, à leur faire du bien, si la crainte ne les cût arretées. Ils sûrent menés de-là chez l'Oyior de Cidade, ou le Juge criminel, pour être traités comme des voleurs ; mais heureusement cet Officier refusa d'etre leur Juge, parce qu'ils étoient prisonniers de guerre. Enfin le Gouverneur les fit conduire dans la prifon publique, pour attendre l'occasion de les envoyer à Goa, devant le Tribunal du Viceroi des Indes.

PTRARTY 1608.

Le Gouverneur les fait renfermer.

Prifon de

La prison de Cochin se nomme le Tronco. C'est une grande & haute Tour quarrée, fous le toît de laquelle cft un plancher, avec une espèce de trappe qui ferme à elef, & par où l'on descend les prisonniers sur une planche foutenue par quatre cordes. On les retire de meme. La profondeur de cette espèce de puits est de six à sept toises. Il n'a pas de porte par le bas. & ne reçoit le jour que par une grande fenétre pratiquée dans le mur. qui est d'une brasse & demie d'épaisseur & sermée par de gros barreaux de fer, au travers desquels on peut passer un pain de la grosseur de deux livres. C'est par cette ouverture que le Geolier fournit aux Captifs, avec une forte de pelle à long manche, ce qu'on juge à propos de leur accorder. La grille de fer est triple ; c'est-à-dire, qu'il y en a une en dedans, une en dehors & une autre au milieu. Pyrard ne peut s'imaginer qu'il y aît de plus effrovable prison dans le reste du Monde. Loriqu'on l'cût fait monter au fommet de la Tour avec fes Compagnons, on écrivit leurs noms fur le regiftre commun. Ils observerent que ce sommet étoit une autre prison : & leur efpérance, pendant quelques momens, fût de n'être pas menés plus Ioin. Ils y trouverent un l'Iollandois qu'ils avoient viì aux Maldives, où il avoit perdu son Vaisseau, & qui avoit été tiré depuis peu de la prison d'en-bas en faveur d'une violente maladie, à la recommandation des Tésuites. Mais ils fürent beaucoup plus furpris d'y voir un Gentilhomme qui avoit été à Marseille, & qui parlant bien la langue Françoise, leur demanda des nouvelles de Mr. le Duc de Guife, au fervice duquel il avoit été. Il leur fit present d'une pièce d'or de la valeur d'une Cruzade. Enfin le Geolier les fit descendre dans la prison inférieure, qui contenoit alors cent vingt ou trente prisonniers, tant Portugais que Metifs & Indiens, Chrétiens. Mahométans & Gentils. L'usage, entre ces malheureux, est de choifir parmi eux un ancien auquel ils obeiffent. Chacun lui pave un droit d'entrée, dont il donne la moitié au Geolier, & fur lequel il est obligé d'en-Ll 2

Usages & misères de cette prison,

.

TTEARD.

trecenir une lampe devant une Image de Notre-Dame. La Meffe fe dit tous les jours de Fier, du côte extreeur de la grille. Comme ce lieu eft le plus fale & le plus infeêt qu'on puille fe repréienter, on a befoin d'une force extraordaire pour réfilte louje-tens aux vageurs empoifonnées qu'on y refipre. La lampe qu'on y entretient allumée pendant coute la nuit, s'éten fouvent faute d'air. On eff forcé, par l'excés de la chaleur, d'étre nud jour & nuit. A la verité quelques efclaves, payés par l'ancien, rafradichifient out le monde avec un eventail. Mais le principal foulagement, fans lequel on périroit des les premiers jours, vient d'une Confrerie Porragaife de Miffériorde, qui donne tous les jours à chauge prifonnier Chrétien un demiseages, c'eft-à-dire, la valeur de cinq fois, de aux autres, aux entre de la confre de la confre

Pyrard s'addreffe aux Jéfuites, dont ill éprouve la charité. Quelques prifonniera Portugais leur confeillérent d'écrire aux Pères fétites du College de Cochin. Le Supérieur ne tarda point à les venirviliter; de les ayant reconnus François de Catholiques, il entreprit d'obtenir 
leur liberte. Le Gouverneur lui repondit qu'ayant dejà cérit au Viceroi, il 
n'en écoit plus le maîtres; mais que fon deflein écoit de les envoyer à Gos, 
que dans l'intervalle il confenitoit qui fis inflant chargis, à condition que 
que de le conservalle de l'entre de l'ent

la liberte, fut pour observer ce qu'il y a de remarquable à Cochin.

einquante Mavires Portugais, qui venoient du Cap de Commonin & de Point de Galle dans Hille de Ceplan. Elle s'arreta au Port de Cochin pour, y prendre des rafraïchillements. Le Viceroi des Indea armoit tous les ans, vers le commencement de l'Elé, e qui arrivea umois de Septembre e, une Flotte de cent Galiotes, avec trois ou quatre Galieres, dont il envoyeit motife vers le Nord, julqu's Diu & Cambaye, pour garder la Couc & se faiir des Vailleaux qui tenoient la Mer fau pallipear. L'autre motife étoie l'Ille de Ceylan, Ainfi la Navagation n'écate overtre que pour les Portugais & leurs amis, les Arabes & les Infulaires de Sumatra, qui étoient en guerre continuelle avec eux, n'objent fortir de leur Potrs fains être enétas

Il est envoyé à Goa. ' Ce qu'il souffre dans cette soute.

de leur refifter.

La Flotte Portugaife devoit retourner à Goa, qui n'est qu'à cent lieues
de Cochin, au Nord. Pyrard ayant employé les Jétities pour obtenir d'y
ére embarqué avec les Compagnons, cette grace leur fit accordée; mais
le Gouverneur de Cochin commença par leur faire remettre, aux pieds,
des fers qui périouit trante ou quarante livers, & les livra dans exte et ein au
General. Fyrard cut le mailteur d'etre mis dans la Galiore d'un Capitaine
te de le comment de cochin de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta de la commenta de la com

les bons offices de la charité. Les Portugais mouillèrent à Cananor, qui est éloigné de Cochin d'environ quarante lieues; & ne s'y étant arrêtés que trois jours, ils arrivèrent à Goa au commencement de Juin.

PYRARIS 1608. ll arrivo à Goa.

#### C. II.

#### Arrivée de l'Auteur à Goa.

Ant d'infortunes & de maladies avoient réduit Pyrard & l'un de fes Compagnons dans un si trifte état, que lorsqu'on voulut leur ôter leurs fers pour les conduire devant le Général, il leur fût impossible de marcher. Un reste d'humanité sit prendre le parti de les porter à l'Hôpital du Roi. On les y plaça d'abord à la porte, sur des sièges, pour attendre les Officiers qui devoient leur en permettre l'entrée. Ils fûrent si frappés de la beauté de l'édifice, qu'ils le prirent moins pour un Hôpital que pour un vaste Palais. Cependant ils remarquerent au-dessus de la porte, l'inscription d'Hôpital du Roi, avec les armes de Castille & de Portugal, & une fphère. On les fit bien-tôt entrer dans un grand portique, où les Médecins vinrent les visiter. De-là ils surent transportes par un grand escalier de pierre, dans la chambre où ils devoient etre traités; & le Directeur général, qui étoit un Jésuite, ordonna qu'on leur sournît promptement toutes les

Etat de fa

commodités qui étoient convenables à leur fituation.

CE n'est pas sans raison que l'Auteur s'attache à de si légères circonstances. Comme il ne croit pas qu'il y aît au Monde un Hôpital comparable à celui de Goa, il en donne une description dont il espère que l'utilité se sera fentir, pour le bien public, à toutes les Nations où fon Ouvrage fera connu. Cet édifice est de fort grande étenduc & situé sur le bord de la Rivière. C'est une fondation des Rois de Portugal, avec un revenu de vingtcinq mille Pardas, qui valent, dit-il, chacun Vingt-cinq fols de nôtre moinoye, & trente-d ux du Pays, mais fort augmenté par les libéralités de divers Seigneurs. D'ailleurs, le feul fond royal est un revenu confidérable, dans un Pays où les vivres font à très-bon marché; & l'excellente adminiftration des léfuites qui le gouvernent, fert encore à le multiplier de jour en jour. Ils envoyent jusqu'à Cambaye, pour en faire apporter le froment & d'autres provisions. Les autres Officiers sont des Portugais & des Esclaves Chrétiens. Il y a quantité de Médecins, de Chirurgiens & d'Apoticaires, qui font obligés, deux fois le jour, de visiter les malades; mais aussi le nombre en cst fort grand, quoiqu'on n'y reçoive pas les Indiens, qui ont un Hôpital à part, ni les femmes, qui sont aussi dans un Batiment féparé. Lorsque Pyrard y fût admis, on en comptoit quinze cens, tous Portugais & la plûpart Soldats. Ils ont chacun leur lit, a deux pieds l'un de l'autre, composé de plusieurs matelats de coton & de taffetas. Les bre de combois ont peu d'élévation, mais ils font peints fort proprement de diverses modités couleurs. Chaque espèce de maladie a des chambres qui lui sont propres, & l'on n'y dresse des lits qu'à mesure qu'il y entre des malades. Tout le Linge est de coton, fort fin & fort blanc. On commence par raser le poil à ceux qui arrivent, dans toutes les parties du corps. On les laye foigneuse-

Lia

Defcription.

Grand nomqu'on y fournit aux ma-

PTRARD.

ment : après quoi rien n'est épargné pour les entretenir dans cette propreté. Le nombre des commodités qu'on leur fournit, forme un détail furnrenant. & tout est changé de trois en trois jours. Les étrangers n'ont la liberté d'entrer dans l'Hôpital que le matin, depuis huit heures jusqu'à onze, & l'après-midi depuis trois jusqu'à fix. Il est permis aux malades de manger avec leurs amis; & quand les ferviteurs s'apperçoivent qu'un ami vient les visiter, ils apportent quelque chose de plus que l'ordinaire. Ils donnent du pain autant qu'on en demande. Les pains y font petits, & l'on en porte trois ou quatre à un malade, quoique le plus fouvent il n'en puisse manger qu'un. Ce qui est desservi ne se presente jamais deux sois. On ne donne jamais moins d'un poulet entier, rôti ou bouilli; & chacun obtient ce qu'il demande, riz, excellens potages, œufs, poisson, confitures, & toutes fortes de chairs & de fruits, à moins que le Medecin ne lui en aît interdit l'ufage. Les plats & les afficttes font de porcelaine de la Chine. Après les repas, un Officier Portugais demande tout haut dans chaque chambre, si chacun a recu sa nourriture ordinaire, & s'il y a quelque sujet de

Ses Băti-

plainte. Les Batimens font d'une grande étendue. On y voit quantité de galerics, de portiques & d'agréables jardins, où les malades qui commencent à se rétablir ont la liberté d'aller respirer l'air. On leur fait changer de chambre à mesure qu'ils commencent à se porter mieux, & chacun est placé avec ceux qui font au meme degré de convalefcence. Au milieu de l'Hôpital cft une grande cour , bien pavée , dont le centre eft un bassin d'eau, où les malades vont quelquefois fe baigner. Toutes les parties de l'édifice font éclairées la nuit par un mélange de lampes, de lanternes & de chandelles. Au lieu de verre, les lanternes font d'écailles d'huitres, comme toutes les vitres des Eglifes & des maifons de Goa. Les gaieries font revêtues de fort belles peintures, dont les fujets font tirés de l'Hiftoire-Sainte. L'Hôpital a deux Eglifes, éclatantes de richesses & d'ornemens. En un mot, l'air de grandeur, de proprete & d'abondante qui régne dans cette belle fondation, forme un spectacle si magnifique, que le Viceroi, l'Archevêque & les principaux Seigneurs de Goa vont fouvent s'y pro-

Fausses des pérances des deux François. mener.

Dans l'cipace de vingt jours, Pyrard & îon Compagnon fe trouvèrent fi parfaitement rétablis, qu'diant fe promettre tout de l'humanité de leurs hocte, il ne doutérent pas que de fi heureux commencemens ne fullent comme le prébude de leur l'hocte par mois dout fois qu'on avoir et leur faint, quoire qu'il n'entre par mois dout fois qu'on avoir et leur faint, quoire qu'il n'entre par mois dout fois qu'on avoir et leur faint, quoire qu'il n'entre que de fairgue. Il s'e foignirent tous trois pour demander au Directeur la permifion de fe recirer. Loin de paroite memprefié à les fatisfaire, le Directeur employa, pendant trois mois, divers précextes pour retarder leur départ. Il n'ignoroit pas , remarque Pyrard, de quelle manière ils devoient être traites. Enfin, cédant à leur sinflances, il leur dit de le fuivre, puisqu'ils défroient fi ardemment de forit. Il les mena dans un magafin, où il leur fit donnet des habits neuds, & àctacun un Pardo, ou trente-deux fois du Pays. Il les prefia de déjeuner, malgre l'impatience qu'ils avoient de le quiter; é paroillant s'ettendrif fur

leur fort, il leur donna sa bénédiction. A peine se sût-il éloigné de leurs yeux, qu'ils se virent rudement saiss par deux Sergens accompagnés de feurs records. On leur lia les mains, & fans écouter leurs plaintes, on les conduifit dans une des prifons de la Ville. Le Geolier & sa femme étoient Metifs. Avant appris que ces trois étrangers étoient François & Catholiques, ils les traitèrent avec affez de douceur; & les prifons de Goa font d'ailleurs moins rigoureuses & moins insectes que celle de Cochin. L'ordonnance du Roi de Portugal oblige de nourrir tous les prifonniers de guerrc & les étrangers; mais une partie de l'argent qu'on leur destine est dérobée par les Officiers. Cependant les Confrères de la Miféricorde y fuppléent genereusement. Pyrard sc trouva moins misérable qu'il ne s'y étoit attendu. Après avoir passé un mois dans cette situation , il sût reconnu pour François par un Jésuite, qui venoit visiter les prisonniers, & dans l'entretien qu'il est avec lui, il apprit qu'il y avoit au Collège de S. Paul de Goa, un Jésuite François, qui se nommoit le Père Etienne de la Croix. Il ne balança point à lui écrire; & dès le lendemain cet honnête Missionnaire étant venu à la prison, le confola non-seulement par ses exhortations, mais par la communication même de sa bourse, & plus encore par la promesse de demander au Viceroi fa liberté & celle de ses Compagnons. Il étoit de Rouen. Son zele se refroidit si peu, qu'il ne cessa pas d'importuner, pendant l'espace d'un mois, le Viceroi & l'Archevéque. On lui répondit long-tems que les trois François méritoient la mort; qu'ils étoient venus aux Indes contre l'intention de leur propre Roi, & depuis la conclusion de la paix entre l'Espagne & la France. Le Viceroi paroissoit résolu de les envoyer en Espagne, pour y être jogés par le Roi même. Mais le Jésuite mit tant d'ardeur dans ses instances, qu'il obtint enfin la liberté des trois

I 60 8. Ils font remis en prifon.

Par quel hazard ils font delivrés.

prifonniers. ILS se crûrent sortis du tombeau. Cependant leur sort, en revoyant la lumière, fût d'être réduits à la qualité de Soldats dans les Troupes Portugaifes, & de vivre deux ans à Goa de la paye commune. Ils trouvoient à la vérité, beaucoup de fecours dans les maifons des Seigneurs, où l'ufage du Pays n'est pas d'épargner les vivres. Mais ils furent obligés de suivre leur Corps dans diverses expéditions jusqu'à Diu & Cambaye, & du côté opposé ju for au Cap de Commorin & l'Ifle de Ceylan. Ce fût dans les intervalles de ces courfes, que Pyrard s'attacha fouvent à recueillir ce qu'il observoit de plus remarquable dans la Capitale des Indes Portugaifes. Il confesse néanmoins, que s'il lui étoit resté quelqu'espérance de revoir jamais sa Patrie, il auroit apporté beaucoup plus de foin à ce travail. Mais depuis le jour de fon naufrage, il avoit vû fi peu d'apparence à fon retour, qu'il ne s'étoit jamais flatté férieusement d'une si douce idée. D'ailleurs les Portugais font si jaloux de tout ce qui appartient à leurs établissemens, que s'ils cûffent pû le foupçonner d'y porter un œil trop curieux, il devoit s'attendre à périr miférablement dans les horreurs d'une éternelle prison. Diversexemples lui fervoient de leçons. Il sçavoit qu'ayant pris vers la Côte de Melinde, la Chaloupe d'un Navire Anglois, dans laquelle ils avoient trouvé un Matelot de cette Nation la fonde à la main, ils avoient ôté la vie à ce malheureux par un cruel fupplice. Ainsi, loin de chercher à leur faire

Ils font engagés dans les Troupes Portugailes.

Remarques de l'Auteur fur fa fituation prendre une haute idée de fon épiri, il affechoir d'en marquer peu jufqu'à feindre de ne figavoir lien ni cérire, de de ne pas entrendre la langue Potavoir le ni céreire, de de ne pas entrendre la langue Potavoir quelque marque de haine ou de maturéla displotius pour lui, il ne dormoit tranquillement qu'après avoir obtenu par fes fervices, l'amitié de ceux qu'il redoutoit. Malgré course ces humilations, il lui est impossible, die-il, d'exprimer les affronts, les injures & les opprobres qu'il effuya dans une fi hongue expérié.

Sort du Croiffant & des douze François qui s'étoient fauvés des Maldives.

PENDANT Ón féjour à Goa, il apprit de quelques Anglois, qui avoient cé faits priónniers dans la Rivière de Surater, que le Creigliarl, fun des deux Vailfeaux avec lefquels il étoit parti de St. Malo, avoit mouillé dans Illé de Sainte Helene à fon retour, éque fe trouvanten fort manurais état, il avoit tenté de furprendre un Navire Anglois qui avoit relàché dans la même rade. Les Anglois, plus foibles d'hommes, fe dérobèrent pendant la nuit. Le Creigliar, qui faifoit eau de toutes parts, ne pit arriver en France, è de feuva fei marchaiffe que par un evenement dont l'Auteur fit informé dans un autre lieu. Il apprit auffi, à Goa, que le Maitre d'on propre Vailfieau & les name Marclois qui s'étotient échappés des Maldives, ecolent arrives à Ceylan, Pays de la dépendance des Fortugais, et ceux qui récloien, les uns s'écoint enchappes pour le Portugal, & les autres avoient pris parti dans les Troupes de la meme Nation.

La qualité de Soldat faifant aufit four les fortune de Pyrard, il flut obli-

Voyage de Pyrard en qualité deSoldat dans l'isse de Ceylan.

gé de suivre les Armées Portugaises dans plusieurs courses, qui lui donnérent occasion de visiter non-seulement la Côte où Goa est située, mais encore l'Isle de Ceylan, Malaca, Sumatra, Java, plusieurs autres Isles de la Sonde, & les Molugues. Cevlan lui parût une fort grande Isle. Il lui donne son étendue du Midi au Septentrion. Sa pointe australe regarde le Cap de Commorin, entre lequel & la Côte de l'Ifle, la Mer est si basse que les Navires n'y peuvent paffer. C'est, au jugement de Pyrard, la plus belle & la plus fertile partie du Monde. Les Portugais y avoient deux Fortereffes, Colombo & Point de Galle, gardées toutes deux par quelques Trou-pes, dont la plûpart des Soldats font des criminels, auxquels ce bannissement tient lieu du fupplice qu'ils ont mérité. Leur Commandant genéral fe nommoit Dom Jerûme Arzebedo. Entre plusieurs Rois qui gouvernent l'Isle, les Portugais en avoient enlevé un & l'avoient mené à Goa, où l'ayant converti au Christianisme, ils lui avoient donné une pension considérable pour fon entreticn. Enfuite, dans la confiance qu'unc longue habitude leur fit prendre à son caractère, il sût renvoyé à Ceylan, de l'avis du Conseil des Indes, pour y commander fous la protection du Roi d'Espagne. Mais à peine y cut-il passe deux ans, qu'ayant abandonné la Foi Chrétienne, il sit la guerre aux Portugais. Il avoit pris au Baptême le nom de Dom Juan, & fes Etats étoient aux environs de Point de Galle, qui cst un Cap fort avance au Midi. Vers le même tems, trois Vaisseaux Hollandois mouillèrent l'ancre à Point de Galle; & n'ignorant pas la trahifon de Dom Juan, ils se flattèrent de la faire tourner à l'avantage de leur Nation, en succédant aux droits des Portugais. L'amitié fût aisément contractée. Les Hollan-

Trahifon d'un Roi qui s'étoit fait Chrétien.

dois, féduits par de belles promeffes, descendirent librement, & leur Général ne fit pas difficulté d'affifter avec plus de foixante de fes gens, à un festin solemnel que le Roi lui offrit dans son Palais. De part & d'autre, il ne manqua rien aux apparences de bonne-foi, ni à la magnificence de la fète. Mais, pendant le dessert, tous les Hollandois sûrent massacrés. Leurs Navires auroient été faisis, si quelques Matelots heureusement échappés, n'y fûssent retournés affez tôt pour faire couper les cables & mettre à la voile, en abandonnant les autres. Dom Juan se proposoit, par cette persidie, de faire sa paix avec les Portugais; & Pyrard apprit d'eux-mêmes, non-feulement qu'ils avoient mis leur réconciliation à ce prix, mais qu'ils lui avoient promis une partie des richesses Hollandoises, à condition qu'il leur livrât les trois Navires (z). Ces Rois de Ceylan étoient fi peu fidéles dans leurs Traités & leurs alliances, que les Portugais avoient pris le parti de leur faire continuellement la guerre. Elle étoit cruelle; car outre les rencontres, qui étoient fanglantes dans un Pays couvert, où il falloit toûjours marcher la hache & la ferpe à la main, il n'y avoit aucune convention d'humanité pour les prisonniers. Les Portugais tuoient sans pitié tous ceux qu'ils ne jugeoient pas propres pour l'esclavage, & los Insulaires coupoient le nez aux Portugais dont ils ne pouvoient tirer de fervice, par un principe de la Religion du Pays, qui ne leur permet pas de tuer un prisonnier sans défense. Pyrard admire que les deux garnisons Portugaises n'eussent jamais été forcées par leurs ennemis, quoique les Forteresses fussent exposées à

PYRARD. 1600. Il fait maf-Hollandois.

des Siéges continuels. DE Cevlan, la Flotte se rendit à Malaca, Ville que les Portugais avoient fortifiée foigneufement, comme la principale clef de la Navigation & du Commerce à la Chine, au Japon, aux Moluques & dans toutes les Isles voifines de la Sonde. Aussi passoit-elle alors pour la plus riche des Indes, après celles de Goa & d'Ormuz. Elle apportoit tant d'incommodité aux Anglois & aux Hollandois, que peu d'années auparavant, ces derniers l'avoient attaquée avec toutes les forces qu'ils avoient dans ces Mers; mais ils avoient ctc forces de lever le Siège par Alphonfe de Castro, quojqu'ils eûssent détruit une partie de sa Flotte, dans un combat si opiniatre, que tous les Capitaines Portugais avoient ordre de se brûler ou de se perdre. pour détruire un Navire ennemi. Malgré la richesse de Malaca, qui y attire un prodigieux nombre d'étrangers, le féjour en est si dangereux, qu'après y avoir paffé quelques annécs, on n'en fort qu'avec une couleur plombée & des infirmités qui durent toute la vie. Les uns y perdent les cheyeux, d'autres la peau. Pyrard observa que les Naturels mêmes y sont fujets à quantité de maladies, & regarde ce lieu comme le plus mal-fain des Indes.

L'Auteur vi-

IL ne fit que paffer à la vûe des deux grandes Isles de Sumatra & de Ja- Isles de Mava, pour aller mouiller dans celle de Madure, qui est au Nord de la se- dure & de conde. Elle est petite, mais si fertile en riz, qu'elle en fournit plusieurs Baly. Isles voisines. Sa Ville, qui se nomme Arosbay, est agréablement bâtie & revêtue de bonnes murailles. Les Habitans font armés & vetus à

(2) On verra le détail de ces évenemens dans d'autres Relations. X. Part. Mm

# 274 VOYAGE DE PYRARD

PRARD. la manière des Javanois. L'Îfle de Baly, où la Flotte alla prendre des rafraichiffemens, & qui est à l'Orient de Java, est abondante en voiaille & en excellens pores. Enfin l'on toucha aux Molugues, d'où l'on revint au Port de Goa.

Voyage d'Ormuz & de Cambaye, Commerce d'Ormuz.

DANS un autre Voyage, Pyrard suivit les Portugais à Ormuz & à Cambaye. La petite Isle qui porte le nom d'Ormiz, étoit alors, après Goa, le plus riche établissement des Portugais dans les Indes, parce que c'étoit le paffage de toutes les marchandifes des Indes, de la Perfe, de la Syrie & de tout le Levant, dans le Commerce mutuel de toutes ces Régions. Il venoit d'Ormuz à Goa des perles fines, qui se pechent dans ce Detroit, & qui font les plus groffes, les plus nettes & les plus précieufes de l'Univers. Il en venoit quantité d'une monnoye d'argent qui s'appelle Larins d'Ormuz, & qui passe pour le meilleur argent du Monde ; des soyes de Perse, en fil & en étoffe; des tapis d'un travail admirable; des chevaux d'Arabie & de Perfe, tout converts de riches harnois d'or, d'argent, de foye & de perles, & plus estimés encore à Goa par leur propre beaute; toutes fortes de fucre, de conferves, de marmellades, de paffes ou de raifins fecs de Perfe & d'Ormuz; quantité d'excellentes dattes; des camelots ondés de Perfe & d'Ormuz, faits de la laine de ces grands moutons qui ne l'ont pas frifée comme les nôtres; d'autres étoffes & toutes fortes de capes & de manteaux de la meme laine. Mais rien ne caufa plus d'admiration à l'Auteur, que la multitude & la variété infinie de drogues, tant médicinales qu'aromatiques, qui se rassembloient de toutes parts dans la Ville d'Ormuz. Il ne lui parût pas furprenant, que les Gouverneurs, à la fin de leur administration qui dure trois ans, revinssent avec plus de six cens mille écus dans

Richeffe des Gouverneurs Postugais d'Ormuz,

> voulût emprunter de lui cinquante mille écus, qu'il promettoit de lui faire rendre en Portugal. Il le refufa ; & le Viceroi lui ayant repréfente que c'étoit pour le payement d'une Armée navale, qu'il étoit obligé d'envoyer contre les Malabares. Coutinho répondit qu'il étoit capable d'équiper luimême une Armée & de la conduire pour le fervice du Roi, mais qu'il ne fe reposoit pas de l'emploi de son argent sur le zèle d'autrui. L'Auteur raconte que le frère du Roi d'Ormuz avoit pris le parti de fe rendre à Goa dans un Navire chargé de richesses, sous prétexte d'embrasser le Christianisme, mais au fond parce qu'il avoit eû quelque démelé avec le Roi son frère. Il avoit demande du secours aux Portugais pour obtenir le partage de sa naissance, & la Flotte où Pyrard étoit embarqué lui sit rendre la justice qu'il desiroit. Mais pendant qu'il étoit à Goa, où il différoit de jour en jour à recevoir le Baptême, il se rendit coupable d'un crime qui blesse la nature, avec un jeune Ecolier Portugais qu'il avoit féduit par ses préfens. L'Inquisition le fit arrêter. En vain se hâta-t-il de se faire baptifer par les Jesuites & promit-il cinq cens mille écus à l'Eglise. C'étoit offrir ce qu'on étoit fur d'obtenir par son supplice. Il fut condamné au feu, & le jeune Portugais fût abandonné aux flots de la Mer dans un tonneau.

> leurs coffres. Celui qui l'étoit alors se nommoit Dom Pedio de Coatinbo. Comme il touchoit à la fin de son terme, il prit l'occasion de la Flotte pour retourner à Goa. Dom André Furtado de Mendoza, Viceroi des Indes,

L'Inquifition condamne su feu le frère du Roi d'Ormuz,

1600.

Daman . Baffaim & Chaul,

Cambaye &

La Flotte ayant relâché à Cambaye, Pyrard n'y trouva pas moins de fuiets d'admiration qu'a Ormuz, dans la beauté de la Ville & dans la grandeur du Commerce. C'est le lieu du Monde où l'on se connoît le mieux en perles & en toutes fortes de pierreries, & c'est aussi, de toutes les Indes, le Pays dont les Habitans ont le plus de politesse. Ils envoyent deux fois l'année, à Goa, jusqu'à trois ou quatre cens Vaisseaux, qui portent le nom de Caffiles (a) de Cambaye, & qui font attendus des Portugais comme la Flotte des Indes l'est en Espagne. Cambaye est d'ailleurs un grand Royaume, dont la Ville Capitale porte le nom. Elle est fituée au fond d'un Golfe, qui a vingt lieues de largeur à fon embouchure. On rencontre, au Nord, à vingt lieues de l'entrée du Golfe & fort près de la terre, l'Itle de Diu, célèbre établiffement des Portugais. Depuis Cambave jusqu'à Goa, ils n'avoient sur la meme Côte que trois autres l'orteresses : Daman, Baffaim & Chaul; car Dabul, qui fuit Chaul, n'étoit pas de leur dépendance, quoiqu'ils y eussent un Facteur. La Flotte mouilla successivement dans tous ces Ports. Daman fournit beaucoup de riz à Goa. Baf-

faim envoye du bois de construction pour les Maisons & les Navires, avec une forte de pierre de taille, belle & dure, dont les Eglifes & les Palais de cette superbe Ville sont bâtis. Chaul, beaucoup plus riche par la variété & l'abondance de ses marchandises, donne particuliérement une espèce de foye, qui est plus estimée à Goa que celle de la Chine.

A l'approche de l'Hyver, les Portugais ne penferent qu'à prévenir les vents, qui deviennent régulièrement contraires dans ces Mers. Le Général, fatisfait des fervices de Pyrard, lui avoit promis fa recommandation auprès du Viceroi, pour lui faire obtenir la liberté de retourner en Europe au départ des Caraques. Ses Compagnons étant compris dans cette promesse, ils formoient tous trois les mêmes vœux pour l'heureuse navigation de la Flotte. & le moindre vent qui pouvoit les éloigner de Goa-leur caufoit de mortelles allarmes. Ils y arriverent enfin. Mais tandis qu'ils se repaissoient de leurs espérances, le Viceroi, sur quelque défiance qu'il concut des étrangers qui se trouvoient dans la Ville, nt arrêter tous ceux qui croit toucher n'étoient pas venus aux Indes dans les Navires de Portugal. Quelques An- à fa liberté, glois arrivés nouvellement, fûrent conduits les premiers dans une étroite prison, & les trois François ne sûrent pas exempts du même sort. Il sall'at recourir aux Jéfuites, qui recommencerent leurs follicitations à la Cour du Viceroi. Pyrard nomme le Père Gaspard Aleman, qu'on honoroit de tître de Père des Chrétiens; le Père Thomas Stevens (b), Anglois de Nation; le Père Jean de Cenes, de Verdun; le Père Nicolas Trigant (c), de Douai ; & le Père Etienne de la Croix , de Rouen. Leur zèle fût ii actif &

Pyrard eft remis en prifon iorfqu'il

(a) C'est une faute. Il faut Caffila (1); C'est , le nom qu'on donne à une troupe de Mar chands, ou de passagers, qui voyagent enfemble, par terre ou par mer. Il fignifie

(1) Il y s dans l'Original , Coffier, R. d. E.

Latin , l'Hiftoire de l'Expedition Chretienne faite à la Chine, R. de l'A. A.

le premier Tome de ce Recueil,
(c) Ou Trigault, plus connu par fon
nom Latin Trigautius. C'ett lui qui après

fon retour de la Chine en Europe , écrivit en

Mm 2

la même chofe que Caravanne. R. de l'A. A. ( b ) C'est un témoignage en faveur de ce Miffionnaire, dont on a vu la Relation dans

Pyrard.

si pressant, que dans l'espace de six semaines, il sit ouvrir aux trois François les portes de leur prison.

Arrivée des Caraques du Portugal.

Avan' la fin de l'Hywer, on vit arriver au Port de Goa, quatre grandes Caraques, chaucue du port d'environ deux mille conneux. Elle étoient parties de Lisbonne au nombre de cinq ; mais syant été féparées par les tempetes à la hauteur du Cap de Ronne-Elpérance, Dem Manuel de Menga, leur Amiral ou Capitanti-nujor, ignoroit ce que la cinquième étoit devenue. Chacun de ces Bátimens portoit juliqu'à mille perfonnes, tant Soldat de Matelots, que Gentlishommes de Marciandis, mais à-peine en refloi-il trois ens fur chauge Caraque, de la plipart accublé e maladies. Il apporter en la comme de Caraque, de la plipart accuble de maladies. Il apporter que ma de la comme d

Difficultés qui arrêtent encore l'Auteur. notre le rays.

Inotre le rays.

Inotre

Il obtient enfin la liberté de partir. L'ancien Viceroi prend le commandement des Caraques,

Quartix mois firent employés à reparer les Caraques. Elles firent equipées pour le retour de chargées de poivre. Dom Antoine Furrado de Mendoza, qui fortoit de l'adminittration, en devoit prendre le commandement jufqu'à Lishonne. On étoit perfuiade que ce Seigneur, qui fotti malade depuis long-tems, avoit été empoifonné par la main d'une femme. L'ufage des posinos lents et commun dans les Indes. C'écot in faammoins un des plus grands Hommes que le Portugal ett employé dans la dignité de Vicerol. Il écoit veun fort jeune à Goa, d'à la fortane I avoit accompagné dans toutes les guerres. Le Roi d'Espagne ne l'avoit rappellé que fur fa freviecs. Aufli promettoi-el la peuple, dont il écoit adoré, de reveuir aux Indes lorfqu'il auroit fatisfait aux ordres du Roi. Mais il n'acheva pas fon Vovage. La mort le furprit fur Mer., à la vue des files Acores.

Mort de ce Vicerol.

> MALGRÉ les promesses du Viceroi, Pyrard & ses Compagnons ne purent obtenir des vivres. Leur passeport contenoit seulement un ordre aux Officiers de la quatrième Caraque, de les saire embarquer avec leur bagage,

& de leur donner une certainc mefure d'eau & de bifcuit, telle qu'elle est règlée pour les Mariniers. Le Roi fournissoit toutes les commodités à ceux qui alloient aux Indes; mais il n'accordoit que du biscuit & de l'eau à ccux qui en revenoient, dans la crainte que trop de facilité pour le retour ne fit perdre à quantité de Portugais l'envie d'y demeurer.

1610.

### C. III.

## Retour de l'Auteur en Europe.

EMBARQUEMENT se fit la nuit du trentième de Janvier 1610; & des quatre Caraques, la quatrième étant la feule qui fût parfaitement equipée, partit aussi la première, sous le commandement du Capitaine Antonio Barofo. On y reçût, avec les trois François, un Flamand, qui pour s'afflirer des vivres, accepta des gages en qualité de valet, que les Portugais nomment Grometto. Pyrard, qui croit ici le détail nécessaire pour l'instruction de ses Lecteurs, raconte qu'il observa d'abord avec étonnement, la grandeur du Navire. Il le compare à un Château, non-feulement par fon étendue, mais encore par le nombre d'hommes qu'il portoit & par la quantité incroyable de ses marchandises. Il en étoit si chargé, qu'elles s'élevoient presqu'à la moitié du mât & qu'il restoit à peine des passages pour marcher. Quatre jours fe pafferent avant qu'on mit à la voile. Dans cet intervalle, on n'entendit que le bruit des instrumens de musique, de la mousqueterie & du canon, d'une infinité de barques où les Portugais de la Ville venoient dire adieu à leurs amis; d'autant plus qu'une Flotte, qui alloit faire la conquête de Coesme entre Sosala & Mozambique, étoit prête alors à lever l'ancre. Le lendemain de l'embarquement, un Officier voyant Pyrard oifif. tandis qu'on travailloit au Navire, lui donna un fouflet & le traita de Luthérien, avec menace de le jetter dans la Mer, s'il ne se rendoit pas plus utile au bien public. Cette leçon lui donna de l'ardeur pour le travail. En effet, d'environ huit cens personnes qui étoient sur la Caraque, en y comprenant les esclaves & soixante semmes Indiennes ou Portugaises, il y en avoit peu qui ne parûffent empressés pour la sûreté commune. On avoit reçû aussi deux Cordeliers, qui avoient demandé secrétement à s'embarquer, fans la permission de l'Archevêque ni de leur Supérieur, & qui avoient neanmoins affez d'argent pour payer leur pention. Elle est, pour chaque personne, de trois cens Pardos, qu'il faut compter d'avance.

En fortant de la barre de Goa, on apperçoit, à douze lieues vers le Nord, des Isles fort séches & comme brûlees, que les Portugais nomment Islus-quimados, écueils dangereux pour la Navigation. C'est la première terre qu'on découvre en venant de Lisbonne à Goa. Lorsqu'on fût à la voile, Pyrard & ses Compagnons, qui s'étoient attendus d'être traités comme fur les Vaiffeaux François, fûrent extrêmement furpris de ne voir donner aux gens de l'équipage qu'une petite portion de pain & d'eau. Avant vre de biscult compté jusqu'alors qu'on leur fourniroit des vivres, ils n'avoient pris qu'une petite quantité de rafraîchiffemens, qui ne leur devoient pas durer plus de quatre jours. Ils se présentèrent au Capitaine & à l'Ecrivain, & leur Mm 3

Obfervations de l'Auteur fur les ufages des navigation.

Perard & fer Com

1615.

Friponerle des Officiers Portugais.

montrérent leur passéport, qu'ils n'avoient fait voir encore qu'aux gardes du Navire en y entrant. Le Capitaine parût étonné d'avoir trois François fur fon bord. Mais il le fût beaucoup plus, de trouver que le paffeport n'étoit pas dans la forme qui ordonne des vivres, quoique l'ufage foit de nourrir aux dépens du Roi, ceux qui font embarqués par fes ordres. Il plaignit les François de n'avoir pas mieux pourvù à leurs befoins, & s'emportant contre le Viceroi & les Officiers, ils les traita de voleurs, qui ne manqueroient pas de mettre, dans leurs comptes, la nourriture des trois Etrangers comme s'ils l'avoient reçûe. Il ajoûta que le pain & l'eau qu'on leur donneroit pendant la route, feroit une diminution de la portion des Mariniers. Cependant leur fituation infpira tant de pitié à tous ceux qui en furent informés, qu'elle leur attira du moins un traitement fort doux, Leur mifère fût respectée; mais ils eurent beaucoup à fouffrir du côté de la nourriture. On leur donnoit par mois, trente livres de bifcuit & vingt-ouatre pintes d'eau; & comme ils n'avoient pas de lieu fermé pour y garder cette provision, il arrivoit souvent qu'on leur en déroboit quelque partie, fur-tout pendant la nuit, où ils n'avoient pas même de-quoi se mettre à couvert de la pluye. Une autre incommodité, qui n'étoit pas moins nuitible à leur repos qu'à leurs alimens, étoit la multitude d'une forte d'infectes aîlés, fort femblables aux hannetons, qui font un tourment continuel pour ceux qui reviennent des Indes, parce qu'on les en apporte. Ils jettent une puanteur insupportable lorsqu'on les écrase. Ils mangent le biscuit; ils percent les coffres & les tonneaux; ce qui eaufe fouvent la perte du vin & des au-

tres liqueurs. La Caraque étoit remplie de ces fâcheux animaux. Pyrard trouvoit d'ailleurs le biseuit Portugais de très-bon goût. Il est aussi blanc, dit-il, que nôtre pain de Chapître. Austi n'y employe-t-on que le pain le plus blanc, qu'on coupe en quatre morceaux plats, & qu'on remet deux fois au feu pour le cuire. Tout le monde avoit la même portion d'eau que les Officiers du Navire. L'épargne est recommandée sur cet article, parce que la provision générale ne durant que trois mois, on se trouve réduit à de terribles extremites lorsque le Voyage est beaucoup plus long. Quelques honnétes gens invitoient quelquefois les trois François à manger avec eux,

lés, Pyrard ne mangeoit qu'avec précaution, paree qu'avec fi peu d'eau par jour, il eraignoit la foif dans les calmes & les grandes chaleurs qu'on fouffroit continuellement. Dès les premiers jours, le Capitaine avoit pris

de police & nommé des Capitaines de garde pour les faire observer. Son autorité se bornoit à faire emprisonner les coupables, ou à leur faire donner l'estrapade. Dans les différends civils, il pouvoit juger définitivement les

trois François, qu'ils regardoient comme leurs amis, ou que dans leur pré-

Infectes allés qui les Vaiffeaux au retour des Indes.

cordes à l'Au- ou leur envoyoient ce qui fortoit de leur table. Mais les vivres étant fa-

de la Caraque. les noms de tous ceux qui étoient dans le Navire. Il avoit donné des ordres

Allarme des Portuguis.

caufes qui ne paffoient pas cent écus. Après neuf ou dix jours de Navigation, l'allarme se répandit sur la Caraque, à la vûe de trois Vaisseaux qui venoient du côté de l'Arabie vers les Maldives. On les prit pour des Hollandois; & la plûpart des gens de l'équipage se fouvenant d'avoir été maltraités par cette Nation, le ressentiment & la erainte les faifoient déjà penfer à tourner leur vengeance fur les

vention ordinaire ils comprenoient avec eux fous le nom de Lutheranos. Quelques-uns proposoient de les jetter dans la Mer. Mais cette petite Escadre avant fuivi tranquillement sa route, on jugea que c'étoient des Arabes,

PYRARD. 1610.

qui alloient aux Maldives ou à Sumatra.

Tempête. pour d'autres

L E 15 de Mars, à la hauteur de vingt degrés du Sud, on découvrit, vers la pointe du jour, l'Isle Diego Rodrigue, qui n'est éloignée que d'environ quarante lieues de Madagascar du côté de l'Est. Cette Isle étant inhabitée, rien n'obligeoit d'y relacher, lorfqu'on y fût jetté par une furieufe tempete, qui dura cinq jours avec la même violence & qui mît la Caraque dans le dernier danger. Le Maître ne se vît pas plutôt délivré de cette crainte, qu'appréhendant d'y retomber vers la Terre de Natal & le Cap de Bonne-Espérance, il sit descendre en bas toute l'artillerie & la Chaloupe. Enfuite il fit lier la Caraque avec des cables, par la poupe, le milieu & la proue. Ces cables, qui prennent ainfi tout le corps du Vailleau, par deux ou trois tours qu'on leur fait faire en dehors fous la quille, serrent merveilleufement toutes les parties. Après la tempête, une Dame Portugaife, belle & de l'age de trente ans, accoucha fi malheureusement, qu'étant morte avec fon fruit, elle n'eût pas d'autre fépulture que la Mer. Pyrard fe trouva le cœur aff-z fensible, dans sa malheureuse situation, pour être vivement touché de ce spectacle.

Terribles quels la Caraque est expo-

· On paffa la Terre de Natal fans effuver aucun outrage de la Mer & des vents. Mais les grandes affictions étoient réfervées au Cap. Pyrard ob- dangers auxserve qu'on étoit parti trop tard de Goa. L'usage est de se mettre en mer à la fin de Décembre ou au commencement de Janvier, & ceux qui s'en fée pendant écartent ne manquent pas d'être exposés à tout ce que la Mer a de plus re- deux mois. doutable. Il feroit inutile de s'étendre, avec l'Auteur, sur tous les obstacles qui retinrent deux mois la Caraque à la vûe du Cap de Bonne-Espérance, & qui la rendirent le jouet pitoyable des vents & des flots. Elle étoit fi ouverte, que dans un fi long espace de tems, les deux pompes ne fûrent abandonnées ni nuit ni jour. Quoique tout le monde y travaillat, jufqu'au Capitaine, on ne pouvoit fuffire à vuider l'eau qui entroit de toutes parts. La grande vergue se rompit deux fois par le milieu, & les voiles surent mifes plufieurs fois en piéces. Trois Matelots & deux Esclaves, fûrent emportés au loin dans la Mer. Le péril devint si pressant, qu'on résolut de foulager le Vaisseau en jettant toutes les marchandises; mais cette fatale nécessité fût l'occasion d'un autre défordre. Comme il falloit commencer par les coffres & les ballots qui s'offroient les premiers, il s'éleva une si furieufe querelle, qu'on en vint aux coups d'épée. Le Capitaine, quoiqu'appellé par d'autres foins, fût contraint d'employer tous fes efforts pour arréter les plus furieux, & de leur faire mettre les fers aux pieds. Ce qui augmentoit la douleur & les regrets, c'est qu'en arrivant à la vûe du Cap, on n'auroit eû befoin du même vent que fix heures de plus pour le doubler.

On penfe #

Dans cette extremité, qui paroiffoit fans remède, le Capitaine ayant tenu conseil avec les Gentilshommes & les Marchands, tout le monde pan-retourner aux choit à retourner aux Indes; d'autant plus qu'il étoit défendu, par le Roi d'Espagne, de s'efforcer dans cette faifon, de doubler le Cap de Bonne-Espérance, & qu'en supposant meme qu'on y pût arriver, il étoit impossible à

PURARD. 1610.

un Batiment tel que la Caraque, d'y aborder & d'y prendre Port. Mais les Pilotes combattirent cet avis, parce que la Caraque n'étoit pas en état de recommencer une fi longue route, fur-tout ayant à repaffer la Terre de Natal, où il falloit s'attendre à de nouvelles tempétes. On fe trouvoit affez près de la terre pendant le confeil. A peine fut-il fini, qu'on y fût pris d'un calme qui rendit les voiles inutiles pour fe retirer au large. La Caraque fût portée, par l'agitation des flots ou la violence des courans, dans une grande Baye, dont il étoit impossible de fortir fans le fecours du vent. Cependant on vovoit fur les Côtes, un prodigieux nombre de Sauvages, qui paroissoient s'attendre à profiter des débris du Vaisseau. Le Capitaine exhortoit dejà tout le monde à prendre les armes, & l'on étoit également occupé de la crainte de se briser contre la Côte & de celle de tomber entre les

mains de ces Barbares. Mais le Ciel permit, dans ce danger, qu'il s'éle-

Autre danger caufé par un calme.

On double enfin le Cap de Bonne-Efpérance. Comèdie Portugaife.

vât un petit vent de terre qui fauva la Caraque en la jettant hors de la Bave. CE ne fût que le dernier jour de Mai, après quantité d'autres infortunes, que le vent devint propre à doubler le Cap. Les Pilotes reconnûrent le lendemain qu'on l'avoit passé, & la joye commença aussi tôt à renaître dans l'équipage, avec l'espérance d'arriver heureusement à Lisbonne. Les Portugais ne s'y livrent jamais qu'après avoir paffé le Cap, & fe croyent tolijours menaces avant cela, de retourner fur leurs traces. On rendit à Dieu des graces folemnelles, auxquelles on joignit la repréfentation d'une trèsbelle Comédie, suivant les termes de l'Auteur, qu'on avoit apprise & répetce depuis Goa jufqu'à ce jour, pour la jouer après avoir doublé le Cap. Cependant, fur un nouveau confeil, on prit la réfolution d'aller relacher dans l'Ille de Sainte Helene. L'eau douce commençoit à manquer; la Caraque étoit ouverte de toutes parts; & quoiqu'on fût à fix cens lieues de cette Isle, c'étoit la terre la plus proche où l'on pût aborder. Le Capitaine craignant d'y trouver des Hollandois, fit remonter tous les canons, qui étoient au nombre de quarante pièces de fonte verte, & tout le reste sut mis en état de défenfe.

On aborde à l'ille de Sainte Heleı.c.

On aborda le 25 de Juin, à l'Isle de Sainte Hélene. Il n'y avoit aucun Navire; mais on trouva dans la Chapelle (d) une lettre des trois autres Caraques, qui avoient abordé à ce Port dans le cours d'une navigation beaucoup plus heureufe. Elle étoit accompagnée d'une autre lettre, qui avoit été laissée par une Caravelle envoyée d'Elpagne, pour s'informer du fort de la quatrième Caraque, & qui étoit retournée en Espagne après avoir perdu Changemens l'espérance de la voir arriver. Pyrard étant descendu au rivage, fût étonque Pyrard y ne du changement qu'il remarqua dans la Chapelle. En paffant pour aller aux Indes, il y avoit vû un fort bel Autel, des tableaux & d'autres ornemens. Devant la porte, il y avoit une grande Croix de pierre de taille, que les Portugais y avoient apportée de Lisbonne. Tout avoit été brifé par les Hollandois, moins en haine de la Religion que pour se vanger des Portugais, qui ôtoient toutes les lettres & les inscriptions que les autres y laissoient. Ils y avoient mis un billet, qui contenoit ces deux lignes: Portugais, laissez nos Inscriptions & nos Lettres; nous laisserons vos Croix & vos Ta-

trouve. Effet fingu-Her de la jaloufie des Nations,

(d) Au premier Tome de ce Recueil.

bleaux.

bleaux. Mais les gens de la Caraque ne marquèrent que du dédain pour cette proposition. Ainsi tout étoit détruit par des aversions & des jalousies

mutuelles. Les arbres mêmes n'étoient pas épargnés.

CEPENDANT l'équipage de la Caraque rebâtit l'Autel & l'orna de nou-veaux paremens. L'origine de cette Chapelle étoit aussi ancienne que la fur site. l'auteur découverte de l'Isle; mais personne ne pensant encore à s'établir dans un jene, lieu si desert, elle servoit moins aux exercices de Religion qu'à conserver les avis que les Voyageurs fe donnoient mutuellement. Cependant on affûra Pyrard, que quatre Esclaves de différent sexe s'étant dérobés de leur bord. avoient été long-tems dans l'Isle sans qu'on les y pût trouver, parce qu'en voyant arriver les Vaisseaux, ils se retiroient dans des lieux inaccessibles. Ils y multiplièrent jusqu'au nombre de vingt, & par degrés ils y auroient formé une Nation, si les Portugais, irrités du ravage qu'ils faisoient dans les fruits, n'eûssent employé la sorce & l'adresse pour les prendre. On rapporta auffi à Pyrard, l'hiftoire du célèbre Hermite, qui y avoit mené pendant quelques années, une vie picuse & solitaire. Mais au lieu du récit qu'on a déjà fait des circonstances de sa fin, on lui dit qu'un ordre du Roi d'Espagne avoit fait ramener cet Hermite en Portugal, parce que faifant un grand trafic de peaux de chévres, il en tuoit un si grand nombre, qu'avec le tems

il en auroit éteint l'espèce. CETTE lile, qui n'a que cinq ou fix lieues de circuit (e), est entourée de grands rochers, contre lesquels la Mer bat sans cesse avec beaucoup de furie, & qui retiennent, dans leurs concavités, de l'eau que la chaleur du Soleil épaifit & change en un fort beau fel. L'air y est pur & les eaux fort faines. Elles descendent des montagnes en plusieurs gros ruisseaux, qui n'ont pas beaucoup de chemin à faire pour se jetter dans la Mer. On trouve. dans un li petit espace, des chévres, des sangliers, des perdrix blanches & rouges, des ramiers, des poules d'Inde, des saisans & d'autres animaux. Mais ce qu'il produit de plus utile à la Navigation, est une quantité extraordinaire de citrons, d'oranges & de figues, qui avec la pureté de l'air & la fraîcheur des eaux, fervent de remède certain à ceux qui viennent y chercher du foulagement pour le fcorbut. Pyrard est persuadé que l'Isle doit tous ces fruits, & même ses animaux, aux premiers Portugais qui la découvrirent. Ils y laissoient autrefois leurs malades, & les autres Nations imitèrent leur exemple. Mais, depuis neuf ans, les Hollandois y avoient commis tant de ravages, qu'il ne falloit plus faire de fond fur les fruits. La Nature y prenoit foin de la rade, qui est bonne dans toutes les faisons, & fi profonde que les Caraques mêmes peuvent s'approcher jusqu'au rivage. On s'arrêta neuf jours à Sainte Helene, pendant lesquels deux Portugais & deux Esclaves, avec une Indienne du Navire, ayant formé sécrétement le dessein de demeurer dans cette Isle, mirent à terre leur bagage & s'allèrent cacher dans les montagnes. Ils avoient emporté quelques arquebuses, & des lignes pour la peche. Mais ils fûrent découverts & ramenés à bord.

(e) Elle a plus de deux fois autant de circuit, sa longueur étant de douze miles, & fa largeur de huit. R. de l'A. A. X. Part. Nα

I Ó I O.

Etat où elle étoit alors.

PTRARD. 1610.

Danger que la Caraque court dans la rade.

Avec quelque foin que la Caraque eût été réparée, un nouvel accident fit douter si elle étoit capable d'achever le voyage. On avoit levé l'une des deux ancres vers la terre; mais lorsqu'on voulût lever la seconde, elle se trouva prife dans un gros cable qui étoit demeure depuis long-tems au fond de la Mer, & qui la faifant couler à mesure qu'on s'efforçoit de la tirer. fit approcher le Navire fort près du rivage. Le Capitaine, qui s'en appercût, fit couper aufli-tôt le cable de l'ancre & donna ordre qu'on mît à la voile. Malheureusement, le vent changea tout-d'un-coup; & venant de la Mer, il pouffa la Caraque avec tant de violence, qu'elle demeura couchée l'espace de cinq heures avec fort peu d'eau. On vît même sortir quelques planches du fond. Chacun se crût perdu. On ne balanca point à décharger les eaux douces qu'on venoit de prendre dans l'Isle & les marchandises de moindre prix. On fit porter des ancres bien loin en mer, pour tirer le Navire à force de bras. Enfin il recommença heureusement à flotter. Mais il fuifoit beaucoup d'eau; & le Capitaine jugeant après un long travail, qu'on avoit besoin de quelqu'un qui sont plonger, promit cent Cruzades à celui qui rendroit un fi important fervice. Un des Compagnons de Pyrard, ancien Charpentier du Corbin, fût le feul qui s'offrit, quoiqu'il doutật lui-même du fuccès, parce qu'il falloit demeurer trop long-tems fous l'eau & visiter entièrement le dessous du Navire. D'ailseurs il faisoit affez froid; car le Soleil étoit alors au Tropique du Cancer, qui est l'Hyver de l'Ifle. Cependant, excité par les promeffes de tout le monde & par fes propres offres, il alla pluficurs fois fous le Vaiffeau & rapporta même quelques planches brifées; mais il jugea que la quille n'étoit point endommagée, & fon témoignage raffura le Capitaine. On regretta de n'avoir pas

connu plutôt l'utilité qu'on pouvoit tirer des François, & leur fituation en devint plus douce. On fit une quete dans la Caraque en faveur du Charpentier, & le Capitaine l'affura d'une groffe récompense, s'il vouloit aller rusqu'en Portugal. Quoiqu'on eut employé dix jours à remédier au mal. on n'en prit pas moins la réfolution d'aller se radouber au Bresil. Pyrard admire ici la bonté du Ciel. Sans ce favorable accident, on auroit continué la navigation vers le Portugal, & la Caraque ne pouvoit manquer de périr. On s'apperçût, en la visitant, que le Gouvernail ne tenoit presque plus, &

Un François fe fait confidérer par un Important ferwice.

On est obligé d'aller au Brefil.

la moindre tempête l'auroit précipité dans les flots. On commença, le 8 d'Août, à découvrir la terre du Brefil, qui paroft blanche de loin comme des toiles tendues pour fécher, ou comme un grand amas de nége. Aussi les Portugais lui donnent-ils le nom de Terre des linceuls. Le q, on jetta l'ancre à quatre lieues de la Baye de Tous les Saints, où le Pilote n'ôfa s'engager fans guidé. Trois Caravelles qui arrivèrent bien-tôt chargées de rafraîchissemens, jettérent la joye dans tout l'équipage. If y étoit mort deux cens cinquante personnes depuis Goa, & tous les autres se ressentoient de la fatigue d'un voyage de six mois. On entra, le 10 au matin, dans la Baye du côté du Nord, où l'on voit une fort belle Eglife & un Couvent de l'Ordre de S. Antoine. L'entrée de cette Baye est large d'environ dix lieues, & divifée par une Isle de quatre lieues de tour. Nanfrage de dont les deux côtes offrent un passage également für aux Navires. Cepenla Caraque su dant, en approchant de la Ville, il arriva, par un malheur d'autant plus étram

étrange qu'on avoit deux bons Pilotes du Pays, que la Caraque toucha fur un banc de fable & qu'elle s'y renverfa. Les Caravelles & les barques fe présentèrent en grand nombre pour recevoir les hommes & les marchandifes. Lorsque le Bâtiment sut soulagé, il se remit à flot, & l'on alla moniller fous le canon de la Ville, qui se nomme S. Salvador. Le Viceroi dépecha auffi-tôt une Caravelle à Lisbonne, pour donner avis de l'arrivée & du trifte état de la Caraque. Elle fût jugée incapable de fervir plus longtems à la Navigation, & tout le refte des marchandifes fût déchargé.

PTRAED. IÓIO.

Le premier spectacle qui s'attira les veux de Pyrard, fût la situation même de S. Salvador, qui est sur le sommet d'une haute montagne, si escarpée du côté de la Mer, que tout ce qu'on porte dans cette Ville ou qu'on en fait fortir, monte ou descend par une machine. L'usage des voitures y feroit difficile & demanderoit de grands fraix ; au-lien que pour monter un tonneau de vin ou le descendre par cette machine, il n'en coûte que vingt fols. On en descend en même-tems un autre de même poids , à-peu-pres comme deux feaux montent & descendent dans un puits. Entre plusieurs petites Isles qui font dispersées dans la Baye, Pyrard eût la curiofité de vifiter celle que les Portugais nomment l'Isle des François, parce que les Francois ayant été les premiers qui découvrirent le Brefil, ils fe retiroient dans ce lieu pour se garantir des insultes des Sauvages. Mais renvoyant les obfervations de l'Auteur à d'autres lieux, nous nous bornons ici, suivant nô-

tre méthode, à ce qui le concerne personnellement,

Singularités qui frappent l'Auteur

rénandu que Henri le Grand se disposoit à leur faire la guerre avec une puissante Armée navale, dont la plupart des Vaisseaux s'équipoient en Hollande. La même crainte s'étoit communiquée dans tous les Pays des In- Henri le des où le Roi d'Espagne avoit des Sujets. Elle n'empéchoit pas qu'ils ne Grand. parlaffent de ce grand Roi avec une haute estime, & des témoignages extraordinaires d'admiration pour sa valeur & ses autres vertus. Mais au commencement de Septembre, on apprit la nouvelle de sa mort, par un petit Vaisseau envoyé exprès de Seville. Pyrard trouva au Bresil un François natif de Nantes, nommé Julien Michel, riche Marchand, qui s'étant affocié avec un Portugais, avoit obtenu la pêche des baleines pour fept ans dans cette Baye. Il devoit cette faveur à d'anciens fervices qu'il avoit rendus à l'Espagne, où il avoit été envoyé pendant la Ligue, par M. de Mercœur; & depuis ce tems-là il s'étoit établi à Bilbao. Il falloit, fuivant la remarque de l'Auteur, qu'il eût acquis des droits extraordinaires fur la reconnoissance des Espagnols, puisque la péche de la baleine étoit défendue fous peine de mort aux étrangers. Il arriva même qu'un Navire char-

gé d'huiles, qui lui appartenoit, s'étant échappé fecrétement pour se dispenfer de payer les droits, fût arrêté par quelques Caravelles & ramené dans la Baye, où le Capitaine & les Matelots fûrent punis rigoureusement, sans que le Marchand François en reçût la moindre inquiétude: Il en fût quitte pour défavouer fes gens, quoiqu'il n'y eût aucune apparence qu'ils eussent ôsé violer les loix sans sa participation. Michel fit connoître à l'Auteur, par ses civilités & ses services, que l'amour de la Patrie ne s'éteint jamais entiérement dans le cœur d'un François. Il lui donnoit quelquefois Nn 2

A fon artivée, il trouva les Portugais fort allarmés du bruit qui s'étoit

Les Ports gais crai-

Services de Iulien Michel, François, pendant la Ligue.

PTRARD.

1610.
Exemple du
bon naturel
de la baleine.

l'amnfement de la péche. Un jour entr'autres, une grande baleine, dont on avoit pris le petit, fe jetts il furieulement fur la barque, qu'ayant tout renverié elle le fauva malgre les cris & les efforts des pecheurs. Pyrard a erû eet exemple de tembrellé naturelle & d'adrelle dans une baleine, digne de l'attention des Naturalilites.

Pyrard néglige l'occafion de faire fortune.

Il trouva auti à S. Salvador un François de Marfeille, attaché au fervice d'un ancien Viceroi Portugais, en qualité de Musicien, pour enseigner la musique & l'usage de divers instrumens à vingt ou trente esclaves. qui s'exerçoient continuellement à faire des concerts d'instrumens & de voix. Ce Seigneur, qui étoit extremement respecté, pressa beaucoup l'Auteur de s'attacher à lui dans l'emploi de Chef des esclaves, & lui offrit des appointemens d'autant plus confidérables, qu'il lui promettoit de les continuer en Portugal, où il devoit retourner l'année d'après. Mais l'empressement de revoir la France & l'amour de la liberté, l'emportèrent sur ces offres. Pyrard n'étoit pas traité avec moins d'estime par le Viceroi. Après lui avoir montré fon passeport de Goa, il fût surpris de se voir invité non-sculement à manger chez lui, mais à prendre même son logement au Palais. Le Viceroi se nommoit Don Francisco de Menaissa. Il avoit deux fils, dont l'un, âgé de vingt-cinq ans, fût furpris au lit avec une Dame Portugaife & bleffe par le mari; mais il fe fauva plus heureusement que cette Dame, qui reçût cinq ou fix coups d'épéc. Le goût de la galanterie étoit commun à S. Salvador, & Pyrard en fit l'expérience. Un jour qu'il se promenoit seul par la Ville, vetu de soye à la Portugaise, mais à la manière de Goa, qui est différente de celle des Portugais de Lisbonne & du Bresil, il rencontra une jeune esclave Négre, qui lui dit, sans aucune autre formalité, qu'il pouvoit la fuivre avec confiance, & qu'elle vouloit lui procurer la connoissance d'un honnéte-homme qui désiroit ardemment de lui parler. Quoiqu'il ne crût pas cette avanture fans danger, il réfolut de l'approfondir. L'esclave lui fit faire quantité de tours par un grand nombre de petites rues; & lui voyant quelques marques d'embarras, elle l'exhortoit vivement à prendre courage. Enfin elle l'introduisit dans une grande maison, fort richement meublée, où il ne vît qu'une jeune Dame Portugaife, qui lui fit un agréable accueil. On lui prépara auffi-tôt une

Ses galanteries à S. Salvador,

Contraîte dans fon caractère, temant une auberge régiée pour les étrangers, le nourrit long-tems & jui fournifioir mem de l'argent fans la participation de fon mari. A la fin d'une longue Relation, ou l'on n'a remarqué, dans la conduite & dans le obfervations de Pyrard, que des principes auffères & des inclinations féricules, on ne s'attend point à la voir finir par deux avantures d'amour. It avoir paffe deux mois au Berdil, dans l'attente d'une occafion pour re-

excellente collation. Son chapeau étant fort mauvais, la jeune Dame le lui éta de la proper main, de lui en donna un neuf de laine d'Elpagne avec un beau cordon. Elle lui fit promettre de la venir voir fouvent; de n'ayant pas manqué de répondre à tant de bontés, il reçtà d'elle, pendant fon fijour à S. Salvador, d'autres marques de libéralité de toutes fortes de bons offices. L'Auteur fait ce récit avec tant de modélite d'élingentife, qu'on jugeroit favorablement de la nature de ectte liaifon, s'il n'ajolitoit qu'il en fut une autre avec une jeune femme Portugalfe, n'emmére Marie Mona, qui

tour-

tourner en Europe, lorsque trois Gentilshommes Portugais, qui avoient conçû pour lui beaucoup d'affection, lui proposerent de s'embarquer avec eux. C'étoient Dom Fernando de Sylva, qui avoit été Général de la Flotte du Nord à Goa. & deux de ses beaux-frères. Il accepta leurs offres, & le Vaisseau étoit prêt à partir; mais le Capitaine refusa de recevoir Pyrard. fous prétexte qu'ayant une fois porté un François, qui lui avoit caufé plus d'embarras que tout le reste de l'équipage, il avoit fait serment de n'en porter jamais d'autre. Ce refus devint une faveur du Ciel pour l'Auteur. Il apprit, en arrivant à Lisbonne, que le Navire de ce farouche Capitaine Portugais avoit été pris par les Corfaires. Ses regrets ne tombérent que fur les trois Gentilshommes, auxquels il devoit de la reconnoiffance, & qui

PYRARB. IÓIO. Etrange raifon qui lui

fûrent menés en Barbarie.

fait manques l'occasion de partir.

DEUX Flamans, naturalifés Portugais & liés par une fociété de Commerce, dont l'un devoit retourner à Lisbonne dans une Hourque de deux cens cinquante tonneaux qui leur appartenoit, s'estimèrent fort heureux de trouver Pyrard & fes deux Camarades pour les fervir dans ce voyage. On mand. convint de part & d'autre, que les trois François ne payeroient rien pour leur passage, mais qu'ils travailleroient dans le Vaisseau sans être payés. Ils regardèrent aussi comme un bonheur, de pouvoir gagner leur passage & leurs dépens par leur travail; car il en coûtoit ordinairement plus de cent vingt livres. La Hourque étoit chargée de fucres, bien fournie d'artillerie & d'autres armes, & le nombre des passagers d'environ soixante. Pyrard ne pouvant éviter de descendre en Portugal, n'oublia pas de prendre un

Accord qu'il Maltre d'un Vaiffeau Fla-

paffeport du Viceroi du Brefil.

Il arrive à l'embouchure du Tage. I 6 I.I.

On mît à la voile le 7 d'Octobre, avec un vent si contraire qu'on sût vingt-cinq jours à doubler le Cap de S. Augustin, quoiqu'il ne soit qu'à cent lieues de S. Salvador. Mais le reste de la navigation ayant été sort heureux, on découvrit, dès le 15 de Janvier, le Canton de Portugal qui se nomme la Brelingue (f), à huit lieues de Lisbonne au Nord. Le Capitaine s'étoit proposé d'entrer dans le Tage; mais le vent devint si contraire, qu'il s'éleva une dispute fort vive entre lui & un de ces Marchands Juifs que les Portugais nomment Chrétiens nouveaux, qui avoit plus de cent mille écus en chand. Marchandises sur le Vaisseau. Depuis long-tems il n'étoit arrivé un Navire si riche. On s'efforçoit d'entrer dans la Rivière, malgré l'impétuosite du vent, en louvoyant tantôt vers la terre, tantôt vers la Mer. Le Marchand Juif déclara au Capitaine, qu'ayant à combattre tout à la fois la tempête & le vent, il étoit impossible d'aller à Lisbonne. Le Capitaine

lui repondit qu'il confentoit à prendre une autre route, s'il vouloit le rendre caution, par un acte figne de sa main, de tous les dommages qui pouvoient arriver de ce retardement; fans quoi il étoit réfolu de tenir la Mer, parce que le tems y étoit propre, & que le vent ne pouvoit être long-tems contraire. L'autre s'obstinant dans ses idées, vouloit qu'on tournat la proue vers les Ifles de Bayonne, qui étoient éloignées de quatre-vingt lieues ; &

Tempête, & querelle du Capitaine avec un Mar-

dans la chaleur de ce démèlé, il prit lui-meme le gouvernail, pour exécuter fon dessein. On auroit eû peine à moderer le ressentiment du Capitaine, si (f) Les François l'appellent les Barlingues, & les Anglois Berlings. R. de l'A. A. Nn 3

PERARD. 1611.

Ils vont aborder aux Istes de Bayonne. Vœux Portugais.

le Marchand Juif n'eût enfin figné l'acte, après quoi l'on prit tranquillement la route de Galice. Cependant la tempête étoit fi violente, qu'on employa cinq jours à gagner les Itles. Le Navire faifoit cau de toutes parts, & le vent, qui étoit de Mer, le jettoit fans cesse vers la Côte. Pyrard affure qu'il se fit pour plus de quinze cens écus de væux. Le principal Marchand en fit un de huit cens cruzades; la moitié pour fnarier une orpheline, & le reste pour donner une lampe à Notre-Dame. Il s'acquita de ces deux engagemens austi-tôt qu'il eût pris terre. C'est le caractère des Portugais, de penfer plutôt à faire des vœux qu'à refifter au danger par l'industrie & le travail. Depuis l'embouchure du Tage jusqu'aux Eles, Pyrard se crût dix fois enseveli dans les flots. Il regarde ce danger comme le plus terrible

Vœu de l'Auteur.

qu'il eût essuyé depuis dix ans, dans toutes ses courses. APRÈS avoir heureusement pris terre, il se souvint que pendant sa prifon de Goa, il avoit promis au Ciel, que si le cours de ses avantures le conduisoit jamais en Espagne, il feroit le Voyage de S. Jaques en Galice. Ses deux Compagnons l'ayant quitté, il se rendit à Compostelle, dont il n'étoit éloigné que d'environ dix lieues. De-là il prit le chemin de la Corogne, dans l'espérance d'y trouver l'occasion de passer en France. Elle ne se présenta qu'à deux lieues de ce Port, dans une petite rade, où il s'embarqua fur une barque de la Rochelle, dont le Maître, charmé du ré-cit de ses avantures, lui accorda libéralement son passage. Il sur regarde avec admiration des principaux Habitans de la Rochelle, & retenu quelques jours par leurs careffes. Mais n'aspirant qu'à revoir Laval, sa chère Patrie. il y arriva le 16 de l'évrier 1611 (g).

Il arrive dans fa Patrie.

> (g) Le Vaisseau le Creiffant, qui étoit par-ti de France avec celui de Pyrard, revint des Indes en 1603; mais coals à fond vers pré, qui étoit fur ce bord, donnaune petite Re-les liles Terceres, où l'équipage fût fauvé lation de fon Voyage en 1609, mais is manyaile par trois Navires Hollandois. Le Général la & l'epeu exaste qu'elle métite peu d'attention,

Bardeliere étoit mort avant qu'on cût doublé le Cap de Bonne-Espérance, François-Martin Vi-

§. IV. Description

DES MALDIVES.

Description des Isles Maldives. Leur situation , leur nombre , leur forme & leur climat.

1602. Situation des Maldives.

Es Isles, qui portent entre leurs Habitans le nom de Male-ragué (a), & qui font nommées Maledines, & leurs Peuples Ditter (b) par les autres Peuples de l'Inde, commencent à huit degrés de latitude du Nord & finiffent

(a) Male Rague, ou Ragbs, fignific vraifemblablement les Isles de Male, qui ont reçû ce nom, comme Pyrard nous l'apprend, e la principale de ces líles qui s'appelle Mail. Suivant le même Auteur, le mo: Di-oer, fignifie un tas de petites isles; mais c'est une erreur, il fignifie simplement des Lilea en général. R. de l'A. A.

(b) Ou Dies, c'eft-à dire Infulgires; car Die ou Dice, en langue Malabare, fignifie une lile, comme on vient de le dire dans la Remarque précédente. Ainfi le vani nom de cette fameule Forterelle que les Portugais appellent Diu, par corruption, eft Div, ou Diva. R. de l'A. A.

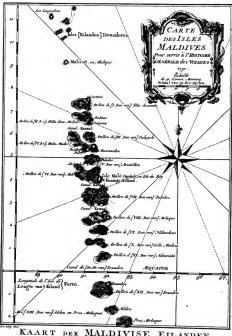

KAART DER MALDIVISE EILANDEN, om te dienen voor de HIST. BESCHR. der REIZEN, 1750.

nounder Google

DESCRIPTION DES MALDIVES.

Leur divifion en Atoli

Nombre dg

finifient à quatre dègrés du Sud ; ce qui fair en longueur une étendue d'environ daux cans liuese, quioqui elles n'en ayent que rene ou trentes-cinq de largeur. L'eur diffance de la Terro-ferme, celtà-dire, du Cap de Cosenir, de Collan & de Cockoin, et de cert circunate livese (c.). Les Portagais comptene quatre mille cinq cens liuese depuis l'embouchure du Taga jugleu dux Bance des Maldives (d.) (c.).

ELLEs font divifues en treize Provinces, qui se nomment Atollons; division qui est l'ouvrage de la Nature, car chaque Atollon est séparé des autres & contient en foi quantité de petites Isles. C'est un spectacle singulier, que de voir chacun de ces Atollons environné d'un grand Bang de pierre, auquel il n'y a point de murailles qui puissent être comparées. Ils sont presque ronds ou de figure ovale, dans une circonférence d'environ trente lieues ; & s'entrefuivant du Nord au Sud, fans se toucher, ils sont sépares par des Canaux de plus ou moins de largeur. Du centre d'un Atollon, on voit autour de foi le Banc de pierre qui l'environne, & qui défend les Isles contre l'impétuosité de la Mer. Les vagues s'y brisent avec tant de fureur, que le Pilote le plus hardi n'en approche pas fans effroi. On affüre, entre les Habitans, que le nombre des Isles, dans les treize Atollons, monte jusqu'à douze mille, & le Roi des Maldives prend le tître de Sultan des treize Provinces & des douze mille Isles (f) (g). Mais Pyrard s'imagine qu'il faut entendre par ce nombre, une multitude qui ne peut être comptée, d'autant plus qu'une grande partie de ce qui porte le nom d'Islès, n'offre que de petites mottes de fable inhabitées, que les courans & les grandes marées rongent ou emportent tous les jours. Il y a beaucoup d'apparence que toutes ces petites Illes. & la Mer qui les fépare, ne font qu'un Banc continuel; si l'on n'aime mieux penser que c'étoit anciennement une feule Isle, que la violence des flots a coupée comme en pièces. Les Canaux intérieurs font tranquilles, & l'eau n'y a pas plus de vingt braffes dans fa plus grande profondeur. On voit presque par-tout le fond, qui est de pierre de roche & de fable blanc. Dans la balle marée on passeroit d'une

(c) Cette distance, dans la Carte de Mr.
Dapre, n'est que de foixante huit lieues. Hamilton ne la fait que d'environ soixante,
en la prenant, à ce que je suppose, depuis
la Côte la plus proche de Malabar. R.

de l'h. A.

(d) Vorgee de Pyrard, l. Partie, pag. 71.

(d) Vorgee de Pyrard, l. Partie, pag. 71.

(d) Vorgee de l'house connoit qu'imparfactement la ferit de la common de l'house de l'hou

Dies , publide par le Capitaine Cornousi, and se Colycensium for different Fragger and India; pag. 40. Les Maldives n'ont que la Grand and a Maldives n'ont que la Capital de La Capital

(f) Ibid. pag. 72. (g. Les mots dant ceux-ci font la tradection, fe trouvent dans les Pitgrims de Purrbaff, Vol. II. pag. 1648. L. voici, Suitan Ierabim deles affa rai tera Athelen (2). R. de l'A. R.

(9) Mamilton, Neus, Rei, der Ind, Or, Vol. 1. pog. 359. (2) Parchaff les a tiefs de l'Original. R. d. E.

DESCRIPTION Des MALDIVES. I 602.

Isle, & même d'un Atollon à l'autre, sans être mouillé plus haut que la ceinture; & les Habitans n'auroient pas besoin de bateaux pour se visiter, si deux raisons ne les obligeoient de s'en servir ; l'une est la crainte des Paimones (b), espèce de grands poissons qui brisent les jambes aux hommes & qui les dévorent; l'autre est le danger de se blesser entre des rochers aigus & fort tranchans. Il s'y rencontre aussi quantité de branches d'une forte de corail, mais rude & poreux, que les Infulaires nomment Aquiry dans leur langue, & qu'ils font bouillir concassé avec de l'eau de cocos pour en faire leur miel & leur fucre. Pyrard nous apprend les noms des treize Atollons, qui ont été peu connus des autres Voyageurs (i).

Leur forme.

La plupart de ces liles font entiérement défertes & ne produisent que des arbres & de l'herbe. D'autres n'ont aucune verdure & sont de pur sable mouvant, dont une partie est sous l'eau dans les grandes marées. On y trouve, dans tous les tems, quantité de groffes crabes & d'écreviffes de. Mer, avec un si prodigieux nombre de pengouins, qu'on n'y peut mettre le pied fans écrafer leurs œufs & leurs petits. Mais quoique la chair de ces oifeaux foit fort bonne, les Habitans n'en font aucun ufage. Il n'y a d'eau douce que dans les Illes couvertes & habitées; non qu'elles ayent aucune Riviere, mais on y creuse facilement des puits, & l'eau se présente en abondance à trois ou quatre pieds de profondeur. La Nature n'en refuse pas, jusqu'au bord de la Mer, & dans les lieux mêmes qu'elle inonde. Ces eaux font froides le jour, particuliérement à midi, & la nuit fort chaudes (k).

Canaux qui féparent les Atollons.

Quoique les Atollons fovent féparés entr'eux par des Canaux, on n'en compte que quatre où les grands Navires puissent passer, & le péril ne laifse pas d'y être extrême pour ceux qui n'en connoissent pas les écueils. Les Habitans ont des Cartes marines, où les rochers & les basses sont exactement marqués (1). Ils se fervent aussi de boussoles dans ces grands Canaux. Le premier est au côté du Nord, & ce sût à l'entrée que le Vaisseau de Pyrard fit naufrage, fur le Banc de l'Atollon de Malos-madou. Le fecond est entre Pulodou & Malé, d'environ sept lieues, & l'eau de la Mer y paroît aussi noire que de l'encre, quoique puisée dans un vase elle ne différe pas de l'autre. On la voit continuellement bouillonner, comme de l'eau qui seroit sur le seu; & le mouvement des flots y étant ordinairement fort leger, ce spectacle cause une sorte d'horreur aux Insulaires mêmes. Le troisième Canal est au-delà de Malé, vers le Sud. Le quatrième, qui est celui de Souadou & qui n'a pas moins de vingt lieues de largeur, est di-

(b) Ce font fans doute, des Goulus de

Mer. R. de l'A. A.

(i) 1. Tilla-dou matis (1), 2. Milla deuemadoue. 3. Padypolo. 4. Malos madou. 5. Ariatoilen. 6. Maie Atoilen , où eft l'Ifie de Malé , Capitale des Maldives. 7 Poulisdous. 8 Mo-Itucque. 9. Nillandous, 10. Cello madous. 11. Adou matis. 12. Sonadou. 13. Addeu & Peus-

Molucque, qui en font deux différens, mais comptes pour un à caufe de leur petitesse.

(k) Ibid. pag. 73.

(i) Il est bien étonnant que Pyrard n'aste

pas penfé à apporter quelques unes de ces Cartes en Europe. Elles auroient suppléé à bien des égards, aux défauts de fes remarques Géographiques. R. de l'A. A.

<sup>\* (1)</sup> Ce premier Arollon a reçu fon nom de sa pointe la plus septemeniousle; il figniste Preme hante. Les Portugis l'appellent Caterarie sartieux, cefet-deire la stee de l'Ille. Elle est située pas buit degrés de lati-tude, de cit dussa la même parallele que Copinia. B., de P.A. od.

rectement sous la Ligne. En général, le plus sur de ces quatre passages a DESCRIPTION fes dangers (m). Auffi s'efforce-t-on de fuir les Maldives, lorsqu'on n'y est pas appellé nécessairement; mais elles sont si longues, & leur situation est telle, qu'il est difficile de les éviter, sur-tout dans les calmes & les vents contraires, où les Navires ne pouvant bien s'aider de leurs voiles, y font entraînés par les courans. Gardons-nous d'oublier que ces courans, qui fe nomment Oyoarou, changent tantôt à l'Est, tantôt à l'Ouest, entre les Canaux des Isles & en divers endroits de la Mer, ordinairement six mois est. d'un côté & fix mois de l'autre, mais quelquefois plus ou moins; ce qui jette quantité de Vaisseaux dans une funcste erreur. Les vents sont assez fouvent fixes, comme les courans, à l'Est & à l'Ouest. Cependant ils varient davantage, quelquefois vers le Nord & quelquefois vers le Sud; au-

MALDIVES. 1602.

> Courans out changent de l'Eft i l'Ou-

lieu que les courans ne changent qu'avec la faifon (n). A l'égard des Canaux de chaque Atollon, quoique la Mer y foit toûjours

Canaux qui fénarent les que Atolion.

tranquille, les baffes & les roches y rendent la Navigation fi dangereufe, que les Habitans mêmes ne s'y exposent jamais pendant la nuit. Le nombre des barques y est infini pendant le jour; mais l'usage est de prendre terre le foir; ce qui n'empêche pas que les naufrages n'y foyent fréquens, malgré l'habileté des Infulaires, qui font peut-être la Nation du Monde la plus exercée aux fatigues de la Mer. Les ouvertures des Atollons ont peu de largeur, & chacune est bordée de deux Isles, qui pourroient être aisement fortifiées. La plus large de ces entrées n'a pas plus de deux cens pas. Le plus grand nombre en a trente ou quarante; & par une disposition admirable de la Nature, chaque Atollon a quatre ouvertures, qui répondent prefque directement à celles des Atollons voifins; d'où il arrive, qu'on peut entrer & fortir par les unes ou les autres, de toutes fortes de vents, & malgré l'impétuofité ordinaire des courans (0).

Climat &

LA situation des Maldives étant si proche de la Ligne, on doit juger que la chaleur y est excessive & l'air fort mal sain. Cependant, comme le jour & la nuit y sont toûjours égaux, la longueur des nuits y amène d'abondantes rofées, qui les rendent très-fraîches. Aussi les grandes Isles ne manquent-elles ni d'herbe ni d'arbres, malgré l'ardeur du Soleil. L'Hyver commence au mois d'Avril & dure fix mois. Il est sans gelée, mais continuellement pluvieux. Les vents font alors d'une extrême impétuosité du côté de l'Ouest. Au contraire, il ne pleut jamais pendant les six mois d'Eté, & les vents font de l'Est.

(m) Mets Pilote Portugals dit qu'il y a us, par quatre degrés quinze minutes. R. un grand Canal, par fix degrés de latitude Nord. Desú rapporte que dans l'an 1600.
Il palfa par le véritable Canal appellé Maidi(a) Ibid. pag. 76. 77 & 78.

Figure, Caractère, Langue, Mœurs, Usages & Religion des Habitans.

USAGRA MALDIVES. Figure des

Eux qui cherchent l'origine des Maldivois dans l'Isle de Ceylan, ne fe fondent pas fur d'affez fortes raifons pour nous perfuader que deux Maidivois. Nations qui n'ont aucune ressemblance entr'elles, quoique situées à-peu-près fous le même Climat, puissent venir d'une source commune. Les Insulaires Part. X.

USAGES DES MALDIVES. I 602.

Leur Carec-

de Ceylan font noirs & mal formés. Les Maldivois font olivâtres. & d'une si belle taille, qu'à l'exception de la couleur, ils différent peu des Européens. Il y a plus d'apparence qu'ils viennent des Côtes de l'Inde, quoiqu'ils en fovent plus éloignés que de Ceylan, & l'on trouveroit le fond d'une comparation plus juste, non-feulement entre leur figure & celle des Indiens, mais même entre leur caractère & leurs usages, fur-tout dans ceux qui habitent depuis Malé jusqu'à la pointe du Nord. Les Maldivois du Sud ont plus de grofficreté dans leurs manières & dans leur langage. On y voit encore des femmes qui n'ont pas honte d'erre nûes, avec une feule petite toile dont elles se couvrent le milieu du corps; au-lieu que du côté du Nord les usages différent peu de ceux des Inues, & la civilité n'y est pas moins établie. Cest-la que toute la Noblesse fait sa demeure & que le Roi leve ordinairement sa milice. Il est vrai qu'independamment de l'origine, on peut en apporter pour raifon le Commerce avec les étrangers, qui a toûjours été plus fréquent dans cette partie, & le passage de tous les Navires, qui enrichit & civilife tout à la fois le Pays. Mais en général le peuple des Maldives est spirituel, industrieux, porté à l'exercice des Arts (4), capable même des Sciences dont il fait beaucoup de cas, fur-tout de l'Altronomie, qu'il cultive foigneusement. Il est courageux, entendu aux armes, ame de l'ordre & de la police. Les femmes sont belles; & quoique le plus grand nombre foit de couleur olivâtre, il s'en trouve d'auffi blanches qu'en Europe (b).

Gout qu'ils ent pour les cheveux noirs,

Chevelure des femmes.

Tous les Habitans de l'un & de l'autre fexe ont les cheveux noirs, & regardent cette couleur comme une beauté. Elle leur vient moins de la Nature que du foin qu'ils ont de rafer la tete aux enfans de huit en huit jours. avec cette différence, qu'ils laissent aux filles, jusqu'à l'age de huit ou neuf ans, une bordure de cheveux le long du front, pour les diftinguer des garcons, auxquels ils n'en laiffent aucune trace. Enfuite il n'est permis, entre les hommes, qu'à la Noblesse & aux gens de guerre de porter les cheveux longs. Mais c'est l'ornement des femmes lorsqu'elles font forties de l'enfance. Elles fe les parfument avec beaucoup de foin & de dépenfe. & les lient par derrière en y joignant même de faux cheveux, pour leur donner plus de force & de grace. Le lien qui les raffemble est une forte d'anneau, d'or ou d'argent, fouvent orné de perles & de pierreries. Elles v mélent des fleurs odoriférantes, & tout y est compassé avec autant d'agrément que de justesse. La plûpart de ces fausses chevelures leur viennens de Cochin, de Calecut & de toute la Côte de Malabar, où les hommes, portant leurs cheveux longs, ont la liberté de les couper & de les vendre. Les filles ne portent, jusqu'à l'âge de huit ou neuf ans, qu'un petit pagne. qui met l'honnéteté à couvert; & les garçons ne commencent auffi à se vêtir qu'à l'âge de sept ans, c'est-à-dire, après qu'ils ont été circoncis (c). -AH'-

(a) Snivant Mandelfle, il n'y a point de Peuple plus habile à faire des étoffes de foye ou de fil, qu'on leur apporte du Continent. Hamilton dit qu'étant à l'îlle de Hammandeu, il remarqua fur queiques tombes, des feulptûres qui lui parûrent être aussi belies que tout ce qu'il avoit vû de mieux fait en ce genre, soit en Surope, soit en Asie. R. de l'A. A. (b) Ibid. pag. 77. & 81. (c) Ibid.

L'HABILLEMENT commun des Maldivois est une sorte de haute-chauffes, ou de caleçon, de toile, qui leur prend depuis la ceinture jusqu'audesfous des genoux, & par-desfus lequel ils portent un pagne de soye ou d'autre étoffe, orné diverfement, fuivant les degrés du rang ou la richesse. Le reste du corps est mid (d). Comme la chaleur du Pays les rend fort velus, & qu'ils se croyent même disgraciés de la Nature lorsqu'ils n'ont pas tout le corps couvert de poil , ils fe le rafent fur la poitrine & l'estomac , mais de manière néanmoins, qu'ils y en laissent dans divers endroits; ce qui offre l'apparence de quelque étoffe découpée. Ils donnent, à leur barbe, deux formes différentes: l'une, qui n'est permise qu'aux Pandiares, aux Moscoulis, aux Ministres de la Religion, & à ceux qui ont sait le Voyage de la Mecque & de Médine, confifte à la porter dans toute fa longueur. rafée feulement fous la gorge & autour des deux lévres, parce qu'ils craignent, comme une impurcté, qu'elle ne touche à ce qu'ils boivent ou ce qu'ils mangent : l'autre forme, qui est celle des gens du commun, est de la porter fort petite, rafée autour de la bouche & fous la gorge, fans aucune forte de mouftaches, quoique n'étant coupée qu'avec des cizeaux il en paroisse toujours quelque reste, mais plus apparente au menton, où elle se termine en pointe. L'habit des semmes est fort différent de celui des hommes. Elles portent de véritables robbes, d'une étoffe légère de foye ou de coton, & la bienféance établie les oblige de se couvrir soigneusement le fein. Il n'y a point de Barbiers publics aux Maldives. Chacun fe fait le poil avec des rafoirs d'acier, ou des cizeaux de cuivre & de fonte. Ouelquessuns fe rendent mutuellement ce service. Le Roi & les principaux Seigneurs se sont raser par des gens de qualité, qui se sont un honneur de cette fonction fans en tirer aucun falaire. Mais leur superstition est extreme pour les rognures de leur post & de leurs ongles. Ils les enterrent dans populaire. leurs eimetières, avec beaucoup de foin pour n'en rien perdre. C'est une partie d'eux-mêmes, qui demande, difent-ils, la fépulture comme le corps.

La plupart vont se raser à la porte des Mosquées (e). La Langue commune des Maldives est fort particulière à ces Isles (f). mais plus groffière & plus rude dans les Atollons du Sud, quoiqu'elle y l'ort la même. L'Arabe s'apprend dès l'enfance, comme le Latin en Europe. Ceux qui ont des liaifons de Commerce avec les étrangers, parlent les lan-

gues de Cambaye, de Guzarate, de Malaca, & même le Portugais. L'Isle principale, qui se nomme Male, & d'où toutes les autres tirent leur nom , auquel on joint Dives, qui fignifie, Amas de petites Ifles, eft àpen-près au centre de toutes les autres (g). Son circuit est d'environ une

Oo 2

(d) Hamilton raporte, Vol. I. pag. 351. qu'il n'y a performe qui ôfe porter aucun ha-billement de quelque nature qu'il folt, au dessus de la ceinture, à l'exception d'un turban, fans une permission expresse du Roi.

R. de l'A. A. (e) Ibid. pag. 8t. "
(f) Hamilton dit que la langue des Maldives elt le Chinguley (ou Singala). Si celà eft, c'est une preuve en faveur de ceux qui

croyent que les Habitans des Maldives des-cendent des Singales. R. de l'A. A. (g) Le même Auteur affûre que le Roi fait fa réfidence dans une Ille qui s'appelle IJBe du Roi. C'est la même fans doute, que eelle de Maié, à en juger au moins par la latitude qu'il lui donne, qui est de quatre degrés au Nord; ce qui est justement la latitude affignée à cette isse par Dapre, & par d'autres Voyageurs. R. de l'A. A.

USACES DES Malbives. I 602. Habillement des

homines. Leur poil & leur barbe.

Superfiltion

Langue des Maldives.

Forme des Villes & des

USAGRS DES MALDIVES. 1602. lieue & demie. Le féjour du Roi, qui y tient continuellement sa Cour, y attire tant de monde, que c'est la plus peuplée, comme la plus fertile; mais elle est aussi la plus mal-saine. La raison que les Insulaires en apportent, est qu'il s'élève des vapeurs fâcheuses de la multitude des corps qu'on y enterre. Les eaux y font aussi fort mauvaises. Le Roi & les Seigneurs s'en font apporter de quelques autres Isles, où l'on n'accorde la sépulture à perfonne. Dans toutes les Maldives, fans en excepter l'Ille de Malé, il n'y a pas de Villes qui foyent environnées de murs (b). Chaque Isle habitée est remplie de maifons, dont les unes font féparées par des rues, & d'autres dispersées. Celles du peuple sont composées de bois de cocotier & couvertes de feuilles du même arbre, coufues en double les unes dans les autres. Les Seigneurs & les riches Marchands en font bâtir d'une forte de pierre blanche & polie, mais un peu dure à scier, qui se trouve en abondance au fond des Canaux, & qui devient tout-à-fait noire après avoir été long-tems mouillée de la pluye ou de toute autre eau douce (i). La méthode qu'on

Manière de tirer les plus groffes pierde l'eau.

Propriété du bois de Candou.

employe pour la tirer mérite d'être observée. Il croît dans les Isles une forte d'arbre qui se nomme Candou, de la grosseur du noyer, semblable au tremble par les feuilles & auffi blanc, mais extrêmement mol. Il ne porte aucun fruit & n'est pas même propre à brûler. Lorsqu'il est sec, on le scie en planches, qui font aussi légères que le liège. Si l'on a quelque grosse pierre à tirer du fond de l'eau, on y attache un cable; ce que les Infulaires font d'autant plus aisément, qu'ils sçavent tous nâger & plonger. Ensuite ils prennent une planche de candou, qu'ils lient ou enfilent au cable, fort près de la pierre. Ils en mettent par-dessus une ou plusieurs autres, en un mot autant qu'il en est besoin, jusqu'à-ce que ce bois flottant au-dessus de l'eau soulève la pierre, qu'ils conduisent alors très-facilement jusqu'au bord de leur Isle (1). Pyrard affure qu'ils tirèrent ainsi jusqu'à l'artillerie de son Navire submergé. Les planches du même bois leur servent à saire des radeaux bordés pour la pêche, qu'ils nomment Candou-patis. Une autre propriété de ce bois, est qu'il produit du feu en frottant une pièce contre une autre, & les Habitans n'employent pas d'autres fusils pour en allumer. A l'égard de la chaux qui sert à lier les pierres des édifices, ils la font, comme dans la plus grande partie des Indes, d'écailles & de coquilles qui fe trouvent au bord de la Mer (1).

Religion des Maldives.

La Religion des Maldives est le pur Mahométisme, avec toutes ses fêtes & ses cérémonies. Chaque Isle a ses Temples ou ses Mosquées. Ceux qui ont fait le Voyage de la Mecque & de Medine, reçoivent des marques particulières d'honneur & de respect, quelque vile que soit leur naissance, & jouissent de divers privilèges. On les nomme Agis (m) c'est-à-dire. Saints; & pour être reconnus, ils portent des pagnes de coton blanc & de petits bonnets ronds de la même couleur, avec une forte de chapelet qui leur pend à la ceinture (n). L'EDU-

(b) Hamilton nous affitre pourtant, que (t) Bid. pag. 60. (i) Pag. gt. (m) Ou plotot Hajj's, c'est à dire Pélerins. rres, fans mortier ni ciment, & qu'elle est désendue par un grand nombre de petits canons. R. de l'A. A. B. de l'A. A.

(n) Pag. 92. (i) Ibidem, pag. 88.

L'Education des enfans est un des principaux objets de la legislature dans toutes ces Itles. Auffi-tôt qu'un enfant est né, on le lave dans l'eau froide fix fois le jour, après quoi on le frotte d'huile; & cette pratique s'obferve long-tems. Les mères doivent nourrir leurs enfans de leur propre lait, fans en excepter les Reines. On ne les enveloppe d'aucuns langes. Ils font couchés nuds & libres, dans des petits lits de corde suspendus en l'air, où ils font bercés par des esclaves. Cependant on n'en voit pas de contrefaits, & dès l'âge de neuf mois ils commencent à marcher (0). Ils recoivent la circoncision à sept ans. A neuf, on doit les appliquer aux études, & aux exercices du Pays. Ces études font d'apprendre à lire & à écrire, & d'acquerir l'intelligence de l'Alcoran. On leur enseigne trois sortes de lettres; l'Arabique, avec quelques lettres & quelques points qu'ils y ont ajoûtés pour exprimer les mots de leur propre langue; une autre, dont le caractère est particulier à la langue des Maldives; & une troisième qui est en usage dans l'Isle de Ceylan & dans la plus grande partie des Indes. Ils écrivent leur leçon fur de petits tableaux de bois qui font blanchis; & lorfqu'ils la fcavent par cœur, ils effacent ce qu'ils ont écrit & reblanchissent leur tableau. Ce qui doit durer est écrit sur une sorte de parchemin, composé des seuilles d'un arbre qui se nomme Marcare-queau (p). Ces seuilles ont une brasse & demie de long, fur un pied de large. Ils en font des livres, qui réliftent mieux au tems que les nôtres. Pour épargner le parchemin en montrant à écrire aux enfans, ils ont des planches de bois fort polies, fur lesquelles ils étendent du fable pour y former les lettres, qu'ils font imiter à leurs élèves, & qu'ils effacent à mesure qu'elles ont été copiées. Quoique le tems des études foit borné, il se trouve parmi eux quantité de particuliers qui les continuent, fur-tout celle de l'Alcoran & des cérémonies de leur Religion. Les Mathématiques ne font pas moins cultivées. Ils s'attachent principalement à l'Astrologie, & leur superstition va si loin pour les astres. qu'ils n'entreprennent rien fans avoir confulté leurs Aftrologues. Le Roi entretient à fa Cour un grand nombre de ces Mathématiciens, & se conduit

fouvent par leurs lumières (§). Le Gouvernement de l'Esta des Maldives est royal & fort ancien; mais quoique l'autorité du Roi loit abiolue, elle est exercée généralement par les Prérets. La divión naturelle des treize Atolions forme celle du gouvernement. On en a fait treize Provinces, dont chacune a fon Chef, qui porte le true de Napés. Ces Napès font des Docteurs de la loi, qui on l'intendance de tout ce qui appartient, non-feulment à la Religion, mais encere à l'exercice de la Julice. Chaque Ille d'un Acolion qui contient plus de quarant de la lucite. Chaque Ille d'un Acolion qui contient plus de quarant de la lucite. Chaque Ille d'un Acolion qui contient plus de quarant de la lucite de tre de la lucite de la luci

DES MALDIVES 1 00 2.

Education des enfant.

> Caractères d'écriture.

Espèce de parchemin, fait de feuilles d'arbres.

Gouvernement des Muldives.

Il est exercé par des Prêtres,

(a) Pag. 134.

(p) Pag. 135. Oo (g) Bid.

Des Mal.Dives.

1602.
Administration de la Justice.

résidence continuelle dans l'Isle de Malé, & qui ne s'éloigne jamais de la personne du Roi. Il est distingue par le têtre de Pandiare. C'est tout à la fois le Chef de la Religion & le Juge fouverain du Royaume. On appelle à fon Tribunal de la fentence des Naybes. Cependant il ne peut porter de jugement dans les affaires importantes, sans être affisté de trois ou quatre graves personnages, qui se nomment Mocouris & qui sçavent l'Alcoran par cœur. Ces Mocouris font au nombre de quinze & forment comme fon Confeil. Le Roi feul a le pouvoir de reformer les jugemens de ce Tribunal: lorfqu'on lui en fait quelque plainte, il examine le cas avec fix de fes principaux Officiers, qui se nomment Moscoulis, c'est-à-dire, anciens, & la dé-cision est exécutée sur le champ. Les Parties plaident elles-mêmes leur cause. S'il est question d'un fait, on produit trois témoins, sans quoi l'accufé est crû sur le serment qu'il prête en touchant de la main le livre de la loi. Si le différend regarde quelque point de droit, on juge par les termes de la loi. Il est rigoureusement désendu aux Juges d'accepter le moindre falaire, même à titre de préfent. Mais les fergens, qui se nomment Devanits, ont droit de prendre la douzième partie des biens contestés. Un esclave ne peut fervir de témoin devant les Tribunaux de justice, & le témoignage de trois femmes n'est compte que pour celui d'un homme (r).

Esciaves.

The Eclaves fonce eax qui fe vendent volontairement ou ceux que la loi réduit à cette condition pour n'avôrp ip payer leurs dettes, o ude sette gers amenés Vendus en cette qualité. Le naufrage ne donne aucun droit aux Infulaires fur la liberté des étrangers. Malgré l'humanité de cette loi le fort des écléaves el fort dur aux Maldives (f). Ils ne peuvent prendre qu'une femme, quoique toutes les perfonnes libres puillent en avoir trois. Ceux qui les maltraitent ne reyoivent que la moité du chatiment que les loix imposent pour avoir maltraité une perfonne libre. L'unique falaire de leurs fervices éld leur nomrifures de Jeur entretien. Ceux qui devinent etclaves de leurs créanciers ne peuvent être vendus pour fervir d'autres maitres; mais après leur mort, les créanciers fe fait de toux eq qu'ils pervent avoir acquis; & s'il refle à payer quelque chofe de la dette, les enfans continuent d'être feldaves jusqu'à exq u'elle foit enirement acquirierment acquirie

Punitions pour les crimes. timent d'être eleaves julqu'a-ce qu'elle foit entièrement acquitée.

A l'égard des crimes, i faut que l'offens fe plaigne, pour s'astrier l'attention de la Jultice, & qu'ils foyent dénoncés forméllement pour être puis. Si les enfans font en bas gie forfque leur préce et tue par quelque meurtier, on attend qu'ils ayent atteint l'âge de fêtre ans pour favoir d'eux mêmes s'ils veulent être vengés par la Jultice. Dans l'intervalle, celui qui eft comus pour l'autour du meurtre est condamné feulement à les nourrie de leur faire apprendre quelque metier. Lorqu'ail sarrivent à l'age, écui qui depend even ou de character jultice ou de pardonner au coupaile, fans a leur faire apprendre quelque metier. Lorqu'ail sarrivent à l'age régle, il depend even ou de foumatée jultice ou de pardonner au coupaile, fans baufflement dans quelque file déferte ou de pardonner au coupaile, fans baufflement dans quelque file déferte de Sul, la mutilation de acque entre bre, que le fouer, qui elle le châtrinent le plus commun, mais extremement reule. On enspoye des courrovés de gros cuir, de la longuer du bras, largest de quarre doitges de épailles de deux, dont on attache cinq ou fix enfembles.

(r) Toid. pag. 147.

(s) Ibidem.

femble dans un manche de bois. Les coups en font si rudes, que souvent ils deviennent mortels. C'est le supplice ordinaire des grand crimes, tels que la sodomie, l'inceste & l'aduktere. On coupe le poing aux voleurs lors-

que le vol est considérable (1).

(t) Ibid. pog. 148 & 149.

LA Nation est distinguée (v) en quatre Ordres, dont le premier comprend le Roi & tout ce qui lui touche par le fang, les Princes des anciennes races royales & les grands Seigneurs. Le fecond ordre est celui des dignités & des offices, que le Roi feul a le pouvoir de distribuer, & dans lefquels les rangs font fort foigneufement observés. Le troisième est celui de la Nobleffe, & le quatrieme celui du Peuple. Comme la Nobleffe ne doit ses distinctions qu'à la naissance, c'est par elle qu'il est naturel de commencer. Outre les Nobles d'ancienne race, dont quelques uns font remonter leur origine jusqu'aux tems fabuleux, le Roi est toujours libre d'annoblir ceux qu'il veut honorer de cette faveur. Il accorde des lettres, dont la publication fe fait dans l'Itle de Malé, au fon d'une forte de cloche, qui est une plaque de cuivre sur laquelle on frappe avec un marteau. Le nombre des Nobles est fort grand. Ils sont repandus par toutes les Isles. Les perfonnes du peuple, sans en excepter les plus riches Marchands qui n'ont pas obtenu la Noblesse, ne peuvent s'asseoir avec un Noble, ni même en la présence lorsqu'il se tient debout. Ils doivent s'arrêter, lorsqu'ils le voyent paroître, le laisser passer devant eux; & s'ils étoient chargés de quelque fardeau, ils font obliges de le mettre bas. Les femmes Nobles, quoique mariées avec un homme du peuple, ne perdent pas leur rang, & communiquent la Nobleffe à leurs enfans. Celles de l'ordre populaire, qui époufent un homme Noble, ne font pas annoblies par leur mariage, quoique les enfans qui viennent d'elles participent à la Noblesse de leur père. Ainsi chacun demeure dans l'ordre où il est né, & n'en peut sortir que par la volonté du Souverain.

LE Roi des Maldives porte le tître de Rasquan, & la Reine celui de Renequillague. Après le Roi font les Princes du fang, & d'autres Princes, descendus d'autres Rois ses Prédécesseurs, qui ne sont pas moins respectés. quoique de race différente. Ensuite viennent les grands Officiers du Royaunue, dont le plus diftingué se nomme le Quilague, qui est comme le Lieutonant-Général du Roi. Il y a un Chancelier, un Secrétaire d'Etat, un Intendant des finances, un Treforier général, &c. six Moscoulis, dont on a déjà parlé, & d'autres dignités que le Roi donne ordinairement aux Nobles qu'il honore de fon amitié, avec certaines liles qui font affignées pour leurs. appointemens ou leur pension. Il leur fait distribuer aus leur provision de riz. L'honneur du Pays confifte à manger du riz accordé par le Roi. Les-Nobles mêmes obtiennent peu de confidération lorsqu'ils ne joignent pas: cet avantage à celui de la naissance. Tous les Soldats en jouissent, sur-tout ceux de la garde du Roi, qui font au nombre de fix cens, divifés en fix Compagnies fous le commandement des fix Moscoulis. Le Roi entretient habituellement dix autres Compagnies, commandées par les plus grands Seigneurs du Royaume, mais qui ne le fuivent qu'à la guerre, & qui font employées

(v) Bid. pag. 151 & fuiv.

MALDIVER,

Divifion de de la Nation en quatre Osdres.

Nobleffe des Maldives.

Grands Officiers du Royaume Usages Des Mai.dives, 1602. ployées à l'exécution de fes ordres. Leurs privilèges font fort difftingués, lis portent leurs cheveux longs. Ils ont au doigt un grois anneux, pour la adier à tirer de l'arc; ce qui n'el pennis qu'à eux. Outre le riz du Roi, on affigne pour leur fubifilance diverfes petites Illes & certains droits fuir les paffages. La plipart des riches Influiaires efforcent d'entret ans ces deux corps, mais cette faveur ne s'accorde qu'avec la permiffion du Roi, & fe new a flic parter, comme la Dibart des mibbiart des violès d'unificates (x).

Ufages communs aux quatre Ordres.

paye affez cher, comme la plúpart des emplois civils & militaires (x). L'USAGE des Maldives est de ne porter qu'un nom propre, tel que Haly, Huffum, Affan, Ibrabim &c. fans aucun nom de famille. Mais comme la varieté n'en est pas infinie, ils y joignent, pour se reconnoître, le têtre de leur qualité. Ce têtre est Tacourou pour les Nobles de race, & Bybis pour leurs femmes (y). Quelques-uns y joignent le nom d'une Isle qui leur appartient. Les Officiers qui ne font Nobles que par leurs emplois, prennent le tître de Callogues, & leurs femmes celui de Camullogues. Les gens du commun joignent à leur nom celui de Callo, & leurs femmes celui de Camulo (2). On y ajoûte, pour les distinguer mieux, le nom de leur métier ou de leur profession. Dans les quatre ordres, il y a divers usages communs, auxquels les grands & les petits sont également attachés. Ils ne mangent jamais qu'avec leurs égaux, en richesse comme en naissance ou en dignité: & comme il n'y a point de règle fûre pour établir cette égalité dans chaque ordre, il arrive de-la qu'ils mangent rarement ensemble (a). Ceux qui veulent traiter leurs amis font préparer chez eux, un fervice de plufieurs mets, qu'on arrange proprement sur une table ronde, couverte de taffetas, & l'envoyent chez celui qu'ils veulent traiter. Cette galanterie

Bizarrerie dans la manière de manger.

> est reçue comme une grande marque d'honneur. Lorsqu'ils mangent en particulier, ils feroient fachés d'être vûs, & fe retirant dans leurs appartemens les plus intérieurs, ils abbaiffent toutes les toiles & les tapifferies qui font autour d'eux. Leur table est le plancher d'une chambre , couvert à la vérité d'une natte fort propre, sur laquelle ils sont assis les pieds croifés. Ils ne fe fervent pas de linge; mais pour conferver leurs nattes, ils employent de grandes feuilles de bananier, qui tiennent lieu de nappes & de fervicttes. Cependant leur propreté va si loin qu'il ne leur arrive jamais de rien répandre. La vaisselle est une sorte de fayance, qui leur vient de Cambaye, ou de la Porcelaine qu'ils tirept de la Chine, & qui est fort commune dans toutes les conditions. Mais on ne leur fert jamais un plat de terre ou de porcelaine qui ne foit dans une boête ronde, d'un affez beau vernis de leurs Isles, avec son couvercle de la même matière; & cette boëte, toute fermée qu'elle est, ne se présente point sans être couverte encore d'une pièce de soye de même grandeur. Les plus pauvres ont l'ufage de ces boëtes, non-feulement parce qu'elles coûtent fort peu, mais

Propreté da fervice.

- (x) Ibid. pag. 150 & 151.
- (y) Ibid. pag. 154. (2) Ibid. pag. 156 & 157.
- (a) Cette coûtume de ne fréquenter que les gens de fon ordre, s'étend à toutes les autres affaires de la vie. Ainfiles Marchands & les Artifans qui exercent des métiers dif-

férens, non-feulement ne se voyent point, mais ils ne demeurent pas dans une même file. Les Orifévres par exemple, fond dans une petite sile, les Tisserands dans une autre , & ainsi des autres Professions. R. de l'A. A.

beaucoup plus à cause des fourmis, dont le nombre est si étrange qu'il s'en trouve par tout & qu'il est difficile d'en préserver les alimens. La vaisselle d'or ou d'argent est désendue par la loi, quoique la plûpart des Seigneurs foyent affez riches pour en ufer. Ils fe fervent de cuillières pour les chofes liquides, mais ils prennent tout le reste avec les doigts. Leurs repas sont fort courts, & se passent sans qu'on leur entende prononcer un seul mot. Ils ne boivent qu'une fois, après s'être rassassés. La boisson la plus commune est de l'eau, ou du vin de cocos tiré le même jour. On en fait deux autres fortes, plus délicates, & réfervées pour le Roi & les Seigneurs, ou pour les fêtes folemnelles ; l'une est chaude , composée d'eau & de miel , avec quantité de poivre & d'une autre graine qui se nomme Caboa (b): l'autre est froide, & se fait avec du sucre & des cocos détrempés dans l'eau. Après le repas, on leur présente un plat de bétel pour dessert ; car les fruits se servent avec les viandes. Ce sont des femmes ou des filles qui exercent l'office de la cuifine, & les hommes regarderoient le nom de Cuifinier comme un outrage. Ils employent beaucoup de formalités pour couper la gorge aux animaux, & perfonne n'en mangeroit la chair, fi l'on sçavoit qu'elles n'eûssent pas été observées. L'usage du bétel & de l'aréca est aussi commun aux Maldives que dans le reste des Indes. Chacun en porte sa provi- bétel. fion dans les replis de fa ceinture. On s'en préfente mutuellement lorfqu'on se rencontre. Les grands & les petits ont les dents rouges à force d'en mâcher, & cette rougeur passe dans toute la Nation pour une beauté.

Dans leurs bains, qui sont sort fréquens, ils se nettoyent les dents avec des

foins particuliers, afin que la couleur du bétel y prenne mieux (c). LEUR Médeeine confifte plus dans des pratiques superstitieules que dans aucune méthode. Cependant ils ont divers remèdes naturels, dont les Européens usent quelquefois avec succès. Pour le mal des yeux , auquel ils font fort sujets, après avoir été long-tems au Soleil; ils font cuire le foye d'un coo & l'availent. Pyrard & fes Compagnons, attaqués du même mal. imiterent leur exemple, sans vouloir souffrir l'application des caractères & de l'Auteur. des charmes que les Infulaires joignent à ce remède. Ils en reconnûrent fensiblement la vertu. Pour l'opilation de rate, maladie commune, qu'on attribue à la mauvaise qualité de l'air, & qui est accompagnée d'une enflure très-douloureufe, ils appliquent un bouton de feu fur la partie enflée & mettent fur la playe, du coton trempé dans de l'huile. Pyrard ne pût fe réfoudre à faire ulage de ce remède, quoiqu'il en reconnût la bonté par l'expérience d'autrui; mais il se guérit des ulcères qui lui étoient venus aux jambes, en y appliquant des lames de cuivre à l'exemple des Infulairés. Ils ont aussi des simples & des drogues d'une vertu éprouvée, sur-tout pour les bleffures. L'application s'en fait en onguent, dont ils frottent les parties afligées, fans aucun bandage. Ils guériffent la maladie vénérienne avec la vols croyent décoction d'un bois qu'ils tirent de la Chine; & ce qui doit nous paroître vénérien leur aussi surprenant qu'à Pyrard, ils prétendent que cette maladie leur est ve- vient de l'Eu-

USACES MALDIVE I 602.

Boiffon des Maldivois.

Médecine

Expériences

Les Maldi-

X. Part.

<sup>(</sup>b) Kabus, ou Kabaus, c'est-à-dire Caf-(c) Ibid. pag. 127, 128. fé en Arabe. R. de l'A. A.

MALDIVES.

nue de l'Europe, & l'appellent Famagui hapfaur; c'ell-à-dire, Mal François out sir Fassar. Outre une effocée de frèvre, le commune & il danagerente dans toutes leurs Illes, qu'elle est connût par toute l'Inde fous le nom de féver sit Malifeur, de dis en dix ans si l'ay repand une forte de petite verbole, dont la contagion les force de s'abandonner les uns les autres, & qui emporte todjours un grand nombre d'Habitans (d').

Dérègiement de leurs mœurs.

L'a dérèglement de leurs mœurs ne contribue pas moins que les qualités de Climat à ruine leur fante de leur conflictuion. Les hommes de les femmes y font d'une lafcivers furprenante. Malgré la féverité des loix, on éventend parler que d'adultère, d'incelles de fodomie. La fimple fornication n'elt condamnée par aucune loi, de les femmes qui ne font pas maiées s'y abandonnent autili librement que les hommes. Elles fortent rarement le jour. Toutes leurs vilites se font la nuit, avec un homme qu'elles divient todjours avoir à leur fitte, ou pour les accompagner. Jamais on ne frappe à la porte d'une maifon. On n'appelle pas même pour la faire overir. La grande porte de la cour et todjours ouverte pendant la nuie. On entre judqu'à celle du logis, qui n'elt fermée que d'une tapifferie de toile de coton; d'e touffair, pour unique figne, on eft entende des Habitans, qui se présentent aussi-tans et qui se présentent aussi-tans qui se présentent au server de la contrait d

Description du Palais du Roi. L è Palais du Roi ett dans un enclos d'alfez grande étendue, qui renferme des jardins & des vergers, ornés de fontaines & de refervoirs d'eau. Il ett bâti de pierres & d'un feul étage; mais compofé d'un grand nombre d'appartemens qui environnent plutieurs cours, au milieu desquelles on voir dans chacune un beau puits de pierre blanche.

L'ENTRÉE du Palais est un corps-de-garde, muni de quelques pièces de canon & d'autres armes. Le portail a l'apparence d'une grande tour quarrée. Après la falle des gardes, on entre dans une autre falle, qui est pour les Seigneurs & les Courtifans. Il n'eft permis qu'aux Officiers domeftiques du Roi & des Reines, de pénétrer plus loin. Le pavé de ces deux premières falles est élevé de trois pieds au-dessus du rez-de-chaussée, & revêtu d'un plancher fort bien affemblé, fur lequel on étend, chaque jour au matin, une natte de diverfes couleurs mélées de chiffres & d'autres ornemens. Les murs font tendus de tapisseries de soye. Du platfond, qui est couvert auffi d'une tapisserie, pendent à l'entour quantité de belles franges. Le lieu où le Roi fe place, dans la feconde falle, est un grand tapis, fur lequel il est affis les pieds croifés. La forme du platfond représente audessus de sa tête une espèce de dais. Tous les Seigneurs qui s'assemblent pour composer sa Cour, s'affeyent autour sur la natte, en observant l'ordre de leur naissance & de leurs dignités. Ceux qui sont d'un rang inférieur se tiennent debout derrière les premiers, à moins que le Roi, ou quelques Seigneurs dans fon absence, ne leur donnent ordre de s'asseoir. Les Nobies de l'Isle de Malé sont obligés de se présenter au Palais tous les jours à midi. Si le Roi ne se montre pas, ils lui font dire qu'ils sont venus pour

Manière dont on lui fait la cour,

(d) Ibid. pag. 132, 133.

(e) Ibid. pag. 141, 142,

le faluer & qu'ils attendent respectueusement ses ordres. Quelquesois ce Monarque leur envoye du bétel & des fruits. Il ne reçoit les étrangers que

dans la première falle (f).

Les chambres des appartemens intérieurs font ornées des plus belles tapifferies de la Chine, de Bengale & de Masulipatan. L'or & la sove y éclatent de toutes parts, avec une divertité admirable dans l'ouvrage & mens. dans les couleurs. Les Maldives ont auffi leurs manufactures de tapilleries & d'étoffes, mais la plûpart de coton, pour l'ufage du peuple. Les lits du Roi, comme ceux de ses principaux Sujets, sont suspendus en l'air, par quatre cordes, à une barre de bois qui est foûtenue par deux piliers, Les coussins & les draps sont de soye & de coton, suivant l'usage général de l'Inde. On donne cette forme aux lits, parce que l'usage des Seigneurs & des personnes riches est de se faire bercer, comme un remède ou un préservatif pour le mal de ratte dont la plûpart sont attaqués. Les gens du commun couchent fur des matelats de coton, pofés fur des ais montés à quatre piliers.

PENDANT le féjour que Pyrard fit aux Maldives, l'habillement ordinaire Son habilledu Roi étoit une robbe de coton, fort blanc & fort fin, ou plutôt, dit-il, ment, une cafaque qui lui descendoit un peu au-dessous de la ceinture, bordée de blanc & de bleu, & fermée par-devant avec des boutons d'or massif (g). Le refte du corps étoit couvert, jusqu'aux talons, d'une forte de pagne de taffetas rouge, ceint par le haut d'une longue & large ceinture de foye rouge à franges d'or, & d'une groffe chaîne d'or, dont l'agraffe, qui étoit plus large que la main, brilloit d'un grand nombre de pierreries. Il portoit fur le devant de la cuisse un couteau richement travaillé, & fur la tête un petit bonnet rouge brodé d'or, avec un bouton d'or massif & quelques pierres précicufes au fommet. Quoique l'usage du Pays, pour les Grands, foit de porter les cheveux longs, il fe faifoit rafer chaque femaine, fans exiger que fon exemple fervît de règle aux Seigneurs de sa Cour. Il avoit tes jambes nûes, comme le moindre de fes Sujets; mais il portoit aux pieds des fandales de cuir doré, qui viennent d'Arabie. Lorsqu'il fortoit, ac-compagné de sa garde, on soutenoit sur sa tête un parasol blanc, qui est aux Maldives la principale marque de la Majesté royale. Il avoit toujours, auprès de fa personne, trois Pages, dont l'un portoit un éventail, un autre fon épée nûe & une rondache, & le troisième une boëte pleine de bétel & d'areca. Il se faisoit suivre aussi par un Docteur de sa loi, qui tenoit un livre à la main. Son goût ne le portoit pas à la pêche, comme la plûpart des Rois fes prédécesseurs. Il s'amusoit le plus souvent, dans son Pa-lais, à voir travailler des artistes & d'habiles ouvriers qu'il attiroit par ses

récompenses, tels que des Peintres, des Orfevres, des Brodeurs, des Armuriers & des Tourneurs. Il leur fournissoit la matière de leur travail ; & les payant libéralement, il gardoit leurs ouvrages pour en orner fa demeure ou pour en faire quelquefois des présens. Sa curiosité le portoit continuellement à s'inftruire. Un étranger qui possédoit quelque talent .

USAGES DES MALDIVES. 1602. Richeffe de fes apparte-

Marque de la Majesté

(g) Ibid. pag. 258. (f) Ibid. pag. 155, 156 & 157.

USAGES DES MALDIVES. ou qui fçavoit quelque chofe d'ignoré aux Maldives, trouvoit une faveur certaine à la Cour (b).

Maldives. 1 602. Revenus du Roi des Maldives.

LES revenus du Roi des Maldives confiftent dans fon domaine, qui est composé de plusieurs Isles dont il est Seigneur immédiat; dans la cinquième partie des fruits du Pays; dans une taille proportionnelle qu'il impose fur les cordes de cocotier; fur une forte de coquilles, que les Maldivois nomment Bolys, dont ils font un grand Commerce, & fur le poisson sec; dans les droits qu'il lève fur les Marchands étrangers, & dans le Commerce qu'il fait lui-même au dehors, par quantité de Navires chargés des marchandifes de fon Royaume. Il a d'ailleurs un droit exclusif fur tout ce que la Mer jette au rivage, foit par le naufrage des étrangers, foit par le cours naturel des flots, qui amène au bord des Isles quantité d'ambre gris & de corail; fur-tout une forte de groffes noix, que les Maldivois nomment Tavarcarré & les Portugais Cocos des Maldives (i). On ne nous en apprend pas l'origine; mais ses vertus sont vantées par les Médecins, & Pyrard la représente aussi grosse que la tête d'un homme. Elle s'achéte à grand prix. Lorsqu'un Maldivois fait fortune, on dit en proverbe qu'il a trouvé de l'ambre gris ou du Tavarcarré, pour faire entendre qu'il a découvert quelque tréfor (k).

Monnoye du Pays.

LA monnoye des Maldives est d'argent, & ne consiste qu'en une seule espèce (1), qui se bat dans l'Isle de Male & qui porte le nom du Roi en caractères Arabesques. Ce sont des pièces qu'on nomme Larins, de la valeur d'environ huit fols de France. Les monnoyes étrangères y ont cours, mais on ne les prend qu'au poids & pour leur juste valeur. Dans l'Inde & les Pays voifins, où les Royaumes & les Seigneuries font en fi grand nombre, il y a austi beaucoup de diversité dans les monnoyes, non-sculement d'or & d'argent, mais encore d'un autre métal qui se nomme Calin, & qui est fort estimé par sa dureté & sa blancheur. Il se sait même de la monnoye de fer, dont le cours fe borne à la verité, aux Etats du Prince qui la fait battre. Mais l'or & l'argent ont toûjours une valeur réelle, indépendamment de leur marque. D'un autre côté, cette valeur est fort différente de celle qu'ils ont en Europe; car le prix de l'argent y est plus haut, & celui de l'or plus bas que parmi nous. Les piastres d'Espagne sont reçûes avidement dans tous les Etats de l'Inde. À l'égard des larins qui se battent aux Maldives, l'ufage est de les couper dans le Commerce, pour donner au poids la valeur des marchandifes qu'on achéte; ce qui ne fe fait pas fans quelque dommage, parce que cette division entraîne la perte d'un douzième. Au lieu de petite monnoye, on fe fert de Bolys, petites coquilles qui font une des richesses de ces siles. Elles ne font guères plus grosses que le bout du petit doigt. Leur couleur est blanche & luisante. La pêche s'en fait deux fois chaque mois, trois jours avant la nouvelle Lune & trois jours

Commerce des bolys, petites coquilles de Mez.

(b) Ibid. pag, 159.

(i) Hamilton dit que les arbres n'y font pas fi grands que ceux de Malabar & de Ceylon, mais que les fusits en font plus

après.

après. On laisse ce soin aux femmes, qui se mettent dans l'eau jusqu'à la ceinture pour les ramaffer dans le fable de la Mer. Il en fort tous les ans des Maldives, la charge de trente ou quarante Navires, dont la plus grande partie se transporte dans le Bengale, où l'abondance de l'or, de l'argent & des autres métaux, n'empêche pas qu'elles ne fervent de monnoye commune. Les Rois memes & les Seigneurs font bâtir exprès des lieux où ils confervent des amas de ces fragiles richesses, qu'ils regardent comme une partie de leur tréfor. On les vend en paquets de douze mille, qui valent un larin, dans de petites corbeilles de feuilles de cocotiers, revêtues en dedans de toile du même arbre. Ces paquets se livrent comme les facs d'argent dans le Commerce de l'Europe, c'est-à-dire, sans compter ce qu'ils

contiennent (m). LES autres marchandises des Maldives sont les cordages & les voiles de cocotier, l'huile & le miel du même arbre, & les cocos mêmes, dont on transporte chaque année la charge de plus de cent Navires; le poisson cuit & feché; les écailles d'une forte de tortues qui se nomment Cambes, & qui tion, ne fe trouvent qu'aux environs de ces Isles & des Philippines ; les nattes de ione, qui ne se sont nulle part avec tant de finesse & d'agrémens; les toiles de coton colorées; diverses étoffes de soyc qu'on y apporte crûe & qu'on y met en œuvre de toute forte de grandeur, pour en faire des pagnes, des turbans, des mouchoirs & des robbes. Entin l'industrie des Habitans est renommée pour toutes les marchandifes qui fortent de leurs Ifles, & cette réputation leur procure en échange, ce que la Nature leur a refuse, comme du riz, des toiles de coton blanches, de la foye & du coton crus, de l'huile d'une graine odoriférante, qui leur fert à se frotter le corps ; de l'areca pour le bétel, du fer & de l'acier, des épiceries, de la porcelaine, de l'or même & de l'argent, qui ne fortent jamais des Maldives lorsqu'une fois ils y font entrés, parce que les Habitans n'en donnent jamais aux etrangers, & qu'ils l'employent en ornemens pour leurs maisons, ou en bijoux pour leur parure & pour celle de leurs femmes (n).

LES Portugais ayant profité des divisions de quelques Princes Maldivois. s'étoient rendus maîtres de la plûpart des lîles (0), & jouïrent paifiblement de leur conquete l'espace d'environ dix ans. On lit, dans leurs Historiens, par quels degrés ils étoient parvenus à l'exécution de cette grande entreprife. Un Roi des Maldives, touché de la vérité du Christianifme & défespérant de faire approuver à ses Sujets la résolution qu'il avoit Matdives se formée de l'embrasser, prit le parti de s'embarquer secrétement, avec la Reine sa femme & quelques amis fidèles, pour se rendre à Cochin, où il recût le Baptême. Son Trône fût ausli-tôt rempli par un Prince Maldivois, fon ancien Concurrent. Mais comptant fur le fecours des Portugais, avec lesquels il venoit de s'unir par une si fainte alliance, il n'en écrivit pas moins à ses peuples, qu'il leur commandoit de recevoir la Foi Chretienne & de lui payer le tribut ordinaire, fans quoi ils devoient s'attendre à le voir

USAGES DES MALDIVES 1602

handifes des Maldives . & leur réputa-

Comment les Portugais s'étolent emparés de ces

Un Rol des fait Chrétien.

Il est privé du Trône & les Portugais

(m) Ibid. pag. 165. Une partie de ce dans plusieurs Pays de l'Afrique, Commerce fe fait aujourd'hui par les Hol-(n) Ibid. pag. 166. landois, qui portent des bolys, ou koris, (o) Ibid, pag. 169.

Pp 3

USAGES DES MALDIVES, 1602.

bien-tôt paroître avec une puissante Armée, pour les punir de leur infidés lité. Ils lui répondirent qu'ils ne le connoissoient plus, & que s'il lui étoit dû quelque chofe il devoit le venir demander; que s'il fe trouvoit bien d'avoir embraffé le Christianisme, il continuât de vivre dans cette créance; mais que pour eux, ils périroient plutôt que de changer de Religion. Ce fut alors qu'il demanda du fecours aux Portugais. Le Viceroi des Indes lui en accorda volontiers, mais à condition qu'il ne marchât point en perfonne, dans la crainte que s'accordant avec fon peuple, il ne jouât quelque mauvais tour à ses protecteurs. Les Portugais mirent à la voile & répandirent la terreur dans les Isles. Cependant ils y trouvèrent tant de resistance. ou'ils fûrent contraints de se retirer avec perte. L'année suivante, y étant retournes avec de nouvelles forces , ils se rendirent maîtres de l'Itle de Malé, où le nouveau Roi fût tué les armes à la main. Ils v élevérent une Forteresse, & de-là, s'étant fait reconnoître dans les autres Isles, ils convinrent avec les Habitans, de les laisser en paix & de ne rien changer à leur Religion, pourvû que les droits du Roi Chrétien fûffent payés fidèlement. Ce Traité rendit la tranquillité à la plus grande partie des Maldives; mais deux des principaux Seigneurs réunissant leurs forces dans l'Atollon de Souadou, qui est à la pointe du Sud, & s'obstinant à refufer leur foûmission, il sût impossible aux Portugais d'y pénétrer. Ainfi cet Atollon & toutes les Isles du Sud n'ont jamais reconnu l'autorité du Portugal (p).

LES Maldivois confessent encore que le Commerce ne fût jamais si flo-

Ils fe rendent maltres du Pays.

riffant dans leurs Ifles, que pendant le règne de ces nouveaux Maîtres. Il dura l'espace d'environ dix ans. Tout se faisoit au nom du Roi Chrétien. qui continua de demeurer à Cochin; & les Portugais avoient mis . dans l'Iste de Malé, un Viceroi de la Nation auquel ils accordoient certains honneurs : mais les ordres venoient de leur Confeil & s'exécutoient par une nombreuse garnison qu'ils entretenoient dans la Forteresse. Cependant les deux Princes rebelles augmentérent tellement leurs forces dans l'Atollon de Sonadou, que malgré l'éloignement, qui cit d'environ quatre-vingt lieues, ils Comment ils incommodojent beaucoup la garnifon de Malé. Après divers fuccès, qui firent trainer long-tems cette petite guerre; il leur arriva un jour quatre Galères de Corfaires Malabares, qui cherchoient l'occasion de piller. Ils leur propoferent la moitié du butin pour faire la guerre aux Portugais ; & recevant avis que le Gouverneur de la Forteresse étoit allé à Cochin avec une partie de sa garnison, ils abordérent si brusquement à l'Isle de Malé, qu'ayant surpris la Forteresse par escalade, ils firent main basse sur trois cens Portugais qui étoient restés pour la garde. Toutes les richesses de l'Isle fûrent partagées fidèlement entre les vainqueurs. Mais le regret de voir emporter hors de l'Isle la moitié de tant de biens, fit commettre une noire perfidie aux deux Princes. Ils attaquèrent les Malabares; & la victoire les avant rendus maîtres du butin & des Galères après un long combat, ils firent transporter affez humainement les Corfaires sur leur Côte (a). Envain les Portugais recommencèrent la guerre. Toutes leurs Flottes

en font chaffcs.

(p) Ibid. pag. 169.

(q) Ibid. pag. 170.

fürent battues pendant trois ans, & la Forteresse qu'ils avoient élevée avec tant de foins, devint un obstacle invincible à leur rétablissement. Ils comprirent enfin que pour l'avantage de leur Commerce, il valoit mieux s'accorder par un Traité, que de continuer une guerre incertaine (r). On convint de part & d'autre, que les deux Princes demeureroient paisiblement en possession des Maldives, sous trois conditions; la première, qu'ils ne prendroient pas le titre de Rasquant, qui signifie Rois, mais seulement celui de Quilagues, c'est-à-dire, de Princes ou de Ducs; la seconde, que sans reconnottre le Roi Chrétien pour leur Souverain, ils ne laisseroient pas de lui faire une pension, qui lui scroit payée à Cochin, & qui passeroit à ses successeurs ou ses héritiers; la troisième, que tous les Maldivois qui sortiroient de leurs Isles pour le Commerce, seroient obligés de prendre un Paffeport des Portugais, comme tous les autres peuples de l'Inde qui font en paix avec eux. Cette paix duroit encore lorfque Pyrard fût jetté aux Maldives par fon maufrage; mais les Infulaires n'en portoient pas moins une haine mortelle aux Portugais (1).

Le Roi Chrétien donna dans la fuite au Roi de Portugal, le tiers de son revenu, pour obtenir la permission de s'établir à Goa, où Pyrard le vît dans le cours de ses avantures. Ce revenu confiste en bolys, & en cordages d'écorce, qui se nomment Cayro. Les Maldivois en chargeoient tous les ans à leurs fraix quatre Navires, chacun de cent cinquante tonneaux, dont ils devoient répondre jusqu'a-ce qu'ils fussent sortis de leurs Illes & de leurs Bancs ( t ).

PENDANT le Gouvernement des deux frères, qui regnérent ensemble l'espace de vingt-cinq ans, la paix intérieure des Maldives suit troublée par diverfes révoltes. L'aîné se nommoit Bode-ta-courou, & l'autre Affan Quilague. Ils avoient époufé l'un la femme, & l'autre la fille du Roi qui avoit été tué dans la conquête des Portugais. L'aîné eût un fils, qui devint fon fuccesseur, & qui étoit celui que Pyrard trouva sur le Trône. Il l'avoit fait reconnoître avant sa mort & sui avoit fait prêter le serment de fidélité par tous ses Peuples. Cette précaution lui avoit parû d'autant plus nécessaire. qu'il connoilloit à ce jeune Prince, des inclinations douces & peu de penchant pour la guerre. Aussi l'avoit-il délivré d'un obstacle redoutable, en faifant mourir pluficurs Seigneurs dont il craignoit pour lui la concurrence. Mais une si cruelle politique l'avoit exposé lui-même à diverses entreprises, qu'il cût le bonheur d'arrêter par sa prudence & sa sermeté (p). Pyrard en rapporte une, qui paroîtra intéressante, à la fin de cet article. Un grand Navire ayant échoué fur les Banes des Maldives, il s'y trouva un fotragique jeune Portugais, agé de fept ans, d'une figure si charmante que les deux Portugais. Rois le prirent dans une fingulière affection. Ils le firent nourrir avec leur héritier présomptif, qui étoit à-peu-près du même âge. La Nature n'avoit pas donné moins d'esprit que de beauté à ce jeune étranger. Il se perfectionna dans les fciences & les exercices du Pays; & fe voyant traite avec les mêmes honneurs que le Prince des Maldives, il se persuada qu'il étoit son frère. A la verité lorsqu'il sût dans un âge plus avancé, on lui appris

Usages DES MALDIVES, I 602. Traité tr'eux & les Maldivois.

tablit à Goz,

Maldives

Fortune &

(r) Ibid, pag. 171. (s) Ibid. pag. 172. (s) Ibidem. (v) Ibid. pag. 173.

USAGES
DES
MALDIVES.
I Ú O 2.

fon origine, en l'avertiffant qu'il devoit autant de foûmiffion que de fidélité, au Prince qui devoit être son Maître. Cependant après la mort du fecond des deux Rois, l'autre, par un sentiment d'amitié qui ne s'étoit pas refroidi, lui fit époufer la fille de son frère, qui étoit le plus noble & le plus riche parti du Royaume. Les dignités lui fûrent prodiguées après ce mariage. Il se vît honorc de l'emploi d'Amiral, de la qualité de Moscouli, & du commandement de la première Compagnie des gardes. Tant de grandeur excita son ambition & le fit penser à s'elever sur le Trône, d'autant plus qu'il ne voyoit dans le Prince des Maldives, qu'un Concurrent foible & moins estimé que lui. Ses projets se sortifièrent encore, lorsqu'il eût observé que le Roi se défaisoit insensiblement de tous les Seigneurs qu'il jugeoit redoutables pour son fils. Il craignit que cette défiance ne lui devint funeste a son tour, & dans ces idées il traita secrétement avec les Portugais. Le Roi, toujours pret à s'allarmer, pénétra le complot, & découvrit par la trahifon de quelque complice, que sa Couronne & sa vie étoient également menacées. Il fit appeller ce jeune ambitieux, qui eût la hardresse de se rendre au Palais comme s'il n'eût eû rien à se reprocher. Il le sit asseoir en sa présence, au milieu de toute sa Cour qu'il avoit fait assembler; & pour mettre sa fermeté à l'épreuve, il parût prendre plaisir à l'interroger, en le regardant d'un mil fixe. Enfin s'indignant de son audace, il fit paroître quelques gardes, qui le faisirent, le lièrent, & le traînérent dans cet état jusqu'au bord de la Mer, où ils le tuèrent dans une barque à quelques pas du rivage (x).

(x) Ibid. pag. 174 & 175.

DESCRIPTION DE GAO.
1608.

Remarque en forme d'introduction.

Isle de Goa, formée par une Rivière. Description de l'Isle de Goa.

U o que les Hiftoriens Portugais ayent traité avec beaucoup d'étendue tout ce qui appartient à ce fanuex établifiement de leur Nation dans les Indes Orientales, il femble que les observations d'un Errager n'en doivent être que plus précieuse aux yeux d'un Lecture réclairé, qui cherche à pouvoir diffinguer ce que la vanité de l'intérêt font mèler de faux ou d'exageré dans la plupart de ces hilfories nationales. On doit se fouvenir que l'yrard pafil deux ans entiers à Goa, de qu'il s'attachoit à remarquer tout ce qu'il croyoti capable d'enrichi (no Journal (a)).

Go, est une ille qui dépendoit autrefois du Royaume de Déean ou Dralen, & dont le circuit et d'écrivien buit leues. Cette lle de fformée par une belle & grande Rivière qui l'environne, & qui fait pluficurs autres lles, peuplèse d'Indiens & de Portugais. Cette Rivière et all circ profinde, quoique les grands Vaiffeaux, tels que les Caraques & les Gallons, foyent obliges de s'arrete à l'emboucher de le non de Darat. Les bords de l'Ille font défendus par fept Fortreelles, dont les deux principales font à l'emboucher de la Rivière; Pue au Nord du coté de la terre-ferme, qui est le l'ays de Bardes, dépendant suffi des Fortugais, & pour la garde d'une belle fontaine d'eau frache autent que pour celle de la Rivière; l'autre me belle fontaine d'eau frache autent que pour celle de la Rivière; l'autre

(a) Voyage de Pyrard, Part. II, pag. 16.





à l'opposite, fur un cap de l'Isle. Ces deux Forteresses défendent fort bien Description l'entrée de la Rivière; mais elles ne peuvent empécher les Navires étrangers de mouiller à la barre, & par confequent de fermer le passage aux Vaisseaux Portugais. Une lieue plus loin, entre la barre & la Ville, est le Port de Pangin, où tous les Vaisseaux sont obligés de prendre le pasfeport du Gouverneur, foit pour l'entrée ou la fortie. C'est une des plus agréables demeures de l'Isle entière, & le lieu où les nouveaux Vicerois descendent pour y attendre le jour & les cérémonies de leur entrée.

DE GOA. 1608.

TOUTE l'Isle est montagneuse. La plus grande partie est d'une terre Ses propriérouge, dont les Habitans sont d'affez belle poterie. Mais on y trouve une tés,

autre terre d'un gris noirâtre, beaucoup plus finc & plus délicate, qui sert auffi à faire des vafes de la fineffe du verre. Le Pays n'est pas des plus fertiles; ce qu'il faut moins attribuer aux mauvaifes qualités du terroir qu'à ses montagnes; car on féme, dans les vallées, du riz & du millet qui fe moiffonnent deux fois l'année. L'herbe & les arbres y conservent toujours leur verdure, comme dans la plipart des files & des Pays qui font entre les deux Tropiques. On y voit un grand nombre de vergers, bien pintes & fermés de murailles, qui fervent de promenades & de maifons de campagne aux Portugais. Ils y conduifent de l'eau par un grand nombre de canaux, pour l'entretien des cocotiers, dont ils tirent leur vin & d'autres utilités. Affez près de la Ville est un fort bel étang, de plus d'une lieue de tour, sur les bords duquel les Seigneurs ont de fort belles maifons, & des jardins remplis

> Variété de fes Habitans.

de toutes fortes de fruits (b).

Les Villages de l'Isle sont peuplés de différentes sortes d'Habitans, naturels ou étrangers. La plûpart des naturels font encore Idolatres. On distingue 1º. les Bramines, qui sont répandus dans toutes les Indes, & que les autres regardent comme leurs supérieurs & leurs maîtres; 2º. Les Canarius, qui se divisent en deux espèces; l'une de ceux qui excreent le Commerce & d'autres métiers honnétes; l'autre, compolée de pécheurs, de rameurs, & de toutes fortes d'artifans: 30. Les Colombins, qui s'employent aux choses les plus viles, & qui vivent dans la pauvreté & la misère. Le privilège de ces anciens l'Iabitans de l'Isle est de jouir tranquillement de leur liberté, en vertu d'une Ordonnance des Rois de Portugal, & de ne pouvoir être forcés dans leur culte de Religion, ni réduits à l'esclavage. Entre les Etrangers, quoique le premier rang appartienne aux Portugais, ils mettent eux-mêmes beaucoup de différence entre tous ceux qui prennent ce nom. Les véritables maîtres font eeux qui viennent de l'Europe, & qui fe nomment avec affectation Portugais de Portugal. On considere après eux, ceux qui font nés, dans l'Inde, de père & de mère Portugais. Ils portent le nom de Castites. Les derniers sont ceux qui ont pour père un Portugais, ou une Portugaife pour mère, mais qui doivent la moitié de leur naiffance à une Indienne ou un Indien. On les appelle Métifs; comme on appelle Mulâtres, ceux qui viennent d'un Portugais & d'une Négresse d'Afrique. Les Mulatres sont au même rang que les Métifs. Mais, entre les Métifs, ceux qui font de race Bramine, du côté de leur père ou de leur mère,

Différence

iouif-

(b) Ibid. pag. 17 & 18.

X. Part.

DESCRIPTION DE GOA. 1608.

jouissent d'une considération particulière. Les autres Habitans sont ou des étrangers Indiens, qui achétent la liberté de demeurer dans l'Isle en payant un tribut personnel; ou des Européens, tels qu'un petit nombre d'Espagnols, quantité d'Italiens, quelques Allemans & Flamans, un fort bon nombre d'Armeniens & quelques Anglois. On n'y voit pas un feul François, à l'exception de quelques Jésuites employés dans les Missions. Le nombre des esclaves y est infini. Les Portugais en achétent de toutes les Nations Indiennes, & le Commerce qu'ils en font est très-étendu. Ils s'arrétent peu aux défenses qui doivent leur faire excepter plusieurs peuples avec lesquels ils vivent en paix. Amis, ennemis, ils enlevent ou achétent, tous ceux qui tombent entre leurs mains, & les vendent pour le Portugal ou pour leurs autres Colonies (c).

La Ville de Goa, qui tire fon nom de l'Isle où elle est située, règne l'espace d'une demie lieue sur le bord de la Rivière, du côté du Nord. Depuis environ cent dix ans que les Portugais s'étoient rendus maîtres de l'Isle, l'Auteur ne se lassoit pas d'admirer qu'ils y cussent élevé tant de superbes Bâtimem, qui comprennent des Eglifes, des Monastères, des Pa-lais, des Places publiques, des Forteresses, & d'autres Edifices à la maniere de l'Europe. Il lui donne une lieue & demie de tour, fans y comprendre les Fauxbourgs. Elle n'est forte que du côté de la Rivière. Une simple muraille, qui l'environne de l'autre côté, ne la défendroit pas longtems contre ceux qui feroient maîtres de l'Isle. Elle avoit, dans fon origine, de bonnes portes & des murs plus hauts & plus épais; mais s'étant fort accrûe pendant les années floriffantes du règne de fes Habitans dans les Indes, ces anciennes défenfes font devenues presqu'inutiles. Aussi toute la

Simplicité de ses fortifications. Elle eft mieux défen-

due du côté

confiance des Portugais est-elle dans la difficulté des passages (d). ENTRE la Ville & le bord de la Rivière, on a ménagé trois grandes Places, féparées par des murs qui tiennent à ceux de la Ville & qui entrant affez loin dans l'eau, ferment l'accès des deux côtés, & ne permettent de la Rivière. d'entrer que par les portes. La première de ces Places, d'ou l'on a la vûe de la Mer à l'Ouest, se nomme la Riviera grande. Elle a deux portes pour entrer dans la Ville. & quelques terraffes bordées de canon pour la défendre, mais une de ces portes appartient au logement du Commandant de la Place, qui est aussi l'Intendant des finances, & qui tient le premier rang après le Viceroi, fous le tître de Viador de fasienda. C'est dans la Riviera grande qu'est la Monnoye, la Fonderie des canons, & le grand Magasin des ferremens qui fervent à la Guerre & au Commerce. Le travail y est continuel, fans aucun égard pour le Dimanche & les Fêtes, avec cette unique restriction, que le Dimanche on ne travaille que l'après-midi, quoique les Ouvriers ne foyent pas moins payés pour le matin. Le Viador peut voir de sa Galerie tout ce qui se fait sur la Place & sur la Rivière. Près de sa maison est une magnifique Eglise, dont le parvis renserme un espace sermé, pour le Confeil qu'il y tient tous les jours avec les autres Officiers du Roi. La Riviera grande est un quarré long d'environ huit cens pas, sur deux cens de largeur (e).

LA (c) Ibid. Liv. II. pag. 20 & 21. (d) Ibid. pag. 16. & 22. (e) Ibid. pag. 24 & 25.

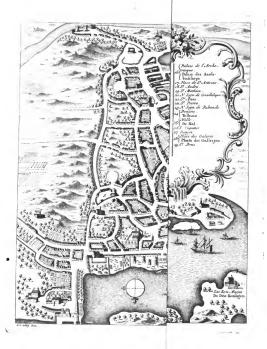

La feconde Place, qui fuit le bord de la Rivière, à l'Eft, est bordée Descarrros du côté de la Ville par le bel Hôpital dont on a lû la description dans le Journal de Pyrard. Cette Place se nomme le Quai de Ste. Catherine, ou le Marché au poisson, parce que c'est-là que le poisson s'apporte en effet & qu'il se vend au Public. Ce Quai est fort commode pour la descente des Place. malades qui arrivent fur les Flottes du Portugal. On y peut décharger aussi les marchandifes. Il a plufieurs portes, avec des terraffes garnies de canon. La populace y est toujours fort nombreuse, parce qu'elle y trouve continuellement l'occasion de s'employer au travail. On passe de-la dans la troisième Place, qui est d'autant mieux fermée, que le dernier mur extérieur s'avance affez loin dans la Rivière. Elle fe nomme la Place des Galères, & l'on v en voit effectivement quelques-unes, qui ont la forme de celles d'Espagne & d'Italie. Les Bâtimens dont elle est environnée, renferment tout ce qui est nécessaire pour le fervice de la Guerre & de la Marine. Les entrées font gardées foigneusement du côté de la Rivière, parce que c'est dans cette Place que donne la grande porte de la Ville, qui est fous le Palais du Viceroi. C'est-la aussi qu'on embarque toutes les marchandifes qui doivent être transportées en Portugal. Elles pavent trois pour cent à la fortie de Goa, au-lieu que celles qui viennent du Portugal ne payent aucun droit d'entrée. Tous les Quais de cette Place sont sort bien murés. & la plus grande partie a des degrés de pierre. La grande porte de la Ville est ornée avec beaucoup de magnificence. Ce font des peintures qui représentent les guerres des Portugais dans les Indes, des trophées d'armes : fur-tout une belle flatue dorée, qui est celle de Ste. Catherine, Patrone de Goa, parce que ce fût le jour de fa Fête, que les Por-

tugais se rendirent maîtres de l'Isle (f). OUTRE ces trois Places, il y en a d'autres fur la Rivière, qui ne font ni gardées ni défendues par des remparts. Celle qui se nomme Terrero est ces sur la entre la Rivière & le Palais du Viceroi. Sa longueur est d'environ fept cens pas, fur deux cens de large. Elle est fermée d'un côté, par les murailles du Palais du Viceroi, & de l'autre côté, par celles de fa Place des Galères. C'est un vaste Quai, où abordent tous les Vaisseaux Indiens que le Commerce amène à Goa, & dont le nombre est toujours fort grand. On v voit un fort beau Bâtiment, dont la cour intérieure a quelque ressemblance, par son peristile, avec la Place royale de Paris. C'est la Douane pour toutes les marchandifes qui fervent d'alimens. Elle porte le nom d'Alfandigue, comme un autre Edifice où les autres marchandises payent les droits, s'appelle Banquefalle. Il y a auffi divers Bâtimens pour les poids, pour les Commis de la Douane & pour tous les Officiers qui font employés dans les Fermes du Roi. Aufli-tôt que les Vaisseaux sont decharges, ils s'avancent plus loin dans la Rivière, pour faire place à ceux qui leur fuccédent. Au bout de ce Quai est une autre Place, fort vaste & de forme ronde, qui est le plus grand Marché de Goa pour les provisions de bouche. Elle est continuellement peuplée; car le Marche s'y tient tous les jours, sans en excepter les Dimanches & les Fêtes; & l'ufage de Goa est de ne faire

DE GOA. 1608.

Secondo

Troifième

Autres Pla-Rivière.

aucune

(f) Ibid, pag. 27 & 28.

DESCRIPTION DE GOA. I 608. Un des fauxbourgs.

aucune provision d'un jour à l'autre. Au pied de cette Place s'offre un fort beau Fauxbourg, où les Dominiquains ont leur Couvent, avec une magnifique Eglife. Il contient plusieurs Paroisses, & d'autres Eglises en fort grand nombre (g).

Palais du Viceroi, ou la Fortereffe.

Le Palais du Viceroi, qui se nomme aussi la Forteresse (b), est un fomptueux Edifice, avec une grande Place, du côté de la Ville, qui se nomme Campo del passo, ou la Noblesse s'assemble, lorsque le Viceroi doit fortir en cérémonie. Elle est avertie la veille par le fon du tambour : & le lendemain elle fe rend à cheval fur cette Place, dans l'équipage le plus riche & le plus galant, pour attendre fon passage & ses ordres. Vis-a-vis la porte du Palais est un grand Bâtiment où se tient la principale Cour de Justice, dont le premier Président se nomme Desembarguador-mayor, Quoiqu'on donne au Palais le nom de Fortalezza ou de Forteresse, il est mal defendu du côté de la Ville; mais le logement en est fort commode. En entrant, à main droite, on trouve la prison, qu'on appelle Tronco, & qui fait partie du corps de l'édifice. Deux grandes cours, qui communiquent

Deux grandes falles & leurs peintu-ECS.

de l'une à l'autre, font environnées d'appartemens, d'Eglifes, d'horloges, de réfervoirs d'eau, & de chambres pour une partie du tréfor royal, dont l'autre partie est au Couvent des Cordeliers. Dans la première cour, a main gauche, on monte par un grand escalier de pierre dans une salle très-spacieufe, où font peintes toutes les Flottes qui ont fait le Voyage de Portugal aux Indes, avec les noms des Amiraux & des Capitaines. On y voit jufqu'aux Vaiffeaux qui ont péri par le naufrage, & le nombre en est incroyable. Plus loin, on trouve une autre falle, qui est celle du Confeil. Là font les portraits au naturel de tous les Vicerois qui ont gouverné les Indes. Il y a toûjours une garde à l'entrée de cette falle. Pyrard ne parle pas des appartemens intégieurs, où il n'eût jamais la liberté de pénétrer. Mais il rélève beaucoup ce Palais, par fa fituation & par la beauté de fes Bâtimens, Les écuries ne font pas dans fon enceinte. Elles fe préfentent à main droite en entrant (i). Du Palais pour aller à la Ville, on entre dans la plus belle rue de Goa,

Grande & belle rue de la Ville.

qui se nomme la Rua drecha, ou la rue droite. Elle a plus de mille cinq cens pas de long, & les maifons qui la bordent, offrent les riches enseignes d'une infinité de Lapidaires, d'Orfévres, de Banquiers & des plus gros Marchands Portugais, Italiens, Allemans, qui foyent établis aux Indes. Cette rue est terminée par l'Eglise de Nôtre-Dame d'Afera ou de la Misséricorde, qui est une des plus belles de la Ville, & dont l'intérieur est entiérement doré. Sur le portail est la statue, en pierre dorée, du célèbre Donz Alphonfe d'Albuquerque, qui foûmit aux Portugais l'Isle de Goa. Près de cette Eglife est un fameux Monastère pour les filles orphelines de bonne maifon, qui font obligées d'y faire leur demeure jusqu'au tems de leur mariage. C'est dans le même lieu que les Portugais de quelque considération renferment leurs femmes lorfqu'ils s'éloignent de la Ville. Au milieu de la

Edifices remarquables.

> rue Drecha, on rencontre une grande Place, qui offre d'un côte le Tribunal redoutable de l'Inquisition, & de l'autre la Maison de Ville. Ces Batimens (g) Ibid. pag. 28 & 29. (b) Ibid. pag. 29. (i) Ibid. pag. 20 & 30.

font

font vaîtes & de très-belle pierre, avec de grands escaliers; & dans les Description termes de Pyrard, ,, il n'y a maifons de Roi qui ayent de si belles salles ". Le Palais de l'Archevêque fait un autre ornement de cette Place. Il est

accompagné d'une superbe Eglise, qui se nomme Asse; & l'on découvre à pau de distance, le Couvent des Cordeliers, qui est le plus beau & le plus riche du Monde (k). Toute la Vie de S. François est représentée dans le Cloître en or & en azur. Pyrard continue de parcourir une grande partie des rues & des édifices, en faifant observer particuliérement que le nombre des Eglises y est merveilleux. Les feuls Jésuites en ont quatre (1), dont la principale est fondée à l'honneur de la Conversion de S. Paul. C'est l'Eglise de leur Collège, qui est le plus célèbre de toutes les Indes Orientales, & où l'Auteur vit plus de deux mille écoliers. La feconde, qui porte le nom de Jesus.

est entiérement dorée dans l'intérieur. L'Auteur y vît une croix d'or masfif, longue de trois pieds & large de quatre doigts, fur deux pouces d'épaisscur, enrichie de toutes fortes de pierres précieuses. C'étoit un présent de plus de cent mille écus, que les Jéluites destinoient au Pape, & qui sut envoyé à Sa Sainteté dans le Navire où Pyrard s'embarqua pour retourner en Europe. Cette seconde maison est dédiée au service du public, pour confesser & administrer les Sacremens, & pour recevoir les Infidèles qui veulent embraffer le Christianisme. On y en nourrit un grand nombre, jusqu'à-ce qu'ils ayent reçù les instructions ordinaires. Un jour de la Conversion de S. Paul, l'Auteur en vit fortir quinze cens, qui se rendirent à l'Eglife du Collège pour y recevoir le Bapteme. La troifième maifon des Téfuites est ce qu'ils nomment le Noviciat, où ils ne reçoivent, pour multiplier leur Ordre, que des Portugais de père & de mère. Les autres Religieux reçoivent des Métifs; mais les simples Indiens sont exclus de tous les . Ordres Monastiques, quoiqu'on ne sasse pas difficulté de leur accorder la Prêtrife. La quatrième maifon, qui est hors de la Ville, ne peut passer que pour une maison de plaisance, ou du moins pour une espèce d'Hôpital, qui fert, par l'agrement de ses jardins & de ses sontaines, à rétablir la fanté des Miffionnaires, lorfqu'ils reviennent quelquefois accablés de fati-

gues & de maladies. On a vû, dans le Journal de Pyrard, de quoi sont composées les maifons de Goa. L'étendue en est assez grande, mais avec peu d'étages. Elles sont colorées de rouge & de blanc, en dehors & dans l'intérieur. On en voit peu qui n'ayent leur jardin. Les grandes rues sont pavées de belles pierres, larges & nettes, avec des ruisseaux qui servent à les laver parfaitement dans les tems de pluye, & dont les eaux s'écoulent par des canaux voûtés. Pyrard se plaint de la grandeur de ces ruisseaux, qui rendent fouvent le paffage difficile d'un côté de la rue à l'autre. On trouve, en plufieurs endroits, de petits ponts en arcades; mais le nombre n'en est pas proportionné au befoin. Il pleut fort fouvent à Goa. Aussi les rues qui font mal pavées & qui n'ont pas de pente, demeurent-elles toûjours fort boileuses. On compte sept ou huit Fauxbourgs, dont les bâtimens sont de

DE GOA. 1608.

Quatre maions de Jé-

Maifons & rues de Goa.

Nombre des Fauxbourgs.

( k) Ibid. pag. 31.

(1) Ibidem.

DESCRIPTION DE GOA. 1608 Marchés & leurs fingulala même forme que ceux de la Ville, & qui en augmentent beaucoup l'étendue (m). L'Auteur fait une peinture fort agreable des Marchés de Goa. Ceux qui font pour les vivres, se tiennent tous les jours depuis six heures du matin jusqu'à midi. Mais la rue Drecha est un Marché perpétuel, où l'on trouve toutes fortes de marchandises de l'Europe & de l'Inde. C'est-la que tous les ordres de la Ville se rassemblent & se mélent indifféremment, pour vendre ou achéter. On y fait les changes & les en-cans, on y vend les Esclaves; & dans une Ville où le Commerce est si flo-

Efclaves oui s'y vendent.

Chev ux.

Gos.

riffant, il n'y a perfonne qui n'ait journellement quelqu'intérêt à ce qui s'y passe. La foule v est si serrée, que tout le monde y portant de grands chapeaux, nommés Sombreros, dont le diamètre est au moins de fix ou sept pieds, & qui fervent à défendre également de la chaleur & de la pluye, il femble, dans la manière dont ils s'entre-touchent, qu'ils ne faffent qu'une feule couverture. Les Esclaves ne s'y vendent pas avec plus de décence qu'en Turquie; c'est-à-dire, qu'on les y mène en troupes de l'un ou de l'autre fexe, comme les animaux les plus vils, & que chacun a la liberté de les vifiter euricusement. Les plus chers, du tems de Pyrard, ne coûtoient que vingt ou trente Pardos, quoiqu'il s'y trouvât des hommes très-bien faits, & de fort belles femmes de tous les Pays des Indes, dont la plûpart sçavent jouer des Instrumens, broder, coudre, faire toutes fortes d'ouvrages. de confitures & de conferves. L'Auteur obferva que malgré la chaleur du Pays, tous ces Esclaves Indiens des deux sexes ne rendent pas de mauvaise odeur; au-lieu que les Negres d'Afrique fentent, dit-il, le poreau verd, odeur qui devient infupportable lorfqu'ils font échauffés (n). Les Portugais de Goa ne fe font pas un ferupule d'ufer des jeunes Escla-

ves qu'ils achetent, lorfqu'elles font fans maris. S'ils les marient eux-mè-- mes, ils renoncent à ce droit, & leur parole devient une loi qu'ils ne croyent pas pouvoir violer fans crime. S'ils ont un enfant mâle d'une Esclave, l'enfant est légitime & la mère est déclarée libre. C'est une richesse à Goa qu'un grand nombre d'Efclaves, parce qu'outre ceux dont on tire des fervices domestiques, d'autres, qui s'occupent au-deliors, font obligés d'apporter chaque jour ou chaque femaine à leur maître, ce qu'ils ont gagné par leur travail. On voit, dans le même Marché, un grand nombre de ces Efelaves qui ne font point à vendre, mais qui mettent eux-mêmes leurs ouvrages en vente, ou qui cherchent des occupations convenables à leurs talens. Les filles fe parent foigneusement pour plaire aux spectateurs, & cet usage

donne lieu à quantité de disfolutions (0).

IL se trouve, dans le Marché de la rue Drecha, quantité de beaux chevaux, Arabes & Perfans, qui se vendent nuds jusqu'à cinq cens Pardos; mais la plûpart y font amenés avec de fuperbes harnois, dont la valeur furpaffe

quelquefois celle du cheval. Changeurs.

Les Changeurs, qui se nomment Xeroffes ou Cheraffes, se présentent dans leurs boutiques, comme au Marché, & s'enrichissent d'un trafic que Monnoves de la nature des monnoyes rend abfolument nécessaire. Outre les monnoyes d'or & d'argent, Goa est rempli de petites monnoyes de cuivre, qui se

> (m) Ibid, pag. 38. (n) Ibid. pag. 37 & 38. ( o ) Ibid. pag. 38.

nomment Bosuruques, Arcos, &c. Une Tangue, qui n'est qu'une petite pièce d'argent de la valeur de fept fols & demi, vaut cinq cens vieilles Bofuruques, & foixante-quinze neuves. Elle vaut deux cens quarante Arcos. Il en est de même, à proportion, des monnoyes de ser & de celle de Calin. qui est un métal de la Chine. L'office des Changeurs, est de donner cette petite monnoye pour de l'or & de l'argent, parce que toutes les denrées étant à très-vil prix, on a besoin continuellement des moindres espèces, dont le poids néanmoins est fort incommode. On seroit chargé de cuivre & de fer, s'il en falloit porter de chez foi pour toutes les commodités qu'on achete. Les Cheraffes, qui se trouvent répandus dans toutes les parties de la Ville, y suppléent par les Bosuruques & les Arcos qu'ils sont toûjours prêts à compter. Lorfqu'ils ont amasse beaucoup d'or & d'argent, ils le donnent aux Receveurs & aux Fermiers du Roi, de qui ils reçoivent, par un autre change, de nouvelles espèces de cuivre & de fer (p). La monnove d'argent de Goa confifte dans les Pardos, qui valent trente-deux fols du Pays; les Demi-pardos; les Larins, qui viennent d'Ormuz & de Perfe, & qui font recherchés dans toute l'Inde ; les Tangues , & les Piastres ou d'autres espèces qui viennent d'Espagne. La monnoye d'or consiste en Cheraffins, dont chacun vaut vingt-cinq fols; en Venifiens & Saint-Thomés. qui sont de cinquante sols, & quelques autres pièces frappées à Goa ou dans d'autres parties de l'Inde; car on n'y voit pas de monnove d'or d'Espagne & de Portugal, parce que l'or y vaut beaucoup moins qu'en Europe. D'ailleurs on a déjà remarqué que l'or & l'argent fe vendent ou fe changent au poids (q).

La marce montant jusqu'à la Ville, les Habitans sont réduits à tirer l'eau qu'ils boivent de quelques fources qui descendent des montagnes, dont il fe forme des ruisseaux qui arrosent plusieurs parties de l'Isle. Il y a peu de maifons dans Goa qui n'avent des puits; mais cette eau ne peut fervir qu'aux besoins domestiques. Celle qui se boit est apportée d'une belle sontaine, nommée Banguenin, que les Portugais ont environnée de murs, à un quart de lieue de la Ville. Ils ont pratiqué, au-dessous, quantité de réfervoirs où l'on blanchit le linge, & d'autres qui fervent comme de bains publics. Quoique le chemin en foit fort pénible, & qu'on aît à monter & descendre trois ou quatre grandes montagnes, on y rencontre nuit & jour, une prodigieuse quantité de gens qui vont & qui viennent. L'eau se vend par la Ville. Un grand nombre d'esclaves, employés continuellement à cet office, la portent dans des cruches de terre qui tiennent environ deux feaux, & vendent la cruche cinq bosuruques, qui reviennent à six deniers. Il auroit été facile aux Portugais de faire venir la fource entière dans Goa, par des tuyaux & des aquedues; mais ils prétendent que le principal avantage feroit pour les étrangers, auxquels il n'en coûteroit rien pour avoir de l'eau, quoiqu'ils foyent en plus grand nombre qu'eux dans la Ville; fans compter que le foin d'en apporter occupe les efelaves & fait un revenu continuel pour les Maîtres, qui tirent le fruit de leur travail (r).

Fontaine de Banguenin, qui fournit de l'eau à

ΙL

(p) Ibid, pag. 39. (q) Ibid. pag. 40. (r) Ibid. pag. 41.

DESCRIPTION DE GOA. 1 608.

IL feroit difficile de faire le denombrement exact des Habitans de Goa, parce que ce compte change en quelque forte à tous momens, par la multitude d'étrangers qui se succédent sans cesse, & qui s'y arrêtent plus ou moins, fuivant la nature de leurs affaires & les vûes de leur Commerce. Mais la Ville & les Fauxbourgs font merveilleufement peuplés (s), & l'opulence y est un avantage si commun, que dans les professions les plus méchaniques, il se trouve des particuliers riches de cent mille écus. Ce sont des Indiens, Idolatres ou Mahométans, qui tiennent les Fermes du Roi & qui lévent les droits fur toutes fortes de marchandifes. Les Portugais, prétendant tous à la qualité de Gentilshommes, affectent de fuir ce qu'ils crovent capable de les avilir. & se bornent au Commerce qui peut s'accorder avec la Noblesse & les armes. La plupart ne marchent qu'à cheval ou en palanquin. Leurs chevaux font de Perfe ou d'Arabie; les harnois, de Bengale, de la Chine & de Perfe, brodés de foye enrichis d'or, d'argent, & de perles fines; les étriers, d'argent doré; la bride couverte de pierres fines, avec des sonnettes d'argent. Ils se font suivre d'un grand nombre de pages, d'estaficrs & de laquais, à pied, qui portent leuss armes & leurs livrées. Les femmes ne fortent que dans un palanquin, qui est une forte de litière portée par quatre esclaves, couverte ordinairement d'une belle

DANS la fituation de Goa, les feuls ennemis qui puissent causer de l'in-

quiétude aux Portugais font les Indiens du Decan, lorsque la paix cesse de fublister entre les deux Nations. Mais elle est établie depuis long-tems

étoffe de foye, fuivie d'une multitude d'efelaves à pied (1).

du Roi font entre les mains des Indiens. Faste des Portugais.

Les l'ermes

Rois de Decan, voisins de Goa.

> d'une manière qui paroît inaltérable. Les Rois du Decan, qui comptoient l'Ille de Goa & le Pays de Bardes dans leurs Etats, employèrent d'abord toutes leurs forces pour empêcher ees étrangers de s'y établir. Ils les attaque ent deux fois avec des Armées de deux cens mille hommes, & la durée de chaque siège sût de neuf mois entiers. Cependant avant compris qu'ils recevroient plus de richesses & de commodités du Commerce qu'ils pouvoient avoir avec eux, que de la possession de Goa, & les Portugais voyant de leur côté, qu'ils ne pouvoient former d'établiffement folide fans l'amitié de ces Rois, parce qu'ils avoient à tirer des vivres de leur Pays, on convint d'une paix finecre, à des conditions fort fimples, qui s'observent avec beaucoup de fidelité; que les Portugais demeurcroient en possession de ce qu'ils avoient conquis, fans pouffer plus loin leurs entreprifes fur les Rois du Decan, qui promettoient auffi de les laiffer jouir tranquillement de leur Isle ; & que les Indiens de l'Isle , qui étoient au nombre d'environ vingt mille, confervoient la liberté de vivre dans leurs ufages & leur Religion, en payant un pardo par tété au Roi de Portugal & se conformant aux Loix Portugaifes de Police & de Juftice; fans qu'ils eûffent néanmoins des Temples & des Pagodes. On promit encore que les prifonniers ou les criminels à qui l'on auroit accordé un azile de part & d'autre, ne pourroient être pourfuivis par la Justice. Mais il cst fort difficile de se fauver de Goa, parce qu'on ne peut passer en terre-serme sans une permission par écrit. & qu'il n'y a point de passages qui ne sovent gardes soigneusement. On ne laif-

Conditions de la prix qui les unit.

(s) Ilid. pog. 43 & 44.

(t) Ibidens.

laisse pas de trouver, dans le Decan, un grand nombre de Portugais qui Description s'y font établis & qui y jouissent d'une partaite liberté, à l'exception de leur Religion, dont on ne leur permet pas l'exercice (v). Les Rois font anciennement livrés au Mahométifme, quoiqu'une partie de leurs Suiets fovent Idolâtres, comme les Canarins de Goa & la plûpart des Indiens. L'Etat du Decan est d'une fort grande étendue. Il contient plusieurs Royaumes, que Decan. le tems & la force des armes ont réunis fous un meme tître. D'un côté, il touche au Royaume de Bengale, & de l'autre aux terres du grand Mogol. Le Viceroi Portugais entretient toûjours un Ambassadeur à cette Cour, avec quelques Jésuites, qui ménagent la faveur du Roi pour obtenir la liberté de prêcher l'Evangile. Le Roi du Decan a auffi fon Ambaffadeur à Goa. Pyrard parle avec admiration de la multitude d'hommes & de femmes, d'animaux, & de toutes fortes de vivres oui paffent tous les jours du Decan dans l'Ille Portugaife. Il raconte qu'un parent fort proche du Roi du Decan, étant venu dans le deffein de le faire baptifer, on l'instruisoit chaque jour avec foin; & trois ans s'étoient deja passes à le catechiser, lorsqu'il lui vint quelques imposteurs Indiens, qui lui persuadèrent que le Roi étoit mort, & que la Couronne lui appartenoit comme au plus proche héritier. Ils feignirent même de lui être envoyés par les principaux Seigneurs du Royaume. Enfin l'ayant engagé à fortir de Goa, ils lui preterent leur fecours pour traverfer feerétement la Rivière. Mais il fût mis aux fers de l'autre eôté, & condamné par le Confeil à perdre les yeux ; suppliee établi par les Loix, pour ceux qui font convaincus d'avoir aspiré à la Couronne. L'Auteur vit à Goa un autre Prince du Decan, qui s'y étoit marie, après avoir embrasse le Christianisme, & qui tiroit pension du Roi, comme tous glise violées les Rois, les Princes & les grands Seigneurs Indiens, qui se faisant Chréd'un de ces tiens, viennent demander une retraite aux Portugais. Ce Prince s'étant laf- Princes, fé de fa femme, après cinq ou fix ans de mariage, voulut la quitter, fuivant l'usage des Mahométans, & demanda qu'il lui sût permis de se remarier. Cette permittion lui fût refufée par l'Eglife. Le reffentiment qu'il en eût, l'ayant porté à se retirer dans les terres Mahométanes, il sit déclarer aux Portugais, qu'il ne retourneroit jamais parmi eux s'il n'étoit démarié, Après de longues délibérations, le Confeil Éceléfiastique jugea qu'il valoit micux lui voir abandonner sa femme que la Religion. Il sut déclaré libre. & marie à la fille d'un Bramine avec laquelle l'Auteur lui a vû mener une

DE GOA. 1 608.

Puiffance du

d'un Prince

LE pouvoir du Viceroi Portugais s'étend fur tous les établiffemens de fa Nation dans les Indes. Il y exerce tous les droits de l'autorité royale, ex- Viceroi. cepté à l'égard des Gentilshommes, que les Portugais nomment Fidalgos. Dans les caufes civiles comme dans les eriminelles, ils peuvent appeller de fa Sentence en Portugal; mais il les y envoye prisonniers, les sers aux pieds. Ses appointemens sont peu considérables, en comparaison des profits qui lui reviennent pendant les trois ans d'administration. Le Roi lui donne environ foixante mille pardos; ce qui fuffit à-peine pour fon entretien; aulieu que de l'autre côté, il gagne quelquefois un million d'or. Il fe fait fer-

( v ) Ibid. pag. 82. X. Part.

vie fort tranquille (x).

(x) Ibid. pag. 85.

DE GOA.

1608. Autorité de l'Archeveque,

vir avec tout le faste de la Royauté. Jamais on ne le voit manger hors de fon Palais, excepté le jour de la Conversion de St. Paul & celui du Nom de Jesus, qu'il va dîner dans les deux maisons de Jesuites qui portent ces deux noms. L'Archeveque oft le feul qui mange quelquefois à fa table (y). Ce Prélat est lui-même un Seigneur affez fier, par son rang & par l'immenfité de fon revenu. Son autorité dans les Indes repréfente celle du Pape , excepté à l'égard des Jesuites, qui ne voulant reconnoître que le Pape même & leur Genéral, étoient en procès avec lui depuis long-tems (2). Son revenu n'a pas de bornes, parce qu'outre les rentes annuelles qui font attachées à la dignité d'Archeveque & de Primat des Indes, il tire des préfens de tous les autres Eccléraftiques des Indes, & la principale part des biens confiiqués par l'Inquitition de Goa. On lui rend à-peu-près les mémes honneurs qu'au Viceroi. Il mange en public avec la meme pompe, & ne se familiarise pas plus avec la Noblesse. Un Eveque qu'il a sous ses ordres, & qui porte audi le titre d'Eveque de Goa, rend pour lui fes visites, comme il exerce en fon nom la piùpart des fonctions Episcopales (a).

Inquifition de Goa.

On n'a pû jufqu'à préfent reprocher à Pyrard de manquer de respect pour la Religion, dans les peintures qu'il fait de ce qui appartient à l'Eglife. Ainti fon caractère devant paroître fort bien établi, voici l'occasion d'eclaireir, par fon témoignage, quelle idée l'on doit prendre de cette fameufe Inquisition de Goa, que les Portugais croyent si nécessaire au soûtien du Christianisme dans les Indes, tandis que les Voyageurs Anglois & Hollandois la repréfentent comme un établissement honteux pour le Portugal. Un article de cette importance mérite d'être rapporté dans les termes de l'Auteur, & j'aurai la fidélité de n'y pas changer le moindre mot.

Témolenage de l'Auteur fur cet établiffement,

,, QUANT à l'Inquisition, dit Pyrard (b), elle est composée de deux " Pères qui font en grande dignite & respect, mais l'un est plus grand que ", l'autre. On l'appelle Inquifidor-Mayor. Leur Justice y est beaucoup plus , févère qu'en Portugal , & brûlent fort fouvent des Juifs que les Por-", tugais appellent Coriftianos novos , qui veut dire nouveaux Chretiens.
", Quand ils font une fois pris par la Justice de la fainte Inquisition , tous leurs biens font faifis auffi, & n'en prennent gueres qui ne foyent riches. "Le Roi fournit à tous les fraix de cette Justice, si les Parties n'ont de-,, quoi; mais ils ne les attaquent ordinairement que quand ils scavent qu'ils ont amassé beaucoup de biens. C'est la plus cruelle & impitovable chofe du monde que cette Justice; car le moindre soupeon & la moindre , parole, foit d'un enfant, foit d'un Esclave qui vout faire deplaisir à son Mai-, tre, font aufli-tôt prendre un homme, & ajoûteront foi à un enfant, pour pe-" tit qu'il foit, pourvû qu'il fçache parler. Tantôt on les accuse de mettre des , Crucifix dans les courfins fur quoi ils s'afficnt & s'agenouillent ; tantot qu'ils , foucttent des images & ne mangent point de lard; enfin qu'ils observent encore fecrétement leur ancienne loi , bien qu'ils failent publiquement les œuvres de bons Chrétiens. Je crois véritablement que le plus fouvent ils leur font

<sup>(</sup>y) Ibid. pag. 44 & 48.

<sup>(2)</sup> Ilia. pag. 52 & 53. (a) Irid. pag. 53 & 54.

<sup>(</sup>b) Voyage de Pyrard, Liv. II., Chap. VI, pag. 55 & 56.

cruauté de ce

" accroire ce qu'ils veulent ; car ils ne font mourir que les riches. & aux pauvres ils donnent feulement quelque pénitence. Et ce qui est plus eruel & mechant, c'est qu'un homme qui voudra mal à un autre, pour se venger, l'accusera de ce crime; & étant pris il n'y a ami qui ôse parler pour lui, ni le visiter ou s'entre-mettre pour lui non plus que pour les criminels de lèze-Majesté. Le peuple n'ôse non plus parler en général de cette Inquisition, si ce n'est avec un très-grand honneur & respect; & si de eas fortuit il échappoit quelque mot qui la touchât tant foit peu, il faudroit austi-tôt s'accuser & déferer soi-même, si vous pensiez que quelqu'un l'eut oui ; car autrement fi un autre vous déferoit , on feroit aufli-tôt pris. C'est une horrible & épouvantable chose d'y être une sois, car on n'a ni Procurcur ni Avocat qui parle pour foi, mais eux font Juges & Parties tout ensemble. Pour la forme de procéder, elle est toute semblable à celle d'Espagne, Italie & Portugal. Il y en a quelquesois qui sont deux ou trois ans prisonniers sans sçavoir pourquoi, & ne sont visités que des Officiers de l'Inquifition & font en lieu d'où ils ne voyent jamais personne. S'il n'ont de-quoi vivre, le Roi leur en donne. Les Gentils & Mores Indiens de Goa, de quelque Religion que ce foit, ne font pas fujets a cette Inquisition, si ce n'étoit qu'ils se suffent faits Chrétiens. Cependant fi d'avanture un Indien, More ou Gentil, avoit diverti ou empeché un autre qui auroit eû volonté de fe faire Chrétien & que celà fût prouvé contre lui, il feroit repris de l'Inquisition, comme aussi celui qui auroit fait quitter le Christianisme à un autre, comme il arrive assez souvent. Il me seroit impossible de dire le nombre de tous ceux que cette Inquisition fait mourir ordinairement à Goa. Je me contente de l'exemple feul d'un Jouaillier ou Lapidaire Hollandois, qui y avoit demeuré vingt-cinq ans & plus, & étoit marié à une Portugaife Métice, dont il avoit une fort belle fille prete à marier, ayant amassé environ trente à quarante mille croifades de bien. Or étant en mauvais ménage avec fa femme, il fût accufé d'avoir des livres de la Religion prétendue. Sur quoi étant pris, fon bien fût faisi, la moitie laissée à sa femme, & l'autre à l'In uisition. Je ne sçais ce qui en arriva. Car je m'en vins là-dessus. Mais je erois plutôt qu'autre chose, qu'on l'a fait mourir, ou pour le moins tout son bien perdu pour lui. Il étoit Hollandois de Nation. Aureste toutes les autres Inquititions des Indes répondent à celle-ci de Goa, C'est toutes les bonnes setes qu'ils font justice. Ils font marcher tous ces pauvres criminels enfemble, avec des chemifes enfouffrées & peintes de flammes de feu; & la différence de ceux qui doivent mourir d'avec les autres, est que les flammes vont en haut & celles des autres en bas. On les mène droit à la grande Eglife, qui est affez près de la prifon , & font là durant la Messe & le Sermon , auquel on leur fait de grandes remontrances; après on les mene au Campo fandio Lazaro, & la

on brûle les uns en présence des autres qui y affiftent (c).

C'EST un spectacle qu'on traiteroit de comique, s'il ne touchoit la Religion par une pratique respectable, que de voir tous les nouveaux Chrétiens de

tiques de piété.

(c) Ibid pag. 55, 56 & 57.

DESCRIPTION DE GOA. 1 608.

de la domination Portugaisie, avec un grand chapelet de bois qu'ils portent au coi, de les Fortugais mense, hommes & femmes qui en portent fans ceffe un entre les manns, fans le quittet dans les exercices les plus profanse & les plus opposés aux bonnes meurs. Ils ont quelques autres ufages d'une pieté mad-entendue. A la Meffe, par exemple, Jorfque le Prètre leve Tilotife confiarce, ils lévent tous le brar comme s'ils vouloient la montrer, d'ectient deuts ou trois fois de toute leur force, Mifrienzla. Les consolifiances de les vieus pour le mariage ne fe forment qu'il Egifie. Toutes les filies y font fort parées. L'homme, qui cherche à te marier, colific des your qu'et de que de le marier, de le cherche à te marier, colific des your colles de consolifiances qu'et de que de dependi, de vu à finance front et de de la contrain accompagns d'un Prere. Il est libre enfuite de l'aller voir, mais on ne les laifle pas feuls. Le mariage fe célèbre ordinairement aprés-midi, avec des rejouislances qu'i ont l'air d'une fête profane plutôt que d'une cérémois Chrestien.

Herbe favorable 1 la diffolution.

Que Loue opinion qu'on aît du caractère de l'Auteur, on ne feait quel jugement l'on doit porter des qualités qu'il attribue à un fruit de la grosseur d'une nesle, qui eroît, dit-il, " non sur un arbre, mais sur une herbe, & " qui est verd, rond, picote par-dessus, & rempli d'une petite graine ". En parlant des diffolutions qui règnent à Goa dans les deux fexes, il affûre qu'une femme mariée, qui veut jouir librement de ses amours ,, fait boire à " fon mari de ces fruits détrempés dans fa boiffon ou fon potage, & qu'u-" ne demie heure après, il devient eomme infenfé, chantant, riant, faifant , mille fingeries, fans sçavoir ni ce qu'il fait ni ce qu'on fait en sa présen-" ce. Il demeure einq ou fix heures dans cet état; après quoi il s'endort, " & lorsqu'il vient à se reveiller, il eroit avoir toûjours dormi, sans se " fouvenir de ec qui s'est passé même à ses yeux. Les hommes qui veulent ", réduire une femme difficile, corrompent quelqu'une de ses esclaves, pour lui faire avaller ec dangereux poison ... Pyrard ajoûte que pendant fon féjour à Goa, plusieurs filles se trouverent grosses, sans scavoir d'où venoit leur difgrace. Cette herbe se nomme Dutros , dans l'Inde , & Moetol (d) aux Maldives (e).

(4) Ce nom şuivant l'Auteur, fignifie l'êrbrê aux pîn; çã comme li sjoûte que ce fruit croît dans toute l'înde, mais en plus grande quantité aux Maldires qu'ailleurs, il le pourroit que ce fât le même que cette effecté de prunes, dont il a été parlé ci-deffus dans la Relation du fecond Voyage de Van Niet, pag. 20-9, ch qui avolent fait donner le nom de Raya de la Folie, à une exceliente rade que les Hollandois trouvèrent la Côte de l'île Celebre. En ce cas Mir. Prevost auroit tort de finir comme il fait, par jetter un soupcon sur le caractère véridique de l'Auteur ; à qui nous avons crû devoir cette réparation. R. d. E. (\*) Bibl. Chap. VII. pag. 68 & 69.



Voyage

## 

1601.

l'oyage de Georges Spilbergen aux Indes Orientales.

'ORDRE des années me rappelle aux Voyages des Hollandois. Après Introduction. s'etre ouvert l'entrée des Indes Orientales, & s'y etre acquis affez de reputation pour faire craindre aux Portugais de les voir penfer quelque jour à la ruinc de leur puissance, comme ils travailloient déjà fort heureusement à celle de leur Commerce, ils vont nous apprendre, par leurs propres Relations, comment ils formèrent effectivement ce grand deffein, & par quels degrés ils font arrivés à l'exécution. L'ancienne & la nouvelle Compagnie n'avoient pas encore uni leurs intérêts & leurs forces. Ces deux Sociétés n'avant rien de commun que le nom de Hollandois, leur Patrie, & le devoir d'une affiftance mutuelle fondé fur cet unique lien, jettoient fans le scavoir, les fondemens du grand édifice qui devoit résulter bien-tôt de leur union. Le Voyage de Spilbergen est le dernier qui nous présente trois Vaisseaux, partis de Zelande avec une simple commission du Prince Mauri-

ce, c'est-à-dire, indépendante de l'ancienne Compagnie.

11. partit de Vcer (a) le 5 de Mai 1601. [Le 28, il reconnût l'Isle de

s'écrit différemment; Refrifce , Refifce ,

Puorto Santo, & continuant fa route le long des Isles de Madere, de Palme & de Teneriffe, il découvrit le Cap-Blanc en Afrique, le 4 du mois fuivant (b).] Etant arrivé le 10 au Cap-Vert, il fe mit dans un Yacht pour aller exécuter quelques commissions à Porto Dali. Trois Bâtimens qu'il rencontra près de Rufifeo (c), fans les connoître, lui envoyèrent brufquement leurs bordecs. Il conçût que cette infulte ne lui pouvoit venir que des Portugais. C'étoient en effet trois Caravelles de cette Nation. Cependant il entra dans la rade fans tirer un feul coup; mais cette modération n'empecha pas les Caravelles de revenir une seconde sois à la charge (d). Malgré l'inégalité des forces, il réfolut, fans perdre le tems à canoner ni a faire d'autre manœuvre, d'en aborder une & de lui paver cette hostilité bien cher. Le grapin sût jetté aussi-tôt. Dans le premier effort il étoit fur le point de s'en rendre maître, lorsque les deux autres la vinrent dégager par un feu terrible de leur canon & de leur mousqueterie. Les Hollandois se trouvèrent sorcés de se retirer, mais sans aucune perte. Ils n'eûrent que trois bleffés, entre lesquels il faut compter leur Général, qui recût un coup de balle au bras. Mais les Portugais curent trois hommes tués & quantité de bleffes. Ce combat fit d'autant plus d'honneur aux Hollandois, qu'il s'étoit fait à la vûe de l'Alcade & de tous les Habitans de Porto Dale (e). Spilbergen, qui voulût profiter du vent de terre pour retourner à

fa Flotte, fe mit dans fa Chaloupe, & donna ordre au Yacht d'entrer dans

Départ.

Hardieffe de Spilbergen contre les Portugais,

Il femble qu'on devroit dire Puerte de Ali , ( e) Ibid. pag. 373-

<sup>(</sup>a) Journal du Voyage de Spilbergen, au ou Port d'Ali. Il y a suffi dans l'Original Refrisco, au lieu de Rusisco. Au reste ce Tome II, du Recueil de la Compagnie. Hollandoire, pag. 371.

(b) Add. de l'A. A.

(c) Il y a dans l'Original Paerto Dale.

Rufifce, &c. R. de l'A. A. (d) Add. d. E.

SPILBERGEN. Avanture à laquelle il s'expose.

Route juf-

qu'au Cap.

la rade de Porto-Dale. Son dessein étoit d'y revenir lui-même avec les deux autres Vailfeaux. Mais la hardieffe qu'il eut de partir presque seul, étoit une téméraire imprudence dans un Amiral. Il fût attaque par un grand nombre de Négres, qui s'étant faiss de lui, le dépouillèrent de tous ses habits, le bleffèrent aux deux mains, & le menerent à Rufisco. Quelques Vaiffeaux François, qui s'y trouvoient heureufement, le prirent à bord & le firent panfer. L'Auteur du Journal ajoûte, pour justifier fon Amiral, qu'il devoit peu s'attendre à cet accident, parce que tous les Négres de cette Côte font amis des François & des Flamans (f).

SES deux Vaisseaux, informés de sa disgrace, se hâtérent de le venir prendre à Rufisco, où les François leur rendirent leur Chaloupe, qu'ils avoient enlevée aux Négres. Ils rejoignirent le Yacht à Porto-Dale, & n'y trouvant plus qu'une des trois Caravelles, ils n'eûrent pas de peine à s'en faifir. Les Portugais reconnûrent eux-memes, qu'ils étoient punis justement, & l'honnéteté de cet aveu disposa Spilbergen à leur restituer leur Caravelle, & à payer les droits de l'Aleayre, afin d'avoir la liberté de prendre des ra-

fraichiffemens (g).

Les bleffures de l'Amiral lui avant fait fuspendre assez long-tems l'exercice de ses sonctions, Guion le Fort, Vice-Amiral, y suppléa jusqu'à son rétablissement. Dans cet intervalle, qui lui donna le tems de s'avancer jusqu'au Cap de Pa'zos, qui est trois lieues au-deffus de Rio de Sejto, la nécessité de se procurer des rafraîchissemens, exposa les Hollandois à diverses humiliations. Après avoir été repouffés par les Negres de la Côte, ils ne fûrent pas mieux traités des Portugais dans les Isles d'Annobon & de Saint Thomas. Le Cap Lopez Gonzalves, leur offrit un azile plus favorable, dont ils profitèrent l'espace d'environ quinze jours. Ils y trouvèrent un Vaisseau d'Amsterdam (b) qui venoit de la Côte de Guinée, chargé de fix cons marcs d'or, & qui voulût les accompagner jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance. On ne s'est arreté à les fuivre dans cette route, que pour avoir l'ocerfion d'observer, qu'étant arrivés le 28 de Novembre, à la vûc du Cap de Bonne-Espérance, ils eurent en même-tems celle d'une Isle que l'Amiral nomma Sainte Eisfabeth (1); & qu'ayant mouille le foir dans la rade de cet-te Isle, le vent de terre leur fit entendre, pendant la nuit, des cris confus d'animaux, qui avoient quelque chose de terrible (k). Ils ne manquèrent pas d'y descendre le lendemain. Elle est à la distance d'environ deux lieues du Continent, à dix-neuf ou vingt lieues au Nord du Can & par la hauteur des trente-trois degrés & un quart. Son circuit est d'une lieue. Elle

Description de l'iffe de Sainte Elifabeth.

(f) On donnoit encore ce nom aux Hol-

(g) Pag. 374. (b) Pag. 380. & précédentes. (i) L'Auteur du Journal dit que Spilbergen la nommoit I file Élifabeth, tout court, fans Sainte; & comme cet Amiral avoit fait autrefois le Voyage des Indes, il femble qu'on en pourroit conclure, que ce nom n'étoit pas nouveau, d'autant plus que le même Auteur ajoute, qu'en trouve l'ifle précifement teile qu'elle eft représentée dans la description qu'on en avoit ééjà, & qui est celle qu'il donne ici. Cependant nous ne le contesterons pas, An-refte, Mr. Prevoft remarque dans une Note, que c'est apparemment l'isle qui a été nommée Iste des Lapins dans d'autres Relations; mais cette dernière ett plutôt celle de Robin ou Robben. Quoi-qu'il en foit, l'Isle Elifabeth of: aujourd hui l'Ille Daffen ou des Daims. R. d. E.

(k) Pag. 384.

est bordée de rochers, du côté occidental; mais, à l'Est, on trouve seize Spilbergen; braffes d'eau, fur un fond de fable blane. Le terrain, quoique bas & fabloneux, est couvert d'excellens herbages, & de sleurs d'une odeur trèsagréable. Le bois & l'eau douce y manquent; mais on y voit toutes fortes d'animaux. Les Hollandois reffentirent quelou effroi à la vûe d'une multitude de loups-marins, ou plutôt d'ours de mer; car ils leur trouvèrent rins qui efplus de reffemblance avee les ours qu'avec les loups. Ces monftres étoient eouches for les rochers, le long du rivage. Leur tête & leur couleur feroient abfolument celles de l'ours, s'ils n'avoient le mufeau plus aigu. Ils lui ressemblent encore par leurs mouvemens & par leur manière de les faire, excepté qu'ils ne remuent pas facilement les jambes de derrière, ou leurs pactes, qu'on prendroit pour eelles d'un ehien. Cependant ils font fi légers à la courfe, qu'un homme ne court pas mieux. Ils mordent avec tant de force, qu'ils peuvent trancher d'un coup de dent, la hampe(1) d'une demipique; ce qui fût vérifié par l'expérience. Deux ou trois hommes ne font pas fuir cet affreux amphibie. Il ôfe même les attaquer, lorfqu'il peut les joindre à la course. Les Hollandois en tuèrent un grand nombre (m). Mais ils employèrent plus volontiers leurs armes contre une espèce de daims, qui n'ont pas le goût moins délicat que l'agneau, & qu'on ne compare aux daims que par la forme & la eouleur; car ils font fi lents, que plufieurs fe laisserent prendre à la course. Il y avoit une multitude d'oiseaux, sur-tout des penguins, & de eeux qu'on nomme sebutuers (n), qui font noirs & de la groffeur des canards, & dont la prodigicuse quantité ne permettoit presque pas aux Hollandois de fe remuer. Cette Isle, où peu de Vaisseaux relachent s'ils n'y font jettés par quelque fortune de Mer, ne laisse à désirer ette life. que de l'eau douce pour s'y rafraîchir. On pourroit eneore s'y pourvoir d'huile d'ours-marins, dont on chargeroit en peu de tems, un Batiment de fix cens tonneaux. Peut-être ne feroit-il pas impossible d'y faire des puits,

& dans cette supposition il n'y manqueroit rien (0). L'AMIRAL se proposoit de faire route par le Nord de Madagasear vers les Isles de Comorre, où Matthieu Smith, Maître de la Pinasse, qui avoit déjà fait ce Voyage, se flattoit d'être eonnu. On visita une Baye, à trente-quatre degrés quatre minutes, environ quinze lieues au Nord du Cap de Table, nom-Ponne-Espérance, à laquelle Spilbergen donna le nom de Baye de la Table (p), à cause d'une haute montagne de cette forme qui s'étend neuf ou dix lieues en Mer, & qui fert à faire connoître cette Baye. Il nomma Rio de Jacquelina, une Anse qui en est à demie lieue, à l'Est du Cap, & qui s'ensonce dans les terres avec toute l'apparence d'une Rivière. De-là on alla mouiller, le 23, près d'une autre lile, à einq lieues au Sud de l'Isle Elifabeth, & un peu plus grande, qui fût nommée Canelia (q). Les Hollandois y

1601.

Ours ma-

Utilité de

Bave de lamée par Spit-

(1) L'Edition de Paris porte la laure. morceau un peu trop dur pour le croquer

( a ) Ibid. & 386. d'un coup de deut, outre gaon dit le fer (p) Pag. 389. On doit remstquer l'origine d'une pique. R. d. E. (q) Pag. 385.

(m) Pag. 385.

(q) Pag. 392. Cell apparemment l'ille Rales (1).

Milans de Mer. R. d. E.

( 1) Il n'y en a sucun doute. R. d. E.

Seit. STEGEN. Rencontre des deux premiers Valffeaux François aux In-

élevèrent un potcau, fur lequel ils marquèrent le nom qu'ils lui avoient donné. Le 27, ayant remis à la voile, ils rencontrerent, pres du Cap, deux Vaisseaux François de S. Malo, dont M. de la Bordeliere étoit Amiral, & M. le Connétable de Vitré Vice-Amiral (r). Ils avoient un Pilote Flamand, nommé Wouter Willekens. Spilbergen, qui avoit perdu de vûe fon Vice-Amiral, fit route avec cux. Il fe rendit même à leur bord, & le lendemain les François pafférent fur le fien. Ils lui dirent qu'ils avoient auffi relaché à l'Isle d'Annobon, où on leur avoit montré les tombeaux de quelques gens de leur Nation, qui avoient été tués dans un combat contre trois Vaisseaux Flamans. Ils s'étoient imagines que leur qualité de Catholiques devoit les mettre en fûreté dans cette Ifle, fur-tout n'y étant descendus que pour entendre la Messe. Mais cette Messe leur avoit coûté cher (s). Les Portugais en avoient maffacré quelques-uns. Ils en avoient retenu d'autres prifonniers, & les deux Vaisseaux avoient été obligés de payer pour

Leur avanture dans l'Ifle d'Annobon.

Route de Spilbergen juiqu'aux Ifles de Comorre.

leur rançon, jusqu'à mille éeus en argent avec diverses marchandises. Les François ayant déclaré qu'ils vouloient prendre par l'Est de Madagascar, Spilbergen se sépara d'eux avec regret (1), quoique ses intérêts d'ailleurs ne lui permiffent guères de faire long-tems voile avec eux. Ses gens n'avoient par femaine, que chaeun trois livres de bifeuit, & tous les dix jours deux pintes de vin ; au-lieu que tout étoit en abondance fur les deux Navires François. Cet exemple étoit dangereux pour la Flotte Hollandoife, & n'auroit fervi qu'à caufer des murmures & peut-être des féditions dans les équipages (v). Ils rangérent donc les Côtes de la Terre de Natal, où ils trouvérent les courans fi rapides, qu'avec le vent même en arrière & à toutes voiles, ils ne pouvoient y refifter; ce qui doit paroître ineroyable, ajoute l'Auteur du Journal, a ceux qui ne l'ont pas éprouvé (x). La Mer ne pouvant manquer d'etre fort haute dans de tels parages, ils n'eûrent, depuis le premier Janvier 1602, jusqu'au commencement de Février qu'ils se trouverent sur la Côte de Soffala (y), qu'une triste & pénible navigation. Quelques Négres à qui l'on propola le Commerce, en leur montrant des pièces de fer & d'autres marchandifes, firent entendre à

1602.

(r) 1º. C'ell la Bardeliere. 2º. M. le Connétable de Vitré n'étoit qu'un Bourgeois de Vitté, nommé François-Martin, qui a pu-blié la Relation de son Voyage. Voyez eidessus l'Introduction du Voyage de Pyrard. (1) L'Auteur du Journal s'exprime ici trop ingénûment, pour ne point rapporter fes

propres termes. Il dit que ceste Meffe leur ceuta bien plus cher que s'ils en euffent payé la fuçon au Prêtre. Pyrard ne parle point de cette Messe, R. d. E.

(1) L'Original dit fimplement qu'on fe fépara bous amis ; & c'en est bien affez pour des Marins, R. d. E.

(v) Pag. 392. (x) Pag. 393. (y) Le Royaume de Soffala est fitué entre les deux Rivières de Mantee & de Qua-

ma, le long de la Mer. La Ville Capitale fe nomme aussi Soffais, & est fituée dans une lile que forme cette dernière Rivière. Les Portugais n'ont que des l'acteurs à Soffala; mais ils ont un Fort fur le bord de la Quama, où se fait tout le Commerce de la Lite de Soffala. Le terroir eft plat, & on y trouve quantité de bois fort bas, qui ré-pandent une odeur si forte, qu'elle se fait fentir à sept lieues en Mer. Cette Côte est mal-faine, & toute bordée de bancs , lufqu'à la Rivière de Quama. Les eourans font extrêmement rapides. Les Habitans font noirs, forts & robuftes. Leurs armes font des ares, & des zagayes. Ils font foùmis aux Portugais dont ils parlent la Langue. R. de l'A. A.

leur tour, par des fignes, qu'il falloit s'avancer cinq ou fix lienes plus loin. Ils nommèrent la Rivière de Quama, où l'on alla mouiller, avant le 4 de Février, devant fon embouchure. La Chaloupe entra dans la Riviere, pour observer la situation & l'état du Pays. Mais les brisans devinrent si Chaloupe, terribles, qu'elle ne pût revenir à bord. Malheureusement pour elle , un vent forcé fit chaffer la Flotte fur ses ancres , & la contraignit de remettre à la voile. Le 8, après avoir passe devant Rio buon senary & double les Isles Primeras, elle essuya une tempète si violente, que plusieurs Matelots afficuse. qui avoient vieilli dans leur profession, ne se rappelloient rien d'approchant. Le vent & la pluye avoient tant de force, que ceux qui travailloient à la manœuvre croyoient recevoir des coups de verges sur le visage & fur les jambes, & qu'ils en reffentoient la même douleur. Le bruit des vagues ne permettoit pas d'entendre la voix de ceux qu'on touchoit de la main. Elles s'élevoient avec des élancemens d'une hauteur incroyable. & les Vaisseaux en étoient si souvent couverts, qu'il falloit pomper nuit & jour. L'arcasse de l'Amiral sût presqu'ensoncée. Ses bordages se séparoient du voutis. Les côtes, courbes & autres, qui font liées avec la liffe de hourdi, étoient déjà ébranlées, & quelques unes féparées & brifées. Tous les efforts qu'on fit pendant trois jours pour remédier à des maux si pressans, n'auroient pas sauvé le Vaisseau, si le Ciel ne l'eût soûtenu par un secours invisible, dont l'Auteur se croit obligé de le remercier toute sa

vie (z). CETTE horrible fituation ayant duré jusqu'au 11, on vît reparoître enfin le Soleil, & les Hollandois recommencerent à fe fervir de leurs voiles. Le 17, ils découvrirent une des Isles de Comorre. Le vent les obligea de se tenir au large, à deux ou trois lieues de cette Isle. Une petite voile, qu'ils virent le long de la Côte, leur fit présumer que ce pouvoit être leur Chaloupe, qu'ils croyoient avoir perdue dans la Rivière de Quama. C'étoit elle en effet, mais avec deux hommes de moins, dont l'un étoit Julien Steil fon Pilote. Elle étoit entrée dans la Rivière, où ces deux hommes étoient tombés entre les mains des Portugais, qui avoient un Fort fur la rive. L'Auteur n'explique pas mieux leur difgrace (a). Mais les autres, après avoir passé cinq jours dans la Quama sans les voir revenir, avoient pris le parti d'employer les instrumens du Pilote, quoiqu'ils n'en connûf-fent pas l'usage, & s'en étoient servis si heureusement, qu'ils étoient arrivés au rendez-vous commun de la Flotte, sous la première des Illes de

SPILBERGEN, en arrivant aussi, avoit envoyé au rivage une autre Chaloupe, pour s'affurer de la disposition des Insulaires. Elle revint à bord le sont reçus 21. avec divers rafraîchissemens qui rendoient témoignage de la liberté aux sses de

SPILDERGENA Il perd une

Tempête

La Chaloue rejoint la

qu'on Comorre,

(3) Pag. 399 & 400. (a) Il iniffe entrevoir, que le Pilote étant crurent arrêté par les Portugais & craiguitent le même fort (1). descendu & terdant à revenir , les autres le

<sup>(1 )</sup> Ce l'ilote devoit être en effet atrêté, puisque l'Autent dit , que les canots qui renoient fouvent à bord, falloient efpeter qu'on le remertoit, mais que les autres, n'ejoleant sucane foi à ces promeffes ; étoient partie. On n'entrevoit tien de plus dans son secie, R. d. E. X. Part.

SPILBERGEN. 1602.

qu'on avoit de s'approcher. Le lendemain , un Interprête & quelques Officiers du Rof on Capitaine de l'Ille, amenèrent dans un canot quelques vivres, qui leur furent pavés. On alla mouiller le 24, dans la rade. Spilbergen l'avant trouvée fort bonne, fur trente brailes, fit porter à terre, dans la maifon même du Prince, une caiffe remplie de marchandifes. & quelques barres de fer, pour caution du payement de ce qui devoit etre tivré aux Hollandois. L'Auteur nomme cette lile Mulaly (b) (c). On y trouva des breufs en abondance, mais peu de riz. Le Prince étoit un homme d'expérience, qui avoit voyagé en Arabie & dans d'autres lieux. Il parloit affez bien la langue Portugaife. Son goût paroiffoit fort vif pour la mufique. Il prit beaucoup de plaifir aux fanfares des trompettes & au fon de quelques autres instrumens. On jugea même qu'il avoit entendu des clavecins & des harpes; car il demanda s'il y en avoit fur la Flotte. Son fils fe rendit à bord avec quantité d'Officiers & deux Turcs, tous richement vétus à la manière de Turquie. Spilbergen le reçût avec beaucoup de déference & lui préfenta une collation galante, qu'il refufa, parce que ce jour-là fa Loi l'obligeoit au jeune. L'Amiral lui fit des préfens pour la Reine fa mère & pour lui-même, qui confiftérent dans quelques miroirs; des colliers de femme, de l'ambre & des criftaux. La Reine envoya fur le champ aux

On follicite Spilbergen de descendre dans l'Isle Mulaiv.

Vaisseaux, un bœuf & plusieurs cabris (d). Cas civilités mutuelles inspirerent tant de confiance aux Hollandois, qu'ils allerent visiter librement la Ville, où ils continuerent de recevoir toutes fortes de careffes. Ils follicitérent leur Amiral de fe rendre aux défirs du Roi & de la Reine, qui l'avoient fait prier plufieurs fois de descendre. On l'affüra que l'espérance de le voir avoit amené cette Princesse, de l'extrêmité de l'Isle. Mais l'avanture de Russico, qu'il n'avoit pas oublice, le rendit fourd à toutes ces inftances, quoique le Roi lui fit offrir fon fils même en ôtage, & que pour lui donner un exemple de franchife, il promît de fe rendre à bord le premier. Ce fut le 5 de Mars qu'il choifit pour cette visite. Il se fit accompagner d'un grand nombre de ses gens, tous vêtus à la Turque. Son entretien avec l'Amiral ne fût pas fans agrément. Il entendoit l'art de la Navigation. S'étant fait apporter un cercle & un globe, il y marqua les principaux lieux des Indes Orientales. On reconnût particulierement qu'il avoit fréquenté la Mer-rouge, & qu'il en avoit une parfaite connoissance (e). Comme le tems du jeune duroit encore, on ne pût lui offrir d'autre divertissement que de la musique & le bruit de l'artillerie. Il parût charmé de tout ce qu'on fit pour lui plaire, & l'Auteur n'ôfe décider s'il y avoit alors de la mauvaife foi dans fes fentimens.

Raifons qui lui attirent une facheufe avanture. MA13 deux jours après, Spilbergen descendit au rivage sans lui en avoir fait donner avis. Il monta même dans la Ville; & le hazard lui ayant fait rencontrer le Pontise de l'Îlle, qui le pressa de rencorter le Pontise de l'Îlle, qui le pressa de rencore viste au Ros, il demanda encore d'être excusé pour cette sois. [Douze autres jours se passe-

<sup>(</sup>b) Pag. 402.
(d) Pag. 403 & 404.
(e) Bile ett appellée par d'autres Voyageurs, Médila, Mesila, &c. R. de l'A. A.

rent, fans qu'il voulêt déferer aux nouvelles instances qui lui fûrent faites (f), I fous prétexte que le jeune n'étoit pas fini, & que le principal adrement de ces visites, étoit de boire & de manger avec ceux qu'on aime, La fin du jeune arriva. Il fut follicité plus que jamais, de descendre & d'aller prendre part aux réjouissances de la Ville. Ses refus se fondèrent sur d'autres prétextes; & le Roi n'ayant pas fait difficulté de revenir à bord pour féliciter le Capitaine Specx, qui avoit rejoint la Flotte avec fon Vaiffeau (g), cette politesse & les nouvelles invitations de ce Prince. n'eûrent pas plus de force pour vaincre fon obstination. Pendant ce tems-là , les gens de l'équipage avoient continué le Commerce, avec des facilités qui ne s'étoient pas démenties. Mais le 31 de Mars, la Chaloupe & un Canot avant été commandés avec vingt-huit hommes pour aller faire de l'eau, on fût furpris, à la fin du jour, de ne voir revenir personne à bord. En vain tira-t-on deux fois pour donner le fignal. La nuit fe passa fans aucune nouvelle. On arbora le lendemain un pavillon blanc, après avoir pris toutes les précautions nécessaires contre une attaque imprévûe. Il ne parût perfonne fur le rivage; on n'en vît partir aucun canot, & l'on ne fit même aucun fignal pour répondre à ceux de la Flotte. Un événement si étrange causa d'autant plus d'embarras à l'Amiral, qu'après une telle diminution de ses forces, ce qui lui restoit de gens, dont la moitié même étoit malade, ne fuffifoit pas pour lui faire rien espérer de la violence. Quoiqu'il cût perdu fa Chaloupe & fon Canot, il auroit pu mettre du monde à terre, près d'un Bourg d'environ deux cens maifons, qui fe nomme le Bourg des Pêcheurs, & faire demander du moins la raifon d'un événement qui confondoit toutes ses idées. La confiance & l'amitié avoient règné sans interruption dans le Commerce. Il ne s'étoit pas élevé le moindre différend entre les Hollandois & les Infulaires. Cependant il étoit à craindre que ceux qui descendroient au rivage ne sussent retenus comme les autres, & cette démarche d'ailleurs pouvoit devenir l'occasion de quelque hostilité. On appareilla, on louvova dans la Baye, on fit de nouveaux fignaux, pour faire entendre qu'on se préparoit au départ. Enfin Spilbergen , rebuté de tant d'efforts inutiles, réfolut de se rendre à l'Isle d'Anjouan (b), où la Reine, alors Souveraine des quatre Isles de Comorre, tenoit ordinairement sa Cour. Il leva l'ancre dans cette vûe. Mais fa furprife & fa douleur augmentèrent beaucoup, lorsque s'étant approché successivement d'Anjouan & de Mayotte, il y trouva de la part des Habitans, la même obstination à ne se pas montrer & à ne pas répondre à ses signaux, quoiqu'auparavant ils suffent venus librement jusqu'à bord de la Flotte pour y apporter des rafratchiffemens. La prudence lui permettoit encore moins de descendre dans ces deux Isles. Enfin la mutinerie de ses malades (i) & l'impuissance de

SPILARROEN. 1602.

On lui enléve vingt huit de ses gens.

Circonftances extraordi naires de cette perte.

f) Add. d. E.

(g) Pag. 407 & précédentes. (b) Il y a dans l'Original Angevan; d'au-

tion de leur mutinerie, & il ne s'agit que des murmures de quelques gens de l'équipage. Peut-être Mr. Prevost aura-t il voulu dire le (a) Il y seams : Opinital Angiesas est au journ't plus est principal de la commentation d JPILDERGEN. I 60 2. Il est obligé d'aban Jonner les prifondélivrer les prifonniers, lui firent prendre à témoin tous ceux qui étoient en écat de l'entendre, qu'il n'avoit point de reproche à fe faire, & que pour l'intérêt de fes Maitres il ne pouvoit fe diffienfer de continuer te Voyage. Cette réfolution fût approuvée, comme la feule qu'il y clêt à divire, & fur le champ on mit à la voile. Les vinge-luit hommes qu'on abandonnoit, entre léquels on comptoit le Sécretaire, étoient les plus fains & les plus vigoureux de la Flotte (k).

Route jufqu'à l'iffe de Ceylan,

On étoit parti des îlles de Comorre le 12 d'Avril, & dès le 23 Mai, on se trouva près de Coehin, sur la Côte de Malabar, d'où ayant doublé le Cap de Comorin deux jours après, on eût le 28, la vûe de Point de Galle dans i'lle de Ceylan (1).

L'Autral, qui écoit chargé des ordres fecress de la Compagnie, pri vers la Riviere de Matealo (m). Mais trouvant en chemin un Golle, oi il erût voir entrer une Riviere, il s'imagina avoir rencontre ce qu'il cherchoit. Cependam il ne trouva point de Rivière dans le Golfe; & n'y le couvrant qu'un Village, pres d'un bois de cocoiters, il envoya un canot au rivage, pour faire demander aux Indiens de quel cote il falliqit chercher Matealo. Ils répondient qu'il cioti plus au Nord. On leur doma quel ques couteaux & ils promirent d'amener le lendemain d'autres Infulaires, qui y conduiroient la Flotte (n').

Les Hollandois se rendent à Matecalo,

SPIL BERGEN profita de quelques autres éclaireiffemens qu'il recût des mêmes Négres, pour envoyer par terre, un homme (0) au Roi du Pays, dont la Cour n'étoit pas à plus d'une demie lieue du rivage. Il ne trouva de Rivière qu'environ fix lieues plus loin. L'eau en étoit fort basse; mais le premier de Juin, quelques Infulaires vinrent à bord avec un Interprête Portugais. Ils déclarerent qu'ils avoient du poivre & de la canelle à vendre. & qu'un Officier du Roi, qu'ils nommèrent le Modeliar, étoit dans un lieu voifin, où il défiroit que l'Amiral allât lui parler. Dans le même tems, l'homme qu'on avoit envoyé à la Cour revint avec les mêmes nouvelles. Il avoit été bien reçû du Roi, qui l'avoit chargé d'apprendre aux Hollandois qu'ils trouveroient dans fon Pays du poivre & de la eanelle. Spilbergen ne balança point à descendre, avec einq ou six hommes. Il trouva sur le rivage einq éléphans, dont les guides avoient ordre de le conduire au Modeliar. Après avoir reçû de fa bouche les mêmes explications & s'être engagé à se rendre le lendemain auprès du Roi, il revint à bord, pour y prendre les Musiciens & des présens. Le 3, il retourna au rivage, d'où s'étant rendu à la Ville de Matecalo, quelques-uns des principaux Seigneurs le conduifirent à l'audience. La garde royale étoit de plus de fix cens hommes, l'épée nue; & le Roi, qui avoit aussi la sienne au poing, lui dit, en le voyant paroître, qu'il étoit le bien venu. Spilbergen offrit à ee Prince les présens qu'il avoit apportés. Il fit jouer ses Musiciens, qui parûrent eauser beaucoup de plaifir à toute la Cour. Enfuite il fût conduit chez le Modehar, où il fût eivilement traité avec tous ses gens. Le jour suivant, ayant

Spilbergen fe rend à la Cour.

<sup>(</sup> k ) Pag. 415 & précèdentes.

<sup>(</sup>n) On trouvera la description de l'Isle de Ceylan dans le Volume sulvant. (a) C'est le premier Hossandois qui alt

<sup>(1)</sup> Pag. 4:6.

(a) Daurtes écrivent Maticalo, ou Bati(a) Ceft le premies
(a) E.

(b) Ceft le premies
(c) Ceft le premies
(c)

recû ordre de ne pas fortir de fon logement fans la permission du Roi. il ne fût appellé que le foir au Palais, où quelques Seigneurs lui foûtinrent fortement qu'il étoit Portugais. Ce ne fût pas sans peine qu'il leur fit prendre d'autres idées. Mais lorsqu'il eût réitili à les détromper, il obtint la Portugais.

liberté de retourner fur sa Flotte (p).

LE lendemain on vît arriver au rivage, le Roi, fuivi de toute fa garde. Spilbergen, qui avoit employé toute la nuit à préparer de nouveaux préfens. pour échauffer en sa faveur, l'inclination de ce Prince & celle de ses Courtifans, y retourna le matin, & fe fit honneur de fes libéralités. Mais il fut furpris de voir de nouvelles Compagnies de gens armés, qui arrivoient à chaque moment près du Roi; & fon étonnement augmenta beaucoup, lorsque le Modeliar lui proposa de mettre son Navire à sec, comme les Infulaires y mettent leurs canots. Cette propolition lui parût d'autant plus Déliance des fuspecte, qu'il sçavoit dejà de quelques Mores, qu'il y avoit peu de poivre Hollandois. dans l'Isle, & qu'il ne s'y en faisoit même aucun Commerce. Cependant, pour déguifer fes craintes, il confentit à la demande du Modeliar, dans la feule vue d'obtenir la liberté de retourner à fa Flotte. Mais lorfqu'il voulût partir, on lui déclara qu'il falloit laisser quatre de ses gens au rivage. Il confentit encore à y en laisser trois (q); & d'un air libre il pria plusieurs Il confentit encore a y en ameri susse (1). Onze le fuivirent fans défiance, rète onze Chingulais de l'accompagner jusqu'à bord. Onze le fuivirent fans défiance, rète onze Ausli-tôt qu'ils y fûrent arrivés, il en fit descendre huit à fond de cale, fous prétexte d'y examiner les marchandifes; mais ayant fait fermer les écoutilles, il leur en fit une prison. Ensuite il affecta de montrer a l'Interprête & aux deux autres, quantité de richesses qu'il avoit apportées pour le Commerce: & les renvoyant au Roi, il les chargea de lui rapporter combien ils avoient vu de chofes précicules qui lui avoient été destinées, s'il eût envoyé le poivre & la canelle qu'il avoit promis. Après il cerivit une lettre à ce Prince, par laquelle il l'exhortoit à se garder des Roi. mauvais confeils, & à livrer les marchandifes qu'il avoit offertes. Il lui déclaroit qu'il ne reverroit jamais ses huit Chingulais, s'il ne lui renvoyoit les trois Hollandois qu'il avoit retenus. Il se plaignoit qu'on eût ôse lui proposer de faire porter ses marchandises à terre & d'y touer son Vaisfeau (r), fans lui avoir fait connoître qu'on cût de la canelle & du poivre à lui donner. Puisqu'on n'avoit pas eû honte de lui foûtenir qu'il étoit Portugais, il devoit craindre, ajoûtoit-il, que sous ces saux prétextes on ne confisquat ce qu'il porteroit au rivage. Cependant s'il plaisoit au Roi de renouer fincèrement le Commerce, il promettoit d'en user aussi de bonne-foi, & de contenter ceux qui feroient chargés de traiter avec lui. Cette lettre fut accompagnée de quelques nouveaux préfens. On déploya les pavillons & les flammes, & l'on fit plufieurs décharges de l'artillerie à l'honneur

(p) Pag. 416 & précédentes. (e) Mr. Prevolt met par tout ici quatre au lieu de trois. Ce qui fuit immédiatement après, n'est pas non plus tout à fait exact. L'Original dit simplement, que Spilbergen de-manda des gens & un Pilote pour mettre fon Navire à fec, & c'est fous prétexte de

lui nider à remuer des tonneaux & des ballots, qu'il les fit descendre à fond de cale, R.

(r) Dans l'Edition de Paris II y a, & d'y leuer un Vaiffeau, ce qui eit une faute d'impreffion, R. d. E.

SPILBERGEN. 1602. On lui foutlent qu'il eft

L'Amiral ar-

Sa lettre an

I 60 2.
A quelles conditions on fe reconcilie.

du Roi. qui fût à la verité plus effrayé de ce bruit, qu'il nes'en crût honoré (1).

Dăs le meme jour, neiamonis, îl retuvoya l'interprice à bord, dans un canot changd de răruĉeibiliemes, de cerif (s), de poules, de beutre, de fruits tôce, avec ordre d'offit à l'Amiral tout ce qui pouvoit hit plaire dans le Pays. Les trois Hollandois firent autil retuvoyes. L'Interprete pria l'Amiral de ne pas chercher ailleurs fa cargation. Il offit même de laiffer pour ôtages trois ou quatre Chinqulais, qui y demeureroiem iglură la ton-chifon di Commerce. Il traita la propolition du Modellar de mal-entende. Enfin il ne demanda que du temp pour rafiembler le poivre qu'on défiroit. Ces execufes fibruit reçles avec des temoignages natureis de faits vive, dont le prix parte exceldit. Mais Spilleurgen repondi con extreme de la consideration de la consideratio

L'Amiral apprend qu'il y a un plus grand Roi dans l'isse.

Il lui députe un Commis.

A l'occasion de quelques autres démarches, les Hollandois, qui étoient fort mal-informes du Gouvernement de Ceylan, apprirent du Roi même, que pour leur accorder tout ce qu'ils paroiffoient desirer, il avoit besoin de la permission d'un Supérieur, qu'il nommoit le grand Roi. Il leur demanda le tems d'envoyer à sa Cour, & leur offrit même de faire accompagner ses gens par un Commis Hollandois. Spilbergen ouvrant les yeux à cette proposition, résolut d'aller lui-même à la Cour du grand Roi. Mais il demanda au Roi de Matecalo cinq ôtages, que ce Prince ne fit pas difficulté de lui envoyer (x). Cependant ayant appris de lui que la Ville de Candy, où le grand Roi faifoit sa résidence, étoit sort éloignée & qu'il ne lui confeilloit pas d'entreprendre ce voyage, il choisit pour cet effet, un Commis, qui partit avec des présens. Pendant dix-huit jours qu'il y employa, le Commerce fût continuel fur le rivage, en pierreries, telles que des rubis, des topazes, des grenats, des hyacinthes, &c. Comme celles du Pays ne font pas des plus estimées, elles coûtoient peu, & la plus grande dépense des Hollandois consistoit dans les présens qu'ils étoient obligés de faire au Roi de Matecalo (v).

Il est invité à se rendre lui-même à la Courde Candy. La retour du Commis, qui arriva le 3 de Juillet, avec deux Agens du grand Roi, nommis Gonzala Redriges & Michier Relecta, nit beaucoup de changement dans les refolutions de l'Amiral. Il lui apportoit des lettres obligeantes, qui l'invitoient à faire le voage de Candy pour voir la Cour, & qui lui promettoient des marchandifes pour la cargation de fes Vaiffeaux. Elles étoient accompagnées d'un prefent d'anneaux d'or, & d'une forte de grandes fléches nommées d'agenfos. Le Vice-Amiral Guion le Fort, qu'on n'avoit par revid depuis le 3 de Décembre, ciant grive le même jour dans la Baye (2), Spilbergen, dans la joye de ces deux évêtnemes, prit la réfo-

(1) Pag. 421 & précédentes. (2) Autre faute d'impression dans l'Edi-

(r) Autre faute d'impression dans l'E

(v) Ibidem, (x) Pag. 422 & fulv, (y) Ibidem.

(2) Le Journal ne dit rien des avantures

de ce Vaisseau, si ce n'est qu'avant d'entrer dans la Baye de St. Augastin, où se trouvoient les deux Vaisseau François de St. Malo, il avoit été battu de la même tempête que les autres essiyèrent sur le Côte de Sofiala, & s'écoit vu en péril de faire naufra-

ge, R. d. E.

lution de se rendre à Candy, & ne fit plus un mystère du principal motif Spierrent de son Voyage. Il avoit ordre de ses Maîtres de voir le Roi de Ceylan, & de lui préfenter les patentes du Prince Maurice, qui contenoient des of-fres d'alliance & de fecours contre ses ennemis. C'étoit prendre les Portugais par l'endroit le plus sensible, & jetter les fondemens du Traité qui Spilbergen. devoit bien-tôt les exclure entièrement de l'Itle. L'Amiral avoit tenu ce deslein caché austi long-tems qu'il y avoit trouvé des obstacles, ou qu'il avoit eû besoin d'éclaircissemens sur l'objet de sa commission. Mais la lumière commençant à se répandre autour de lui, la longueur & les difficultés du chemin ne fûrent plus capables de l'arrêter. Il partit le 6 de Juillet, avec un cortège de dix hommes, entre lesquels il y avoit quelques Musiciens (a).

1 602. Motifs imortans du Voyage de

It se rendit d'abord à Matecalo, où le Roi lui sit donner des éléphans & des palanquins, pour le conduire jusqu'aux terres du grand Roi, avec or. Candy. Hondre à ses propres Sujets, de le déstrayer sur les siennes. En arrivant aux neurs qu'il relimites des deux Etats, il trouva un Modeliar qui étoit venu au-devant de route. lui. & qui le conduifit au fon des flutes & des tambours, dans un Aidea (b), où il fût bien traité. La chambre qu'on avoit préparée pour le recevoir. étoit tendue d'une forte de tapifferie blanche; honneur le plus distingue qu'on puisse rendre dans l'Isle de Ceylan. De-là il se rendit, par une marche de deux lieues, à l'Aldea d'une Reine fille du feu Roi de Candy, & l'une des femmes du Roi régnant. Elle étoit alors à Vintana, où l'Amiral paffa le lendemain. En approchant de cette Ville, il fût reçû par fix Modeliars, fuivis d'une troupe nombreuse d'Officiers & d'instrumens, qui le conduifirent dans la Ville, au bruit des flutes & des tambours. Il y fût logé

dans une chambre austi tendue de blane, où il demeura deux jours. La Reine lui fit dire à son arrivée, qu'elle avoit beaucoup d'impatience de le voir, & qu'il pouvoit demander librement tout ec qui étoit nécessaire à ses

VINTANA, Ville située sur la Rivière de Trinquemale (c), est à vingtune lieues de Matecalo & à neuf de Candy. On y construit les galères & à Vintana, les champans du Roi. Le plus bel édifice de la Ville est un grand Temple de figure ovale, dont le bas a cent trente pas de circuit. Il s'élève en piramide quarrée vers la pointe, & dorée au fommet. Entre quelques autres Temples, on en diftingue un qui est accompagné d'un Monastère, dont les Religieux font vêtus de jaune & se sont raser la tête. Ils marchent avec une forte de chapelet à la main, en prononçant quelques prières (d). Les Hollandois furent témoins d'une de leurs fêtes, qui fût célébrée par une procession folemnelle. Le Supérieur étoit affis sur un éléphant, vetu d'étoffes d'argent & d'or, avec un feeptre ou un bâton de commandement

(a) Pag. 423. (b) Nom des Palais en des Maisons de Sciencurs ( 1 )

Bintrue R. d. E. (d) On renvoye le Lefteur, pour les Ufages, à la Description de Ceylan par Knex, (c) Cette Rivière s'appelle autrement Maqui avoit patle près de vingt ans dans cette wielegonga, & Vintana porte auffi ie nom de

(t) Alba eft un mot Pottoga : , qui fign.fie Piliage: Il pent être pris fel pour une Muifon de Campagne. R. del'A. ...

1602.

Le Rolenvove au-de-

vant de Spil-

bergen.

SPILDERGEN. qu'il tenoit des deux mains fur fa tête. Devant lui marehoient en ordre les autres Religieux au fon de divers instrumens. On portoit autour d'eux quantité de lampes & des torches allumées. La procession finissoit par une groffe troupe d'hommes & de femmes, qui fuivoient fans ordre, pour fatisfaire leur dévotion. Avant qu'elle fe mît en marche, & lorfqu'elle rentra dans le Cloître, les filles les mieux faites, vêtues par le bas de riches habits & nûes par le haut du corps, dansèrent long-tems à la vûe de tous les Spectateurs (e).

En partant de Vintana, le Général Hollandois fût conduit dans l'Aldea du fils du Roi, qui n'étoit qu'à une journée de la Ville royale. Le palanquin du Roi y fût apporté par des éléphans; & les voitures & les éléphans qui avoient amené Spilbergen de Vintana, y fûrent renvoyés. Ce palanquin du Roi étoit couvert d'étoffe d'or, & le reste du convoi répondoit à cette magnificence. On voyoit arriver, par intervalles, des gens chargés de vivres, de fruits, & d'une forte de vin du Pays, qui ne cède rien à celui de Portugal. A quelque distance de Candy, on pria le Général de s'arrêter fur le bord d'une Rivière, où le Roi envoya au-devant de lui fon premier Modeliar, qui étoit un Portugais nommé Émanuel Dios, & plufieurs autres Officiers de la même Nation. Ils avoient tous les oreilles coupées, pour marquer qu'ils étoient au fervice de la Cour. Spilbergen se remit en marche avec eux, fuivi de plus de mille Soldats de diverfes Nations, Turcs, Mores, Chingulais, Caffres, Portugais renegats, tous fous les armes, avec huit

été enlevées depuis peu aux Portugais. Ce nombreux cortège marelioit au fon de divers instrumens à la mode du Pays (f).

CE fût au milieu de cette pompe, que Spilbergen fût conduit au logement qu'on lui destinoit. Il etoit accompagné du Capitaine Jongerbelt, de Flesfingue, precédé de trois Trompettes, & d'un quatrième qui portoit l'étendart du Prince Maurice. Quatre autres domestiques marchoient derrière lui. La maifon qu'on lui avoit préparée, étoit meublée à la Portugaife. Emanuel Dios & d'autres Seigneurs de la Cour lui tinrent compagnie, iufqu'à l'heure où le Roi lui envoya trois ehevaux de felle pour se rendre au Palais. Il partit, accompagné de ses dix Hollandois, qui portoient ses

enseignes déployées, entre lesquelles on en voyoit quelques-unes qui avoient

préfens.

Audience du Dans cette première audience, le Roi étoit vétu de blanc. Il reçût le Roi de Candy. Général & ses présens avec de grands temoignages de fatisfaction. Ensuite s'étant levé, il se promena dans la falle avec lui, & leur entretien dura long-tems. Cependant s'étant fouvenu que Spilbergen devoit être fatigué du voyage, il le pressa d'aller prendre un peu de repos. Les Musiciens Hollandois firent entendre leurs Instrumens, & ceux du Pays leur rendirent cette galanterie avec usure. Le lendemain, Spilbergen étant retourné à

la Cour, on lui fit des propositions de Commerce; mais le prix de la canelle & du poivre lui parût execsfif. Après d'autres entretiens, lorsqu'il se disposoit à prendre congé du Roi, ce Prince lui demanda combien il offroit donc pour les marchandifes? Alors, s'ouvrant fur fa Commission, il répon-

(c) Pag. 427.

(f) Pag. 428.

dit qu'il étoit venu beaucoup moins pour acheter de la canelle & du poivre, que pour offrir au Roi l'alliance & l'amitié de fon Prince, & lui déclaret que s'il avoit besoin de secours contre les Portugais, son Prince étoit disposé à lui envoyer des Vaisseaux & des Troupes. Le Roi , charmé de verture de fa cette propofition, la repeta aufli-tôt à toute fa Cour, qui en marqua beau- Commiffion. coup de joye; & dans celle qu'il reffentit lui-même, il embrassa le Général avec tant d'affection qu'il l'enleva de terre, en lui protestant que tout ce qu'il avoit de canelle & de poivre étoit à fon fervice (g). Cependant il ajoûta qu'il en avoit peu, parce qu'il n'avoit pû prevoir unc si heureuse conjoncture, & que loin de trafiquer en canelle, il faifoit détruire les arbres qui la portoient, pour faire perdre aux Portugais ses ennemis, l'avantage qu'ils en avoient tiré. Spilbergen le remercia de ses sentimens, & prit occasion de la mousson, qui le pressoit de partir, pour remettre le Commer-

SPILBERGEN. 1602. Spilbergen lui fait l'ou-

ce a fon premier Voyage (b). LES jours fuivans, il ne ceffa point d'avoir avec le Roi, des entretiens Faveurs qu'il pleins de confiance & de familiarité. Ce Prince lui fit voir toutes les ar-reçoit mes qu'il avoit enlevées aux Portugais. Il lui montra toutes fes Pagodes, qui contenoient quatre ou cinq cens Idoles, dont quelques-unes étoient de la hauteur d'un mât de Vaisseau. Aussi avoit-on bâti exprès, pour leur scrvir de Temples, des Tours de belle pierre, travaillées avec beaucoup d'art & de magnificence. [Le Roi demanda au Général, ce qu'il penfoit de ses Pagodes, & fi celles des Hollandois étoient aussi ornées d'images & de statucs que celles des Portugais, qui avoient des Maries, des Pierres, des Pauls & autres Saints qu'il nomma; Spilbergen lui répondit, qu'il aimoit mieux voir des personnes vivantes, que des figures inanimées, & il lui fit comprendre que les Hollandois n'étoient pas dans ce goût de dévotion particulier aux Chrétiens de la Communion de Rome (i). Le Général fût traité à dîner dans une grande falle du Palais, tendue de tapifféries, avec des fiéges & fur une table, où l'on fervit à la manière de l'Europe. Il fit present au Roi d'un portrait du Prince Maurice, représenté au naturel, à cheval & tout armé, tel qu'il étoit au combat du 2 Juin 1600. Ce tableau paroissant plaire beaucoup au Roi, Spilbergen lui fit le récit de cette bataille & de l'état des Provinces-Unies. Enfuite il fût conduit dans l'appartement de la Reine, faveur extraordinaire dans cette Cour. Il trouva cette Princesse assise au milieu de ses enfans. & vêtue à la manière de l'Europe. Le Roi lui dit alors: ", Vous devez compter que s'il plaît aux E-" tats & au Prince vos Maîtres, de faire bâtir une Fortereffe fur mes ter- Roi en faveur

,, res, la Reine, le Prince & la Princesse que vous voyez ici, seront les dois, , premiers à porter fur leurs épaules, des pierres, de la chaux & tous les " matériaux nécessaires. Ceux qui seront envoyés de la part de vos Mas-, tres , auront la liberté de choisir la Baye & le lieu qui leur convien-" dront (k).

Promeffe du des Hollan-

IL donna au Général des lettres & des instructions pour la conduite de ce projet. Il le revêtit même de la qualité de fon Ambassadeur, pour trai-

(g) Pag. 429 & 430. X. Part.

(#) Add. d. E. (#) Pag. 433.

620

Spilhergen. I 602. ter d'une affaire fi importante avec les Etats Généraux & le Prince. Enfin il le combla d'homeurs & de préfens; de-forte qu'il y avoit lieu d'efpérer, fluvant l'obtrevation de l'Auteur du Journal, qu'il demeureroit ferme dans les intérèts des l'Iollandois, & que fon aversion pour les Portugais ne feroit ou augmenter (f).

Comment ce Prince étoit mouté fur le Trône.

C is Monarque se nonmoit, en langage Chingulais, Finalsi-starma-Juria deli III voit delivre, par si valeur, y le Royaume de Candy de la domination des Portugais. Spilbergen se sti intruire des circonstances de cette revonition (m). L'Ille de Ceylan esto divisice en platieurs Royaumes. Manaragu, Roi d'une partie de l'Ille, dont la Capitale se nommoit Senarcas, site athaip par un de fer biatras, qui est il audace de l'affassimer de selvere sur fon Trone. Cet Usirpateur, normat Damao on Derma, se déclara contre le brougais a qui avoiere le trau cubalistement site se Coèce del Hele, d'un en le royaume sur l'abbiens de Candy, Royaume fort puissant qui occupe le centeur aux Habitans de Candy, Royaume fort puissant qui occupe le centeur le comme de l'Ille, il cui solicient contre cut ello qui occup le cente de Ille, il cui s doctorir contre cut de Ille, il cui si doctorir contre cut de l'onges guerres, dama les superiores de l'action d

vrir un chemîn libre dani l'Îlde de Ceylan; & par leur alliance avec le Royamue de Candy, ils écoient parvenus à s'en rendre les maitres. Ils y avoient fait bâtir des Portreeflés, dans lefquelles ils écoient bien établis. La plipars écoient maries avec des femmes de Pavs, & l'on en voyoir encore fubrifler plutieurs races. Le Roi de Candy n'ayant pas d'antre enfau qu'une fille, ils avoient conduit cette jeune Princefle a Manar; on îls Pavoient meit à Colombo, un leume Prince enome Princefle a Manar; on dis Pavoient meit à Colombo, un leume Prince enome Princefle a Maries data, fils du grand Modellir, & Tayant difpofé aufil à recevoir le Baptême, il brid avoient domei de nomi de Dan yant d'Autriés. Ce jeune-homme étoit paffé enfigite à Goa, où il avoit achevé de recevoir une noble éducation. Son efficit de lon courage s'écient formés fi avantagerdiement, que les Portugais le croyant affectionné à leurs intéréts, l'avoient rappellé à Ceylan pour le faire s'occéde à la dignité de fon prère, qui écoit la première da Royaume.

Les Portugais avoient profité de cette division des Infulaires, pour s'ou-

Il avoit été baptifé fous le nom de Dom Juan d'Autriche.

Il fait maffacrer tous les Portugais.

faire lucceder a la diguité de lon poré, qui etoit la première du Royaume. Ly gouverna long-tems fous le Roi, avec un habileté qui le rendit maitre de toutes les affaires; & fans infipirer la moindre défance à les proteteurs, il gazna le cœur des l'Toupes & le rendit cher à la Nation. Mais suffi-tôt-que le Roi fatt mort, il profita du pouvoir qui étoit entre les mains, pour monter fur le Trône. Les Portugais parûrent condamner fon entreprific. Cette incertitude l'offenda. Il fit malfacrer tous ceux qui le trouvoient dans le Royaume de Candy; & ne le propofant plus de composition avec eux, p

il déclara la guerre à toute leur Nation (n).

Il défait une Armée Portugaile, Il s armèrent puillamment à Goa & dans les autres Pays de leur obéfffince. Leur Flotte mit à la voile fous le commandement de *Pedre Lopez de Souza*, qui ayant pris la Princeffe Catherine à Maner, marcha vers Candy pour l'élever sur le Trône de son père. Il devoit l'épouser après cette ex-

(1) Pag. 434. (m) Pag. 438. & fuiv. (n) Pag. 448 & fuiv.

SPILBERGEN.

1602.

pédition, & jouir avec elle des droits de la Couronne. Dom Juan parût reculer devant lui, & ne lui disputa pas même l'entrée de la Ville Capitale, Mais s'étant posté dans les bois, il sui coupa les vivres, il désit tous les Porrugais qui ôferent fortir de Candy, il fit maffacrer ceux qu'on trouva dans les chemins écartés; enfin il mit Souza dans la nécessité de quitter la Ville pour lui livrer bataille. Elle fe donna un Dimanche de l'année 1500. La valeur fût égale dans les deux Partis. Le Général Portugais avoit de bonnes Troupes, & les Chingulais qui combattoient pour Dom Juan, lui étoient affectionnes. L'Amant de la Princesse Catherine avoit quarante grands éléphans; dreffés à la guerre. Mais tous ces avantages ne le fauvèrent pas de la furie de Dom Juan , qui remporta la victoire. Souza fût tué, tous les éléphans fûrent pris. & quantité de Portugais tombérent dans l'esclavage. Cette grande journée ayant affermi Dom Juan fur le Trône, il époufa la Princeffe Catherine, & c'étoit d'elle qu'il avoit eû les deux enfans que Spilbergen eut l'honneur de faluer.

Le reste des Portugais se déroba par la fuite, & trouva un azile dans les Fruits qu'il murs de Colombo. Toutes leurs Forteresses furent ruinées. Dom Juan , demeuré paifible possesseur du Trône, fit bâtir à Candy un magnifique Palais, & quantité de Tours, de Pagodes & d'autres Édifices, auxquels il employa les Portugais qu'il avoit faits prisonniers. De ce nombre étoient

cenx à qui Spilbergen avoit vû les oreilles coupées, & qui confervoient cette

marque humiliante de leur défaite & de leur servitude. PENDANT les trois ou quatre années qui fuivirent cet événement, Dom Jérôme Oviedo tenta plufieurs fois de rétablir fa Nation dans le Royaume de te des Portu-Candy. Ses efforts ayant été repoussés , il les renouvella plus ardemment gais. que jamais, avec un grand nombre de Cavalleros Fidalgos de Goa, qui ne se promettoient pas moins de la conquête entière de l'Isle. Cette nouvelle Armée pénétra jusqu'à Ballene, lieu même où la première avoit été défaite. Dom Juan y vint austi camper. On y livra une seconde bataille, qui ne sût nas moins opiniatre & moins fanglante. Mais Oviedo eût l'adresse de tenir ses Troupes fort serrées & de faire sa retraite en bon ordre. Il sût pourfuivi l'espace de cinq jours; & s'il eût le chagrin d'avoir été vaincu, il emporta l'honneur d'avoir conservé une partie de son Armée, & de n'y pas

compter plus de morts que Dom Juan n'en eût dans la fienne. DEPUIS ce combat, les Portugais n'avoient plus mis de Troupes en campagne. Ils fe contentoient de quelques courfes , qu'il faifoient faire à leurs garnifons. Mais ils employoient toutes fortes de rufes pour furprendre on pour corrompre les Commandans des Forteresses du Roi, dont la plûpart étoient peu éloignées des leurs. Dom Juan, de fon côté, n'épargnoit rien pour le faisir des Places qu'ils avoient confervées. Emanuel Dios, qui étoit alors fon grand Modeliar, ne devoit cette importante dignité qu'aux services qu'il lui avoit rendus contre sa propre Nation (0). Au mois

Etat où ils é-

(a) Ce Ronégal qui avoit été fait pri- fit voir tant de facilités à l'exécution de ce fonnier par les Chingulais, ayant trouvé le dessein, que le Gouverneur Portugais ne moyen de s'évader, alla offrir sea services à balança pa un moment de iul donner tout Ovicelo pour affassine : Rois de Candy, II ce qu'il demandoit. Outre une grosse somme

SPILAZEGEN. 1602. Heureufe landois.

de Juin 1602, c'est-à-dire, pendant le séjour même que Spilbergen fit dans l'Isle, il surprit un Fort commande par Dom Simon Correro, dont il passa la garnison au fil de l'épée. C'étoit dans ces conjonctures que Spilbergen idée des Holvenoit offrir au Roi de Candy le fecours des Hollandois, pour achever la ruine de fes ennemis; avec cette circonftance extrêmement fingulière, qu'il ignoroit l'état de l'Isle jusqu'à n'avoir dû la connoissance du Royaume de Candy qu'au hazard (p).

lis laiffent deux Musiciens au Roi.

AVANT fon départ, le Roi lui demanda quelques-uns de fes Muficiens. Il faifit ardemment cette occasion de laisser quelqu'un à Candy, pour entretenir la Cour dans la bonne disposition qu'il y avoit fait naître pour la Nation Hollandoife. Il donna au Roi deux hommes, qui se nommoient Hans Rempel & Erafme Martsberg. Ce Prince se fit donner sur le champ, une lecon de leurs Instrumens, & fit l'honneur à Martsberg de l'élever à la qualité de fon Sécretaire (q).

Le Général ayant pris congé de la Cour, on lui fournit des éléphans pour retourner susqu'à la Mer, & le Roi lui envoya plusieurs Segonsios, comme un gage de la fidélité de ses promesses. Pendant vingt-deux jours, qui fûrent la durée de fon Voyage, il fût défrayé avec tant de libéralité & Les Hollandois fe disposèrent à lever l'ancre pour profiter de la mouf-

d'attention, qu'il ne lui en coûta que ses présens.

fon de l'Est, qu'on attendoit le dernier d'Août. Ils reçûrent à bord la vifite d'Emanuel Dios, grand Modeliar, qui venoit confirmer toutes les promesses du Roi, & les aider à trouver quelque bon mouillage pour leurs Flottes. Ce Ministre étoit encore au rivage, lorsqu'on découvrit une voi-

Ufage qu'il fait de fa

Spilbergen

erend une Ga-

liote Portueaife.

prife.

le au large. Spilbergen fit armer auffi-tôt fa Chaloupe, avec ordre de joindre ce Batiment. C'étoit une Galiote neuve & d'une belle fabrique, du port d'environ quatre-vingt tonneaux, montée de quarante-fix hommes d'équipage, tant Portugais qu'Indiens, & de quelques petits canons, avec deux pierriers & d'autres armes. Quoique dans cet état elle fût capable d'une belle défense, elle se laissa prendre par la Chaloupe, qui n'étoit montée que de quatorze hommes. Elle n'étoit chargée que d'aréca, marchandife peu précieuse pour les Hollandois. Le Capitaine se nommoit Antonio de Costa Montero. Emanuel Dios sût témoin de cette action. On lui fit préfent d'une partie des armes Portugaifes. Le corps de la Galère & fa car-

me d'argent qui lui fût comptée d'avence, on lui promit encore de le faire Roi de Can-dy, s'il réuffiffoit dans son entreprise. En même tems, trois Capitaines Portugais accompagnés de deux hommes, qui devolent iul preter la main, pafferent comme trans-fuges du côté des Chingulais, Pour micus s'affurer des Confpirateurs, Oviedo les avoit tous fait jurer fur la Croix. Après cet afte folemnei . Dlos partit pour Candy où au-iieu de foilieiter de l'emploi en faveur de fes Compagnons, il découvrit au Roi ce qui se tramoit contre sa vie. Les cinq Porsugais furent arrêtés, & fans un de leurs Domeftiques Chingulais, qui courût avertir d'autres Portugais qu'on avoit poslés dans un bois pour s'emparer du Fort de Ballene des que le Roi feroit mort, on les auroit tous faifis. Les Conjurés, qui ont fini leurs jours dans les fers, étoient armés de Tran-febades ou coutelas du Japon, dont le Roi fit préfent d'un au Général Hollandols, en lui racontant lui même cette avanture. Add.

(p) Voyez ci-deffus. On arrivera par deres, dans les Relations fuivantes, à l'établiffement des Hollandois dans cette Ific.

(4) Pag. 454.

gaifon firent donnés au Roi, qui reçût ce préfent avec d'autant plus de la tifafètion, qu'il ne pouvoir plus lui refter aucun doute que les Hollandois ne fulfent ennemis du Portugal. L'unique avantage que Spilbergen tira de cette prife & de quelques autres, fut de prendre fur la Fotote, une parie des hommes, qui e'ngagerent volontairement à fon fervice. Des autres, il en donna quelques-uns au Roi de Candy, & le refte ayant été jetté à la Mer, ceux qui favoitent hâger arrivérent fiscilement au rivage Charle. I 602.

Les Hollan-

dois quittent

Ceylan & fe

La Flotte Hollandoife remit à la voile le 3 de Septembre, pour faire route vers Achin. Elle y arriva le 16 du même mois. [L'Amiral fût agréablement surpris d'y trouver la Pinasse l'Agneau, qui s'étoit séparée de lui pendant la nuit à la hauteur des Isles de Comorre. Le Capitaine Specx qui commandoit ce Bâtiment, ne voyant plus aucune espérance de rejoindre les deux autres Vaisseaux, étoit passé avec tout son équipage, au service de quelques Navires Anglois fous les ordres du Général Lincester (1) qui leur avoit fait des conditions fort avantageufes; mais l'effet de cette convention fut arrêté par l'arrivée de Spilbergen (i).] Les Anglois invitèrent cet Amiral à fe joindre à eux pour aller croifer fur une Caraque Portugaife nommée le S. Thomas, qui devoit se rendre à Malaca. Il promit de les accompagner avec son seul Vaisseau. Mais étant chargé d'une Lettre du Prince Maurice pour le Roi d'Achin, avec lequel il étoit important de réconcilier la Nation Hollandoife, il descendit à terre dans cette vûe. Les Zélandois qui étoient encore à Achin, le reçûrent avec beaucoup de careffes (v). Il obtint la permission d'aller au Palais, où il présenta sa Lettre. Elle contenoit une prière que le Prince Maurice faisoit au Roi, d'accorder sa faveur & la liberté du Commerce aux Hollandois. Spilbergen, après avoir fait ses présens au Roi, le supplia de considerer les pertes que divers Navires Hollan-dois (x) avoient essuyées dans ses Etats, & de leur accorder quelque dédommagement. Cette demande étoit appuyée de la préfence de Guion le Fort, qui avoit été témoin oculaire de leurs difgraces, & qui avoit été ex-pofé à perdre la vie, comme le Général Houman & Thomas Coymans l'avoient perdue. Le Roi répondit qu'il avoit fait punir les coupables; que ces défordes étoient arrivés sans sa participation, & que les Hollandois ne devoient les attribuer qu'à l'ancien Sabandar, qui avoit péri lui-même dans l'action; qu'il n'avoit pas épargné fon propre fils, actuellement Roi de Pedir. & qu'il l'avoit condamné à l'exil pour ne s'être pas opposé à la naissan-

ce des troubles. Il ajoûta que fi l'on en connoissoit d'autres qui eussent ricipé à cette malheureuse affaire, il étoit encore prêt à les punir. Après ces vaines excuses, il se crût dispense de la réparation qu'on lui demandoit.

Representations de Spilbergen au Roi d'Achin.

(r) Pag. 437 & précédentes. On renvoye le Lecteur à la Relation de Knox, pour ce qui regarde l'ille de Ceylan, & à la fin de celle-el pour la tragique avanture des Hol-

landois.

(1) Le nom de cet Anglois étoit James
Lancafter. Voyez fa Relation au fecond
Tome de ce Recueil.

(1) Add. d. E.

(t) Add. d. E. (v) Co n'étolent pas les prifonniers dont Il a été fait mention dans quelques Relations précédentes; mais d'autres Zélandois, qui étoient revenus à Achin, ch ilra étoient rerêts par ordre des Instéreffés leurs Malteres, & olt ils avoient une Malion pour faire leur Commerce. R. d. E. (x) Les Vuilfeaux le Lien & la Linnux (x) Les Vuilfeaux le Lien & la Linnux

(x) Les Valléeaux le Lion & la Lionze feulement; comme porte l'Original; car les autres ne regardolent pas les Affociés de Zélande, R. d. E.

Tt 3

SPIL HERGEN.

Mais Spilbergen & se gens surent bien traités, & la plus grande partie des Seigneurs alls manger avec eux pour leur fairchonneur. Comme lei aiment beaucoup à boire, ils vecitierent aussi les Hollandois. Ce sessin site compagné de plustours forces de divertissement. Les femmes du Roi, magninguement vésues & convertes de pierreries, y vintent clauter, dan-

Il part avec des Anglois pour artaquer une Caraque Portugaife. far & jouer de divers inflrumens (y).

Stiller are n'e earle part le 21, avec les Anglois, laiffa au Port d'Achin
Guion le Fort (c) & Specex, pour l'empletre du poivre. La Flotte Angloi,
fe, comporée de trois Vailfacus. & du tien, fe rendit d'abord aux files de
Quada, nommers autrement Puls-passan. Le premier d'Octobre, elle fe trois
prés d'une petite fille, qui fe nomme Gerre, où elle fe mit a roviler pour
découvrir la Caraque le S. Thomas. Elle s'avança judqu'à la Côte de Malaca, où elle rencourta le 11, un potti Baitment, qui fut pris pour une harque Portugaife & enlevé à ce titre; mais é étoit une Piroque de Jor, dont
le Habitans étoient en guerre avec ceux d'Achin & les décloient par leurs
pyrateries. Cet exemple ne fit qu'animer Lincelter & Spilbergen contre le
Dortugais. Ils découvrirent le 32, une sutre voile, qu'ils «ferrécrent de
joindre; & dans la crainte qu'elle ne leur échappis, les quarre Vailleaux
ètendirent dans le Détroit, pour s'entràvertir av des financs (a).

Combat nocturne.

La nuit étant devenue fort obscure, Spilbergen envoya sa Chaloupe bien armée à la fuite du Vaisseau qu'on chassoit, avec ordre de ne pas l'abandonner jusqu'au jour ; & si l'équipage étranger demandoit quels étoient les Navires qu'il avoit vûs, de répondre que c'étoit l'Armade de Malaca, commandée par Dom André de Furtado, qui croisoit ordinairement dans les parages de Malaca, de la Sonde & des Moluques, pour ruiner le Commerce des autres Nations (b). Pendant que la Chaloupe faifoit voile, la Caraque, car c'étoit elle, se trouva sort proche du Vaisseau Hollandois. Elle tira la première, tandis que ses ennemis faisoient des signaux pour se rejoindre. Enfin Spilbergen & Middleton (c), Capitaine d'un Vaisseau Anglois, lui envoyerent leurs bordées. Elle repondit de son gros canon & de sa mousqueterie. Mais l'obseurité empechoit que de part & d'autre on ne se sit beaucoup de mal. La Caraque effuya ainfi pendant deux heures le feu des deux Vaiiscaux, sans que le lien parût se rallentir. Tous ses ennemis s'étant rasfembles, l'action devint beaucoup plus vive, quoiqu'ils ne fussent pas sans inquietude pour eux-mêmes, parce que dans les ténebres ils craignoient de tirer les uns fur les autres. Cependant la fortune les fervit si bien, qu'après avoir continué heureufement leur manœuvre pendant toute la nuit, ils s'apperçurent le matin, que la Caraque étoit fort désemparée. Elle sût pousfee dans le Détroit, proche des Isles Darri. Les Portugais ayant cû quanti-

La Caraque est prife.

(7) Pag. 459 & 460.
(a) Commo en ne parle plus iel de ce Vi-ce - Amiral, dont il a cie fi fouwen fait mention, nous ajoderons qu'il mourth le plus de l'ammé fuivante; mais dégradé à cusfe d'une confipration à haquelle il avoit et part contre le Général, dont la prudence lui en fit préventir l'effer, R. d. E.

(a) Pag. 461 & fuiv.
(b) Le même qui avoit été battu près de Bantam par Wolphart Harmanjen. Voyez et deffus.

(c) Jean Middleton Capitaine du Hedor dans la Flotte de l'Amiral Lincester. R. de l'A. A.

SPILBERGEN.

1602.

Entretions

de Spilbergen

Portugula.

tité de gens tués & commençant à faire eau de toutes parts, amenérent leur pavillon. Leur Capitaine passa tristement à bord de l'Amiral Lincester. On lui promit la vie & de lui rendre fon Vaisseau lege, après en avoir pris

la cargaifon.

Les principaux Portugais fûrent distribués fur les Vaisseaux de leurs ennemis. La plupart étoient des personnes riches & de considération, vêtus de velours & des plus belles étoffes de foye. Ils fûrent traités civilement. Spilbergen & Middleton avoient été chargés du foin des prifonniers & de l'inspection fur les effets. Ils eurent besoin de huit jours entiers pour enlever Sa cargallon, la cargaifon. Elle confiftoit en neuf cens foixante balles, quatre-vingt caifses & quarante canastres de toutes fortes de belles toiles, quantité d'habits & d'armes, diverfes fortes de raretes précieuses & beaucoup de vivres. On ne prit point ce qui parût de peu d'importance, ni même le riz, le beurre & l'huile, qui auroient occupé trop d'espace sur les quatre Vaisseaux. Le nort de la Caraque étoit de quatorze cens tonneaux. Plus de six cens Portugais, Métifs, Esclaves & autres dont elle étoit montée, avec quelques femmes & quelques enfans, fürent renvoyés libres (d).

SPILBERGEN ent divers entretiens avec le Capitaine & leurs principaux prisonniers. Ils lui demandèrent pourquoi les Hollandois venoient chercher de si loin à trasiquer? .. C'est, leur répondit Spilbergen, parce que le Roi de " Caltille & de Portugal ne celle pas de nous faire des injustices, & qu'il

, nous empêche de négocier dans ses Royaumes. Il nous met dans la né-" cessité de tourner nôtre Commerce vers l'Amérique & les Indes Orientales. " Nous espérons d'obtenir bien-tôt la liberté d'aller à la Chine. Nos Vais-" seaux ont déjà visité le Détroit de Magellan, la Mer du Sud & les Phi-" lippines. Ils ont été à Patane, & se louent de l'accueil qu'ils y ont re-

, çû. Nous avons envoyé, fur un Bâtiment Turc, des Commis à Guza-", rate & a Cambaye". Ces images de prospérité causerent un chagrin mortel aux Portugais. Mais lorsqu'ils eurent appris que Spilbergen venoit de Ceylan & qu'il avoit fait alliance avec le Roi de Candy, ils regardérent cet incident, comme un préfage funeste, qui annonçoit quantité d'autres mal-

heurs à leurs établissemens (e).

LA Flotte victorieuse retourna au Port d'Achin, où les Commis Anglois & Hollandois avoient été moins heureux dans leur Commerce. Ils s'y étoient procuré peu de poivre. La Bardelière (f), qui se trouvoit dans le même Port, n'avoit pas mieux rétiffi. Les Anglois, rebutés d'un fi mauvais fuccès, prirent la réfolution d'abandonner une maifon qu'ils avoient bâtie dans la Ville d'Achin & de se préparer au départ. . Spilbergen se ha- molé des ta de lever l'ancre, & reprit en apparence la route de l'Europe. Mais a- Hollandois. près s'être avancé jusqu'aux Isles de Nicobar, où il sejourna pendant quelques jours, il prit le parti de retourner à Achin, dans l'espérance que les Anglois & les François en étant partis, il y trouveroit le poivre à meilleur nent à Achin, marché. Il y arriva le 25 de Décembre (2).

(d) Pag. 464 & fuiv.

contrês & fur l'un desquels étoit Pyrard, dont on a vù la Relation,

e) Pag. 465 & 466. Commandant des deux Vaiffeaux de

(g) Pag, 468.

S. Malo que les Hollandois avoient dejà ren-

SPILBERGEN. 1603.

Adreste de Spilbergen pour obtenir les faveurs du

LE Roi, informé de fon retour, lui envoya des rafraîchissemens à bord & le fit inviter à descendre. Ces témoignages d'affection acheverent de déterminer les Hollandois à recommencer le Commerce. Spilbergen s'étant rendu à la Cour le premier de Janvier 1603, fit présent au Roi d'une pièce de canon de fonte, & de quantité d'armes qui lui étoient restées de la dépouille des Portugais. Comme il n'avoit pas eû une partie moins confidéra-Roi d'Achin. blc des toiles, son adresse le fit profiter de la bonne volonté de ce Prince

Chaloupe.

Union des deux Com-

gnies de

Hollande.

pour s'en défaire avantageusement. Il lui représenta que l'objet de son Voyage n'avoit pas été le Commerce; qu'il étoit venu aux Indes en qualité d'Ambassadcur du Prince Maurice, & que cette raison l'avoit empêché de fe pourvoir d'argent pour acheter du poivre; que cependant le hazard ayant fait tomber entre ses mains diverses toiles des Indes, il souhaitoit que le Roi les voulût prendre en payement pour deux cens barres de poivre qu'il feroit bien aifc de charger. Le Roi lui accorda fa demande, à condition qu'il fit deux mois de séjour dans son Port. Quelques jours après, il eût le malheur de perdre une Chaloupe chargée de poivre, qui fût coulée à fond par la force des brifans. Neuf Hollandois y périrent, & les autres ne dûrent leur falut qu'au fecours du Ciel. Quelques-uns ne reparûrent qu'après avoir passé plusieurs jours dans les Isles désertes de Gomerspoul, où ils avoient été jettés par les flots, & où ils n'avoient vécu que d'herbes & de feuilles d'arbres (b).

LE 17 du même mois, on vit entrer dans la rade d'Achin, deux Vaisseaux Zélandois, nommés le Fleffingue & le Der Goes, qui venoient de Matecalo dans l'Isle de Ceylan, où ils avoient laissé le Zirczée, autre Navire de Zélande, dont le Commis, Sebald de Weert, ctoit allé à la Cour de Candy; Ces deux Vaisseaux apprirent à Spilbergen, l'heureuse nouvelle de l'union des deux Compagnies Hollandoifes, qui fût célébrée par tous les Hollandois avec de grands témoignages de joye. Le Roi logea Spilbergen dans la maifon que les Anglois avoient abandonnée. Elle étoit bâtie de belles pierres blanches, avec beaucoup de précaution contre le feu, & composée de pluficurs appartemens qui environnoient une belle cour quarrée. Les Hollandois firent mettre auffi-tôt fur la porte les armes du Prince Mau-

rice (i).

Mais leur fatisfaction augmenta beaucoup par l'arrivée de Sebald de Weert, qui revenoit de Cevlan comblé des faveurs du Roi de Candy. Trois autres Vaisscaux de la Compagnie, qui mouillèrent un mois après dans la rade, lui apportèrent une Commission qui l'établissoit Vice-Amiral de la Flotte que Wybrand van Warwick avoit amenée dans les Indes Orientales. Cette disposition parût d'autant plus avantageuse, qu'il s'étoit déjà élevé quelque dificute entre les Capitaines des Vaiffeaux qui étoient dans le Port d'Achin. Le changement qui étoit arrivé dans la Compagnie, semblant annuller les anciens droits, ils se prétendoient égaux & chaeun affectoit de ne plus reconnoître fon Supérieur; au-lieu que par la Commission de Sebald de Weert, ils se trouverent tous relinis sous son autorité. Ce Vice-Amiral, après avoir établi une forme folide à Achin dans les affaires de la Compagnie,

(b) Pag. 470. (1) Pag. 471. ne penfa plus qu'à retourner dans l'Isle de Cevlan, avec une Flotte de sept Vaisseaux, dont il se promettoit des effets extraordinaires pour les vues

qu'il y avoit formées dans fon premier Voyage (k).

SPILBERGEN, que d'autres ordres rappelloient en Europe & qui étoit d'ailleurs affez fatisfait de sa cargaison, partit de son côté pour Bantam après avoir vendu fon fecond Vaiffeau aux Compagnies rétinies. Il eût avant fon départ, le plaifir de voir plufieurs Portugais humiliés jufqu'à lui demander des passeports, qu'il affecta de leur faire payer assez cher. " Ainsi, , remarque l'Auteur du Journal, la fierté Portugaise qui nous avoit fait , tant de bravades dans les Indes Orientales, se vit abbaissée jusqu'à recon-", noître le befoin qu'elle avoit de nôtre protection. La prife de la Caraque " & d'autres avantages que nous avions remportés sur eux , leur avoient cau-", fé tant d'épouvante, qu'ils aimèrent mieux se réduire à cette démarche, ,, que de se voir exposés au même traitement". Spilbergen trouva dans la rade de Java, Wybrand van Warwick, avec neuf Vaiffeaux des Compagnies réunies. La nouvelle de cette union, qui fût bien-tôt répandue dans toutes les Indes, fit prendre une autre face au Commerce, en augmentant de toutes parts la réputation & le crédit des Hollandois. Heemskerk, Amiral d'une autre Flotte, qui croifoit depuis quelque-tems dans les parages de Johor, entra comme en triomphe à Bantam avec une grande Caraque qu'il avoit enlevée aux Portugais. Elle s'étoit bien défendue ; mais le nom Hollandois avoit commencé à prendre l'ascendant. Sa cargaison étoit du cuivre, du métal, de l'alun, quantité de Lignum-olium & de racines de Sina, quantité d'étoffes de foye, une partie d'or en barre, & tant de raretés d'un grand prix, que sans compter le pillage, ce butin sût estimé à s'ept millions de livres. Cet avantage, qui pouffa la joye des Hollandois jusqu'au transport, sut accompagné de deux autres, auxquels ils ne surent pas moins fensibles. Les Anglois enlevèrent aussi une Caraque Portugaise aux

Rivière de Lixis (1). CEPENDANT ces prospérités furent troublées le 13 d'Août, par les triftes nouvelles que le Vaisseau Der Goes apporta de Ceylan. Jan/2 Sout, qui le commandoit, étant venu mouiller à Bantam, raconta que le Vice-Amiral cident. Sebald de Weert, avoit été tué avec cinquante-trois de ses gens près de Matecalo. Spilbergen plus frappé qu'un autre de ce fatal événement, parce qu'il n'avoit reçû du Roi de Candy que des présens & des caresses, interrogea fuccessivement diverses personnes de l'équipage, pour en éclaireir toutes les circonstances. La plupart étoient incertains de la cause; mais ils s'imaginoient que l'infortune du Vice-Amiral étoit venue d'avoir relaché quatre Bâtimens Portugais qu'il avoit pris, & d'avoir refusé à Emanuel Dios, quelques prisonniers qu'il sui avoit demandés de la part du Roi (m). Ce Prince jaloux & défiant avoit crù tronver, dans la conduite de de Weert,

environs de Sainte Helene, & les Zelandois en prirent une autre vers la

(k) Pag. 472 & fuiv. De Weert couroit å fa perte. (i) Pag. 482 & précédentes, (m) On a vû dans la Relation de Pyrard,

un autre récit de cet événement, qui est un X. Part.

fe reffemblent pas, On peut les comparer.

peu différent dans les circonstances. Mais Pyrard étoit alors aux Portugais, & cette rai-fon explique feule pourquoi les deux récits ne SPILBERGEN! 1603. Spilbergen

fe rend Bautam.

Portugais humiliés.

Profité des Hollan-

Elle eft troutragique acSPILBERGEN.

Le Vice Amiral de Weert est affassiné avec cinquante-trois hommes dans l'Ifle de Ceylan.

une preuve que les Hollandois n'étoient pas aussi mal avec les Portugais qu'ils affectoient de le paroître, & s'étoit persuade sur ce fondement, qu'ils cherchoient à le trahir. Il n'en étoit pas moins venu de Candy à Matecalo, mais fous un faux femblant d'amitié qui ne fervoit que de voile à des projets de vengeance. Le Vice-Amiral étant descendu au rivage avec trois cens hommes, pour lui faire honneur, il lui avoit témoigné que ce grand nombre lui deplaifoit, & qu'il vouloit moins de tumulte pour le dessein qu'il avoit de s'entretenir librement avec lui. De Weert avoit renvoyé ses gens à bord, & n'avoit retenu que ses Commis, ses Trompettes & d'autres domestiques. Erasme Martsberg, ce meme Musicien que Spilbergen avoit laisfë à Candy & qui fçavoit dejà la langue Chingulaife, étant venu avec le Roi pour lui fervir d'Interprete, avoit conseillé au Vice-Amiral, de la part de ce Prince, de conduire sa Flotto à Point de Galle, où les Troupes de Candy devoient fc rendre par terre, pour attaquer cette Place, & le Vice-Amiral v avoit confenti. Mais il avoit prie le Roi de lui faire auparavant l'honneur de venir à son bord. Ce Prince s'en étoit excusé avec quelques apparences de foupçon; fur quoi le Vice-Amiral lui avoit fait dire, que s'il ne vouloit pas venir à bord, la Flotte n'iroit pas à Point de Galle. Le Roi irrite n'avoit répondu que par cet ordre terrible, Matta esto can (n); & scs gardes avoient fait ausli-tôt main basse sur le Vice-Amiral & fes gens (0).

Regrets de Spilbergen fur ce mailatre. SPILBERGEN trouva un double fujet de douleur dans la perre de tant de braves Hollandois, & dans la ruine de fon ouvrage & de fes efpérances. Il étoit chargé des lettres du Roi de Candy aux Etats Généraux & au Prince d'Orange, pour leur demander du fecours contre les Portugais ; & n'ayant rein oblervé qui n'ett ééé propre à lui perfiader que ce Prince les hailloit mortellement, il ne pouvoit autribuer le changement de fes difjositions qu'à l'imprudence du Vice-Amiral. Mais n'ayant reg'i la nouvelle de cet évé-

(a) Pag. 435 & 486.

(b) De cous les ufferent entientes qu'il De cous les ufferent flettenens pag. (c) De cous les ufferent flettenens anno pag. (c) De cous le une de le plan généralement rect, reche le viriente le plan généralement rect, reche le viriente de la plan généralement rect, reche le viriente de la plan généralement pag. (d) plan généralement de Cyriente, Chap , 7. Il prétente, de plan de Cyriente, Chap , 7. Il prétente, de consider le prétente de céptiques pagéents indéventes de consideré le prétente de prétente par virie à l'impératrec, de autre rapporte que Des Jusa passa diquir l'autre de la prétente de consideré le prétente qu'in généralement de la biège, de Weert, qui frois échasifé en le biège, de Weert, qui frois échasifé produit, qu'il ne croyori pas que l'Impératre l'impératre de la biège, de Weert, qui frois échasifé podit, qu'il ne croyori pas que l'Impératre l'impératre de la biège, de Weert, qui frois échasifé podit, qu'il ne croyori pas que l'Impératre de la biège, de Weert, qui frois échasifé podit de la composité de la prétente de l'autre de l'autre de metroir de la biège, de Weert, qu'il rect croyori pas que l'Impératre de l'autre de l'autre de metroir de l'autre de l'autre de metroir de l'autre de l'autre de l'autre de metroir de l'autre de l'autre

Juan irrité par dea paroles fi infultantes, focit de la chambe en difact, qu'en mette et Chien aux fett. Lè-dessu quatre Officiers à vavancèrent pour fais le Vice Amiral, qui les voyant venir à lui, tira son épe, et criant au secous. Mais en même tenns un de ceux qui étolent présens, le faisit par derrière & lui fendit la tête.

Le Russia for fichée na sprenant que de Weert avoit éte tuei; mais fur ce qu'on lui dit, qu'il avoit fait réffinnce, il a regt, récondiell, et qu'il méraite; qu'un en galge ansus aux ceax de fa juine. Cet ordre lui extent aux en constant qu'il avoit fait de la regt, réconstant à vant ceax de fa juine. Cet ordre lui extent en sit à mont, à l'exception d'un feute gazon qu'on épargen, & d'un petit nombre d'autres qui fe fauvierne à la nige, dans leun Vuilléaux. Au neffe ce Vice Analiet et le même Schuld de Weer qui dans al et le même Schuld de Weer qui dans la troit potites filles firedes vers le Déroit de Magellan. R. & c l'A. d. & c l'A. d.

1603.

Le Roi de

Candy cherche à se ré-

concilier a-

vec les Hol-

nement que par un Vaisseau détaché de la Flotte de de Weert, il ne fût Spilbriorn. pas informé que la paix étoit déjà conclue entre les Hollandois & le Roi de Candy, ou du moins que Pietersa d'Enchuyse, qui avoit pris le commandement de la Flotte après la mort de de Weert, avoit prété l'oreille aux justificacions du Roi, & n'étoit parti de Ceylan qu'après avoir jetté les fondemens d'une parfaite reconciliation. Le lendemain même du maffacre, qui étoit le 16 de Juin, un Envoyé du Roi s'étoit rendu à bord avec une lettre de ce Prince (p), par laquelle il redemandoit l'amitié des Hollandois, atteftant Dieu, & jurant par lui-même, qu'il ne s'étoit laissé emporter à fon reffentiment contre de Weert, qu'après avoir eû lieu de se persuader qu'il Isndois. étoit trompé, ou, si l'on vouloit, par un funeste mal-entendu dont il avoit beaucoup de regret; qu'il promettoit à l'avenir de se fier sans réserve aux Hollandois; qu'il les prioit de lui envoyer quelqu'un avec lequel il pût traiter; enfin qu'il étoit prêt à leur livrer tout le poivre & toute la canelle qui étoient dans ses Etats, & toûjours disposé à recevoir les secours qu'ils lui avoient promis contre les Portugais. Après de longues réflexions fur cette lettre, le nouveau Vice-Amiral avoit Jugé que l'intérêt de la Compagnie l'obligeoit d'entrer en négociation. Il avoit envoyé un de fes gens à la Cour de Candy; & s'il ne s'étoit pas livré avec une entière confiance aux promesses du Roi, il n'avoit du moins quitté l'Isle qu'avec des ménagemens qui en laissoient l'entrée libre aux Flottes Hollandoises (q). On verra dans la

SPILBERGEN, n'étant plus arrêté que par quelques arrangemens de Commerce avec l'Amiral Warwick, partit de Bantam le 30 d'Août, après les avoir heureusement terminés; & vint mouiller devant Flessingue avec une

riche cargaifon, le 24 de Mai 1604 (1).

fuite, quels fûrent les fruits de cette fage politique.

Retont de Spilbergen en Hollande.

( p) Cette Lettre oui fe trouve dans Pa-Imiyn, étoit conçue en ces termes: Que bebem Vinbe, naon be ben. Dess ba faze fusti-cia. Se quisseres Par, Par, se quires Guerra Guerra. Et suivant la Traduction littérale. " Celul qui bolt le vin, n'est pas bon. Dieu " a fait Justice; Si vous voulez la Paix, la " Paix, & fi vous voulez la Guerre, la Guer-" re". Au-reste cet Auteur rapporte les mêmes circooflances qu'oo vient de lire, tant dans le Texte que dans la Remarque précédente ; mais il fait envifager comme une des causes primitives de ce tragique événe-ment, le soupçon que l'Ambastadeur du Roi de Candy, qui revenoit d'Achin, avolt fait naltre à ce Prince contre les Hollandois, dont il se plaignoit beaucoup, & sur-tout du Vice-Amiral qui, disoit-il, l'avoit traité avec de grandes marques de mépris, l'ayant placé au bas-bout de sa table, tandis que les Portugais en occupoient le haut & paroissolent être ses intimes Amis, Enfin Il ne

ceffolt d'avertir le Roi d'être blen fur fet gardes; ajoûtant, que les Hollandois l'inviteroicot à bord, mals qu'il ne devoit point s'y rendre, parce qu'ils ne cherchoient qu'à s'emparer par trahison de sa personne & de ses Etats. Ce qui arriva ensuite ne servit qu'à confirmer ces premières défiances. Dom Juan ne vécût pas longtems après cet événement. Dans les vives douleurs d'une maladie extraordinaire qui l'obligeoit à fe tenir continuellement dans l'eau frosde fans pouvoir éteindre le feu dont ses entrailles étoient dévorées, on l'entendoit souvent plaindre le fort des Hollandois qu'il avoit fait mourir fans sujet; mais pour Schald de Weert, il a reçû, disolt-il, la qu'il avoit bien méritée. R. d. E. la récompense

(q) Ces circonstances fe trouvent dans la Relation du premier Voyage de la Compagnie d'Octrol, fait par Warwick, avec un détail qui oe change rien au fond de l'événement.

(r) Pag. 490,

Voyage

WARWICK. 1602.

Voyage de Wybrand van Warwick aux Indes Orientales.

Introduction. Union des

deux Comps-

lande.

Ans l'état où les Hollandois voyoient déjà leur Commerce, ils comprirent que les plus grands obstacles ne pouvoient venir désormais que d'eux-mêmes, par la division de leurs forces entre deux Compagnies dont les intérets étoient différens & nuisoient er conséquent à leurs progres mutuels. Les Etats Généraux, qui firent cette reflexion, n'ayant point eû de peine à la faire goûter aux Directeurs de l'ancienne & de la nouvelle gnies de Hol-Compagnie, elle produifit le célèbre Traité d'union dont on a pris foin de rapporter les principaux articles (a); & le fucces en justifia si-tôt l'idee, que c'est de ce point, comme de leur véritable époque, qu'il faut compter les prospérités de la Hollande, c'est-à-dire, les accroissemens continuels de fes richesses & de ses forces.

Flotte digne de cette nouvelle forme.

LES préparatifs de la première Flotte repondirent à de si grandes vûes. Elle fut composée de quatorze Navires & d'un Yacht (b), la plûpart de fix & de huit cens tonneaux, tous montés d'une bonne artillerie & de plus de mille hommes d'équipages. Wybrand van Warwick, qui fût nommé pour la commander avec la qualité d'Amiral, s'étoit déjà diftingué par fon courage & fa conduite. Quoique dans le nombre de fes Vaisseaux quelquesuns dussent le quitter, pour différentes destinations dont ils emportoient les ordres, ils devoient reconnoître fon autorité lorfqu'ils se trouveroient fous fon Pavillon. Il partit du Texel le 17 Juin 1602 (c).

Les Hollandois pillent & brülent l'Iffe d'Annobon,

S a route ne pouvoit lui rien offrir de furprenant après avoir traversé plufieurs fois les mêmes Mers. Cependant lorique la nécessité de chercher des rafraîchiffemens, qu'il n'avoit pas trouvés en affez grande abondance au Cap Lopez (d), l'eût conduit à la rade d'Annobon, il ne pût fe défendre

(a) Voyez l'Introduction au Voyage de Houtman, qui est le premier des Hollandois. (b) Cette Flotte étoit composée des Vaisfeaux fuivans.

Pour la Chambre d'Amsterdam, le Maurice, du port de 800 tonneaux, & qui por-toit le Pavillon en qualité d'Amiral: la Hollande, du port de 700 tonneaux : le Naffan, du port de 680: le Soleil, du port de 560: la Lune, de 500: l'Etoile, de 360, & le Yacht nominé le Perrequet, du port de 50.

Pour la Chambre de Delft , il y avoit la Cencorde, du port de 240 tonneaux. Pour la Chambre de Zélande, la Zélan-de, du port de 800 tonneaux: le Fleffingue,

de 500, & l'Oye, de 280. Pour la Chambre de Rotterdam, l'Erafme, du port de 500 tonneaux, & le Rot-terdam, du port de 160. Pour la Chambre d'Enchulse, le Jardin

de Hollande, du port de 400 tonneaux, &

la Vierge d'Entéuife, de 350. R. de l'A. A.

(c) Journai du Voyage pour la Compagnie d'Offroi, ubi Jug. pag. 499.

(d) Le Cap de Lose de Genjaleter git par
les quarante minutes de latitude Sud. Les
Hollandois s'étant avancés dans une Cha-

loupe , jufqu'à fix ou fept lieues au Sud . trouverent un Village nommé Monteng, d'où ils fe flattoient de tirer des rafratchiffemens, Dans cette vue ils avoient apporté du fer pour troquer. Mais cette marchandise n'y étoit plus estimée, sans doute parce que les au-tres Vaisseaux Hollandois qui y avoient relàché auparavant, y en avoient beaucoup laif-fé. Le Roi de ce Village étoit en guerre avec les Habitans de Rio Gabion, fur lesquels avectes l'autrais de Ris Garren, lur resquers il avoit remporté une victoire depuis quelques jours. Les Hollandois virent encore dans le Palais du Roi, les têtes de ceux qui avoient été tués. Add, & R. de l'A. A.

1602.

d'un étonnement égal à son indignation, en apprenant qu'un Vaisseau de sa Flotte, qui avoit abordé le premier avec des propositions de paix & d'amitié, eût été repoussé par les Habitans, & qu'il eût même essuyé un fort grand feu de moufqueterie qui lui avoit bleffé un Matelot. Ces Infulaires. toujours fiers & perfides, quoiqu'humiliés depuis deux ans par l'Amiral Van Neck, pretendoient-ils faire la loi à quatorze Vaisseaux qui ne leur demandoient qu'à prix d'argent, les droits communs de l'hospitalité? Warwick. auffi preffé de fa colère que des befoins de fa Flotte, réfolût de leur donner une lecon qu'il leur fût moins aifé d'oublier. Vingt Chaloupes fûrent commandées avec quatre cens hommes pour defeendre au rivage. Onze s'avancèrent vers l'Ouest de l'habitation, & les neuf autres prirent à l'Est. Les Habitans ne laissérent pas d'arborer fièrement le pavillon rouge, & de fe couvrir de leurs retranchemens, d'où ils firent feu fur les Hollandois. Mais s'étant bien-tôt apperçûs qu'ils ne pouvoient empêcher le débarquement, ils ne penferent qu'à fuir vers les montagnes, où ils avoient transporté tous leurs effets des le jour précédent. Leur Isle, qui n'a que deux lieues de circuit, leur offre toujours une retraite inaccessible, dans deux hautes montagnes, qui font continuellement environnées de nuages. On y voit néanmoins plufieurs belles vallées, fertiles en divers fruits, tels que des bananes, des patates, des oranges, des ananas, des tamarins, des cocos, &c. L'eau y est bonne, quoique difficile à decouvrir lorsque la Mer achève de monter ou de descendre. Les Insulaires nourrissent quantité de porcs & de poules, dont ils pourroient faire un trafic avantageux avec les Navires étrangers que le besoin amène sur leur Côte. Mais seur caractère naturel, entretenu par les l'ortugais qui les gouvernent, ne cesse pas de les porter à la défiance ou à la perfidie, & les exposc toûjours à recevoir autant de mal qu'ils s'efforcent d'en caufer. Leur nombre n'est que d'environ six cens, tous fort attachés à la Religion des Portugais, qui leur inspirent une haine particulière pour les Protestans. Warwick fit ravager leurs vallées & brûler fans pitie toutes leurs habitations (e).

Caraftere des

LE 14 de Décembre, après avoir doublé le Cap de Bonne-Espérance, trois Vaisseaux de la Flotte (f), qui étoient destinés pour Achin, prirent congé de l'Amiral à la hauteur de l'Aguade de San-Bras (g). C'étoient les mêmes qui s'étant joints dans la rade d'Achin avec trois autres, fous le Vice-Amiral Sebald de Weert, firent le malheureux Voyage de Ceylan dont on a lû le récit dans la Relation précédente.

WARWICK prit sa route à l'Est (b) jusqu'à la longitude de Romeros qu'il passa au Sud vers trente & un degrés, avec un vent Ouest très frais qui lui fit faire beaucoup de chemin. Mais à vingt-neuf degrés il eût des vents

Observations fur la route de

(e) Ibid. pag. 508 & précédentes. L'Isle d'Annobon git par le premier degré cin-quante minutes de latitude du Sud, à cin-quante lieues du Continent d'Afrique. (f) Ces Vaisseaux étoient la Hollande , le Jardin de Hellande, & l'Eteile. R. de l'A. A.

(g) Ou San-Blas felon d'autres. R. de l'A.A.
(b) L'Auteur du Journal observe que pour aller en droiture jusqu'à Bantam, fans relâ-

cher nulle part, il faut porter au Sud jusqu'àce que, felon l'estime, on foit à deux cens cinquante ou trois cens lleues à l'Est de Romeros, pour ne pas tomber dans l'incon-vénient où tomba Warwick; car lorfqu'il fût par les onze & douze degrés, il scirege de longs & ennuyeux ealmes, & préque toù-jours des vents contraires; de-foite qu'ils perdirent plus de trois mois.

V'v 3

1603. Etat des Holvariables, qui le poufférent avec viteffe au Nord, jusqu'à onze degrés de latitude méridionale.

En arrivant à Bantam, le 29 d'Avril 1603, il trouva les marchandifes Inndois à Ban- du Pays affez chères, mais la Cour & la Nation fi bien disposées pour les Hollandois, qu'il n'eût à s'occuper que de la cargaifon de fes Vaiffeaux, & de quantité d'autres entreprises honorables ou utiles à la Compagnie. Il détacha deux Bâtimens de fa Flotte, l'Erasine & le Nassau, pour aller faire l'ouverture d'un nouveau Commerce à la Chine. Heemskerk avoit trouvé. dans une Caraque Portugaife dont il s'étoit rendu maître (i), des instructions fecrétes concernant le Commerce de ce grand Royaume, dont ces deux Vaisseaux reçûrent une copie qui leur donna des lumières importantes. Le 13 d'Août, Warwick apprit par le Der Goes, Vaisseau arrivé de Cevlan, le massacre du Vice-Amiral de Weert (k). Ce contretems retarda l'exécution des ordres dont il étoit chargé pour la Cour de Candy; mais il devint avantageux au Commerce de Bantam, parce qu'il fit tourner tous les foins de l'Amiral à l'établir folidement. L'abondance du poivre, du girofle, de la muscade & du macis, devint extraordinaire dans cette Ville, sur la nouvelle que la Flotte d'André Furtado s'etoit diffipée, & les Hollandois profitèrent de cette occasion pour obtenir du Roi un emplacement qui lui appartenoit, où ils firent bâtir une maifon de pierre à l'épreuve du feu. C'étoit, non-feulement un des meilleurs quartiers de la Ville, mais un lieu même où dans l'occasion, on auroit pû construire un Fort. A la véritéles Habitans de Bantam, qui firent auffi cette observation, en conçûrent quelque défiance, & ne voulurent pas fouffrir qu'on rendît l'édifice aussi considérable que Warwick en avoit formé le projet (1).

11 y mit dix Facteurs de différens degrès, avec cette stipulation singulière, qu'ils ne pourroient demander aucune augmentation de gages. & qu'il feroit arbitraire aux Directeurs de la Compagnie, d'accorder des récompenses à ceux qu'ils en jugeroient dignes. Il leur confia des sommes considérables, pour remplir leurs magafins par degrés, en profitant des occafions favorables au Commerce (m). Mais le plus célèbre de fes Réglemens fût une Instruction qu'il laissa au Directeur François Wittert, & qui devoit fervir comme de loi fondamentale pour le gouvernement (n). Elle mérite d'autant plus d'attention, qu'elle passe pour le modéle sur lequel tous les autres établiffemens de cette nature ont été formés.

(1) Voyez la Relation précédente.

(k) Relation précédente.

précédentes. (m) Ces fommes se montolent ensemble à vingt-fept mille quatre cens soixante & dou-

Affifians & les Matelots, seront tenus d'obeir avec fidelite & foumiffion , au Directeur du Comptoir, dans tout ce qu'il leur or-

ferment qu'ils ont prêté pour l'observation du Réglement de l'Artykel-brief (r ). 2. Lorsqu'au matin avant le déjeuner, & le soir avant le souper, celui à qui le Directeur en donnera l'ordre, lira la Parole de ze réales de huit. R. d. E.
(n) 1. Tous les Commis subalternes, les Dieu & fera la Prière, chacun des affiltans de quelque qualité qu'il foit, se tiendra dans un état respectueux pour l'écouter, & priéra Dieu de lui accorder fa grace, d'être fon guide & fon conducteur, de bénir & faire

donnera. Ils s'y obligeront par le même

(1) Fameux Réglement Hollandois pour la police des Vaisseaux,

proi-

A ce Réglement, qui contient les devoirs des Subalternes, Warwick en joignit un autre, qui renferme ceux du Directeur & des autres Officiers, WARWICK.

prospèrer les affaires qu'il fera, accompagnant ses prières de tous les mouvemens de dévotion qui geuvent servir à son saiut (1). Quiconque ne se trouvera pas à la prière lorsqu'il y sera appellé par le signal marqué, pavera fix sois d'amende.

payera fix fois d'amende.

3. Quiconque prendra le Nom de Dieu
en vain, qui jurera, blaspheuoera, calomnlera ou tombera dans d'autres excès pareils, payera dix fois d'amende (2).

4 Perionne n'entreprendra de parler de Controverfe, ni de difpater de Religion, fous peine de conflictation d'un mois de gages; & fi de telles difputes donnoient naiffance à des haines & des querelles, ceux qui les auront commencées feront punis ar-

5. Alin que ces Ordonneces foyens bles obérveix, é qui ne maoque irie à l'administration de la Josifice, il y sur un Colingue è que se que que que a procession de la Josifice, il y sur un Colingue è que su proposition de la Colingue de la Colingu

6. Afin que les Juges puillent exercer leur Charge avec l'autorité de le pouvoir couvenbles, tous les Officiers de les Mateolas feront tenus de les affilier de de leur préter mais-forte, foit pour arafter quelqu'un ou pour faire caécuter quelqu'ua tenue de les quelqu'un donné a boire ou à manger au Criminel, il fera mis lui même aux fers, au pain d'a l'euu, outre s'éconficient ou d'un môse.

De Perfonne ne pourra demander qu'on rende fa condition métileure pour avoir deen une dans le Pays. Un fera senu de s'en remettre au jugment de la disféretion des loirectieurs généraux; de fi que qu'un etl mis nux fers, il y aura contre lui conflication d'autant de mois de gages que le tems de fa prifon pourra durer.

8. Le Directeur aura foin de faire Inférer, dans un régitre relié, tous les testamens des gens d'équipages & des autres, écrits au net, & fignés au moins de deux témoins avec l'Ecrivaio. Tous les habits, joyaux, argent, obligations & autres effets du Mort feront bien & duement inventories, & l'inventaire fera employé sur le même régitre. Ce qui aura été legué à père ou mère, semme, ensans ou autres parens & amis, fera dépofé entre les mains d'un gardien, pour être délivré aux Directeurs généraux après le retour, à moins que ce oe fût des choies sujettes au dépérissement; en cc cas, la vente s'en fera publiquement, avec celle des autres effets du Défunt : dans laquelle vente, le Mort pourra être établi pour credit & l'acheteur pour debet, ainsi qu'on sera obligé de le pratiquer en tout négoce & vente de marchandifes qui se sera dans la Loge, où les confentemens du vendeur & de l'acheteur sont requis, & vérifiés par la signature qu'ils seront obligés de faire. La même chose sera observée à l'égard de ce qui fera legué par tellament; car fi le tellateur meurt, la chofe fera portée en debet fur fon compte, & en crédit sur celui à qui le leg au-ra été fait. Il en sera de même à l'égard des legs falts ant pauvres.

9. Pour l'entretien de la paix & de la bonne intelligence, aucun n'eotreprendra de quereller ou d'attaquer qui que ce foit, fous peint de correction arbitraire. Quiconque prendra un autre aux cheveux ou lui donnera des coups de poing, fera tenu pendant trois jours aux fers, au pain & à l'eau. Quiconque tirera le couteau en colère, pour eo dooner des coups, quoiqu'il n'en arrive aucune bleffure, on lui transpercera la main d'un couteau contre un piller de bois ou un mat, auquel elle demeuracher d'elle même. Quiconque bleffera d'un couteau recevra la grande cale par dessons la quille d'un Vaisseau, ou sera puni de tel autre supplice qu'on jugera convenible. rera attachée juíqu'à-ce qu'elle ppiffe s'en arapplice qu'on jugera convenable, avec confication de fix mois de gages. Si l'on tue, ou que la mort du bleile s chiuive, le coupable fera puni de mort, & tous fes gages feront

confiqués.

10. Comme le jeu de dez & les autres jeux font la caufe de quantité de maux, personne ne pourra tenir de dez al de cartes, nil d'autres chofes femalables quis employent pour le jeu, sous peine de vings sols d'ancode chaque sois quo on en seu rouve faisi; à-moins

( 1 ) On ne change point un mot à cet Article. (2) Cet Anticle nell pas digne du pescoident. Dix fols , c'elt uop pen pout des Gens de Met,

avec l'Instruction qu'il promet, au cinquième Article du premier, pour les affaires criminelles. Mais il n'y a rien d'assez remarquable pour mériter ici une

que dans quelqu'occasion particulière on rès cia obtenta i permission du Direction. S'il arrive qu'on ait gagné queique chois à gagre ou an jeu, avec ou fin premission, estul choi de la companie de la companie de la companie de de s'il a payé, le valnqueur fera tenne de relatture; faux de penoi, i il forme fera déduite fur fer grock. Il de la conference de trouper de changer ou mosporter que qu'en manière que ce foir, di ce n'ell du confenement du Direction ; qu'ai en fera mention dans le propose.

11. Personne ne pourra vendre ni troquer se habits sans permission, sous peine de panition corporelle, parce que ces changemens sont sujets à de sacheux inconvéniens; & qu'ils attirent des maiadies & d'autres défordres.

x2. Perfonne ne pourra de jour, encore moins de nuit, fortir de la Loge fans la permiffion do Directeur; & lorfqu'on en aurareça l'ordre, on retournera dans la Loge le plus promptement qu'il fera possible, pour prévenir toutes fortes de facheux accidens. Ceux qui contreviendront à cet Article feront punis à difertétion.

13. La nuit, après que la fentinelle aura été pofée, il ne fe fera plus aucun bruit & chacun fe tiendra dans le potle qui lui aura été affigné par le Directeur. La fentinelle, ni aucun autre, ne pourra, fans fa permiffion, faire entrer perfonne dans la Loge, fous peine de punition corporelle.

r4. Tous ceux qui demeureront à terre prendront foin de tenir propres & nettes les armes qui leur auront été commifes par le Capitaine, sin qu'elles puissent toujours servir à l'instant.

15. Chacun fera tenu de fic contentre de la retion qui lui fiera ordonnée par le Direfeur, fous peine de conification de deux mois de gage. Chacun fero no bigle de fe fervir, al rhuivant fui, ou de la liqueur qui lui fera préentée à la place d'arrack, fans em pouvoir ien réferver ou revendre. Perfonne no peura prendre des vivers ou sucun breuvapul de de vivers ou soum breuvapul de de vivers ou soud et consideration de de vivers ou set de consideration de de vivers ou set de space.

16. Chacun le gardera de s'enyvrer ; & quiconque fera trouvé yvre payera chaque fois l'amende d'un mois de gages, sans être

exempt d'autres punitions, suivant l'exigen-

ce du cas.

17. Personne ne pourra, sans la participa-

tion du Directeur, vendre, jetter, ni donner aucune forte de vivres, fous prétexte qu'ils ne feroient pas bons, fous peine de confifcation d'un mois de gages. 18. Perfonne n'entrera dans ies magafins de Companyer, ni propussa in terra

18. Perfonne n'entrera dans les magafins du Comptoir, ni n'en pourra rien tirer, ni allumer du feu ou de la chandelle, qu'avec la permiffion du Directeur, fous peine deparation arbitraire & de contification d'un mois de gages.
19. Ceux qui feront eonvaincus d'avoir.

forcé les ferrures, ouvert des caissons, des paquets, des tonneaux & des coffres fans le confentement du Directeur, feront punis corporellement, & leurs biens confiqués avec leurs gages, comme pour vol. 20. Si le Directeur & fon Confeil jugent à

20. Si le Directeur & fon Confell jugentà propos d'ajoûter au préfent. Régiement queiques Articles qui leur paroltront néceffaires après avoir pris une pius grande connoiffance du Pays, ieurs Ordonnances auront lieu & feront observées comme ceiles et, fous

les peines qui y feront portées.
21. Si quelquou éann à terre dans le Pays,
fo trouver avoir contrevens aux Réglemens,
fo trouver avoir contrevens aux Réglemens,
for personne de la contre del la contre del la contre del la contre de la contre del la contre del la contre del la contre de la

d'être renvoyé devant d'autres Juges, 22. Tous les délits qui ne font pas exprimet dans ces Artieles, & qui pourroient être commis, feront punis par ordre de la Justice, suivant l'exigence du càs.

23. Les amendes pécuniaires ou conflicicion de grage ne pouront être remilir ai moderées par le Directeur da Comptoir, quandment le coughet feroir condianné à quelne de celles qui font contraues dans ces Articles. Il n'appartiendra qu'ava. Directeurs généraux de les remettre ou de les modéres, tuivant la conocillânce qu'ils autout de la consolidate qu'il composible aux remode princitivat de la conocillânce qu'ils autout de la consolidate qu'il composité aux remode partices qu'il auva rendus fur la Flore, on ferrices qu'il auva rendus fur la Flore, on ferri-

24. Les

une place qui fera mieux remplie par un Mémoire fecret laiffé au Directeur, dans lequel on voit comme la quinteffence du Commerce & de la Politique des Hollandois. On y apprend aussi certains Usages Indiens, dont on a la plusieurs fois les noms sans les entendre (\*\*).

VARWIEL.

 Les amendes & les confications de gages feront appliquées & diftribuées à la difcrétion des Directeurs.

25. Ceux à qui il fera ordonné de garder les malades, obéfront volontairement, fans délai & fans réfiftance, fous peine de correction arbitraire.

35. Nul de ceux qui recourrecto dans la reprovince-Unica ne pourar enporter plai de proceine que la virieur dum mois de fre les agres monters it quatrante livres, ou plas, par mois julique 7 Annual Incluier et agres monters it quatrante livres, ou plas, par mois julique 7 Annual Incluier et agres monters de consequence de la companya del companya del companya de la companya de la companya del compa

a7. Nul ne pourra emporter de marchandites, groffes ou mennes, pour line plus grande fomme que celle qui est contenue dans le précédent Article, fons poine de confication des marchandifes & de la molté de fes mois de gages; & checun fouffirirs, au recour du Voyage, qu'il en foit fait une exacte recherche avant qu'il défendé à terre. On fera même tenu de conde à terre. On fera même tenu de

ie punger pur ferment, fil ton en eft requis.

38. Chacun firs e rous de remerer fidelèment, entre les mins du Capitaties où des leurs de les mins de Capitaties où de leurs d

dre du Directour, il fera récompensé à la diferétion de la Compagnie.

30. Si dans un tems de péril on fait quel-X. Part.

que fignal d'aliarme, chacun se mettra aussitôt en état de défense & viendra se présenter, fous peine de punition corporelle, sfin qu'on foit toujours prêt à réfilter aux en-nemis; fous promelle aussi qu'on fera tout ce qu'il sera possible pour bien panser & traiter les blesses. Si quelqu'un est estropié ou tombe dans quelque maladie incurable, il fera pourvà à fon entretien fulvant les fages de la mer, à la discrétion d'arbitres & de gens de probité; suquel payement & à celui des mois de gages, le Vailleau ou l'on fert fera affetté; ce qui fe doit entendre, à l'égard des mois de gages , jusqu'à ce que l'Amiral ou quelqu'un du Confeil alt congédié les gens dans les Indes Orientales; car alora les mois de gages feront affignés fur tous les biens & fur tous les effets qui feront appartenans à la Compagnie dans les Indes, où l'on suppose les gens employés; & lorsqu'on en partira, il demeureront affignés fur tout ce qui fera porté en Hollande & en Zélande. Bieu-entendu que les mois de gagesqui feront dus jusqu'au jour du congé qui aura été donné par l'Amiral oo par le Confeil , feront payés dans Amfterdam à coux qui aurone été indiqués pour les recevoir, austi-tôt que le Navire d'où ils auront été congédiés sera de retour.

31. Afin que le contenu de ce Réglement puisse être exécuté en tous ses points, chacun sera obligé de promettre, par le même serment qu'il a prêté pour l'observation de l'Artykel-brief, de l'observer sidellement.

32. Si quelqu'un, au tems qui fera marqué pour faire cette promelle, se tait ou s'abiente, il fera néanmoin réputé obligé, comme s'il avoit parlé & qu'il eût été présent. (a) Le Directeur avertira diligemment,

fina rieu difficuler, les Officiers des Vairfesax de la Compagnie, des conjondures fivorables qui fé préfesteroux pour l'avanficient de la compagnie, des conformations de l'acticions de fon Ecoust. Il cherches touter les occidions d'obtent dimination du droit de l'actions de l'action de l'action de device de built pur chaque Vailfeau grand de petit, de deux cens cinquant reviel sus blandars n'ell pas comme ce derhier droit du Sabandar n'ell pas comme con derhier de l'action de l'action

X

CEs sages dispositions surent secondées si heureusement par les circonstances, que dans le seul cours de cette année, les Hollandois & les Anglois char-

cher & ne le payet plus à l'avenit. Nous avons payé au Roi le droit de Billebilan, pour trois Vaiifeaux fans en spécifier la capacité, deux mille réales, faifant pour chaque Valleau fix cens foixsnte-fix réales & un tiers. Pour deux mille facs de poivre qui ont été achetés du Roi, nous avons pavé une réale de huit par chaque sac, plus que de celui que nous avons acheté des Particuliers. Mais comme le poivre ne nous fût pas livré fur le champ, nous lui payames par avance feulement fix cens foixante-fix réales & untiers, & datre celà cinq cent résles pour le Rabe, faifant en tout mille cent foixsn te-fix résles & un tiers pour un Navire; & quand le Navire fut chargé, nous lui en payèmes autant pout un sucre, & de môme out un troisième. Mais quand les trois Navires eurent leurs charges, qui furent de vingt-deux à vinet trois mille facs, on commença de nous chicaner, & l'on voulut avoit, pour fix millefacs de poivre, les droits que nous avions payés pour la charge on-tière du Vailleau. On sportoit pour prétexte de cette chicsne, qu'en marchandant pour les deux premiers Vailleaux, nous avions dit qu'ils n'étoient que de port de fix mille facs ou à peu-près. Entin nous convinmes avec les Officiers & nous payames pour ce que nous avions pû charger fur les trois Navires, de plus que dix-huit mille facs, cent trente réales & dix nobles à la rofe, au Roi, au Gouverneur, à la Nourrice & à d'antres : fous condition que nous pourrions acheter ce qui manquolt encore pour la cargaifon, en payant par proportion fur le pied de fix mille facs pour la charge entière d'un Vaiffeau. Je vous répete iel ce détail, afin qu'il pulife fervir à vous faire prendre de justes melures. & que vous ne confentiez partes areates, e que vous recontentes pas, comme une-choie règiée, qu'il faille payer tant par chaque fix mille face, mais feulement par chaque valifeau, grand ou petit, comme on la tòbjours pratique. Mais en cas que let Officiers du Roi voulle lent (exvoir la capacité des Valificaux, de la comme par la comme par la comme par la comme par la contra la capacité des Valificaux. faire leur compte par le nombre des facs, il faut ticher de faire paffer les Vaisseaux communs, su moins pour dix mille facs dans lour cargalfon.

dans lour cargation.
Le droit de l'Estivain, pour le poivre
qu'on charge, est d'une réate de huit par
chaque cent de face, se l'impôt pour le Roi
de huit par cent; de l'on compte le tout sur
le pied du moindre prix qu'on a donné.

ginfi que nons avons fait, en comptant fut le pied de quatre reales & demle, quolqu'il y en cue une partie qui nous eux couté quatre réales & trois querts, & cinq réales. Le Pangrero ett autli un droit ancien, mais de moindre conféquence, n'étaut que de douze caffier & demie par fac. Ce font-là les fraia ordinaires que le poivre porte ; car pour le poids il n'est rien du , "quoiqu'en résende le contraire : mais fi celui qui péfe vous rend fervice en augmentant l'Archien, il fast l'en récompenser à vôtre discrétion. Prenoz bien gatde à cette augmentation du poids de l'Archien, & thehez de vous la proceret; & vous pourrez plus facilement réuffir lorfqu'il n'y sura point de Vaitfeaux dens cette rade & que le poivte fera au Marché faus achetens; car alors vous pourrez bien plus aifément faire que le poids du Marché foit chargé & rendu peu-à-peu plus pefant; & si une sois un tei poids pouvoit être en train & qu'on y fût accoûtumé, on continueroit isns doute de s'en fetvir, & la chose passeroit tout de même lorsqu'il seroit venu des Vaisseaux. En tout cas, les Commis des Vaisseaux pourroient marchander au premier achst de poivre qu'ils fetolent, qu'il leur für livre à l'Arcbien de telle ou telle graudeur. le vous doune cet avis & vous recommande d'y apporter vos foins, patce que je fçais avec certitude qu'on a diminué l'Archien & qu'on l'a fait moindre qu'il ne doit être : Car un Picel ou deux Bafouts oui font cent Catis . n'est que de cent vingt livres de poivte, & il devroit être de cent trente-deux, poids d'Amfterdam ; par confequent une barre , qui est de neuf bafouts ou de quatre picols & deml, qui devroit-être d'environ fix cens livres, n'est à présent que de cinq cens quarante livres.

Le mars. Ig noix-mardace, set cloux de grote, les chebes, le poiver long, is moine Sins & let sutres (mulbibles unternalities, present al loi clin pat cett pour ancien Sins & let sutres (mulbibles unternalities, and loi clin pat cett pour suite de la compartación and loi clin pat cett pour ancient sutre de la compartación ou first., quojeq on en petentes e environ mille culties par chappe un la compartación ou first., quojeq on en petentes environ mille culties par chappe un la compartación participato de la compartación de la compartación de la compartación de la compartación de la conferencia del la conferencia de la conferencia del la conferencia

Domini Google

gerent plus de quarante-huit mille facs de poivre, qu'ils transporterent Europe.

qu'elles foyent chargées pour la Hollande on pour quelqu'autre lieu. Par cette raifon, le poivre qui pourra veuir fur le Yacht doit et mis à part & dans un lieu féparé de celui que vous pourrez acheter, & vous en donnerez connoillance à l'Ecrivain; car le poivre qu'on achte et in n'étant pas enreighter fur l'heure, mais feulement loriqu'on l'embrouce, on ne manqueroit pas de faire aufit baroue. On ne manqueroit pas de faire aufit

payer les droits de celui qui auroit été amené d'ailleurs, fi vous manquiez à cette précaution. Vous rechercherez diligenment les occafiona d'écrire aux gens que nous aurons laiffés à Greffick, à Banda & dans les autres lieux. leur donnant avis du prix des marchandises, de l'état du Commerce & des autres circonflances. Vous demanderez au Commis du Yacht un compte de ce qu'il a fait, & prendrez garde que tout alt été bien noté & enrégitré. Vous lui ferez auffi des questions, & vous tâcherez de tirer de lui co qu'il aura pù apprendre ou connoître par expérience touchant le Commerce dans les divers Pays & Places qu'il aura vilités. Vous ferez de pareilles questions au Maltre, sur le fuiet de la Navigation & de ce qui et dépend, & vous tiendrez note de tout ce qui

vous protter digne de remarque. Auffiséd que le Yacht fers revens, il ne faut pas diférer de l'envoyer à Grefficé, pour en partie le pluide qu'il pours à dir endre à Mesaffar, à Bay. Biens, Coré de autres lieux, ain d'y acheter des toiles, du rie, du lags, de d'autres marchandilles de la comme del la comme de la comm

Femmer, qui eft su bone cuiventi de; vi, fournis heavenop et rit, & roin gantan de jars y wilcus un tarin. La patie me part, mont part pour per le Portugati. Caubexay 20 para, nomede per le Portugati. Caubexay 20 para, pomede per le Portugati. Caubexay 20 para, pomede per le claub bord de l'aus, fat un golf sont l'agrarte el teroute d, qui el litar, per cui celant. Le fire, plottab, l'acce, l'étan, per ce séchant. Le fire, plottab, l'acce, l'étan, dies de cette nature, y font demandère. Les gray font fousies. L'aright hi terorit bien privachés que non fontiese sentenna de 1 Portugati.

beaucoup d'influites de cette Nation. Matajfir, fuivant ce qui saus a été dit par des Matajfir, fuivant cequi saus a été dit par des Malais & par d'autres, eff une ille lituée entre Borno & Celebes. Mais, fui, vans l'optsion de l'Amèra Jiquus Hereukert & de quelques autres, Matajfir, et d'aus l'ille de Celebes; de-fetre que ce point demesse encore indécia (2). On y trouve une grande abondance de rix & d'autres denrées, On nous a fait entender que le Roi a de

l'affection pour pous.

On trouve, à Madure & à Baly, des toi-les fort propres pour Banda & pour les Mo-luques. On presid a Bengermes fin & à Lassu dans l'ifie de Borneo, des diamans & des pierres de bezoard. Il y a auffi de ces pietres à Macailler, pour un prix fost médiocre. Toutes fortes de marchandifes de la Chino font bonnes à porter à Macassar & à Borneo. Timor fournit benucoup de bois de fandal, de cire & de miel. On y débite bien les marchandises de la Chine, de même que les toiles blanches avec des bordures jau-nes, qu'on nomme Firiales. On y débite encore fort bien , un metal fait d'un alliage moitié d'or & moitié d'argent : mia en bar res ou lames d'un empan de long & d'un ouce d'épaiffeur. On y vend bien les tolles de Cain dragon, fembes de bouquets; les toiles rouges de Guzarate pliéta en quarié; les taffetas du plus bas prix; les perles de verre : les petites pelles de fer quarrées ; le plomb, l'acier, l'étain, & parriculièrement le fer. Toutes fortes de vivres y font à bon marché & en abondance. Pour Banda & les Moluques, Il ed bon d'y porter des toiles de Cain-turias, Cain-pattas, Mouri,

Digital by Lincoln

<sup>(1)</sup> Il erois trikché à l'Amiral quelques prilonniers du nombre géologieis étois F. Fendur que Funnys perad pour François seu der Den : Yoppe de delfius pg. 114. à qu'elle contion nous-faitons in crete obievanon à . d. E. 's) pour le Hallachois ; fet enemal.} Ce le l'Armagiais, mars inhibiais priprocessers pas que \_ Mestalia: di le nom d'un Royanne, d'une 'talle de chaes Revista de IIIde Celebra. X 2

WARWICK ctant parti de Bantam, le 11 de Novembre, mouilla le 25 à Greffick, où il apprit que deux de ses Vaisseaux qu'il avoit détachés pour

Balactios, de' Madure & Baly; & des gaunges & autres ouvrages de cuivre: des velours, des armoifins , des dams , du fil d'or , des toiles pelnes de Coronandel, noires & blanches , & d'autres couleurs!, ou Serre-maieye , de l'Amfon, des racines de Sina, du murc & d'autres marchandires.

Dans le Royaume de Sim, dont la principale Ville & la plus marchande le noame Judas, notes les marchande le noame Judas, notes les marchande le noame Judas, notes les marchandiles des Payi-Bas font recherchées, celles que les draps fins rouges, cramofi de de toutes les autres couleurs; les miroirs de giacet fines, les velours, les faitss, les draps d'or d'airgent. Plus les marchandiles font fines, rares d'chères, mileux elles fe vendent. On

ne (curroit y pouter tien de rrop précieux.

Touroit y pouter tien de rrop précieux.

Touroit de la Chie font de la Chie font per le manadantie de la Chie font proposition de la Chie font per de la Chie font per de la Chie font per deux rouge, la foye de Beckenfier, le fij d'or, le velour rouge, l'ambon, éc. On en apporte pour retout du Dragoum & de la Serajia, des toiles blanches de Bengale, une forte de celture de foye nommée Sabekt-résiènée, de d'autres marchandifer.

On trouve abondance de mouchoirs & de colles de coton de diverfies fortes à Conimor fur la Côte de Caromandel, entre S. Thomde Negapatan. L'or & Targera, les mafies d'Achin, les velours, les failes, les armoiffus, le carifé, les draps, le plomb, les verres, les miroirs, le papier, & la racine Sina, y font fort demandés.

Su'war mon avis, il y a trols endoise propres pour coile fà lière des prifes far les Poutagis, i quoi il fast hein practice les Poutagis, i quoi il fast hein practice propressione de la publica ordinatriment les Valificaus qui vicanent de Mateu, de Sian, serie de Johor, o du puffatto ordinatriment les Valificaus qui vicanent de Mateu, de Sian, sonsi de Frieria relo, qui filt le fecond Valificau guil prin en venante de la Chile.

Defreit de Luispara, proche de Simpare, où polifient les Valificaus qui vicanent des Modieux, d'Abbadus, de Dimoi, de Timor, ai l'Osarli de Maltera, proche de Simpare, où piffers il et Valificaus qui vicanent des Modieux, d'Abbadus, de Dimoi, de Control Lacrier, Angolòs, prin Eurapea qui venoi de La Cholir de Cotton, la 13 d'Osfobre 1600. On pout offpert de Holles de Novalles de Cotton, la 13 d'Osfobre 1600. On pout offpert de Holles des reconstrues dans cas de la control de Malter.

troit parages , d'auten plus op'il n'y a par d'autre puligre pour alier à Malace ou en venir. Les Vaificaux de Goa & de la Côte de Malabar partien confinierent pour Mader de Malace autre no confinierent pour Maqui viennent de Malaca à Macao employent vingt à vingt; cinq gours dans leur route. Le premier part au commencement de Décemvons de Malaca à Goa, Goar volle au mois de Janvier , quotque le vent commence à contager sust mois de November de De Contengre sust mois de November de de Décentiger sust mois de November de de Décentiger sust mois de November de de Décentiger sust mois de November de de Dé-

Let Valleau de Portagu Vennett ordinalmentent reit d'au su mois de Septemnalmentent reit d'au su mois de Septemnalment et l'au suit de la service de l

Four enfier le Détroit de Sincepara , en renant et l'Ober, il fiur ranger la Côte de Malèta , quand même on surolt avec foi devent il house propier la modifier l'incré devent il houger ; il mettra, sut deux devent il houger ; il mettra, sut deux devent il houger ; il mettra, sut deux poller deux canon , entre lefqueix li prifest à la faveur du for. Il sa voiert accoltumé d'entre par la vieille patfe; mais maisrenant c'elt par la nouvelle en venant de l'incre par la vieille patfe; qui l'incre que quand ils entreta par la vieille patfe, ju la inflient l'îlbé s'hipfor.

ie, iii zallient i iiie a tritoctia.

Quand lis viennent de l'ER, iii font le tour de l'autre coce l'edes Bissers, de l'un ou de l'autre coce l'edes Bissers, de l'un ou de l'autre coce l'edes Bissers, de l'un ou de l'autre cogli Sud d'. Nord avec l'ilié Bissum, Le metileur et id en aveigner dans le canal, foit de
l'un ou de l'autre côté de cette roche; car
à une demie-lieue de la pointe orientel de
Johor, il y a des rochers à quatre ou clupbraffic four l'eux. Pag. 624 d'f pire.

la Chine, avoient livré le combat aux Portugais vers Patane. Il envoya quelques-uns de ses Officiers avec des présens, au Roi du Pays, qui tenoit fa Cour à Sedeccari, Ville éloignée d'une journée de la Mer. Il faifoit supplier ce Prince de lui accorder une place de Greffick, pour y bâtir une maison, & cette faveur lui fût accordée. Le Commerce étant assez florisfant dans cette Ville, il s'étoit proposé d'y former un Comptoir. Le Roi promit aux Hollandois de ne les jamais charger d'impôts, & de leur laisser la liberté du Commerce dans ses terres, avec toutes les franchises qu'il y avoit accordées aux Portugais; mais il exigea qu'on ne fit aucune infulte aux Marchands de cette Nation, dans les Ports & les Mers qui relevoient de fes Etats. Warwick établit fix Facteurs dans ce nouveau Comptoir, auxquels il donna les mêmes réglemens qu'il avoit composés pour Bantam, avec cette scule restriction, qu'ils ne pourroient prononcer sur aucune affaire criminelle, & que les coupables devoient etre envoyés les fers aux pieds à Bantam, avec les témoins nécessaires pour l'instruction & le jugement du procès. Le Directeur de Greffick ne devoit être foûmis à aucune autre Ju-

risdiction que celle de Bantam (p). DES quatorze Vaisseaux que l'Amiral avoit amenés aux Indes, il ne lui en restoit que quatre & deux Yachts, avec lesquels il remit à la voile le 6 de Décembre. Bien-tôt même il en détacha un pour Banda, & prenant sa route à l'Ouest vers Johor, il dériva le 15, vers une life que les Malais nomment Graffica, fituée par les quatre degrés un tiers, entre Borneo & Madure. La navigation devint si difficile jusqu'au 25 de Février 1604, qu'après avoir employé tout ce tems à faire quarante on cinquante lieues, on apprit que l'Isle dont on rangeoit encore la Côte, étoit celle de Borneo, dont cette partie ne se nomme Graffica que du nom d'un Bourg qui y est situé, & devant lequel la Flotte avoit mouillé sans le sçavoir (q). On trouva que les terres couroient ici à l'Ouest quart de Nord-Ouest, & à l'Est quart de Sud-Est. Trois ou quatre lieues plus loin, la Côte fuit au Nord-Ouest & au Nord. L'Isle de Crimata, comme on l'apprit des Chaloupes qu'on prit soin d'envoyer à la découverte, est située à quatorze lieues Nord-Ouest, ou un peu plus à l'Ouest de Borneo, vis-à-vis la Rivière de Succadana & la Ville de Laure, qui fournit quantité de diamans & quelques pierres de bezoard. Mais on fût informé en même-tems, qu'il y avoit dans la Rivière des barres de fable, qui ne permettent pas aux grands Vaisseaux d'en approcher, quoiqu'elle soit naviga-

ble pour les Chaloupes & les Yachts (r) CEs obstacles ne firent pas perdre à Warwick le dessein de se rendre à Sa politique. Johor, parce qu'il croyoit ce Voyage nécessaire pour l'intérêt de la Compagnie & de toute la Nation. L'alliance que le Roi de Johor avoit faite avec les Hollandois, l'exposoit aux insultes des Flottes Portugaises. Un peu d'empressement à le secourir ne pouvoit manquer d'échauffer sa reconnoisfance; & les fruits en étoient d'autant plus certains, que non-seulement Iohor est le droit chemin pour la Chine, & plus commode même que par les Manilles, mais que si l'on en pouvoit chasser une sois l'Armée Portugaise & la dissiper entièrement, le Roi de Ternate seroit assez fort pour se soûtenir

(2) Journal de Warwick, pag. 6:3 & 654 (4) Ibid. pag. 636.

WARWICK. 1603. L'Amiral fe rend à Gref-

Conditions établit un Comptoir.

1604. Difficultés de fa route.

## VOYAGES DES HOLLANDOIS

WARWICK. 1604.

contre les Portugais de Tidor. Cependant la mouffon étant directement contraire, il fallut moniller le 13 de Mars, fur la Côte de Crimata pour y prendre des rafraîchiffemens. Warwick envoya de-là une Chaloupe à Succadana, où elle employa cent réales de huit en diamans. Les difficultés ne cellerent pas (s) & coûterent beaucoup à vaincre, jusqu'au 3 de Mai, qu'on jetta l'ancre dans la Rivière de Johor, à deux degrés deux tiers de latitude du Nord. Le Roi parût fort fatisfait de l'arrivée d'une Flotte Hollandoife.

Deux Vaiffeaux Hollan dois enlevent un riche Galion.

Buys, Directeur du Comptoir qui s'étoit délà forme dans ce lieu, rendit témoignage des dispositions savorables qu'il y avoit trouvées pour sa Nation. Elles augmentèrent encore à la nouvelle qu'on reçût d'un avantage confidérable que deux Navires Hollandois, l'Erafme & le Nassau, avoient remporté fur les Portugais. Ils avoient attaqué, dans la rade de Macao, un grand Galion qui partoit de cette Ville pour le Japon. Ils s'en étoient rendus maîtres. Ils avoient enlevé la cargaifon, & brûlé le Vaisseau à la vûe des Habitans; vengeance affez juste pour la mort de dix-huit Hollandois qui avoient été barbarement massacrés dans la même rade. Warwick ne trouva point de Portugais à combattre aux environs de Johor. Mais après avoir

Adresse de Warwick.

confirmé l'alliance & folidement établi les intérêts du Commerce, il s'occupa du grand deffein d'ouvrir l'entrée de la Chine aux Hollandois. Un Orfévre Chinois de Queda lui rendit d'importans services. La dépense fût fi peu menagée, qu'on donna jufqu'à mille réales de huit à quatre autres Chinois, qui furent employés dans la même entreprise. D'un autre côté Socca fût envoyé à Siam avec des préfens. Il devoit supplier le Roi, qui faisoit partir un Ambassadeur pour la Chine, de le mettre dans le cortège & de lui accorder fa protection. La lettre que Warwick écrivit à ce Monarque, est un monument de fon zèle & de ses glorieuses vues, 'qui mérite d'être confervé (t).

Sa Lettre au Roi de Siam.

"Nous Wybrand van Warwick, Amiral & Capitaine-Général d'une " Flotte de quinze Vaiffcaux, venus de Hollande & de Zélande destinés " pour la Ville de Bantam dans l'Isle de Java, où nous avons nous-même en personne sait un sejour de sept mois, souhaitons à Vôtre Majeste, très-,, illustre & très-puissant Roi de Crongh Prenechoon & Sryy Judea (v) (x), toute forte de bonheur, de prospérité & d'agrandissement. Nous, serviteur

(1) Observons , avec l'Auteur du Journal, qu'en levant l'ancre pour Johor on laiffa, au Sud-Sud-Oueft de Crimate ou Crimita, trois ou quatre petites Ifies entourées de roseaux, & un petit banc étroit qui court en mer environ une lieue & un tiers su Sud-Eft. Ainfi ceux qui viennent de l'Eft doivent s'éloigner un peu de Crimara & ranger la Côte de Suraten où il y a dix brasles de profondeur, fond de bonne tenue. On cut encore venes & marées contraires juiqu'au 22, que les courans abandonnérent les Vaiffeaux; enfuite un vent de Sud-Sud-Eft & de Sud-Eft les fit dériver le 26, vers l'ifie de Linga, d'où ils passèrent entre des liles à l'Oucit de Bieten , qui leur demeu-

rolt à stribord. Ainsi l'on trouva que ces Isles, aust bien que celles de Borneo, giffoient fort différemment de la polition qu'elles avoient dans les Cartes, & l'on en deffina de nouvelles pour servir dans l'occasion.

Pag. 659.
(c) Pag. 665.
(v) Principale Ville du Royaume de Siam. (x) Au lieu de Crough Prenechers, il doit fans doute y avoir Krong Preseken, ou plutôt, fuivant la Loubere, Ch. Il. pag. 7. Krung te papea Maka Nakan. Sry y, eit auffi pour fi ye-thi-ya; car c'eft là le nom de la principale Ville du Royaume de Siam , laquelle s'appelle par corruption, Odia Juthea Judes &c. R. de l'A. A,

de V. M. avant divisé nôtre Flotte & envoyé des Vaisseaux en divers en-", droits des Indes pour y trafiquer, fommes présentement venus en person-" ne ici à Patane, avec deux Navires, fuivant les ordres de nôtre Roi de " Hollande & de Zelande (y), pour faire nôtre Commerce & nous rendre à la Chine. Mais nous avons appris que cette entreprise est impossible, si ce n'est sous la protection & la faveur de quelque Puissance. Nous avons en même-tems eû le bonheur de rencontrer ici Opra Rad'zia Phacdy Stry Suafdy (2), Ambaffadeur de V. M., qui vient de Borneo, & nous avons fçû que V. M. a coûtume d'envoyer tous les ans des Ambaffadeurs au grand Roi de la Chine. Cette circonfiance m'auroit engagé à partir pour avoir l'honneur de me rendre moi-même auprès de V. M. avec mes Vaisseaux , si la mousson n'y apportoit pas un obstacle. Mais s'envoye, " avec vôtre Ambaffadeur, Corneille Speck, mon frère cadet, ferviteur de V. M., pour la supplier tres-humblement, que lorsqu'Elle enverra ses " Ambaffadeurs au grand Roi de la Chine, il puiffe aller a leur finte & être ,, range dans leur train, afin qu'il puisse y faire connoître le nom des Hol-" landois, & fçavoir fi les Vaiffeaux de nôtre Nation qui pourroient aller " fur les Côtes de la Chine, auront la liberté d'y trafiquer. Si cet avantage , nous arrive par la faveur de V. M., nous la supplions de trouver bon que " les Pays de Hollande & de Zelande demeurent etroitement unis & allies ,, avec les Pays de fa domination. Cependant comme les Portugais font " ennemis mortels des Hollandois, & qu'ils mettront en œuvre toutes for-, tes de rufes & d'impostures pour les traverser & les détruire, nous sup-" plions encore V. M. de vouloir recommander la Nation Hollandoife, tant ,, dans les terres de son obéissance qu'à la Chine, & de la prendre sous sa protection (a)

CETTE adresse à faisir les moindres ouvertures fait autant d'honneur aux Généraux Hollandois, que tous les avantages qu'ils continuoient de remporter par les armes. On voit, dans toute leur conduite, que l'habileté n'y étoit pas moins employée que la valeur, tandis que l'une & l'autre fembloient manquer egalement aux Portugais. Si Warwick n'eût pas la fatisfaction, dans ce Voyage, d'ouvrir les Ports Chinois à fa Nation, il ietta du moins les fondemens sur lesquels ses Successeurs ont édifié depuis. Il s'approcha des Côtes, il s'y procura d'heureufes explications avec quelques Officiers de ce grand Empire, il y détruisit une partie des impressions que les Portugais s'efforçoient d'y répandre contre la Nation Hollandoife; il y en laiffa de fi favorables, qu'en revenant à Patane, il fe flatta d'en apprendre l'effet par les premières Jonques. Les Chinois disoient dejà que sous le regne de Hombon (b), il y avoit environ deux cens ans, une Nation nommée Hollam s'étoit déclarée vaifale de ce Monarque; que Hollam & Hollande tageuse, étoient sans doute le même nom; qu'avec le tems cette Nation avoit telle-

Comment Il prépare les Chinois à fouffrir les Hollandois.

Chimère Chinoife qui lui

(y) Pag. 673. (2) Ou plutot Opra Rajab , Faedi Stri Susfdi. R. de l'A. A.

(a) Le refle de cette Lettre, regarde les préfens dont elle étoit accompagnée, & qui confilloient en deux pièces de canon de fon-

te, avec quelques boulets & autres munitions de guerre. R. d. E.

(b) Par Homben I'on dolt entendre Hongon qui chaffa les Tartores, Succelleurs e Jengbis kban, cuviron l'an 1368. R. de l'A. A. 0.50

WARWICE.

ment disparu de la Chine, qu'ils n'avoient confervé que la connoissance de fon nom; mais qu'il se trouvoit encore dans leurs Régirtes, & qu'ils ne voyoient que les Hollandois sir qui leurs cosjectures pullent nomber (c). L'Auteur du Journal ajoûte, que ceux qui se faisoient des armes de tou pour combatre la rigourcuel loi de la Chine, qu'in interdit le Commerce avec les étrangers, ne doutoient pas que cette imagination ne produisit queloui our, des effets extraordimaires en leur faveur (c) (d).

L'Ani-

(c) Tout le reste de la Relation ne contient que des détalls de cette nature.

(d) Mr. Prevoît ayant en quelque façon fupprimé le Voyage de l'Amiral à la Chine, il paroit nécessaire de l'étendre plus au long.

Pag. 633. Warwick appels avoir pris for Chinoils fur fon bord. & \*z\*ter main d'une Lettre du Tréforier Dau Sirienza, pour le Mannoil fur fon bord. En l'annue pour le Mandé, fit voile vera Conton. Avant fon départ, il étoit arrivé à Pasane, une jonque de Borne, avec un Ambaifbeder du Roi de cette rou, avec un Ambaifbeder du Roi de cette quipage de Hernakert, qu'il relicha. Le Roi offfort aux Hollandois la liberté du Commerce, d'étoient le rapport des pitions d'eutre-favorables dispositions s'eur égarl.

Le 15 de Juillet, les Vaisseaux se trouvé-rent sur la Côte de la Chine, proche de l'Anseado des Ladrones, & le 25, ils passèrent entre lea Isles de Canton, au Sud de Macao, où ils vouloient se rendre: Mais ne pouvant découvrir de paffage, ils reprisent le large, & repoullerent cinq ou fix Yachta Portugaia qui étoient venus pour surprendre une Chaqui coient venus pour iurprenare une cha-loupe. Une violente tempête qui a'éleva enfuite, pouffa les Vaiffeaux à l'Elt fur la Côte de Peba, fife qui dépend de la Provin-ce de Surfasu (1) dans la latitude de vingt-trois degrés à demi, & environ vingt-deux llates à l'Eld de 1910, 2 mars 1, au de de lleues à l'Est de l'Iste Laman. Le 7 d'Août, l'Amiral trouva un Havre, au côté occidental de l'Isle, d'où il écrivit au Mandarin pour le prier de lui accorder la liberté du Commerce.Les Hollandois resterent partagés entre la crainte & l'espérance du succès, jusqu'au 20 d'Octobre, qu'ila crurent toutea les dillicultés furmontées par l'arrivée d'un Thappe ou Commiffaire du Capado de la Province, qui avolt ordre d'en amener quelques uns pour conferer avec lui ; maia leur joye fût bien-tôt diminuée par la demande qu'on leur fit de quelquea préfens de la valeur au moins de quarante à cinquante mille réales de buit pour le Capado

& pour le Rol, fana ceux qu'il falloit encore faire au Coubon ou Gouverneur, & à d'autrea granda Seigneurs.

tree grands Selgeneur. Se nommeren oppeler eine politic course, e. Rontinsbolls en preferen politic course, e. Rontinsbolls oppeler eine politic course, e. Rontinsbolls eine Self eine seine de leux gem pour aller parler au Capacio, auch eine seine der Berneur eine Berneur eine Geschliche der Self eine Sel

En revenant, il paffa près de Puis Cambi

fur la Côte de Champa, & le 31 de Décem-bre, alia mouiller à Pulo Condor, d'où il fe rendit à Puis Timson, résoln de croiser sur les Vaisseaux Portugals de Macao, pour se venger des insultes qu'on avoit essuyées de leur part fur la Côte de la Chine; mais ne fe trouvant pas en état d'exécuter ce dellein, Il prit le parti de continuer sa route & d'envoyer le Fieffingue à la découverte sur la Côte de Malaca. Pag. 678. CeVaisseau a empara proche de Pedro Blance d'une riche Cara-que qu'il retint à Johor à la vue de toute l'Armade Portugaife, laquelle ne fit paa le moindre mouvement pour la reprendre : L'Amiral qui étoit demeure à Pulo Timaon, en partit enfin le 18 de Mars 1605. Pag. 684. & mouilla le 25 fur la Côte de Bratmants. à cinq lieues au Sud de Patane, où étant arrivé le lendemain, il fe faifit d'une autre Caraque, par le consentement de la Reine, ce qui brouilla fa Cour avec les Portugals, Cette Princeile cut fa part du butin. L'Amiral en ayant acheté beaucoup de foyes tant crues que mifes en œuvre, alia moullier l'ancre à la Rade de Johor où fe trouvoit le Fleffingue

<sup>(1)</sup> O'ch probablement Chin-cher, on Chang-chen Få, Distrift de la Province de Fo-fres dans la Chine. Voyce le Tome IX. de ce Remeil, pag. 109.

L'AMIRAL employa tout le reste de l'année à fortifier de si belles espérances; & ses soins s'étendant à tous les autres lieux où les Hollandois pouvoient trouver quelque avantage pour leur Commerce, il acheva de jetter l'épouvante & la confternation parmi les Portugais. Aussi passa-t'il pour un des plus grands Hommes qui avent fervi dans les Indes, à l'établissement & à la gloire de la Compagnie. Après avoir exécuté tous ses projets & richement chargé ses Vaisseaux, il partit de Bantam le 6 de Février 1606 (e), pour retourner en Hollande, où il rentra heureusement dans le Port du Texel, après un Voyage de cinq ans (f).

WARWICK. 1605.

Retour de Warwick en Hoilande,

Fleffingue avec la Caraque & quelques autres Prifes dont ce Vaiffeau s'étoit encore renda maitre. Le Roi de Johor qui méditoit d'attaquer Malaca, demanda l'affiftance de Warwick & de Schaffiaanja, Amiral d'une autre petite Flotte ; mais voyant que le premier refusoit de se joindre à cette entreprife, il les pria de lui donner au moins du canon, qu'ils lui fournirent, pour défendre fa Ville de Batufauwer qu'André Furtado avoit affiégée l'année précédente.

Le 12 de Décembre , Warwick partit de Johor , & arriva le 27 à Bantam , Page 690, où ii recût avis, que le Roi de Siam avoit differé l'envol d'un Ambassadeur à la Chine, à cause de la guerre dans laquelle il se trouvoit engagé; mais qu'il avoit promis à Specx de lui donner des Lettres de recommandation pour cette Cour. Cependant ia mort de ce Prince arrivée peu de tems après (1), & l'impuissance où étoit Warwick de fournir aux fraix du Voyage, ne lui permit pas de laisser partir Speek avec les Ambassadeurs

que le frère du Rol deffunt envoyoit pout faire le Sombay au grand Rol de la Chine. Le 6 de Fevrier 1606, l'Amiral partit de Bantam, avec cinq Vailleaux, pour retourner en Hollande. Mais le mauvais état de fes Navires la Hollande & le Dordrecht, obligea la Flotte à relacher le 6, d'Avril , à l'ifie Maurice où l'on donna le radoub aux deux Vailleaux qui faisoient eau de toutes parts. Le Port où ils entrèrent, est du côté du Sud-Eft, par la hauteur des vingt de-grés, pour le moins. La rade qui est close & à l'abri de tous les vents, est pratiquable de toutes marées. Le 4 de Novembre , la Hollande & le Dordrecht fe remirent en mer, les trois autres Vailleaux ayant fait volleau mois d'Avril précédent. Le 28 de Janvier 1607, ils moullièrent à la Rade de Ste. Hélene, où ils refterent un mois, & en employérent trois à achever leur Voyage jusqu'en Hollande. Add. & R. de l'A. A.

(e) Pag. 691. (f) Pag. 697.

( t ) Il n'y a socun doore que ce ne fût le Zei Nair ou terible, qui feion Floris mourus environ ce teme-tà , de cûr pout Successeut son frèse , qu'on appella le Zei Siene, Voyez le Tome 11, de ce Recueil , pog. 314.

Second Voyage d'Etienne Van der Hagen aux Indes Orientales.

VAN DER HAGEN. II. Voyage. 1604. Introduction.

MALGRÉ les hostilités & les cruels emportemens des Portugais, la Compagnie Hollandoise avoit toûjours recommandé à ses Généraux de se contenir dans les bornes d'une généreuse moderation. Elle espéroit de les gagner enfin par la douceur, & de voir arriver le tems où fon Commerce ne feroit plus troublé par les horreurs de la guerre. Il s'est trouvé des témoins de cette vérité jusqu'au milieu de ses ennemis. L'Auteur du Journal de Van der Hagen cite une Lettre de l'Evêque de Malaca au Roi d'Espagne, où ce Prelat s'exprime dans les termes suivans (4).

" Les Portugais ont regardé la douceur des Hollandois comme un effet Témoignage de leur crainte & de l'impuissance où ils étoient de se désendre. C'est en saveur des ce qui les a rendus de jour en jour plus fiers & plus insupportables. Ain- Hollandois.

(a) Il est facheux qu'on ne faffe pas connoître où se trouve cette Lettre, X. Part. Υy

VAN DER HAGEN. II. Voyage, 1604. nfi les Hollandois n'ont fait que ceder à la force de la néceffité, qui let a contrainsa ét employer les armes pour reposiler la violence. Pourquoi ne feriocinci-le défifité de la Navigation aux Indes, qu'ils avoient tant d'intérêt e continuer? Pourquoi n'auroient: la pas affilté les Indians, qu'ils ne voyoient opprimés qu'en haine des affinces qu'ils faifoient avec qu'en l'arguit le ont vid que la perfécución n'ou par de fin, Se qu'elle que l'entre de l'entre l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'en

, dre maîtres de leurs Forts, & d'employer toutes fortes de voyes pour les

Armement confiderable de la Compagnie fiolian-

Os ne commence ici par cea reflexions que pour amonocer des expédicions fangantes, é une guerre fins ménagement. Les grands Armemens, que la Compagnie fe propoft de faire choque année, declarérent ouvernent qu'élin e vouloir, in renoncer à la Navigation, in fouffirir plus long-tems les infoltes é sie inhumanités des Portugais. Des mois de Décember 1602, c'élà-dire, un an greis le depart de l'Amiral Warwick, elle Pour de l'Amiral Warwick, elle CV de des l'accèdes qu'elle de l'accède fon premier Voyage, su nommé pour commander ce réoutable Armement (c).

Départ, Înfulte reçûe aux Ifles du Cap-Verd,

It mit à la voile avec ces forces le 18 de Décembre 1603; mais le mauvais ems l'ayant arrêté près de deux mois fut la Côte d'Angleterre, il n'arriva que le 10 de Mars, à la vite des Illes du Cap-Verd. Les Portugais de S. Jago, auxqueis il fit demander des trafaciolifiemens, lui répondirent qu'il n'y avoit dans leur Ille que de la poudre & du plomb au fervice des Ilolandois; nouvel aiguillon de vengeance, pour un Général dont la principale entreprifé étoit d'humiller cette arrogante Nation. L'Ille de S. Jago ne lui partir pas digne de fou reflentiment; mais ayant mouille le 17 d'A-

(§) Les sous des doux Valleux étoieux; 1°, Pour la Chambre d'Amiltendinn, les Presiènes Dilars, Valleux du port de [spe conduité de Oplanicolation Hens 1: Anglerden, du mêtre port, monoté par le Oplaniden, du mêtre port, monoté par le Oplanine Arné Cauglé Challaire; le Geather, du Capitaine Jenn Junja Mais, la Care de Halsale, du port de total certa quarante ton-Carellin Schotz, le Diff., du port de trois Certaling Schotz, le Diff., du port de trois tones tonneux, monte par le Oplatine Guillanne Lett; le Pigenneux, du port de continues par le Oplatine Guillanne Lett; le Diff., du port de trois (Gillianne July).

" chaffer de leurs anciennes possestions".

a°. Pour la Chambre de Zélande, le Deráreche, comme Vice-Amiral, du port de fept ceus tonneaux, monté par le Capitalne Hans Rymelandi; le Zelande, du port de cinq cens tonneaux, monté par le Capitaine Criin Pitterfa.

3°. Pour la Chambre de Hoorn & d'En-

chuyfe, le Harra, du port de septeens tonneaux, monté par le Capitain Jean Ceraelijs Abrahom 3 le Medanlick , du port de deux cent singuante tonneaux, monté par Direité Clasja Moyileeux; l'Ougle Frije, du port de cinq cens tonneaux, monté par Jiques Jacabs Cluss ; l'Encheije, du port de trois cens tonneaux, monté par Nicolas Thij's Cul.

Dépais ce temell; cété-dure, au mois de juillet 1602, pour la Chambre d'Amferdam, le tretaieme Vaiffeau réputé de la même Flotte, se nommoit le Gossé, du port de deux cens foixante tonneaux, monté par le Captaine Conneille Herje Prené. On comptoit fur toute cette Flotte, douze cens hommes d'épaipage, de les fraix de l'équipement montoient à deux millions deux cens quatrevinge-dix mille trois cens foixane-built mille trois cens foixane-built mille trois cens foixane-built millet prosent présent de l'épaipement montoient à deux millions deux cens quatrevinge-dix mille trois cens foixane-built millet prosent présent de l'épaipement présent de l'épaipement montoient ment de l'épaipement ment de l'épaipement montoient ment de l'épaipement ment de l'épaipement montoient ment de l'épaipement ment de l'épaipement ment ment

(c) Recueil des Voy. de la Comp. des lod. Orient, Tome III. pag. 1 & fuiv. vril, proche de Mofambique, il réfolut d'armer toutes ses Chaloupes pour visiter l'Isle & la Forteresse. Le lendemain de leur départ, elles lui amenèrent la Chaloupe d'une Caraque qui étoit à l'ancre fous le Fort. Tout l'équipage avoit pris la fuite, à l'exception d'un garçon de bord & d'un Metif qui étoient fort blesses, & qui avoient été faits prisonniers. On apprit d'eux que la Caraque attendoit dans ce lieu, depuis fept mois, l'arrivée d'autres Caraques de Portugal, pour se rendre ensemble à Goa. Le Conseil s'étant affemblé aussi-tôt, on prit le parti d'attaquer les Portugais. La Caraque refista peu, quoiqu'on fit grand feu de la l'orteresse. On n'y trouva qu'une affez bonne partie de dents d'eléphans. [Le 30, on prit un autre Batiment plus petit, chargé auffi de dents d'éléphans & de riz. On l'emmena pour le faire servir de Yacht, & on le nomma Mosambique. On fit encore les jours fuivans, quelques nouvelles prifes peu confiderables. Le 8 d'Août (d). ] cent cinquante hommes allerent visiter l'Isle, où ils ne firent pas d'autre expédition que de brûler une maifon des Portugais. Les Caffres n'étoient pas peu épouvantés de la moufqueterie des Hollandois. Ils paroiffoient préts à les favorifer contre leurs premiers Maîtres, qui s'étoient attiré leur haine par de continuelles tyrannies. Le 12, on mit le feu à la Caraque, qui

brûla proche de la Ville, à la vûe des Habitans. Mais ce léger exploît n'étoit qu'un essai. L'Amiral se trouva dès le 21 de Septembre, fur la Côte de Goa, où il découvrit un Bâtiment Arabe, qui venoit de la Mccque. On le prit, mais comme il n'étoit monté que par des Mores qui alloient à Corripatan, & qu'il ne s'y trouva point d'effets qui appartinilent aux Porcugais, on ne fit pas difficulté de le re-

lâcher.

LE 26, on mouilla devant la Rivière de Goa, à une lieue du Fort, dans le dellein d'attendre qu'il y vint des Batimens Portugais. On voyoit tous les jours quelques unes de leurs Galères; mais elles fe tenoient fur leurs gardes. L'Amiral s'étant plus avancé dans la Rivière, donna la chaffe à quatre de ces Batimens, fans en pouvoir arrêter un. Le 13 d'Octobre, les Hollandois remontérent jusqu'au Fort de Bardes, où ils trouvèrent quelques Vaisfeaux de guerre qu'ils n'ôserent attaquer, parce que le rivage étoit bordé d'une si grande quantité de gens armés, qu'il sembloit qu'on eût donné avis aux Portugais, de l'arrivée d'une Flotte ennemie, & que toutes leurs forces se fussent réunies pour la combattre. Vers le soir, on vît quatre Galères, auxquelles les Hollandois envoyèrent quelques volces de canon,

qui leur ôterent le dessein de s'approcher (e).

CEPENDANT onze Vaisseaux de guerre Portugais, qui vinrent mouiller le lendemain à Goa, firent prendre à Van der Hagen la réfolution de se rend à Canarendre à Calecut (f). Le 26, il mouilla devant Cananor. Une Chaloupe nor. de la Flotte, qui s'étoit avancée au rivage pour prendre langue, tomba dans une embulcade de Portugais. L'équipage les repoulla vivement, avec

La Flotte fe

Ils croifens

ici, que l'Amiral avoit laissé à Mosambique.

(d) Add. d. E. (e) Journal du second Voyage de Van der Hagen , pag. 5 & fuiv. (f) il n'est pas hors de propos de remarquer

VAN DER HAGEN. II. Voyage, 1604. Vengeance que les Hollandois en tirent à Mofambique.

trois de ses Vaisseaux qui ne le rejoignirent qu'à Calecut; de forte que la partie n'auroit pas été égale avec les Portugais. R. d. E. Yy 2

VAN DER HAGEN. II. Voyage. 1604. Le Roi prefie les Hollandois de se retirer.

la fatisfaction de remarquer que les Mores ne firent aucun mouvement pour les foûtenir. Les Portugais du Fort ne firent pas feu non plus de leurs remparts, & l'on apprit qu'ils avoient été retenus par la défense du Roi de Cananor. Bien-tôt quelques Mores, envoyés de la part de ce Prince avec une banière de paix, fe rendirent à bord de l'Amiral, & lui préfentèrent une lettre qui contenoit en fubstance; que le Roi avoit appris depuis long-tems, que les Hollandois étoient ennemis jures des Portugais; qu'il craignoit qu'étant venus fi près du Fort, leur dessein ne fût de le furprendre; qu'il ne leur conseilloit pas de former cette entreprise, parce qu'il étoit en bon état & bien pourvû de munitions; que d'ailleurs ses ancêtres avoient pris depuis cent deux ans , les Portugais fous leur protection , & que son intention étoit de les proteger aussi; qu'il avoit crû en devoir donner avis aux Hollandois, & que s'ils vouloient être de ses amis, comme il fouhaitoit d'être des leurs, il les prioit de fe retirer; qu'ils fe gardaffent auffi de rien attenter contre fes Isles Maldives . & d'infulter les Vaisseaux de fes Sujets. L'Amiral lui promit ce qu'il demandoit, & faifant lever l'ancre auffi-tôt, il continua fa route vers Calecut (g).

Ils fe rendent à Calecut.

LE 27. il mouilla dans la rade de cette Ville, d'où il députa Sebastiaansz. fon Vice-Amiral, pour aller faluer de sa part le Samorin, qui est Roi de Calecut, & comine Empereur du Malabar. Il fe trouvoit neuf Frégates Portugaifes dans la rade. Les Chaloupes fûrent armées pour les attaquer. Mais les Portugais s'étant bien défendus, Van der Hagen fût obligé d'envoyer du fecours à fes gens, qui en prirent une. Quatre-vingt hommes qui la montoient, se jetterent tous dans les flots & se noyèrent, à l'exception de fix qui fürent faits prisonniers, & de trois autres qui sc sauvèrent à la nâge. On ne trouva dans la Frégate que vingt-cinq barils de poudre, que les Portugais envoyojent à Ceylan. Six jours après, quatre hommes passerent à bord de l'Amiral, & le prièrent, de la part du Samorin. d'aller jetter l'ancre proche du lieu où ce Prince étoit à la tête d'une Armée. qu'il avoit mife en campagne contre les Portugais. On leva l'ancre pour le satisfaire. Le lendemain, 4 de Novembre, les Hollandois ayant découvert dix-neuf Frégates Portugaifes, qui rafoient la Côte, firent grand feu fur elles & les incommodèrent beaucoup. Mais le calme empêcha qu'on@ ne pût les joindre, & l'on ne sçût que des Habitans du Pays, qu'elles avoient eû beaucoup de monde tué à bord. On prit, quelques jours après, deux Jonques Portugaifes, mais comme on n'y trouva que des noix de cocos, on les relacha (b).

Traité d'alliance qu'ils font avec le Samorin.

La Flotte s'étant approchée du lieu que le Samorin avoit marqué (i). & ce Monarque ayant fait connoître l'envie qu'il avoit de s'allier avec les Hollandois par un Traité, l'Amiral prit la résolution de descendre au rivage, avec un cortège convenable à fon rang. Il fût reçû avec beaucoup d'honneurs & de caresses. Le Traité sût conclu, & l'observation en sût iurée folemnellement. Le Samorin promettoit aux Hollandois une liberté perpétuelle de trafiquer dans tous les Pays de son obéissance (k). Il les

(i) Pag. 17. (k) Ibid. & pag. 18. (g) Ibid. pag. 7 & 15. (b) Pag. 16.

pria

pria de porter en Hollande l'original de cette alliance, & tous fes Sujets

y applaudirent par de grands témoignages de joye.

LE 14, la Flotte ayant rangé la Côte jusqu'à Cochin, sans ôser entrer dans le Port, parce qu'on n'avoit point de Lamaneurs, prit la route de Ceylan, & mouilla le 22, devant Colombo, d'où les Portugais tirèrent quelques coups de canon fur les Hollandois, qui ne manquèrent pas de leur répondre. Le 13 de Décembre, on se trouva sur la Côte de Sumatra. Le Delft entra dans le Port d'Achin, pour y laisser l'Ambassadeur du Roi qui revenoit de Hollande. On apprit là, que ce Roi étoit mort, & que son fils lui avoit fuccédé. L'Amiral avoit grande envie d'aller attaquer Malaca, mais la mousson ne le lui permettant pas, il se contenta de prendre quelques Bâtimens Portugais qu'il rencontra fur sa route.

LE 31 la Flotte mouilla dans la rade de Bantam, où deux jours après, on vît arriver quatre Vaisseaux Anglois, commandés par l'Amiral Middleton (1). Le 17 de Janvier 1605, les principaux Navires de la Flotte Hollandoife firent voile vers les Moluques. Pendant qu'ils relâchérent à Jacatra pour y faire des vivres, le Yacht Mofambique & les Chaloupes qui étoient allés croifer, prirent le 15 de Février, proche de Byma, un Vaisseau Portugais, à bord duquel se trouvoit le Gouverneur des Moluques qui venoit

de Malaca pour se rendre à Amboine (m).

Lz 21 du même mois, l'Amiral alla mouiller dans la Baye d'Amboine, du côté du Nord, pour l'exécution d'un projet plus glorieux & beaucoup plus les Portugais utile à la Compagnie, que les autres courfes qui l'avoient occupé jusques-là. Dès le lendemain, il débarqua une partie de ses Troupes, qui sans laisser aux Portugais le tems de se reconnoître, marchèrent droit devant leur Fort. Le Gouverneur étonné de se voir investi, envoya, dans un canot, deux Portugais à bord de la Flotte, avec une lettre pour l'Amiral. Il demandoit avec fierté, ce que les Hollandois vouloient de lui, & ce qu'ils prétendoient entreprendre contre un Fort qui lui avoit été confié par le Roi d'Espagne. L'Amiral répondit qu'il étoit venu, par l'ordre du Prince Maurice, pour se rendre maître du Fort. Cette déclaration, qui fût suivie de quelques dé-charges de l'artillerie contre les murs, causa tant de frayeur aux Portugais, que n'ôfant s'expofer à l'affaut, ils offrirent de capituler. Après plufieurs conférences, on conclút que tous les Portugais qui n'étoient pas mariés, fortiroient du Fort; qu'il seroit libre aux Habitans mariés de demeurer, en prétant le ferment de fidelité aux Etats Généraux & au Prince Maurice ; que chacun pourroit emporter un fufil, & que le canon, avec les autres

VAN DER HAGEN. II. Voyage.

1604. La Flotte fe rend à Ceylan & a Su-

Son arrivée à Bartem.

Les Hollandois font prifonnier le Gouverneur des Molu-

ques. Ils chaffent

(1) La Relation du Voyage de Middleton , inferée dans le Tome II , de ce Reeueil, pag. 29, dit au contraire, que cet Amiral arriva le 20 de Décembre, dans la rade de Bantam, où il fût traité le lende-main, par les Hollandois à qui il donna auffi un fomptueux festin le dernier jour de l'année. Scot, ubi fup. pag. 61, met fon arrivée au 23, & le feilin au 25 du même

mols. C'est sinsi qu'on trouve souvent des différences dans les dattes qu'il n'est pas toujours facile de coneiller. Le Journal de Van der Hagen n'eft point exempt de ces erreurs, & Mr. Prevolt y en avoit encore ajoûté quelques unes que nous avons corrigées. R.

(m) Add. de l'A. A.

VAN DER HAGEN. II. Voyage. 1605. armes & les monitions demeureroient aux Hollandois (n.). L'Amiral étamente dans le Fort, avec cinquante hommes, y fir arborer fion étendart. Les Vailfeux celebrérent cette conquête par des témoignages échatans de leur Joyc. On trouva, dans la Place, trente pièces de lonte. Le nombre des Portugais qui furent chalfés du Fort & de l'Ille, étoit d'environ fix cens hommes, à qui les Hollandois abandonnéernet deux Batimess qui la voient pris à leur Nation. Il refla dans l'Ille quarante-fix l'amilles Portugaires, qui prétierent le ferment de fiséleile. Cette vibrior fui importante, non-tente de l'entre de

LES

(n) Le Gouverneur de Fort se noemotic Gejar de Mie. Selon De Faria, la n. cellité l'avoit forcé à se rendre. Cependant elt fit injustement actus se recherché a recherché a amisse, pour prévenir su disgrace. Voyez Afie Paring. Vol. III. Past. 2. Ch. 6. R. de l'A. A.

(4) Pag, 73 & 74 Mr. Percol remained in Jerus Percol remained in Jerus Mariant se parte plate & Fell Hassades que serve fello per d'épote d'éconement, que l'Astara de Jerus de parte plate & Fell Hassades que son de la participant l'Assades que son de l'appendique de l'Astara de l'A

La Garailion que Van der Higger wort inkte fee dans le Ford et Furer, as mois de Jin de fee dans le Ford et Furer, as mois de Jin de Tamee feinvant., I houd des éenx Vaiffeaux James feinvant., I houd des éenx Vaiffeaux faire de Change à Amboinn. Jean Directiv Samesbrig, Commandan du Fort v. voyant qu'il n'éoir par en éenx de Verifiller longtions, et que d'aillerse, tout Coumerse(s) à de sames de groin de la voir par le commence tens les deux Vaiffeaux. Ce fix un grant tens les deux Vaiffeaux. Ce fix un grant ment jusqu'au gel Fevrier fairent , pour feroit tombe eurre les mains d'antér Fursiès de Mandajs, qui prêss voir éet betru dece de Mandajs, qui prêss voir éet betru de-

vant Bantam par i'Amiral Wolphart Harmonfen , vint décharger toute la roge de lon reffentiment fur les pauvres Infulaires d'Amboine, amis des Hollandois. Les violences & les crusutés qui furent exercées contr'eux , font prefque fans exemple. Ils géusirent fous ce joug insupportable pendant uelques années, toùjours dans l'espérance de revoir i Amiral Vander Hagen, qui leur avolt promis de revenir incellamment avec de nouvelles forces. Ils n'attendirent pas l'expiration du terme qu'il leur avoit fixel, pour lui faire sçavoir de leurs nouvelles. Trois de leurs Deputés se trouvoient à Bantam, lors qu'il y arriva, & leurs vives inflances ne purent qu'augmenter l'ardeur qu'il avoit de se rendre à sa destination. Enfin il parût, comme on l'a dit, le 21 de Février 1605, & fût à la fois le Varnqueur d'Amboine & le Libérateur de ses Peuples. Pour ce qui est de Furtado, la fortune iui

avoit de nouveau tourné le dos depuis quelque tems. Il trouva moins de réfiltance à Amboine, que dans quelques isses de sa dé-pendance, où les principaux Chess de ces Peuples s'étoient retirés. Ceux qui s'étoient soumis en apparence, le trahissoient de tous côtés. Le Pati de Lorbo entr'autres , lui envoya des présens accompagnés d'une aimable Cresture, qu'il fit paffer pour sa Fille, ce qui lui gagna la faveur de l'Amiral Portugais. Il s'en servit ensuite utilement pour dérober les fugitifs de Hite à ses poursuites. Ibamaboe, place forte dans l'Isle de Honimos, ou Lioje, la neuvième du ressort d'Amboine, arrêta tout à coup ses Conquêtes. Il y fut repoullé avec une perte très confidérable. Après fon retour & Ambolne, il convoqua les Chefs de toutes les Nègreries de Mores qui avoient été réduites, sous prê-

Les desseins de l'Amiral l'appelloient ensuite à Tidor, où il envoya son Vice-Amiral, Corneille Sebastiaansz, avec cinq Vaisseaux, pendant qu'il se rendit lui même à Banda. Dans sa route, le Vice-Amiral apprit d'un Amiral Anglois, que le Roi de Tidor s'étoit engagé par ferment à fécourir les Portugais, qui avoient feizebarils de poudre, & qui défiroient fort de se miral serend battre contre des Hollandois (p); mais d'autres récits l'ayant informé qu'ils manquoient de poudre (q), il alla mouiller le 2 de Mai, devant le Palais meme du Roi, avec lequel il fe propofoit d'avoir quelque explication. A peine eût-il laisse tomber ses ancres, qu'il découvrit sort près de la terre deux Caraques, entre deux retranchemens qui pouvoient servir à leur défense. Il commença par faire sommer le Fort ; mais ceux qui le gardoient ayant répondu qu'ils étoient réfolus de fe battre jufqu'à la dernière extrêmité, il prit le parti de tourner ses premiers efforts sur les deux Caraques. Le Vice-Amiral & Jean Janfz Mol, Capitaine du Gueldres, qui s'avancèrent de ce côté-là, firent d'abord un feu terrible, auquel les Portugais des deux retranchemens & des Caraques répondirent affez bien. Mais caraques Pordeux Chaloupes Hollandoises, qui penetrèrent au travers d'une gréle de tugaises, boulets & de balles, abordèrent les Caraques, & s'en faissrent après une heure de combat. La plus grande partie des équipages s'étant jettée à la Mer, avoit mis auparavant des méches aux poudres. La fortune, qui veilloit pour les Hollandois, fit appercevoir le danger à quelques-uns de leurs gens, lorsqu'un moment plus tard il auroit été impossible d'y remé-

VAN DER HAGEN. IL Voyage. 1605. Le Vice A-

Il prend doux

texte qu'il vouloit en former un Confeil National, mais il les retint tous en ôtage, qu'à ce qu'il se fût préparé pour l'expédition qu'il méditoit contre Ternate.

A fon départ pour les Moluques, Furtado donna ordre que toutes les Coracores de la Forteresse & une partie de celles de la Côte Hito & de l'Isse Oma, le suivissent en figne de triomphe à Ternate; mais y étant arrivé , il fe vît bien-tôt hors d'état de rien entreprendre, par les difgraces que sa Flotte entreprendre, par les diffraces que la rotte eût à effuyer, & qui lui firent perdre une grande partie de fon monde. Fuitado, dans l'abbatement où le plongeoient ces dé-faitres, ne parofficit plus le même homme qui s'étoit rendu autrefois fi redoutable. Les Coracores d'Amboine, profitant de cette fituation, s'éloignérent peu à-peu, pour re-gagner les Côtes de leur lifle, mais étantar-givées à la hauteur de Lessidi & de Cambeile, elles furent attaquées par ceux de Ternate & de Lochoe, qui ne leur permirent de continuer leur route, qu'après avoir maffacré tous les Portugals qu'ils trouverent à bord de ces Bâtimens

Ajoûtons en faveur de ceux qui s'intéreffent au fort des personnages qu'on leur pré-sente dans les Relations, que ce Fraderie Houtman . premier Gouverneur Hollandois d'Amboine, doit être le même qui étoit refté prisonnier à Pedir après le départ de Van Caerden. On ne sçait pas par quelle avanturo il recouvra la liberté. Mals on a de lui un petit Traité d'Observations Astronomique qu'il fit pendant fon séjour dans l'Isse de Sumatra, & qu'il publia depuis, Valentyn. Tome II. Part. 2. pag. 21. & fuiv. R. de E.

(p) En retranchant la circonstance de la paration de la Flotte, que nous rappellons icl avec quelques autres, Mr. Prevoit est tombé nécessairement dans quantité d'erreurs, où il confond toûjours l'Amiralavec le Vice-Amiral. Nous avons eû foin de les corriger fur le Texte même. R. d. E.

( ) Ceft le Gouverneur des Moluques fait prisonnier proche de Byma, qui sonienoit. ,, que le rapport de l'Amiral Anglois ne pou-" voit être véritable; qu'il ne pouvoit y a-, voir que très peu de poudre à Tidor, & , que c'étolt exprès pour y en amener & à , Amboine, qu'il avoit fait le Voyage dans " lequel II avoit été pris". On est poné à croire, que ce Gouverneur trahlsfoit plutôt fon devolr, qu'il ne cherchoit à faire prendre le change aux Hollandols; car quoi que les Portugais de Tidor fiffent voir qu'ils avoient affez de poudre, le Journal oblerve, que les Angleis leur en aveient vendu. R. d. E.

VAN DER HAGEN. H. Voyage, 1605. dier. Ils n'avoient perdu que trois hommes dans une action si vive; mais ils y edrent dix-sept blessés. Leur butin se rédussit à sept pièces de canon de sonte. Dans le chagrin qu'ils en ressentient, ils mirent le seu aux deux Caraques & les abandonnérent aux vagues (r).

Siège du Fort.

CETTE perte ne détermina point les Portugais à livrer le Fort (1). Ils parûrent si fermes dans la résolution de se désendre, que le Vice-Amiralprit le parti d'aller consulter le Roi de Ternate sur la manière de les attaquer. Il ne fit pas même difficulté de lui demander du fecours; mais ce Prince, qui avoit besoin de quelques jours pour rassembler ses Troupes, confeilla aux Hollandois de ne rien précipiter, parce qu'on avoit eû connoissance que les Anglois avoient vendu aux Portugais de la poudre, du plomb, du vin & des vivres (1). Pendant que le Roi de Ternate faifoit ses préparatifs, on fit solliciter le Roi de Tidor de ne prendre aucune part à cette affaire & de laisser les Hollandois & les Portugais vuider leur querelle, en lui promettant qu'à cette condition, le Roi de Ternate garderoit la meme neutralité. Il y confentit. Le 14 de Mai, cent cinquante Hollandois descendirent à terre sous le commandement du Capitaine Mol & d'un Officier Zelandois nommé de la Perre. Ils marchèrent vers deux Villages, l'un fitué au Nord & l'autre au Sud, qui appartenoient aux Portugais, & les brûlèrent. Le Roi de Ternate, qui étoit venu avec quatorze Caracores, montées chacune de cent quarante hommes, descendit au rivage, accompagné de cinq cons, autant pour être spectateur du combat que pour con-

Les Rois de Ternate & de Tidor promettent de demeurer neutres...

Conduite & courage du Capitaine Moi. icair le Roi de Tidor (9).

CEPNDANT I Flotte s'étant avancée au Nord du Fort avoit déjà commencé à faire jour l'artillèrie ; & Mol, avec fes cent cinquante hommes, faitie fouer l'artillèrie ; & Mol, avec fes cent cinquante hommes, faitie fes approches à la faveu du feu (z). Il fit conflutire un retranchement de tonneaux remplis de terre, qui fit promptement achevé. Ser gens tiriernt de-là fur la Place. Mais les affiégés ne lui cuafint pas moins d'incommodité qu'ils n'en recevoient, il jugea que fon entreprife devoir rep pouffer avec d'autant plus de vigueur, que des Macdota ne font pas propres à foitenir long-tems un combat de terre. La nuit s'approchoit, il prit avec lui deux hommes réfolus, pour aller vrifter dans les tienbères, tous les côtés de la Place. Une bréche qu'il y découvrit, lui parût fuffifante. Il donna auffif-tôt (s ordres pour l'affaits.

Affaut des Hollandois. Dès la pointe du jour, les deux Capitaines s'avancérent avec leurs gens julqu'au pied du Fort, & leur marche fe fit avec tant de précaution que l'ennemi n'en eût aucune défiance. Les Vaisfeaux avertis de leur réfolution,

(r) Pag. 76. & fulv. (r) Il etoit commandé par Pedre Alvarez de Abreu, bon Officier, fuivant De Faria. R. de l'A. A.

(4) Ce fût le fujet d'une grande querelle entre les Anglois & les Hollandois. Elle fe termina par une fomme confidérable que l'Angleterre confenit de payer à la Compagnie de Hollande à titre de dédommagement. Voyez l'introduction au premier Voyage de la Compagnie.

(v) Pag. 76.
(x) Suivant De Paria, les Portugais stiffdés
par le Roi de Tidor, fe défendirent avec tant
de valeur, qu'ils rédificent as feu des Batteries de cent «'Ingri pièces de canon que
les Hoilandois frent jouer fins interruption,
tandis que le Roi de Ternate formoit l'attaque de l'aure coché de fort où il ne le trousque de l'aure coché de fort où il ne le trousder de l'aure de d'hommets pourte décinder. R. de l'accept de l'accept de l'accept de l'accept.

Le de l'accept de l'ac cion, ne cesserent pas de tirer jusqu'au moment de l'assaut, qu'on leur fit connoître en élevant un étendart. A ce fignal, le feu ayant cesse, Mol s'approcha de la bréche, fa demi-picque dans une main, & dans l'autre une enseigne. Il y trouva beaucoup de résiltance; mais après un combat long & opiniatre, il entra dans la Place avec sept hommes. Les Portugais par la bréche qu'il avoit forcés de se retirer dans la Tour, firent de-là un seu terrible. Ils jettèrent tant de grenades & d'autres feux d'artifice fur ceux qui entroient dans le Fort, que l'enseigne de Mol en sût brûlée. Les sept braves, qui l'avoient si bien secondé jusqu'alors, en conçurent tant d'effroi, qu'ayant pris le parti de se retirer, ils le mirent dans la nécessité de suivre leur exemple. Mais, en fortant par la bréche, il eût le malheur de tomber & de se casser une jambe. Quelques - uns de ses gens vouloient l'emporter. Il rejetta leur secours; & sans aucune attention pour sa vie. il rappella toutes ses sorces pour exciter leur courage & les presser de retourner à l'affaut. Cependant un homme robuste le chargea sur ses épaules & l'emporta malgré lui (y). Dans la première chaleur de l'attaque, un des deux Capitaines dont les Caraques avoient été brûlées, s'étoit préfenté devant lui, armé de toutes pièces, & l'avoit voulu percer d'un coup d'épée, Mais Mol avant détourné le coup avec sa demi-pieque, un de ses Mousquetaires, qui s'avança heureusement, cassa la tête au Portugais d'un coup de fufil (z) (a).

VAN DEE HAGEN. IL Voyage.

1605.

LES Hollandois ranimés par les exhortations de leur Chef, retournèrent à l'affaut, & renouvellèrent tous leurs efforts, mais avec si peu de succès, qu'ils sûrent poussés jusqu'à la moitié du chemin de leur retranchement. Cette confusion n'auroit sait qu'augmenter, si le hazard ne les eût mieux servi que leur courage. Les Officiers des Vaisseaux voyant leurs gens maltraités, firent recommencer le seu de l'artillerie. Un boulet, tiré du Gueldres contre la Tour, tomba fur la poudre & fit fauter la Tour en l'air avec force les Porenviron soixante-dix hommes qui la gardoient (b). Ce terrible accident, qui jetta les affiégés dans la consternation, réleva les efpérances des Hollandois. Ils retournèrent à l'affaut pour la troisième sois. Les Portugais perdirent courage & demandorent quartier. Aufli-tôt les gens du Roi de Ternate, qui n'avoient été que spectateurs, accourûrent pour piller, & détruisirent tout ce qu'ils craignirent de ne pouvoir emporter, jusqu'à mettre le feu dans une Tour de pierre qui étoit remplic de girofle. En vain les Hollandois s'efforcerent d'arrêter cette brutalité (c).

Accident gul tugais de se rendre.

Une conquête de cette importance ne coûta que deux hommes aux vainqueurs; mais ils eurent sept blessés, sans y comprendre le Capitaine Mol. Les Portugais perdirent soixante-treize hommes. La plupart des femmes & des enfans s'étoient retirés dans une maifon forte, fur une haute mon-

Ils font cn-Moluques.

(y) Psg. 78.
(2) Ibidem.
(4) Ce Capitalne se nommoit Thomas de volent pas comment le feu avoit pris aux poudres, ce qui arriva le quatrième jour de l'affaut. Aire Portug. Vol. III. Part. 2. Ch. 6. R. de l'A. A. (1) Terris, & l'autre Fernando Pereira de Sandi. R. d. E. (c) Pag. 79.

(b) De Faria dit que les Portugais ne fça-

(1) Le journal met auffi le fait en doute, quelques lightes plus bas, R. d. E. X. Part. Z.2.

VAN DER HAGEN. II. Voyage, 1605.

tagne qui n'étoit pas loin du Fort. Comme on n'y pouvoit monter que par un fentier fort étroit & presqu'inaccessible, il ne falloit espérer de le prendre que par la famine & par la disette d'eau. Mais lorsqu'on eût offert, à ces fugitifs, des Batimens pour se retirer, ils s'embarquerent avec ceux du Fort, au nombre de cinq cens personnes (d), dans le dessein de serendre aux Philippines. L'Auteur du Journal reconnoît que fans l'heureux accident qui mit le feu aux poudres, il y a peu d'apparence que la viétoire eut été pour les Hollandois. Ils détruitirent le Fort, après l'avoir vuidé par le pillage, & les Portugais se virent ainst chasses de toutes les Moluques. Le Gueldres & le Gouda, richement chargés de leurs dépouilles, rcprirent la route de Hollande, pour y porter cette agréable nouvelle (e) (f).

(d) De Farla dit que leur nombre étoit d'environ quatre cens, de tout fexe & de tout ige. R. de l'A. A.

(e) Ibid. (f) Ces quatre dérnières lignes en difent beaucoup plus que l'Original. On vient de voir que ce n'étoient pas les Hollandois, qui avoient pillé le Fort; auffi n'avolent-ila chargé le Gueldres (car le Genda n'étoit point de cette expédition) que de girofie, à non des dépendi-les des Portugais. D'ailleurs ceux-ci n'étolent pas si bien chasses de toutes les Moluques, qu'ils n'y possédissent encore un petit Fort Mr. Prevolt remarque ici fimplement, qu'ils revinrens à Thior après le départ des Hollandeis; mais il nous parolt nécessaire d'y ajoùter quelques eirconstances, comme nons avona fait ci-desfus au fujet d'Amboine, afin de ller d'autant mieux la fuité des événemens . en rempliffant le vuide qui reste ordinairement entre un Voyage & l'autre.

En partent, le Vice-Amiral Isiffa quetorze de ses gens sous les ordres du Premier Commis Adrien Harmanszoon, chargés de veliler aux intérêts des flollandois auprès des Rois de Ternate & de Tidor, & de travailler à rétabife la palx entr'eux. Mais le dernier de ces Princes ayant appellé les Ef-pagnole à fon secours, Den Louis d'Acun-les, Gouverneur des Philippines, parût tontà-coup le 14 de Mars de l'année fuivante . avec une Flotte de trênte deux voiles & de trols mille hommes d'équipage, dont feize eens étoient Espagnols (1). Il vint mouil-ler entre Ternate & Tidor, où il trouva en-core l'Ouest Frise, un des Vaisseaux de l'Amiral van der Hagen. Après plusieurs tenta-

tives inutiles, pour s'emparer de ce Vaiffeau, les Castillans fe rendirent à Tidor, ch ils firent quatre Hollandois prisonniera. De-là paffant à Ternate, ils afficecrent la Fortereffe de Gamma Lamma, qu'ils empor-tèrent su bout de trois jours. Les Holiandois n'y avoient plus qu'un Sous-Commis & deux hommes (2). Harmanixoon avec les fix autres s'étoient fauvés à bord de l'Ouest-Frise qui périt dans sa route. Les prison-niers curent un fort plus heureux. Les Castillians les ayant transportés dans quelques Isles voifines, ils ne tardèrent pasde rejoludre leurs Compatriotes à Ambol-

Revenons aux affaires du Roi de Terrate. Ce Prince qui fe nommolt Sabid, & qu'on a vû figurer dans les Voyages de Warwick & de l'au Neck, avoit évité l'orage à tems. Il s'étoit rétiré d'abord avec une partie de firs gens à Taconna; mais ne a'y croyant pas af-fez en fûreté, il y laiffa un de fes neveux, nominé Hbamza & s'enfuit à Gilolo. Les Caftillans mirent tout en œuvre pour l'attirer par leurs belles promeffes. La Reine, qu'ils trouvèrent apparemment moven de g gner, furmonta fes déliancea. D'ailleurs, on lui avoit fait entendre, qu'ils avoient deffein de donner fa Couronne à fon neveu, & celui-ci ne ceffant de l'exhorter à être fur fes gardes, lui dévenoit de jour en jour plus fuspect. Sahid eut cependant la précaution de faire éloigner ses fils, & s'embarqua seul fur la Caracore que ceux de Tidor lui a-voient amenée. Les Callillans ne se virent pas plutôt maîtres du Roi, de Hhamza & de einq ou fix des principaux Seigneurs de la Cour de Ternate, qu'ils les conduifirent

(1) De Ferta dit feulement mille Efpagnols & quarte cens Infelaires, Afe Fert, Vol. 11L. Patt. s. Ch. 6. R. de f. A. de. [1] Surran de Faire, le Rai fe reservici dens la Foncreffe, qui étab défendar pas certs piètres de cance 3. [2] Surran de Faire de Carlo L'ANTRAL VÉTAIT ENDA à BAIDAM AVEC le refte de fa Flotte, entrepair l'année finivant un Voyage de pur Commerce à la Côte de Coromand à de dans quelques autres parties des Indes. Quoique toutes les circonflances en syent été floigneufement recencilies par un Commis de la Plotte, nommé Paul van Sobr, elles noffrent rien qui convienne à ce Recueil. Mais on y trouve quelques cénirieffement fru une expédition Angoliè des cette même année 1605, qui nous apprennent à donner fon véritable nom à Mideblome, que les Auteurs de nos premiers Tomes ont rangé hardiment au nombre des Voyageurs (g.). Cétoit un Pyrate, qui ne caufa pas moins de chagrin aux Hollandois qu'aux Indiens.

VAR DER HAGEN. II. Voyage, 1605. Voyage de Commerce,

" LE 7 de Novembre, dit l'Auteur du Journal, nous vîmes paffer près ", de nôtre bord, deux Vaisseaux Anglois qui venoient de Priaman, où ils .. avoient enlevé un bâtiment Guzarate, chargé de marchandifes de la Chine, de bois d'Aigle, d'environ cinquante pièces de draps cramoifis. &c. Cependant les Guzarates avoient un passeport du Général Anglois Middleton, qu'ils présentèrent au Commandant des deux Corfaires; mais l'ayant jetté à ses pieds d'un air méprisant, il leur répondit qu'il étoit " autli grand maître que le Général Middleton, & la cargaifon n'en fût " pas moins enlevée. Ce rapport nous fût fait par Aert Cornelifz Ruyl, qui " étoit alors à Priaman avec un Yacht Hollandois. Il ajoûta que les Anglois lui avoient déclaré à lui-même, qu'ils étoient venus pour ruiner le \*\* Commerce. Leur Commandant se nommoit Michelburne; & son Vais-" feau qui étoit d'environ deux cens tonneaux , portoit foixante-dix hommes & vingt canons de fonte. Le second, qui étoit aussi sous ses or-" dres, n'avoit que quatorze hommes d'équipage & deux pièces de petib " canon. Il croifoit particulièrement fur les Vaisseaux de la Chine; ce qui affligeoit beaucoup les Hollandois, parce que les Chinois & les Indiens ne mettoient encore aucune diffinction entr'eux & les Anglois , & , soûtenoient constamment que c'étoit une même Nation. D'ailleurs le Général Middleton, avant son départ de Bantam, avoit publié que c'é-,, toient les Hollandois qui avoient pris le Vaisseau Guzarate; & n'ayant , pas eû honte de les charger de cette affaire, il avoit pris occasion, pour . don-

Eclairciffement fur Michelburne.

comme prisonnlers à bord d'un Vaisseau pour être transportés à Manille.

Cette nouvelle étant parvenulé à Gilolo, obliga els Trantois à le cacher avec plus de foin dans les montagens. Le fils du Roi, défigné fon Succelleur, a thois qu'un enfant d'onze ans; ans li l'avoit excore auprès de lui des hommes de un mêtre diffiqués qui fe chagérent du Gouvernament de les Baix, d'envoyer des Députés à Bainam, pour voir v'il ny étoit point arrivé de Hellandois de pour implorer leur sifilance courte leurs de pour implorer leur sifilance courte leurs Ennemis. Keytijiii Jail; autre Neveu da Rol, étoic i la rête de cette Ambafáse. Il provint fans avoir trouvé ce qu'il ch. scholt; mais l'andée fairante 1607, étant retoumé à Amboise pour le même objec, il jy rencontra l'Auiral Mastelig', dont le Journal va nous apprendre ce qui fe pall à cette occafion. Valratyn, Tome I. Part. 2. pag. 215 & fuiv. R. d. étuir. 2.

(g) il est nommé Edouard Michelberne dans le Journal, & toûjours avec le titre de Pyrate & de Corfaire. Voyez sa Relation au second Tome de ce Recueil (1).

(1) Que Mt. Perceli corre rice les peus faz ce qu'il structe plu suit supermant à c qu'il eft prompt de donner se comp de deux sun éngelait Quaique sons aire taux élonéseme de typus de de Certaint P. Aminai H. Hollandoir, van Farmel, l'imrisa à discr comme Ami faz fen bond. Yoyur la même Relation. B. de P. A. et. VAN DER HAGEN. II. Voyage. 1605. 364

" donner du credit à fon imposture, de ce que le Gueldrer & le Gouda " avoient relâché à Priaman (b)".

"Ces plaintes femblent joîtes mais l'Auteur avoit oublié que dans le cours de fa relation, il expole les Hollandois aux mêmes reproches, par le récit d'une infinité de violences qui la servérient contre les Indiens (1), fous le double prétacte de quelques hoftlités qu'ils avoient efflyées à Palimbam, de de chercher, dans tous les Baitimes, qui tomboient entre leurs mains, des marchandifes qui appartinflent aux Portugais. Ces couries & ceramines, qui durreient environ deux ans, contribuent beaucoup i leur faire une riche eargaifon, avec laquelle ils retournérent en Hollande vers la fin d'A-viil 1608.

(b) Pag. &t & fuiv.

(i) Tout le refle du Journal en eff rempli.

MATEURS.

1 6 0 5.
Introduction.

Vojage de Corneille Matelief aux Indes Orientales.

N a vû jusqu'iei les Hollandois établis à Bantam, par la reconnoissan-ee que eette Ville devoit à leurs serviees ; maîtres des Commerces de Banda, d'Amboine, de Ternate, de Tidor, par l'expulsion des Portugais; lies par des Traités avec les Rois de Calecut, de Johor, de Bisnagar & quantité d'autres Princes; occupés à s'ouvrir l'entrée de la Chine par leurs négociations fecrétes & par leur adreffe à profiter des événemens; prefque toûjours supérieurs aux Portugais par les armes, & beaucoup plus habiles ou plus heureux dans toutes les entreprises de Guerre & de Commerce. Tant de fuccès ne peuvent passer néanmoins que pour les premiers essais d'une Compagnie, qui comptoit à peine trois ans depuis sa véritable origine. Pendant que ses Amiraux & ses Facteurs jettoient les fondemens de sa puissance dans les Indes, ses Directeurs s'oecupoient en Hollande à former de nouveaux plans fur ees heureuses opérations. Ils regardoient la haine des Portugais comme leur plus grand obstacle. Ce n'étoit pas affez de les avoir humiliés. Leur ruine étoit jurée à la Bourse d'Amsterdam, & toutes les Flottes qu'on verra partir désormais du Texel, contribuéront par quelque entreprise éclatante, à l'exécution de ce projet. Si la fortune paroît quelquefois leur manquer, le eourage & la prudence ne les abandonnèrent ramais.

Nouvelle Flotte & fes forces.

Matelief met les Portugais à l'épreuve aux lifes du Cap-Verd. "CO.R. RILLE Matalist (a) füt choift, en 1605, pour commander en qualité d'Amiral, une Flotte d'onze Vaifleaux, montée d'environ quatorze cens hommes (b). Quioique l'Auxeur du Journal n'explique pas quelles étoient particulièrement sei nitructions (c), on recueille de fon récit que les deux principales portoient Fordre d'attaquer les Portugais fur terre d'ûtr mer , & de faeiliter l'ouverture du Commerce à la Chine. Les fifles du En-Dverd d'Afannbon avoient insultée blus d'une fois le pavilijon Hollan-

(a) Il est ficheux que les Auteurs des emge. Les fraix de l'équipement montolent Journaux ne fusient pass mieux comoditre à près de deux millions. Les tous ces braves Hollsmobin, autquele on ne geut refuter la qualité de grande bommes. Il es un Confeil, sit jurer à tout le monde de (b) Le Vailiqua Amiail à nommoit [O- les trait frequiex de de les cactures].

dois. Matclief ayant mouillé le 4 de Juillet, dans la rade de l'Ille de May, réfolt et y metre à fépreuve la diffontion des Habians. Il fit décendre cent cinquante hommes, qui lui amenérent le lendemain, un vicillard Portugais, banni pour un meurtre, mais à qui l'age é fon chainent embloient avoir infipire de meilleures inclinations. Il étoit chargé d'offirir, aux Hollandois, la paix de des rafrachifemens de la part de Gouverneur. L'A-miral lui répondit qu'il dépendoit des Habians de n'être pas infuléts; qu'il ne leur demandoit de l'eau de set vivres qu'à des conditions raisonnables; mais que fi fes gens récevoient la moindre infulte, il ruineroit l'Ille & festion patier au fid d'êpé de ceux qui auroient le mailleur de s'y trou-

MATELIEF. 1605.

Les Infolaires deviennent traitables.

ver (d). La Flotte devoit féjourner quinze jours dans cette rade, pour y attendre deux Vaisseaux, qui étoient partis les derniers. Matelief fit faire pendant la nuit huit feux dans l'Isle, & le lendemain quinze ou seize, pour ôter aux Portugais de S. Jago, la connoissance de son dessein & de ses forces. Obfervons, pour expliquer cette conduite, que c'est un ancien usage, dans l'Isle de May, d'y faire autant de feux qu'on y voit relâcher de Vaisseaux, afin que sur cet avis, les Insulaires de S. Jago prennent des mesures, soit pour l'attaque ou la défense. Comme l'intention de l'Amiral n'étoit pas de chercher querelle, & qu'il auroit même regreté d'être interrompu dans de plus grands desseins, il ne permit à ses gens d'aller à la chasse aux boucs, qu'avec une escorte bien armée (e). On tua bien mille de ces animaux; mais ce n'étoit pas un excellent mets. La fécheresse, qui règnoit alors dans l'Isle, les rendoit moins bons qu'ils ne font ordinairement. Vers la fin du mois d'Août, lorsque les vents du Sud commencent à soufier, & qu'ils amènent de grandes pluyes. l'herbe croît dans ces Isles, les boucs s'engraissent. & l'on en tue beaucoup au mois de Décembre, pour les faler & les envoyer à Madere. Les peaux se transportent en Portugal. Dans les bonnes années, on en tue quelquefois près de douze mille (f).

Effet de les

Ce ux qui allèrent à la chaffe trouvèrent un petit Village d'environ vingt maifons, mais fana sucun habitant. Un peu plus loin, is rencontrèrent deux femmes Négres, qui leur dirent que tous les autres Infoliaires i/cuient retirés dans les montagnes. L'Amiral, affec content de leur tranquillité ou de leur frayeur, partit le 18 de Juillet, fans aucun deffein de chercher des ennems ils faciles à diffiger. Cependant ayant trouvé les vents du Sud par les onze degrés, quoique ceux qui partent de bonne heure de Ilollande ne les trouvent ordinairement que par les deux, trois ou quatre degrés, il fe vit jetté dans le Golfe d'Afraque, d'où fe remettant tantôt a alarge, tantôt à louvoyer, toijours dans la crainte de donner fur les bancs , il paffa la Ligne le 25 d'Août, & le 27, il fe trouva devant l'îlle d'Annobon. Il réolbit d'y relicher, quoiquil n'en elt pas eil deffein. Le forbut

(d) Journal de Matelief, pag. 192 & fuiv.

(e) La Relation dit, que l'Amiral étant informé que huit jours auparavant on avoit amené vingt hommes de S. Jago, à bord d'une Bar-

que qui avoit été prife fur les François, il eut foin de ne laiffer aller perfonne à terre qu'avec des armes, & en nombre suffiants pour se désendre. R, de l'A. A. (f) Pag. 193.

MATERIEF. 1605. L'Amiral reláche-maigré lui à l'Ifle d'Annobon.

commençoit à fe répandre dans tous les Vaisseaux. Quelques-uns avoient besoin de lest. D'ailleurs la vûe de cette lise, où les Holiandois avoient effuyé tant d'outrages & n'avoient jamais rien obtenu que par la force, renouvella dans le cœur de Matelief tous les ressentimens qu'il avoit étouffés au Cap-Verd (g).

Le entra dans la rade le 7 de Septembre. Une chaloupe qui se rendit au rivage lui rapporta que les Infulaires avoient pris l'épouvante & s'étoient retirés dans les montagnes. Ils y avoient emporté jusqu'aux ornemens de leurs Eglifes. Cependant on avoit vu un corps d'environ cinquante Négres, commandes par deux Blancs qui avoient offert avec beaucoup de moderation tous les rafraîchissemens qui se trouvoient dans leur Isle. Mais ils demandoient aufli que les Habitans ne fussent point insultés. & qu'on ne fit aucun tort à leurs bananes ni aux arbriffeaux qui portent le coton (b).

L'AMIRAL donna ordre, à tous les équipages, de prendre de l'eau & de la pierre; avec la précaution néanmoins de faire garder l'aiguade par un détachement de trois cens hommes. Il fit dire au Commandant que s'il ne vouloit pas que les Hollandois se répandissent en troupes dans son lile, il falloit qu'il envoyât lui-même fur le rivage, les provisions dont la Flotte avoit

Opinion que les Portugais infoirent aux Negres.

besoin. On vît venir aussi-tôt des semmes, qui apporterent toutes sortes de fruits. Un jour de Dimanche, il fe fit à terre deux Sermons, auxquels quantité de Négres & de Mulatres eurent la curiofité d'affifter. Ils furent etonnés de l'attention qu'ils remarquerent dans l'auditoire, ... fur-tout d'en-, tendre parler de la foi en J. C. & de fa mort fous Ponce Pilate; car ils , étoient persuades, comme ils le dirent ensuite à l'Amiral, que lui & tous, fes gens étoient Luthériens, qu'ils croyoient au Diable & l'adoroient, & " qu'ils ne connoissoient pas même le nom de Dieu & de J. C. " (i). Matelief ayant retenu deux des principaux Negres à diner avec lui, le Gouverneur Portugais en parût mécontent, & s'en plaignit comme d'une demarche qui pouvoit lui devenir fort nuifible. Ce reproche fit connoître avec quelle hauteur il traitoit ces Infulaires, & qu'il n'auroit pas été difficile de les porter à la révolte. On tira d'eux, dans l'espace de huit jours, plus de deux cens mille oranges, & foixante-feize porcs, qui ne coûtérent chacun qu'une chemife ou un chapeau, c'est-a-dire, la valeur de trente sous. L'Amiral fit présent au Gouverneur d'une pièce de velours des Indes, qui lui inspira tant de reconnoissance, qu'après avoir promis de ne plus insulter les Vaisseaux de la Nation Hollandoise, il ajouta qu'à l'avenir il auroit moins d'égard pour les ordres de fon Roi, & plus d'attention pour ses propres intérets (k). Ainfi les Hollandois commencerent à fe flatter que l'Isle d'Annobon deviendroit une rétraite paifible pour leurs Vaiffeaux.

Le Gouver. neur d'Annobon se laisse gagner,

ILS remirent à la voile le 15 de Septembre. Le 7 d'Octobre, on cût

(g) Mr. Prevost lit de bien loin dans le cœur de Matelief. Le Journal ne die rien de fes reffentiment, & s'il en eut. Il les etsuffa encore icl., puis qu'il en partit fans commettre la mointite holfilité, & qu'au contraire, il s'acquit l'amitié du Gouverneur Portogais par ses présens. R. d. E.

(b) Pag. 195 & 196. i) Pag. 196 & 197. Cette opinion ne differe pas beaucoup de celle qu'ont les Catholiques Romains des Protestans, en Espagne, en Portugal & en Italie. R. de l'A. A. (k) Pag. 197,

la vuë de l'Isle de l'Ascension & le 21 de Novembre, on doubla le Cap des Aiguilles. Les vents de Sud-Est, qu'ils trouvèrent trop tôt, les avant empéchés de relâcher à l'Isle de Romeros, ils mouillèrent le premier de Janvier 1606, à la rade occidentale de l'Isle Maurice, où il rencontrèrent l'Amiral Van der Hagen, qui étoit parti de Bantam depuis un mois. Matelief apprit de lui l'état des affaires des Indes, c'est-à-dire, la prife des Forts d'Amboine & de Tidor, l'alliance des Hollandois avec divers Princes, furtout avec le Samorin de Calecut, auquel Van der Hagen s'étoit engagé à donner du fecours par mer pour s'emparer de Cochin, à condition que cette Place seroit remise entre les mains des Hollandois. A l'égard de Malaca, qui faifoit le principal objet du Voyage de Matelief, quoiqu'il tînt encore ses vues secretes. Van der Hagen ne lui donna point de nouvelles agréables. Il lui avoua qu'avec tous ses efforts il n'avoit pû trouver le moyen d'y faire une descente; qu'André Furtado de Mendoza, qui y commandoit depuis six ans, avoit commencé à fortisser la Ville & l'avoit munie de remparts; que dans la dernière revûc fes Troupes montoient à huit mille hommes; enfin que les Portugais paroissant tourner tous leurs foins à la défense de cette Place, il fallois en attendre une vigoureuse résistance. Il ajoûta que Furtado s'étoit crû affez fort pour déclarer la guerre au Roi de Johor,

MATELIFI, fairs s'ouvrir encore fur fes vûes, fe contents d'annoncer un grand deflicie, par des prieres générales qui l'ordonna fur tout fa Flotte. Il leva l'ancre le 29. Deux-mois d'une heureufe navigation le rendirent à la viée de Cho pi Achini, alons I'llife de Sammarta. Et, fe trouvant fi proche de l'objet de fa committion qu'il ne pouvoit differer plus loig-stems à expliquer, i'ent que la produce l'obligate di quelpeus protentions, parce que les équipages ne s'eant engages qu'il fevrir fur mer, d'in e-pouvoit ques, qu'il avoit lichées comme en hazard, svoient dejle excité des nutrmures (m). La craince de trouver une réfutance ouverer, le fit recourir de éte voyes indirécte, qui lit résultient. A beite d'employer l'autorité pour

déclarer fes ordres, il fit publier les deux articles fuivans:

allié des Hollandois, & qu'il le tenoit actuellement affiégé (1).

"Que l'article du Réglement (n) qui n'attribuoir aux équipages que quatre pour cent du burin, ne feorit entendu peu du burin hair fur mer, a care feroit pas tiré à conféguence pour ce qui fe féroit par des ordres particuliers qui pouvoient être coutenus dans des infirmètions feroites à cregarde la terre; que par cette raifon, on ne s'arrêteroit pas à ce qui pouvoit avoir été régle pour le pillage, fous quoi l'on comprendroit ur, ce qui pourroit être pris, de qui feroit de qualité à pouvoir vietre raifon.

nablement compris-

, Que fil'on pouvoit prendre d'affaut la Ville de Malaca, elle feroit abandonnép aupillage, fluvant les loix de la guerre; mais que fi elle fe rendre par un l'auté; la Capitulation fe faifant fuivant l'état des affairs rass, on ne laifferoit pas de faire, un fi bon part aux équipages qu'ils auvroitent lique d'étre contens, ganis que de Jeur côte. Ille d'étre contens, ganis que de Jeur côte. Ille d'étre contens, ganis que de Jeur côte. Ille froient obligée à

(1) Pag. 198 & 201, (m) Pag. 201, (n) Il fe nomme l'Anykel-brief.

MATELIEF.

Rencontre de Matelief & de Van der Hagen. Instruction fur l'état des

Indes.

Politique de Matelief pour disposer ses gens à l'obésssance. MATELIEF.

" l'avenir d'observer la discipline militaire, telle que l'Amiral la jugeroit " nécessaire pour l'exécution de ses projets ( »).

"Ces promelles, qui etabilificient la récompentil avant que de propofer le travail, fiurent entendues & acceptées avec beaucoup de fatisfaction. Enite, à la prière de tous les Capitaines, l'Amiral accorda un pardon genéral de toutes les fautes qui pouvoient avoir été commilée, & ceax qui evicient aux fres obinents la liberté. Cette douceur acheva de aggart tout le monde (p). On remit à la voile; & le dernier jour d'Avril, toute la lemonde (p). On remit à la voile; & le dernier jour d'Avril, toute la flotte (q) le frouvaire raifemblée à une demis lieue de Malaca, l'Amiral

La Flotte arrive devaut Malaca. Premières bostilités.

Flotte (a) se trouvant rassemblée à une demie lieue de Malaca, l'Amiral ne balanca plus à montrer cette Ville, comme le lieu où il devoit faire le premier essai de son nouveau Réglement. Il sit armer aussi tôt les Chaloupes, pour attaquer quatre Vaisseaux, qui s'étoient échoués sous la Ville. aussi près qu'ils l'avoient pû. Ils surent pris sans résistance. On n'y trouva rien à piller, mais on les brûla. Une espèce de pétard, qu'on eût l'imprudence d'y laisser dans cet incendic, tua trois Hollandois & en blessa dixneuf. Quelques tonneaux d'arrack qui se trouvoient sur le même bord, leur avoient fait méprifer le peril. Ceux qui échappèrent fans bleffure en apportèrent quelques flacons à l'Amiral; mais il les fit jetter fur le champ dans la Mer, avec un reproche adroit, qu'il crût capable d'arrêter une autre fois leur intempérance: Quelle témérité, leur dit-il, de boire d'un breuvage que nos ennemis peuvent avoir empoisonné (r)! Les Vaisseaux qui furent détruits étoient, l'un, du port de quatre cens tonneaux; le second, de deux cens, & les deux autres chacun de cent-foixante. On tira inutilement quelques coups de canon de la Ville, fur ceux qui avoient été chargés de cette expédition. Le foir du même jour, l'Amiral fit partir deux hommes dans une Chaloupe, pour aller porter au Roi de Johor, la nouvelle de son arrivée, & lui communiquer la réfolution que les Hollandois avoient formée d'entreprendre le Siège de Malaca.

CETTE importante entreprife, la première qui aît menacé l'Empire Portugais dans un de fes principaux établillemens, & qui fût accompagnée d'ailleurs, de plufieurs combats terribles entre les Flottes des deux Nations, mérite un détail que je n'accorde guères aux expéditions de cette nature (1).

Le Siège est déclaré. L'Autal ayint affemblé le Confeil général, ne diffimula plus qu'il avoir ordre d'employer touse les forces pour enlever aux Portugais, un de leurs plus importans boulevards, & pour y établir la Compagnie Hollandoife, for réfolite de àpprocher de la Ville jufqu'à la portée du moughet, & de commencer auffi-tôt à le canoner. Quelques obfervations avoient fait juger qu'à cette difface on feroit encore flut en ip braifs d'eau. Muis après étre avancé jufques fur deux braffes & demine, il fe trouva que les piècess de chemicalibre ne pouvoient exonce portre jufqu'ux mars. Cependant les plus

(a) Pag. 202.

(p) Ibidem.

(g) Sulvant De Faria, les Hollandois avoient onze Vaiffeaux & fept Gallotes, outet trois cens petits Bätimens des gens du Pays. A terre, lis étoient affilés par onze Rois volfins en perfonne, avec quatorze

mille hommer. Un peu auparavant, cet Auteur ne parle que de fept Rois & de cent cloquante Bildmens; mais en échange il leur donne feize mille hommes. Afte Perug. Vol. III. Part. 2. Ch. 6. R., de l'A. A. (r) Pag. 203. (r) Pag. 204. & fuiv. atoffes pièces portèrent dans la Ville, endommagèrent pluficurs maifons, & ruinèrent quelques parties du parapet. On tira aussi du côté de la Ville; mais le feul coup qui porta julqu'à la Flotte, fût un boulet de vingt-fept livres, qui entra dans un Vailfeau fans y caufer aucun mal. Un coup des

Hollandois donna dans l'Eglise de S. Paul, qui étoit celle des Jésuites (t). PENDANT que le canon jouoit, l'Amiral détacha quatre Chaloupes, avec ordre de visiter le côté septentrional de la Ville, & de chercher un lieu favorable pour la descente des Troupes. Son dessein étoit de s'emparer du geans. Fauxbourg. Mais le terrein fût trouvé fi moû, que cette difficulté parût difficile à furmonter. D'ailleurs deux cens hommes armés fe préfentèrent fur le rivage, & l'on découvrit autour des maifons quantité de paliffades, qui en rendoient l'accès dangereux. Matelief prit le parti de faire dreffer une batteric de deux pièces de vingt-quatre dans l'Isle Pulo Malaca, que les Portugais nomment liba das Naos, qui étoit plus proche de la Ville que les Vaiffeaux, dans la vûe d'envoyer deux Chaloupes, à la faveur de cette batterie, pour reconnoître le bout occidental de la Ville, & pour donner tout à la fois le change aux ennemis, en les rendant incertains du côté par lequel on se proposoit de les attaquer. Cette Isle n'est pas plus grande que la place d'Amsterdam, où la Maison de Ville est située, & n'est pas tout-àfait à la portée du canon de demi-calibre des murs de Malaca. On v mit trente hommes pour le service & la garde des deux pièces. Ceux qui étoient allés visiter le côté méridional de la Ville, ayant rapporté que le terrein étoit encore plus bourbeux que de l'autre, on revînt à l'idée de faire la descente du côté du Nord (v). Cependant lorsque tout y fût préparé, on remit en déliberation au Confeil, fi c'étoit le meilleur parti qu'on pût embrasser. Ceux qui ne l'approuvoient pas représentoient ,, que l'Armade " de Goa étoit attendue; qu'elle feroit affez nombreuse pour obliger les " Hollandois de lui opposer toutes leurs forces; que s'ils pouvoient la bat-", tre, Malaca, qui demeureroit fans fecours, ne feroit plus qu'une foible réfultance; qu'au contraire, si l'Armade paroissoit tandis qu'on feroit à " terre, il faudroit nécessairement se retirer, & laisser la Ville pour retour-" ner a bord; qu'il n'y avoit pas d'apparence que la Place se rendit, aussi

" supérieures qui viendroient attaquer la Flotte". Ils concluoient qu'on devoit attendre la réponse du Roi de Johor, & s'affûrer du secours qu'on pouvoit espérer de ce Prince, parce qu'on en recevroit peut-être affez pour furmonter les obstacles qui se présentoient, & pour faire tête à l'Armade; après quoi l'on iroit à l'affaut, avec plus de confiance au fuccès (x) CEUX qui se déclaroient pour la descente, convenoient qu'il falloit s'attendre à l'arrivée de l'Armade; mais ils prétendoient que le tems en étoit

" long-tems qu'elle attendroit du fecours; qu'en supposant même qu'on en " devint maître avant l'arrivée de l'Armade, ce ne pouvoit être fans s'af-" foiblir; & qu'on s'exposeroit par consequent, au risque de perdre & la Vil-", le & les Vaisseaux, puisqu'il ne resteroit pas affez de monde pour garder ", la Place, & pour se mettre en état de résister en même-tems, aux forces

(1) Pag. 203. (v) Ibiden. (x) Pag. 208 & 207. X. Part.

MATELIEF. 1605.

Préparatife

Ilha das

le Confeil des Hollandois.

MATELIEF. 1606.

incertain, & que peut-être n'arriveroit-elle que dans quatre ou cinq mois; que la Ville étant encore peu fortifiée par l'un de ses côtés, il ne falloit pas donner le tems au Gouverneur de la rendre plus capable de défenfe; que la plus grande partie de la garnison n'étoit pas composée de Portugais. mais de Négres, c'est-à-dire, d'ennemis soibles & timides, qui ne seroient pas beaucoup de réfiftance s'ils étoient pouffés fans avoir le tems de fe reconnoître; au-lieu que le délai pouvoit diffiper leur frayeur & ranimer leur courage; qu'au contraire les équipages Hollandois pouvoient fe rebuter & changer de réfolution; que loin de confidérer la garde de la Ville comme un obstacle à la défense des Vaisseaux, ils soûtenoient que la Ville serviroit elle-même à les défendre lorsqu'on en feroit en possession; que les Vaisseaux Portugais tirant plus d'eau que ceux de Hollande, ne pourroient s'approcher fi près des murs, & que fi l'Armade étoit affez forte pour obliger les Hollandois de se tenir sur la défensive, ils seroient toujours à couvert sous le canon de la Place; que fuivant les avis qu'on avoit déjà reçûs, le Roi de Johor n'étoit pas en état de donner de puissans secours; que si la descente ne se faisoit pas promptement, il ne falloit pas espérer qu'elle se pût jamais faire; enfin qu'il n'étoit pas certain non-plus, qu'après la défaite de l'Armade, la Ville se crût perdue & cessat de résister, parce qu'il n'y avoit nulle apparence, que si proche d'une Côte savorable aux Portugais, la victoire pât être affez compléte pour leur ôter les moyens de donner du fecours à la Ville par leurs Fustes & leurs Galères.

Réfolution du Confeil.

La pluralité des voix fût pour le premier de ces deux avis, & la descente fût differée jusqu'à l'arrivée des nouvelles qu'on attendoit du Roi de qui ne portèrent point jusqu'à la Flotte; & pour chaque coup l'Amiral en

Johor (y). Le jour fuivant, qui étoit le 2 de Mai, on tira quelques volées de canon

renvoya deux, qui cauferent beaucoup de défordre dans la Ville. Les Habitans brûlèrent leur Fauxbourg méridional, parce que la batterie qu'on avoit dreffée dans l'Ifle, leur fit juger que l'attaque se seroit de ce côté-la. Matelief avoit fait poster au Nord quatre Chaloupes à voiles, sur lesquelles ils tirèrent avec peu de fuccès. Cette garde lui avoit parû nécessaire pour couper le passage à quelques Pirogues, qui rasant la Côte, avoient trouvé le moyen d'entrer dans la Ville & d'en fortir. Il y joignit enfuite une grande Chaloupe à rames, qui prit une Pirogue chargée d'Indiens, dans laquelle on ne trouva que deux pierriers de fonte & deux hallebardes. Mais les hommes qu'elle portoit s'étant jettés à la Mer, on en retira un Négre bleffé, qui se disoit pêcheur & qui sût mené à bord de l'Amiral. Il raconta que le canon avoit tué dix hommes dans la Ville, & qu'il en avoit bleffé d'autres; qu'on attendoit chaque jour l'Armadé de Goa, avec le Viceroi & l'Archevêque, pour se remettre en possession des Moluques & combattre le Roi de Johor; que la Place étoit mal pourvûe de vivres, mais affez bien munie de canon & de pondre; qu'on n'y comptoit pas plus de quatre-vingt Portugais, & que le reste de la garmison, au nombre d'environ trois mille hom-

Informations qu'on reçoit d'un Négre.

mes

mes (2), étoit composé d'Esclaves & de Malais; qu'il ne refloit perfonne dans le Fauxbourg de Campossin, dont les Habitans s'étoient retirés dans la Ville, & que de tous les lieux voisins on y avoit porté quantité de mar-

Materier.

chandifes (a)

Le 5, deix Pirogues de Johor, qui en étoient partics depuis eiuq jours, fe préfentéren à l'Amiral. Elles étoient commandées par le Sabanhar de Sincepura, qui fenommoit Seri Raja Nagara. Dans l'entretien quil ett avec Matelle, il luid que le Roi fon mattre syant appris qu'on avoit vi arriver devant Malaca, une Flotte qu'on ervoyoit Flollandoile, l'envoyoit pour sinformer de la vérite; qu'il avoit rencontré, dans fa route, la Chaloupe que l'Amiral avoit dépéchée à Johor; qu'aufli-tôt que le Roi la verroit partier, on pouvoit compare qu'il partitoit avec ving l'ufles ét trente Galères pour venir joindre la Flotte (b); & que pour haire cette heuxuel jontion par font apport, il alloit retourner vers e Prince avec fes deux Pirogues. Il confirma auffi ce qu'on avoit appris de l'Armade de Goa & de delfiels du Viceroi, qui la commandoit en perfonne (c).

Le Rol de Johor députe à la Flotte.

Le lendemáin, deux barques, chargées d'Iñdiens, ayain paffé au Sude batteries, entrèent dans la Place à la vice de Hollandois. Elles fürent fiviveis le foir de deux autres, qui ne pafferent pas moins heureufement. Les afliéges en firent célater leur joye. Ces pettis listimans revenoient de Pahan, où ils avoient evenoyeis avec de Ambaffadeurs, pour faire relatent europea de envoyeis avec de Ambaffadeurs, pour faire relatent evenoue de la comparation de la com

Renfort qui arrive aux affiégés,

L. A. Chaloupe que les Hollandois avoient envoyée à Johor, revint le 13, avec l'agréable nouvelle du départ du Roi, qui devoit amener dans quatre jours, toutes les forces qu'il avoit pû raffiembler. On remit à l'Anirial une lettre de ce Prince, qui avoit été traduite par les Hollandois établis dans fà Capitale (e). Elle confirmoit de fi belles promeffes. En effec, on vitp activation de la confirmoit de l'activation de l'activa

Le Rol de Johor joint la Flotte Hollandoife.

(2) Saivant De Feria, il n'y avoit guétre plus de cent Portugais dans Maleza, pour oppofer aux grandes forces que les Hollandois avoient amenées devant la Ville; mais lis étoient commandés, ajoûte l'Hillorien Portugais, par le grand Furtado, qui tient à juite lutre, un des principaux rangs parmi les Héros Portugais, R. de l'A. d.

- (a) Pag. 209. (b) Pag. 210.
- (a) Did. (d) Pog. 211.
- (e) L'Auteur du Journal la rapporte, comme un thre d'honneur pour les Hollandois: "Le Roi de Johor Raja-Zabrang fa"lue l'Amiral & lui fouhaite un bon fuccès dans fes entreprifes. Vous, Sieur Ami"ral, qui avez été envoyé par le Roi de Hollande pour combattre nos ennemis &
- de weint de filoin siere von Comparisten, von copporte à la rymaile que les Portugair exercent dans ces Pays, de mêsus parties de la resultation de la res

" les vôtres; puiffiez vous, ainsi qu'il arri-" vera infailliblement, faire voler vôtre ré-" putation dans tout l'Univers, selon que

vous le méritez, pour n'avoir pas craint

Λ23 2

MATELIEF. 1606.

roître, le 17, les Galères & les Fustes de Johor, montées d'environ trois cens hommes, la plûpart Esclaves. [Le Roi se trouvoit à bord de sa Flotte. C'étoit le même Raja Bonfu, ou Zabrang qui avoit envoyé des Ambassadeurs en Hollande, avec des préfens pour le Prince Maurice. Son nom étoit déja cher aux Hollandois, par d'anciens fervices qu'il avoit rendus à leur Nation (f). ] Mais l'Auteur du Journal s'arrête ici à quelques éclaircissemens, qu'il croit nécessaires pour faire entendre la fuite de son récit.

Caractère de oc Monarque et de fes frères.

LE feu Roi de Johor étoit un Prince belliqueux, qui avoit fait souvent la guerre aux Portugais. Il avoit laissé quatre fils, dont l'aîné, qui se nommoit Jan de Patuan (g), occupoit le Trône des Malais; homme de peu d'esprit, dont les uniques occupations étoient de dormir jusqu'à midi, de manger en fortant du lit, de se baigner, & de boire le reite du jour jusqu'à s'envyrer. Il fe reposoit de tous ses devoirs sur le Raja Zabrang (b), sans vouloir prêter l'oreille à ce qu'il croyoit capable de lui caufer de l'inquiétu-

Second Prince.

de. Lui propofoit-on quelqu'affaire? il feignoit de ne pas entendre. On lui demandoit trois & quatre fois quelle étoit sa volonté, sans pouvoir vainere l'obstination qu'il avoit à ne rien répondre. Le Prince, second fils du même pere, mais d'une autre femme, se nommoit Raja-Siacai, c'est-à-dire. Prince de Sincai, qui est un fief relévant de la Couronne. Il avoit époufé une fille de la Reine de Patane; mais fes qualités naturelles répondant mal à sa naissance, il résidoit continuellement à Siacai, & ne venoit presque jamais à Johor.

Troisième Prince.

LE troifième Prince de la Maison Royale de Johor étoit le Raja Bonfu. qu'on nommoit alors Raja Zabrang ou Sabrang, qui fignifie, Roi de l'autre côté. parce qu'il faifoit fa réfidence & qu'il exerçoit l'administration du côté de la Rivière qui est vis-à-vis de Batusabar ou Batusautter, Ville considérable ou

" de Roi fur la terre qui put me rendre les .. fervices que le vôtre m'a déjà rendus. le " vous envoye Tatfe . Amar & Tatfe . Camar ", pour vous avertir que j'irai vous joindre, s'il pialt à Dieu. Je fais raffembler mes , rameurs des qu'ils feront venus je ne ", rameurs; des qu'ils teront venns, je ne différerai point à partir. Si j'avois deux , Gaiures prêtes, je m'y embarquerois dès ; ce moment. J'attens aussi piosieurs ban-; tins, & je vous les enverrai incesamment. " Je retiens ici vos deux Envoyés, pour , vous les remener dans ma Galere. Nous " nous rendrons ensemble auprès de vous " & nous travaillerons tous à mettre vos " desseins en exécution. Son Excellence " m'a fait tant d'honnenr, que je n'en puis ,, jamais affez marquer ma reconnoissance. Enfin je vous fuis tellement obligé & à , tous ceux qui font venus pour nous sf-" franchir, que je crains de ne pouvoir vous " récompenser d'un si grand service , n'étant

" Roi que d'un peuple qui est bien pauvre(z)". (f) Mr. Prevoît, par un défaut d'atten-tion, fait icl Roja-Zabrang, Général de la Flotte & il dit, que le Roi fe trouveit aussi à bord, comme si le Roi & Raja-Zabrang étoient deux perfonnes différentes. Nous avons corrigé ce puffage & quelques autres pareils fur le texte même. R, de l'A. A.

(g) li paroît que c'est un têtre plutôt qu'un nom propre (2). (b) C'est apparemment par cette raison,

que leRaja se donne lui-même, le titre deRoi de Jober , dans la lettre qui est rapportée cideffus: Mais Mr. Prevoit ne fachant com ment concilier ce point avec le droit de Jan de Patuan, avoit fupprimé de cette lettre . le nom de Raja-Zahrang, que nous avons rétabli. D'ailleurs ce Prince pouvoit être con-fideté comme Roi de Johor par sa résiden-ce, mais dépendant de Jan de Patuan. R. de l'A. A.

(1) Puisque Mr. Prevolt fair tree que de copier cent leuze, nous avans aft devoiry rétablir quelques air-Gances Qu'il avoit omifes, R. d. E.

(2) Faintys le nomme . Sarratás sjeb III., & die qu'il evoir pris le dire de Fang di Perreban, R.d. L.

MATELIEF.

il avoit une Forteresse & des Sujets, quoiqu'il relevât de Jan de Patuan. Il étoit âgé d'environ trente-cinq ans, d'une taille moyenne, le teint presque blanc. Ses qualités dominantes étoient la discrétion, la douceur, la patience, l'activité, & sur-tout cette prévoyance qui fait pénétrer dans l'avenir & pourvoir à tous les événemens. Il auroit été capable des plus grandes affaires si son pouvoir eut répondu à ses lumières. En un mot, il méritoit de porter la Couronne. On lui auroit vû de l'attention pour récompenser les fervices, & de la reconnoissance pour les secours qu'il recevoit des Hollandois. Son respect ne s'étoit jamais relâché pour son frère, qui de son côté marquoit pour lui beaucoup d'égards, quoiqu'il ne pût voir fans ialousie l'estime dont il étoit en possetsion. Le quatrieme Prince, fils d'une troisième femme du feu Roi, se nommoit Raja-Laud, c'est-à-dire, Roide la Mer. Tout son mérite consistoit à prendre du tabac, à boire de l'arrack & à mâcher du bétel. Il auroit mérité, suivant l'expression du Journal, d'etre précipité dans la Mer dont on le nommoit Roi. L'yvrognerie, les plaifirs des fens & le meurtre, faifoient toutes ses délices & son unique occupation. On auroit crû, dit encore l'Auteur, que c'étoient trois sciences qu'il avoit apprises pour les professer (i). Les Courtisans se formant presque toûjours sur leurs Princes, la Cour de Raja-Zabrang étoit fort différente de celle des trois autres.

Quatrième Prince de Johor.

"MATERITET fe mit dans la Chaloupe pour aller au-devant de Raja-Zabrang & le fir falleur de phileure décharges de fon artilleire. Ce Prince, qui faitoit les honneurs au nom de fon frère, reçut fort civilement les Holandois & fit prefent à l'Amiral d'un poignard orné de quelques piercries. On parla du Siège. L'Amiral voulût (şavoir que fond il pouvoir faire fut le fecours ut Roi. Mais au-lieu d'un er ponde potitive, ce Prince repera pluteurs fois qu'il étoit un Roi pauvec; qu'il feroit tout cequi froit en fon la joba qu'il avoir, pas ed d'autre raifon que la puuvrecé, pour demander du fecours au Roi de Hollande; & que viil cât cit affice puillant pour combattre les Portugais, in l'autoir pas ed bédoin d'implore l'affittane d'autrui. L'Amiral ceffa de le prefier, & fe réduifit à parler des conditions. Chacon fe défendit d'abord de faire les premières ouvertures. Enfin Matefier, comme force de s'expliquer, demanda que la Ville demeuria aux Hollandois, pour y écabit leur Commerce & la fortifier, four fautoire d'un Gouver-Roi tout le refle du Pays, à condition qu'on fe préteroit des fecours mutuels (1).

L'Amiral fe rend fur la Floste du Roj de Johor,

Le Kol répondit que s'il ne devoir pas demeurer maître de la Ville, il lui importoir peu qu'elle fût enlevée aux Portugais ș quâ l'égard du Paya voifin il en failoit peu de cas, parce qu'il avoit vingt fois plus de terresque fe Sujets n'en pouvoient occuper; que la propolition qu'on lui faiotir n'étoir pas digne d'une Nation qui étoit venue pour le fecourir; que l'unique avantage qu'il en pouvoir (fréérer, feroit peu-tre d'avoir de bons voifins,

au-

(i) Pag. 215 & précédentes.

(k) Pag. 216. Ces sucours devoient être

A 2 a 9

Controlly Goo

MATELIEF. 1606.

au-lieu qu'il en avoit de mauvais ; expérience qui dépendoit de l'avenir . puisque les Hollandois pouvoient n'être pas tels qu'ils paroissoient, & reffembler même aux Portugais, à la parole desquels on ne pouvoit prendre aucune confiance; qu'il s'étoit flatté mal-à-propos qu'on venoit à fon fecours, puisqu'on exigeoit qu'il affiftat lui-meme des étrangers pour leur livrer fon Pays; c'est-a-dire, pour lui donner des maîtres moins connus que ceux qu'il avoit dejà; fans autre espérance pour lui que le hazard de se procurer de meilleurs voifins; qu'il laissoit à juger aux Hollandois mêmes, fi cette proposition étoit juite, lorsqu'ils faisoient prosession de ne vouloir pas usurper le bien d'autrui, & que se plaignant sans cesse de l'injustice des Portugais, ils n'avoient pas d'autre raison pour leur saire la guerre.

Subtilité de Raia . Zabrang.

L'AMERAL, surpris de trouver tant de subtilité dans ce Prince (1). lui demanda quel feroit donc le fruit que les Hollandois pourroient tirer de cette guerre, après avoir fait tant de dépenses pour le secourir. " Je vous donnerai, repliqua le Roi, une place pour y bâtir une maifon. ", Le Commerce vous fera libre, & vous ferez affranchis des droits & des "impôts ". Matelief s'efforça de lui prouver que cet affranchissement de droits étoit une faveur médiocre, parce qu'on apportoit très-peu de marchandifes dans fon Pays; qu'à l'égard d'une place pour bâtir une maifon, c'étoit un présent qu'il pouvoit faire à ses ennemis mêmes, s'il en avoit de Marchands, parce qu'il en partageoit toujours les avantages; que les Rois de Bantam, d'Achin & de Ternate, dans les Etats desquels il y avoit beaucoup plus de profit à tirer du Commerce, avoient accordé aux Hollandois des places & des maifons fans avoir reçû d'eux aucun fervice; & qu'au-refte il ne démandoit rien qui appartint aux Rois de Johor, puisqu'ils n'avoient pas bàti la Ville de Malaea & qu'elle étoit l'ouvrage des Portugais; qu'on ne leur demandoit que le terrein, le reste n'étant pas leur bien & ne leur ayant rien coûté (m).

Sa demande puérile.

CETTE conférence dura long-tems, avec la même chaleur. Enfin le Roi défespérant de se faire céder la Ville, consentit à la laisser aux Hollandois; mais il ajoûta qu'il y vouloit mettre une condition. L'Amiral promit fur le champ de l'accorder, pour peu qu'elle fût raisonnable & qu'elle dépendit de lui. Sur cette promesse, le Roi tira Matelief à part avec l'Interpréte. & demanda que la Flotte Hollandoise accompagnat la fienne à Achin, pour en chaffer le Roi. L'Amiral lui répondit que les Hollandois étant en paix avec le Roi d'Achin, cette demande bleffoit la raifon & l'équité; mais que fi le Roi d'Achin lui déclaroit la guerre, les Hollandois s'engageroient volontiers à l'assifter de tout leur pouvoir, après avoir fait néanmoins tous leurs efforts pour rétablir la paix entre les deux Etats. On s'en tînt

(1) Dans un Prince ennemi de toute forte d'opplication, dit Mr. Prevoit, qui croyant toujours que c'elt Jan de Patuan, cet Au-tomate dont on a vu le Portrait ci-deffus, communique sa propre surprise à l'Amiral, lequel, suivant l'Auteur du Journal, étoit perfaitement inffruit du manège de cette Cour,

par les Ambaffadeurs de Johor qu'il y avoit ramenés de Hollande. Mir. Prevolt ne fe fouvient plus lei de l'actif & délié Roja - Zabrang, le seul avec qui les Hollandois eus-sent à faire. R. d. E.

(m) Pag. 215. & fulv.

MATALIET. 1606. Conclusion du Traité.

à ces termes, (&le 17 de Mai, Ion dreffià bord de l'Amiral, un Traife (n) quin e fit ligned qui bout de quelque tems par les deux Rois. Cependant on ne é occupa plus que des preparatifs de la defeente, & l'Amiral delivra à Raja-Zabrung, la Lettre & les prefichen de l'rince Maruice, qui confifioient en un fuill loug, un double pitholet, garni de perles, deux autres pitholets, un fabre de une pertuilance. En meine cems il lui renit de la part des Directeurs de la Compagnie, un harnois d'armes, fix pertuilancs

(n) Quoiqu'il foit devenu Inutile par l'événement, on ne peut fe diffenfer de la donner place lel, pour fifre connoître quel étoit alors l'esprit des Hollandois. On y verra que leur établissement de Batavia ne été que leur pis-aller, après avoir manqué

un autre plan. I, Promet le fieur Amiral, au nom de Leurs Nobles Pulsfances les Seigneurs Eints Généraux des Provinces - Unles , fur la requiste du Rei, de lui aider à prendre la Velle de Malaca fur les Portugals leurs ennessis communs, chacun employant toutes fes forces nour les en chaffer; & lorique la Ville fera prife, elle sera & demeurera en propriété aux Seigneurs Etats Généraux, à perpétuité, dans l'état où elle se trouve, avec murs & remparts; libre & franche de toutes charges. fans reconnoître aucun autre Souverain, ledit Rol la cédant par ces présentes, pour récompense de scrvices & de fraix de guerre. Tout le Pays qui l'environne & fera reconquis, fera & demeurera fous la domination dudit Roi , à condition que lesdits Seigneurs Etats, ou le Capitaine établi de leur part dans la Ville, voulant la faire forther plus qu'elle n'eft, pourront prendre autant de terrein qu'il en faudra pour l'exécution de leur

projet.

2. Lefdits Seigneurs États pourront prendre dans tour le Pays de l'obélilance du Rol, autant de bois qu'il en fera befoin pour l'entretien de la Ville & pour la conilruélion des Vailfeaux.

3. Tous les vassaux desdits Seigneurs pourront déenarger leurs effers dans la Ville, y faire venir leurs Vassisaux, de quelque part que ce soit, sans que le Roi ait rien à dire ou à prétendre, soit de droits d'entrée & de fortie ou autrement.

4. Le Roi ne pourra permettre qu'intenna Hollandois ou Européens, maintenant vivans ou leur poliérité, trafaquent dans fes Eaus, s'ils n'en ont permiifion du Gouverpeur de Malaca; & ceux qui ôféroient pourfauvis & traftés en encrealisson, feront pourfauvis & traftés en encrealisson.

5. Il fera permis au Roi de rebitir & repeupler le Fauxbourg de Campeelin, qui vient

d'être brâlé, en y demeurant le maltre & gouvernant les Habitans à fon gré. Il y pourra faire la réfidence. Il le pourra fortier, & lefdits Seigneurs feront tenus de

l'aider pour celà de leur confeil

6. La Ville étant prife, tout le canon qui fe trouvern dans les murs demeurera au Rey, qui à l'inflant en pourra faire callever la moitié; & l'autre moltié reflers dans la Place pour fa défenfe, jufqui-lec qu'il y alt été pourvû par lefoits Seigneurs l'états.

7. Tour ce qui fera trouvé dans la Ville, foit marchandiles, argent, denrées éc., demeurera pour une moité aux Sujets deldits Seigneurs Erats, fervant fur la Flotte, &

l'autre moltié demeurera au Rol.

8. Les marchandifes qui "appartiendront
pas aux Sujeus de folis Seigneurs Estas, frront
déchargées dans le Fauxbourg, ou ailleurs
dans les Pays du Rol, & Ics vasflaux defolis
Seigneurs Estas auront la liberté d'aller les
y acheter comme les autres & de les porter dans la Ville.

9. On s'affiliera mutuellement dans toutes les entreprifes que les uns ou les autres feront contre les Portugais & lea Efpagnols. Si l'une des deux Pardes veut faire la guerre à d'autres ennems. I autre Partie ne fera tenue de l'affilier que défensivotes.

 Ancune des deux Parties ne fera la paix avec le Roi d'Espagne que du consentement de l'autre.

rr. Si quelqu'un caufe du feandate pour fait de Religiou, il en fera fait plainte à fon. Souverain, qui l'en fera punir, tant d'un côté que de l'autre.

12, Si quelqu'un d'un côté à quelques prétentions contre ceux de l'autre, foit dettus exgibles ou autrement, le demandeur fera tenu de Luir appeller le défendeur devant fon juge nature.

13. Si quelque Hollando's qui auroit commis un crime, ou autrement malverfe, va se réfugier auprès du Roi de Johor ou de fet Soieta; & si quelqu'un des Sujeta du Roi se réfugier che les Hollandoits, on fera tenu de part & d'autre de livrer les fuMATERIEF. 1606.

& autant de harnois blancs. Ces présens étoient destinés pour le Roi de Johor, qu'on croyoit être ce Raja-Zabrang, parce que c'étoit lui qui avoit envoyé des Ambassadeurs en Hollande: Néanmoins comme Jan de Patuan étoit le Roi régnant, l'Amiral ne sçavoit d'abord auquel des deux donner ces présens; mais le Raja le pria de ne point se mettre en peine à cet égard, en l'affurant que tout ce qu'il feroit seroit approuvé par le Roi son frère (0). ]

Descente des Hollandois devant Malacs.

LE lendemain 18 Mai au foir, l'Amiral fit mettre à terre sept cens hommes, qui trouvèrent sur le rivage un corps de quatre cens Soldats, Négres & Portugais, affez bien armés, mais en si mauvais ordre qu'ils n'ôsèrent tenir ferme un moment. Les Hollandois les poufférent jusqu'au Fauxbourg, où l'Amiral s'étoit perfuadé faussement qu'il n'y avoit qu'une palissade, quoiqu'il fût environné d'une muraille de Talpa; c'est-à-dire, d'un mélange de terre & de petites pierres broyées ensemble, enduit de chaux par dehors, & d'une épaisseur que les boulets de demi-calibre ne pouvoient percer. L'Ennemi se retira derrière ce mur, & les Hollandois firent un rétranchement à cent cinquante pas, où ils drefferent une batterie de deux pièces de campagne qui enfiloient la porte. Ils l'avancèrent enfuite de quatre-vingt pas. Mais, la nuit suivante, ils perdirent six hommes & n'eurent pas moins de trente-trois bleffes. S'ils euffent mieux connu les chemins, ils auroient pû enlever tout ce qu'il y avoit de gens armés dans le Fauxbourg; car ils s'apperçurent le lendemain, que dans quelques endroits les bréches du mur n'étojent bouchées que de planches. Aussi les Portugais profitèrent-ils des ténebres pour se retirer dans la Ville, après avoir brûlé le Fauxbourg (p).

Difficultés oul diminuent les eférances de Amiral.

L'AMIRAL étant descendu le jour suivant, pour reconnoître la Place & visiter les travaux, sût surpris de trouver une grosse Rivière, qu'il étoit impossible de passer. D'un autre côte la Ville lui parût si forte, les murailles en si bon état & si bien flanquées de tours, qu'il sembloit que sans faire d'autre réliftance, les affiégés n'avoient qu'à tenir leurs portes fermées & tirer quelques coups de moufquet du rempart. Cette visite lui fit beaucoup rabattre du récit des Malais & de ses propres espérances. De sept cens hommes qu'il avoit débarqués, il en falloit renvoyer à bord cent cinquante, que leurs bleffures ou d'autres incommodités avoient déjà mis hors de service. La chaleur étoit extraordinaire. On ne pouvoit faire aucun fond fur le travail des Malais, qui fe croyoient morts au bruit d'un coup de mouf-

(e) Au-lieu de ce qui est renfermé entre ces deux crochets, l'Edition de Paris porte, que le Traité fut figne le 17 de Mai, quolque l'Original dife le contraire; & Mr. Prevost sjoute immédiatement après, d'autres conditions que le Roi avoit démandées, far ce que teut étoit dejà brûlé & dejoié autour de la Ville &c. Il est vrai que , suivant le Trai-té ci dessus, le Fauxiourg de Campaclin, avoit été brulé ; mais tout ce ravage autour de la Ville, ne peut guères s'entendre qu'après le Siùge, qui pour lors n'étoit pas encore com-mencé. Auffi n'est-ce pas dans ce tems-là, que ces nouvelles conditions fûrent demandées. Cet Article, que nous renvoyons à fa place

nsturelle ci-deffous pag. 389., vient affez à propos dans l'Original, où l'on trouve une feconde Convention jointe à la première & arrêtée seulement le 23 Septembre, après la levée du Siège. Mals en omettant cette dernière circonstance, Mr. Prevoit a fait un Anachronifine. L'Auteur Anglois à qui il n'a pas échapnume. L'Auceur Angiois a qui il n'a pas-cenap-pe, a crià au-reile, qu'on pouvoit ajoûter ici l'article des préfens, que Mr. Prevoît avoit l'apprimé, quoi-qu'il auroit pû en retirer de bons fervices, e'il eût fait plus d'attention à la différence que l'Auteur du Journal y met entre les deux frères Rois. R. d. E.

(p) Pag. 225.

quet, & qu'il étoit ensuite impossible de faire marcher. L'attente de l'Armade, qui se joignoit à toutes ces difficultés, & le danger qu'il y auroit eû pour la l'lotte à l'affoiblir davantage, firent regretter à Matelief d'avoir trop précipité fon entreprise. Mais l'honneur du nom Hollandois v étant engagé, il fit dreffer une batterie à la portée du moufquet de la Ville, moins pour battre en bréche, que pour démonter les batteries ennemies & ruiner des maisons. Le mur paroissoit à l'épreuve de ses pièces; & quand elles auroient pû l'entamer, on auroit rencontré la Rivière, qui est fort rapide, & qui n'ayant pas moins de deux cens pieds de large, formoit une barrière impénétrable depuis que les ennemis avoient rompu le pont (q). On ne lailla pas de pouffer les travaux & d'avancer beaucoup pendant la nuit. Les Malais commencèrent alors à rendre quelque fervice. Cependant ils prenoient la fuite à la vûe des armes à feu; & l'on ne pouvoit pas même obtenir d'eux de les garder, tandis que les Hollandois s'employojent au

travail (r). On planta sur la batterie deux pièces de canon de demi-calibre & deux autres pièces de dix-sept livres de balle, qui démontérent ceux de la Ville. Matelief, encouragé par ce fuccès, propofa au Raja Zabrang, qui avoit pris poste près de lui hors de la porte du Fauxbourg, de diviser ses Malais en trois troupes, pour les joindre à trois corps de Hollandois qui étoient commandés par trois différens Capitaines. Son espérance étoit de les animer, par l'exemple, à la garde & au travail, & de tenir les retranchemens & les redoutes continuellement garnis. Mais, à la moindre allar-me, ces foibles Indiens s'enfuyoient dans le dernier défordre, en criant de toutes leurs forces, les Portugais sont sortis. On n'en auroit pas engagé vingt peu de servià se tenir dans un corps-de-garde, s'il n'eussent eu avec eux quelques Hollandois pour les raffurer. Lorfqu'il étoit question de piller les Fauxbourgs, de porter le butin dans leurs Pirogues, de détruire & de brûler des maisons pour en prendre les cloux & le fer, il ne manquoit rien à leur ardeur. Elle alloit toûiours au-delà des bornes, & l'Amiral, qui vouloit quelquefois l'arrêter, crioit en vain pour se faire obeir. Il en fit des plaintes à leur Roi, qui ne faifant pas mieux respecter ses ordres, permit enfin qu'on les battît. Mais cette méthode acheva de les rebuter. Tantôt on avoit frappe un Orankaie, tantôt un Orambaie, tantôt ceux qui n'avoient commis aucune faute. Les plus coupables avoient toûjours été maltraités fans raison. D'ailleurs le Roi étoit logé à un quart de lieue de la Ville; & fi l'on avoit befoin de lui parler, on le trouvoit toûjours livré au fommeil ou à la débauche. [Il se rapportoit de tout au Raja son frère, & celui-ci lui ren-

MATELIEF. 1606.

Il démonte les batteries de la Ville.

Licheté des

Les Hollandois en tirent

(4) Ibid. & pag. 226, 227. (r) Pour confirmer queiques-unes de nos Re-marques précédentes, faus interrompre le récit des opérations du Siège, nous observerons dans cette Note que l'Auteur du Journal fait paroltre ici pour la première fois, Jan de Pa-. fur la l'iotte du Raja Zabrang. Il arriva le 20. de Johor. Son frère & l'Amiral étant alies

X. Part.

à sa rencontre, ce dernier après l'avoir salué, lul dit qu'il avoit remis su Raja, une Lettre & des Présens du Prince Maurice, & qu'il avoit fait un Traité avec lui. Le Roi lui répondit qu'il approuvoit tout ce que fon frère avoit fait, & la converfation en retta-là, parce que ce Prince parioit peu loriqu'il se trouvoit à jeun, R. d. E. (1) Add. de l'A. A.

voyoit à fon tour, les affaires qui ne lui plaisoient pas (1). ] Un jour que

MATELIES.

1 60 6.
Reproche
extravagant
qu'ils en recoivent, &
vive repartie
de l'Amiral.

l'Amira lui renouvelloit fer plaintes, le Bndahra, un des principaux OBEciert de la Cour (1), cêt la hardielle de répondre que les Hollandois avoient bien pris Ternate & Amboine fians le fecour des Habitans; qu'ils pouvoient prendre Malaca de même, & que pour lui il n'étoir pas venn pour fe battre, mais pour être fipcênteur du combat (\*\*). [L'Amiral lui repliqua qu'il étoir venn pour fervir le Roi; que fiu li, Bendahra; a refutioi te diuvre fon exemple, il n'avoit qu'à le déchare en préence de ce Prince, & que fi să Majelté vouloi le lui ordonner, il fiuntoi bien halfir de la lecur qui parleroient de la forte. Cette vive repartie plût infiniment à tous les autres Sciencurs qui haffident le Bendahara à caufe de fon arrogance (x).]

Il entreprend d'affamer la Place.

LES travaux ne laissoient pas de continuer. Mais l'Amiral perdant l'espérance de rétiffir par la force, entreprit d'affamer la Ville. Il fit jetter, avec beaucoup de peine, un pont fur la Rivière, par le moyen duquel il s'empara d'un bon poste, que l'Auteur nomme le Clostre, où il fit transporter quelques pièces d'artillerie. Il posa des corps-de-garde à toutes les avenues, pour empêcher que les Habitans ne pûssent tirer leur subsistance des déhors. Il entreprit même de faire jetter un autre pont, depuis le Cloître jusqu'au rivage, qui en étoit à la portée du mousquet. Cet espace étoit un marais bourbeux & rempli de pins, entre lesquels il y avoit peu de distance. L'ouvrage fût achevé heureusement. Il fit élever un Fort derrière les arbres, où il fit conduire aussi du canon, dans la vûe d'y tenir des munitions raffemblées, parce qu'il étoit trop pénible d'en faire venir chaque jour de l'autre côté de la Rivière. Ce Fort n'étoit que de terre & de bois, mais il étoit bien flanqué. Le Roi de Johor y fit travailler ses Esclaves, & ne balanca point à s'y loger avec Raia-Zabrang fon frère, parce qu'il y étoit à couvert de toutes fortes de coups (y).

Les vivres deviennent chers à Malaca.

Long que les affiégés se trouvèrent si reflerrés, on apprit bien-têt que le riz étoit devem beacuoup plus cher dans la Place. Cette nouvelle sit prendre la réfolution, non-feukment de ne plus faire de prisonniers, mais de réposifier dans la Ville ceux qui en verroit fortir, ou de une reux qui s'obtlineroient à la vouloir quitrer. Le Roi doma ordre aux Orankaise d'exècuter cette réfolution. Raja-Zabrang, plus peferant que lui, activate de la confident audem confident de des de dont le luttin ne confitoit qu'en Écleves, exécuteroient mil des ordres le contraîreza leurs intéréss.

A quoi la faim réduit les Habitans. Ex effet, ils continuèrent de prendre on de recevoir tous les Habitans ui défernt se montres. L'Annil en sti muistement des plaintes. Le Roi ne lui répondoit que par un profond sílence. Cependant le Gouverneur Purtado L'aifoit ouvrir chaque jour une de , se portes, pour faire entrer-rer se morts hors de la Place; & pendant la baffe marèc, se gens pécioient le long des marailles, Jans que l'Aimri plut les empécher. On ne manquoit pas de tirer fur les pécheurs & d'en tuer quelques-uns; mais la crainte de la mort n'éctoi pas capable d'arrêcte ples autres. Ils se mettoient

<sup>(</sup>t) Sa charge étoit à-peu-près comme celle d'un Gouverneur de Ville ou de Province. R. de l'A. A.

<sup>(</sup>v) Pag. 33r & précédentes. (x) Add. de l'A. A. (y) Pag. 334.

dans l'eau jusqu'à la ceinture, & la faim leur faisoit oublier le danger (z). Les Pirogues de Johor, qui auroient pû réprimer cette hardielle, s'écartoient lorsqu'elles étoient appellées, ou seignoient de ne pas appercevoir ceux qu'elles vouloient épargner. Matelief, pour remedier à ce defordre, & pour fatisfaire l'ardeur de ses gens, que l'eau empêchoit de conduire les tranchées dans la terre, s'avifa de faire la nuit ses approches avec des tranchées de bois. Le Gouverneur, qui s'en apperçût, craignit qu'on ne prît enfin le parti de battre en bréche & d'en venir à l'affaut. Il auroit eu besoin de monde, & cette raison lui fit fermer ses portes. Les approches ne se firent pas sans peine (a). On travailloit toute la nuit; mais des la pointe du jour les ennemis, qui avoient des batteries fur les bastions de S. Domingo, de Madre de Dios, de S. Jago & dans le Cimetière du Cloître de S. Paul, tiroient fur les travailleurs. Ainsi quand l'espace d'une nuit n'avoit pas suffi pour mettre les travaux à couvert du canon, il falloit les abandonner au jour. Le premier retranchement fût nommé le Pot à feu, parce que la nuit qu'on y travailloit, deux cens Habitans firent une fortie & jettérent des pots à feu fur les ouvriers. Mais ils furent repouffés avec perte; & les Hollandois, qui avoient été furpris, eurent l'obligation de cefuccès, à leurs paliffades garnies de pointes de cloux, qui empéchèrent l'ennemi de se couler le long de l'eau. Un avantage qu'on avoit dans la Ville, c'est que du Cloître de S. Paul on pouvoit voir jusqu'au fond des tranchées. Les Hollandois étoient obligés de se couvrit par des blindes. Ils drefferent, fur le bord de la Mer, une batterie qui abbattit bien-tôt le bastion des Onze mille Vierges, & qui leur donna moyen de pousser la tranchée jusqu'au corps de la Place. Cependant ils demeurèrent encore expofés au canon du Cloître de S. Paul, qui leur tuoit toûjours quelques hommes & qui favorifoit les forties. L'Amiral fit faire d'autres batteries, & divers retranchemens pour la garde des munitions. Mais il étoit quelquesois arrêté par la crainte que l'Armade ne vînt le surprendre dans la basse marée, & que les Chaloupes ne pussent s'approcher du rivage pour recevoir le canon (b). Les maladies devinrent un autre obstacle, qui augmenta fon inquiétude. Ses Troupes effuyoient une fatigue exceffive. Elles passoient de deux nuits l'une à la tranchée, où l'eau les incommodoit beaucoup, parce qu'il pleuvoit continuellement. La plûpart couchoient à l'air, si tourmentes des moucherons, qu'a-peine conservoient-ils la figure humaine. Ils mangeoient beaucoup de fruits. Ils bûvoient beaucoup d'arrack. L'yvrognerie fût poussée si loin, que l'Amiral ne visitoit jamais un poste, sans être obligé de relever quantité de gens yvres; &ceux yvrognerie. qu'il mettoit à leur place tomboient bien - tôt dans le meme état. En vain faisoit-il visiter les Pirogues. Elles trouvoient le moyen d'apporter de l'arrack, qu'on fe hâtoit de cacher dans les bois. Souvent il n'y avoit pas dix hommes qui eussent la raison libre; Si les ennemis eussent été informés de ce défordre, ils auroient p

choifir des occasions certaines pour faire main-basse fur tous les affiégeans. Mais le plus facheux effet de la fatigue & de l'intempérance fût la dyslenterie, qui devînt un mal commun & difficile à guérir (c). CEPEN-

Sorties des

MATELIEF:

1606.

Excès de leur

. (x) Pag. 335. (a) Ibid. & pag. 236. (b) Ibid. & pag. 237. (c) Pag. 238 & 240. Bbb &

## 280 VOYAGES DES HOLLANDOIS

MATELIEF.

CEPENDANT l'arrivée de l'Engins de le Provinces-Unies, deux Vaiffeaux qu'on attendoit depuislong-tems de qui joignirent la Flotte le 1 a de fluis (2), ranima les efférances de Matelies. Cent quarante-cinq hommes de cedeux bords prirente la place de ceux qui étoient trop affoible. On ne doute plus de l'heureux fuceis du Siège, si l'Armade ne paroifloit avec affez de forces pour le faire lever. Le 18, les ennemis firent une fortie dans laquelle ils fûrent repouffes. Mais ils tuérent un Hollandois yvre. Dans leur fureur, ils le percrèrent de neuf coups mortes, & du i coupérent la écée

Barbare sction des assiégés.

& les mains, qu'ils emportèrent dans la Place.

Repréfailles des Hollan-

CETTE barbarie irrita d'autant plus les affiégeans, qu'un autre Hollandois ayant été tué proche des murs, les Portugais lui avoient coupé la tête & l'avoient portée au bout d'une lance dans toutes les rues; après quoi ils l'avoient plantée au lieu le plus éminent de la Ville. Le Confeil de guerre; pour appaifer les Troupes, qui demandoient hautement vengeance, ordonna qu'on pendît fur le champ, trois prisonniers Portugais qu'on avoit entre les mains. Mais cette exécution parût excessive à l'Amiral. Il prit le parti d'écrire à Furtado, qu'en faisant des sorties & se désendant avec courage, il avoit agi jusqu'alors en brave guerrier; mais que de souffrir qu'on traitât brutalement des corps morts, c'étoit une licence odieuse, qui blessoit l'humanité & la raison; que les assiégeans le sommoient de leur livrer celui qui s'étoit rendu coupable de cet excès, fans quoi ils étoient réfolus de faire pendre le lendemain, un de leurs prisonniers Portugais; & qu'après celà, s'il perfiftoit encore dans fon refus, on en feroit pendre deux autres; qu'aureste il pouvoit s'affurer qu'il ne lui en prendroit pas bien d'avoir mis les têtes des Hollandois à prix, & d'avoir promis quarante livres pour chacune (e): Furtado répondit à un prisonnier Chinois, qui fût envoyé dans la Ville avec cette lettre, qu'il n'avoit pas mis les têtes des Hollandois à prix; qu'il s'embarraffoit peu de leurs repréfailles, & que si l'Amiral vouloit faire pendre tous les prisonniers Portugais, il en étoit le maître. Sur cette réponfe, on fit tirer tous les prisonniers au fort. Le malheur tomba fur un nommé Dominique Jonfalvo, qui fût pendu le meme jour, à peu de distance de

Brutalité de Furtado.

> des injures pour réponde (f).
>
> La relde du mois & le commencement d'Août, se passerent à faire jouer les batteries & à repositier les forties des affigées. Quequesois les Hollandois plongés dans l'yversse auroite été fort mastraites, si l'Amirai a vansant lui-même avec quelques gens d'élite, n'est supplée à la foibiellé de leur détense. Ils perstadoit els pour en jour, que si l'Armade ne venoir point interrompre ses progrès, là Ville ne poavoir plus résilter long-tensa que jour tratte-cinq ou quarante hommes. En effet, coax que instructiere, que l'outernaire l'acquire l'internation de l'inches de leur misere, étoient pies & défigurés. L'orduce & l'instétulo qui réponient dans les murs, ne contripuoient

> la Ville, après avoir obtenu quelques momens pour addresser ses plaintes aux Habitans & pour les exciter à la compassion. Mais il ne reçût d'eux que

La Ville fouffre beaucoup de la faim,

> (d) Ibid. C'étoient les mêmes que Maselief, avoit attendus, au Gap. Verd. (f.) Ibiden.

> > Tremand by Carryale

pas moint à leur langueut que la faim. Furrado laifoit aux femmes la liberte de se retirer, pour menager ses vivres, & l'Amiral auroit souhaité de les faire rentrer plans la Place; mais, priver les Malais du profit qu'ils espéroient de leur vente, C'étoit les rebuter entièrement & renoncer à leur secours (g).

MATELIES.

CEPENDANT, fut le récit même des prifonniers, il falloit compter que des malades ou des bleffes augmentoit tous les jours parmi les afficients. On affembla un Confeil général, oil Matellél propolé de choifir entre trois expédiens; l'un, de battre en bréche pour donner l'affaut; le fecond, d'abattre les retranchemens pour en faire de plus eloignés, de pour donner par pous aux Troupes en attendant Tarrivée de l'Armade; le trofiéme, de fe rembarquer de d'aller au-devant de cette redoutable Flotte dont on étoir mence depuis fong-tems, de dont l'attence acquié en de mence.

Délibération du Confeit Hollandois.

ras que coutes les rédifances des affiéges (\$\rho\$).

La plus grande partie du Confeil marqua de l'eloignement pour l'affaut, parce qu'on avoit à peine quarre cean hommes en état d'y être employés, de qu'on étoit encore incertain de pouvoir laire bréche. On confidêroit auffique la prudence ne permettoit pas de confiumer la poudre de les boulets, dont le befoin pouvoir devenir plus importants pour combattre l'Armade ; fans compter qu'on n'avoit que trop éprouvé qu'il y avoit peu de fond à la fuit de banda. On an fix par d'avin nou plus de éloignem de fond a la fuit de banda. On an fix par d'avin nou plus de éloignem de fine la companie de l'origene de fond à la fuit de la companie de l'origene de fond à la fuit de la companie de l'origene de fond à la companie de l'origene de fond à la companie de l'origene de fond à la rédutif à la rédution de faire expliquer nettement le Roi fur la quantité de l'roupes qu'il pouvoir fournit pour l'affaut (\*).

Rapport d'un

Le même jour, on vît artiver de la Ville un transfuge, forti, disoit-il; pour éviter les horreurs de la faim. Il racontoit que sa femme avoit été tuée en chemin. d'un coup de mousquet des affiégeans; qu'un parti de Portugais s'étant rendu dans deux Pirogues sur la Côte de Pulo Sambilan, s'y étoit faisi d'une petite barque & de trois hommes que le Roi d'Achin envoyoit au Roi de Johor, pour lui donner avis que l'Armade avoit fait descente dans l'Isle de Sumatra & qu'elle y avoit pris un Fort; mais qu'elle en étoit partie depuis un mois, fur la nouvelle qu'elle avoit reçûe du Siège de Malaca, & que fans cet incident, il y avoit beaucoup d'apparence que les Portu-gais fe seroient rendus maîtres d'Achin; que l'Armade étoit composée de vingt voiles & que les trois Messagers d'Achin étoient à Malaca dans la maison même de son Maître, où il leur avoit parlé. Ce récit parût suspect à l'Amiral. Le transfuge fût mis à la torture, avec promesse de lui accorder la vie s'il avouoit la vérité. Il rélifta long-tems aux supplices; mais la douleur lui fit enfin confesser qu'il étoit venu pour observer l'état de la principale batterie des Hollandois; que les affiégés devoient se glisser à la faveur des broffailles, dans l'espérance de forcer ce retranchement, & de s'ouvrir un passage pour l'entrée des vivres; que tout ce qu'il avoit dit d'Achin & de l'Armade étoit un artifice, pour causer de l'épouvante aux Malais & les forcer à la retraite; qu'il reftoit peu de riz dans la Place; & qu'on n'y espé-

On employe les fupplices pour le faire parles,

(g) Psg. 245.

(b) Pag. 245. Bbb 3. (1) Bil...

MATELIEF. 1606.

roit pas de voir arriver l'Armade avant la petite mouffon, c'est-à-dire, avant le mois d'Octobre (k).

Embarras de l'Amiral de la part du Rol & des Malais.

Dans le doute de la vérité, qui pouvoit encore être cachée par quelque rufe, l'Amiral alla demander au Roi, suivant la résolution du Conseil, quel nombre de gens il pourroit fournir pour l'affaut. Ce Prince leur répondit qu'il donneroit jusqu'au dernier homme & qu'il marcheroit lui-même à leur tete. Cette vigueur auroit fatisfait Matelief, s'il n'eût appris par une trifte expérience, à compter peu fur les promesses des Indiens. En effet, s'étant expliqué avec les Orankaies, il fçût bien-tôt que leur fecours ne pouvoit être que de cent Malais & de fix cens esclaves, & que pour former ce corps il faudroit laisser vuides la plûpart des postes. Ils ne firent pas même difficulté de lui déclarer, qu'il s'abufoit s'il attendoit d'eux beaucoup de service. Un Orankaie l'affura nettement, que s'il les faifoit marcher à la tête des Hollandois, ils n'étoient propres qu'a les mettre en défordre; & que s'il les plaçoit à la queue, ils prendroient infailliblement la fuite. L'Amiral étoit perfuadé que s'il pouvoit ouvrir la bréche, mener quatre cens Hollandois à l'assaut, & faire seulement montre de sept ou huit cens Malais qui parûssent bien disposés à les soûtenir, on ne manqueroit pas d'emporter la Ville. Mais dans l'incertitude d'être foûtenu, il n'auroit pas voulu employer inutilement trois ou quatre cens coups de canon à battre en bréche. Il prit le parti de s'addresser encore au Roi, pour l'exciter par les plus puis-fans motifs de l'honneur & de l'intérêt. Il lui demanda s'il croyoit que ses gens voul@ffent aller à l'affaut. Je crois qu'ils iront, lui répondit ce Prince, pourvû que ce foit avec les Hollandois. Allons, lui dit Matelief, les Hollandois feront la première attaque. Mais s'ils étoient répouffes, peuton compter que pendant qu'ils se remettront, les Malais veuillent se présenter un moment? Le Roi ne fit aucune réponse & laissa juger par son filence qu'il n'étoit fûr de rien (/).

Arrivée de l'Armade.

L'AUTEUR du Journal épargne ici au Conseil Hollandois la honte d'une cruelle irréfolution, en faifant passer tout d'un coup l'attention du lecteur fur l'Armade, qui étoit beaucoup plus proche que les deux Partis ne fe l'imaginoient (m). On étoit au 13 d'Août. Le foir du même jour, une Pirogue dépêchée par le Capitaine du Yacht Hollandois le Petit Soleil, qui croifoit fous le Cap Rachado, vînt donner avis à l'Amiral, que les forces Portugaifes n'avoient plus befoin que d'environ deux jours pour arriver devant Malaca. Cette nouvelle finit les incertitudes. Elle demandoit d'autres vûes & d'autres foins. Mais dans le premier mouvement de la surprise, les dangers de la précipitation n'étoient pas moins redoutables que ceux de la lenteur.

Mefures des Hollandole pour se disno. fer a la recevoir.

MATELIEF fit transporter aussi-tôt, sur la Flotte, le canon qui étoit à Campoclin; mais ne perdant pas de vue les affiégés, qui pouvoient l'incommoder pendant le travail, il distribua les Troupes de cette batterie dans d'autres postes, d'où elles pouvoient empécher les forties. Dès le 15, tout le bagage fût embarqué, & le canon qui ne pût l'être le même jour, demeura sur le rivage, à la portée de celui de la Ville, où il sût couvert de

bran-( 1 ) Ibid. & pag 247. (1) Pag. 248 & 246. (m) Pag. 250.

MATELIEF. 1606.

branches d'arbres & de feuillages, pour en dérober la vûe. Le 16, on découvrit de la Flotte, les premiers Vaisseaux de l'Armade. Le Conseil Général défira que tout ce qui restoit à terre fût abandonné, & que l'Amiral retournat promptement a fon bord. Cinq ou fix jours auparavant, il avoit fait la revûe de ses gens, qui se trouvoient encore au nombre de douze cens hommes, mais entre lesquels on comptoit trente-deux blesses & cent foixante-deux malades. Il avoit fait construire en même-tems, fur le bord de la Mer, un pont qu'il avoit fait avancer aussi loin dans l'eau qu'on l'avoit pû. Cette précaution contribua beaucoup à la promptitude de l'embarquement (n).

Tous les momens étoient d'une extrême importance; car à-peine les équipages fûrent-ils à bord, que les ennemis comptant de les trouver encore premier jour. en défordre, s'avancèrent pour commencer l'attaque. Ils fûrent reçûs avec une vigueur à laquelle ils ne s'étoient pas attendus (o). Leur Amiral eût fix ou fept hommes tués autour de lui, & l'on affûra qu'il en avoit perdu cinquante-deux fur fon bord. Cette difgrace lui fit remettre la partie au lendemain. L'Armade étoit composée de seize grands Galions, quatre Galères, une Caravelle, & treize ou quatorze l'ustes. Après avoir de grand matin mis à la voile, elle s'approcha, fur le midi, de la Flotte Hollandoi-

fe. & l'on commença fur la brune à fe canoner (p).

Le jour fuivant, un des Vaisseaux Portugais aborda le Nassau avant qu'il L'action s'eneût achevé de lever l'ancre. L'Orange & le Middelbourg, s'étant avancés gage le lendepour le dégager, s'abordèrent eux-mêmes. Le Vice-Amiral des Portugais. qui s'en appercût, fe hâta d'accrocher le Middelbourg. Le Galion de Dom Enrique de Noronba ayant abordé l'Orange en flanc, celui de Dom Duarte de Guerra, qui étoit le plus fort en équipage, l'aborda aussi par l'avant, & le Maurice aborda ce dernier. On doit juger que dans cette fituation, le combat fût long & opiniatre. La principale manœuvre des Portugais étoit de jetter des pots à seu, & celle des Hollandois de faire de continuelles décharges de leurs armes. Enfin le Maurice ayant mis le feu dans le Galion de Guerra, trouva le moyen de se déborder. Le Middelbourg demeura malheureusement accroché avec ce Galion & celui du Vice-Amiral, qui se nommoit Alvaro de Carvalbo, & tous trois furent brûlés (q). Mais la plus grande partie de l'équipage du Middelbourg fe fauva. Le Vice-Amiral Car-

(n) Pag. 251.
(e) Suivant De Farla, les onze Valiferux des Holiaodois mirent à la voile le 17 d'Août , pour aller à la rencontre de la Flotte Portugaife. Ils firent un feu terrible de leur artillerie jusqu'à la ouit, & la perte fit égale de part & d'autre. Le lendemain matin, on recommença le combat; mais les Portugais en souffrirent le plus, parce que les Valificaux ennemis furpaffoient les leurs en force. Le même Auteur dit que la Flot-se Portagaffe étoit composée de douze Ga-Hons, quatre Galères & foixante & dix autres moindres Batimens. Afia Portug. Vol. III. Part. 2. Ch. 6. R. de l'A. A.

(A) Ibid. On trouve dans une autre Relation de ce combat, qui fert de Supplement au Journal de Matelief, que les Portugals avoient dix huit Gallons depuis neuf cens jufqu'à fix cens tonneaux, l'un portsot l'autre; quatre Galères, une Caravelle & vingt-trois l'uftes; que leur Amiral se nommoit Dom Martin Alfsegle de Castro, le plus jeu-ne des fils de Dom Autonio de Caxesis; & qu'ils avoient ordre de brûler deux de leurs Vaisseaux pour en faire perdre un aux Hol-landols. Recueil, Tom. III. pag. 280. (q) La perte de ces trois Navires est con-

firmec par De Faria. R. de l'A. A.

1606.

valho s'étant jetté avec quarante ou cinquante hommes dans la Chaloupe de ce Vailleau Hollandois, y fût tué avec tous fes gens par les décharges de l'Orange, fans que Matelief pût l'empêcher (r).

Don Enrique de Noronha qui étoit demeuré au flanc de l'Orange, perdit deux pavillons qu'on lui enleva. L'Amiral Hollandois lui commanda d'amener & de se rendre. Il fit une réponse que le bruit ne permit pas d'entendre. Mais lorsque l'Amiral eût jetté l'ancre, & tandis que se croyant fur de sa prise, il ne pensoit qu'à la faire amarrer derrière son mât d'artimon pour la remorquer, elle se laissa dériver si heureusement, que malgré les bordées du Maurice, elle se dégagea des Hollandois (s). La marée étoit fi rapide qu'il fût impossible à l'Amiral de lever l'ancre pour la suivre. Ainsi Noronha, tout désemparé qu'il étoit, eût le bonheur de rejoindre le gros de l'Armade (t).

Perte des deux Partis.

IL ne paroît pas qu'elle eût engagé d'autre action, puisque l'Auteur du Journal péfant la perte des Hollandois, ne compte que deux Vaisseaux brûlés & vingt-quatre hommes de morts, avec un fort grand nombre de bleffés; & que du côté de l'ennemi, il compte aussi deux Vaisseaux consumés par les fiammes, & quatre ou cinq cens hommes tués ou noyés, entre lesquels il nomme quantité d'Officiers & de Gentilshommes d'une haute diftinction (v) (x). Il ajoûte que les Portugais avoient un grand avantage dans leurs Galères & leurs Fustes, qui pouvoient être employées à toutes fortes d'usages pendant le calme, & servir à dégager leurs autres Vaisseaux. Dans la dernière revûe, dit-il, que leur Amiral avoit faite de fes Troupes, il avoit trouvé trois mille fept cens cinquante-quatre Blancs, & le double de Matelots Indiens. Son dessein étoit de se rendre maître d'Achin, du Pays de Malaca, de Johor, de Pahan, de Patane, de Bantam & d'Amboine (y)

(r) Pag. 252. (r) De Faria rapporte un fait fort fingu-her à cette occasion. Il dit que D. Enrique de Noronba avoit abordé l'Amiral Hollandois : mais que se voyant tous deux en danger d'être brûlés , Ils convinrent de se séparer & fe promirent reciproquement, que s'ils venoient encore à fe rencontrer, ils ne a'attaqueroient plus. Le chagrin qu'en concôt bien tôt Noronha, le porta à réfigner le commandement de son Galion à D. Pedro Mascarenas, difant au Viceroi, qu'il aimoit mieux fervir comme fimple particulier, que d'être obligé de tenir la parole qu'il avoit donnée à l'ennemi (1). Matellef qui ignodonnée à l'ennemi (1). Matellef qui igno-rolt ce changement, a étant approché en-fuite dans le dessein de faiuer le Galion, Mascarenas ie charges avec beaucoup de fu-rie. & le combat devint si opiniatre, qu'a-

près qu'il eut ceffé, on ne trouve pes moires de quatre cens boulets de canon dans le Gallon, où ils n'avoient cependant pas cau'é d'autre dommage que la perte d'un Caffre. Afie Portug. Vol. III. Part. 2. Ch. 8. R. de l'A. A. (1) Pag. 253. (v) Pag. 253 & 254.

(x) Sulvant De Faria, les deux Flottes avoient été engagées pendant huit jours, & les Vaisscaux Portugais s'étoient trouvés fort endommagés. R. de l'A. A.

(y) Le Supplément au Journal de Mate-lief porte, que le dessein de l'Amiral étoit de chasser le Rol d'Achin ou de le rendre tributaire ; & De Faria ajoûte, que c'étoit our punir ce Prince d'avoir reçu les Hoilandois dans fes Ports. Le Journal dit la même chofe. R. de l'A. A.

f 1 | Centre dernière circonflancer paroli un peu romanefique. En effert, il eft difficille à croiere que le chaprin ett é à capible d'infjette une parcelle réfolicion à na Capitaine Foungais, à foin Amilial moit pas désignement à con bate. Il est donce brancos plus realizables de disposéer qu'il en fit pait, à E-par-dé un même qu'il cel la celte cassodier, pouc que sons les Capitaines Foungais revieux codes, jous peines de mont, ét fe àralle d'é de fi pendar pour faire pluis en Neries (Mollocolos, B., d. B.).

The state of the s

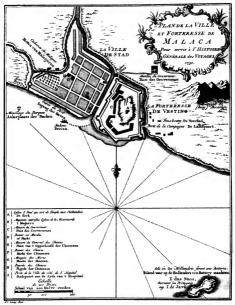

GRONDTEKENING VAN DE STAD EN VESTING MALAKKA, om te dienen voor de Hist. Besche der Reizen, 1750.

Il y auroit trouvé peu d'obstacles, si la nécessité de se tenir en garde contre la Flotte Hollandoife, n'eût d'abord arrêté ses progrès, & si toutes les pertes que Matelief lui fit effuyer dans la fuite, ne l'euffent affoibli jufqu'à le contraindre de rentrer dans ses Ports. Les Hollandois se proposoient de retourner au combat le lendemain de cette première action, & de tout mettre au hazard pour terminer promptement leur querelle. Mais ils eurent pendant plusieurs jours le vent si contraire, que leurs Vaisseaux s'étant écartés les uns des autres, & ne pouvant se rallier au vent des ennemis, ils firent route vers Johor (z). L'Armade prit la fienne vers Malaca qui profita seule du combat (a), par le bonheur qu'elle cût de se voir délivrée d'un

MATELIEF. 1606. Suites da

combat.

Defeription

long Siège. CETTE Ville est située sur la Côte qui porte le même nom, dans le Détroit que forme l'Isle de Sumatra avec cette Côte, à deux degrés & demi de latitude du Nord, dans une campagne raze où il n'y a qu'une feule hauteur, qui forme le milieu de la Ville, & dont la pente fait la Ville même, car il n'y a d'uni qu'un petit espace au Nord-Est (b). Une Rivière, qui coule au Nord-Ouest, baigne le pied de ses murs. Sa largeur est d'environ cent pieds. L'eau y est douce en basse marée; mais le flux & le reflux y font rapides. Elle est traversée par un pont de bois. Les terres sont affez hautes au-delà. Du côté du Sud, elles font fi marécageufes, qu'un coup de bêche y fait rencontrer l'eau. Quelques endroits en font même couverts, sur-tout dans les tems plavieux, où presque toute cette partie est inondée, à l'exception du rivage, qui démeure au-dessus de l'eau, de la hauteur du genou. On voit, hors de la Ville, une espèce d'étang, où l'on fait écouler les eaux de la campagne, & qu'on passe sur un pont de pierre. Le circuit de Malaca est d'environ dix-huit eens pas. Vers la Mer, elle est enfermée d'une forte muraille, d'environ cent toifes de long. Du côté de la Rivière, fa longueur est à-peu-près la même; mais elle s'étend un peu plus du côté oriental, le long des terres. La muraille qui borde la Rivière est aussi très-forte. Le Nord-Est est flanque d'un bastion de pierre, qui se nomme San Domingo. De-là jusqu'à la Mer, la muraille, qui est de Taypa, va jusqu'à une espèce de bastion rond qui est au Sud-Est, au bord mémede la Mer, & qu'on nomme San Jago. Du bastion de San Domingo jusqu'à celui-ci, on reneontre deux boulevards; l'un de Taypa, nommé San Antonio, ou Madre de Dios, qui est à moitié chemin ; l'autre, qui est quarré, & qui avoit été construit depuis deux ou trois ans à chaux & à sable, nommé As onze mil virgines. Il est entre Madre de Dios & San Jago. Dans le même intervalle est une estacade de pieux, haute de dix-huit pieds, à deux toifes du rempart en dehors; & depuis Madre de Dios il y a un foifé de peu de largeur.

Au haut de la Ville, c'est-à-dire, presqu'au milieu, on découvre le Collège des Jéfuites, nommé St. Paul, d'où la vûe s'étend fur toute la Vil- Jéfuites.

<sup>(</sup>x) De Farla dit que le 24 d'Août, le , pour gagner au large, R. de l'A. A. (a) Pag. 256. (b) Pag. 285. Viceroi présenta de nouveau la bataille aux ennemis, mais qu'ils firent force de voiles X. Part.

386

MATELIEF.

1 6 0 6.

Couvent des

Cordeliers.

le, qui l'environne, d'd'où le canon peut battre toute la campagne autour de la Place. La montagne la plus voitine offre un Couvern de Cordeliers qui se nomme Madre de Dies, où les petits canons ont peine à porter. Les autres moutagnes sont stor eloignées de la Ville. Du cété de la Mer, le terrein est uns; de la basse marce laisse le trage à sec, dans l'épace d'environ deux portées de fuill. Le sond y est de vase molle, qui ne permet pas d'y prendre terre, même en morte marés (e).

Deux Isles voisines de la Ville.

As sez près de la Ville, se présentent deux lifes, l'une au Sud-Eft, qui se nomme liba dai Near, à la portée du canon de la Ville, se l'autre au Sud-Ouclt, nommée liba de Péràs, où le canon ne s'gauroit porter. De la feconde, on tire de la pierre pour les batimens de la Ville. Ceft entre ces deux illes que mouillent les Caraques, les Galions & tous les grands Naviers, sir quatre ou cinc phrafiles d'euu, hors de la portée du canon de la Flace, mais à celle de l'îlle de Naos. Les plus petits bâtimens mouillent dans la Rivières; sé ceux qui font un peu plus grands, entre-fille de Naos & la Côte de Malaca, ou proche du rivage, parce que le fond y eft si mou qu'il ne peut les innommodre.

Nombre de fcs Habitans.

PREDANT que l'Amiral Matclief toit devant la Ville, on y comptoit environ douze mille ames, dont trois mille cioient capable de porter les armes; outre les Etznagers qui y abordoien inceffammen. Les Hollandois en finera affirères par un Moine qu'ils firent prisonier & qui avoit vé les Regitres des Egifres. Il ajoûta que dans la Ville & les l'auxbourgs on comptois cinq Paroifiers, que la première, nomme Saint Jènna, à Campoclin, au Nord-Ouerl de la Ville, contenoit deux mille ames; que celle qui borde la Rivière étoit compofée de mille huis cens; celle de S. Larenzo, au Sud, de deux mille; celle de Niglis finhors a d'Paidats, au Sud-Eft, fur leri-vage, auillé de deux mille; celle de Niglis finhors à d'Paidats, au Sud-Eft, fur leri-vage, auillé de deux mille; celle de Niglis finhors à d'Paidats, au Guessen de mille Mais, dans tout ce nombre, il y avoit à peine trois mille Blais, dans tout ce nombre, il y avoit à peine trois mille Blais, els les réte étoit compofée de Métifs, d'Habitans du Pays, & de Nècres, libres ou c'elaver (4).

Jugement de Matelief fur l'air de Malaca. de Negres, libres ou eleiaves (4).

On avoit affire l'Amiral que l'air étoit fort mal-fain à Maine. Mais fon expérience & d'exactées informations, lui en firent prendre une autre déce. D'ailleurs on ne cotopic pas aifement d'ou viendroit it mauvaire qualité de l'air. La Villé est fitues fur la Côte & fur une pointe qui s'avance cans la Mer. Elle et prefique intérienne bisé fur une petite montagne (4). Les eaux de la Rivieire qui l'arrofe, font d'une clarre extraordinaire. Célles qu'on botin es font pas moins pures ; de dans un puise, qui est au pied du Couvent de Madre de Dios, on en trouvel meilleure du monde (f). La campagne est l'affichib de toutes parts, & capable de toutes fortes de productions fi ellé étoit bien cultivée. Qin n'y avoit commencé que depuis trois ou quatre aux à famer d'aix, qu'il y totoflôt et abondam-

<sup>(</sup>e) Pag. 287.
(d) Ibidem.
(e) Ceci doit s'entendre plutôt de la For(f) Pag. 289.

ce. Avec un peu plus de goût pour le travail, les Portugais en auroient pû' MATELIEF. I GOG. faire un Pays délicieux; d'autant plus qu'il étoit aifé de fairc passer la Rivière autour de la Ville (g) (b). Pays voifins.

L'ENDROIT le plus éloigné où les Portugais se soyent établis, se nomme Noffa fenbora de Guadalupe, à cinq lieues de la Ville. On trouve ensuite des Peuples nommés Mavancambos (i), qui relèvent du Roi de Johor, & qui ne laissoient pas de vivre en paix avec Malaca, où ils alloient vendre du bétel, de l'arrack & des fruits. Mais le Siège interrompit ce Commerce. A fix lieues de la Ville, au Sud-Eft, on trouve une autre Rivière, nommée Muar (k), dont les Habitans dépendent aussi du Roi de Johor. Matelief n'apprit pas que les Portugais eussent le moindre établissement au Nord-Ouest

de Malaca. En général, cette Place est admirablement fituée pour le Commerce de la Chine, des Moluques, & de tous les autres Pays voifins. S'il y avoit été libre, il auroit augmenté fa grandeur & fa puissance. Mais la tyrannie des Gouverneurs, qui changeoient de trois en trois ans, & qui ne penfoient, dans cet intervalle, qu'à mettre deux cens mille écus couvert, é-

Malaca ne s'agrandiffoit

toit un obstacle continuel à son accroissement. UNE autre raifon qui s'oppofoit aux progrès de Malaca, étoit la prodigalité des Habitans dans leur dépense ordinaire & dans l'entretien de leurs maifons. Elle n'étoit fondée que fur les profits qu'ils faifoient journellement, & qui fortoient par conféquent de leurs mains auffi facilement qu'ils y entroient. A la vérité, on pouvoit les regarder comme un revenu certain, avant que les Hollandois eûffent parû dans les parties méridionales des Indes. Mais depuis l'arrivée de ces Etrangers, la prospérité des Portugais avoit fouffert tant de diminution, que si Malaca n'étoit pas ruinée par un Siège, elle n'étoit pas moins menacée de fa chûte par le cours naturel des « évenemens. Ses Habitans mêmes ne comptoient pas de la pouvoir conferver, fi le déclin du Commerce continuoit long-tems; parce que la cherté des vivres augmentant de jour en jour, ils prevoyoient qu'il leur deviendroit impossible d'y subsister (1).

SUIVANT les Regîtres des Églifes, le Siège de Matelief avoit coûté à cette Ville environ fix mille hommes; & les arbres, qui ne fervoient pas moins à la subsissance qu'à l'ornement du Pays, tels que les palmiers & les cocotiers, avoient été si maltraités par les ravages de la guerre, qu'il fal-

loit feize ans pour les rétablir (m)

CEPENDANT la Flotte Hollandoise étoit entrée le 13 de Septembre, dans

Matelief fe retire à Johoz.

(g) Cette Rivière environne aujourd'hui la Ville & la Forteresse, qu'elle sépare ainsi me Monacaber, & dit que ce font des Peuples l'une de l'autre, au moyen des Coupures ou Canaux qu'on y a pratiqués pour cet effet. R. de l'A. A.

(b) Voyez la Relation de Pyrard. Il étoit dans le préjugé commun fur le mauvais air de la Ville, qu'il croyoit capable de dégoûter les Etrangers (i) Le Capitaine Hamilton dans fa Nowe.

Relat. des Ind. Or. Vol. II. pag. 81., les nom-

(i) Pag. 290. (m) Ibidem. Ccc 2

barbares, qui se plaisent à ravager le Paysaux environs de Malaca, dont ils s'étoient autrefois vouin emparer par fortilège, quoi-qu'ils fassent d'ailleurs profession du Mahométilme. R. de l'A. A.

( k ) Nieuhoff donne ce nom à la Rivière qui environne Maiaca , comme il a été remarqué ci-deffas. R. de l'A. A.

388

I 6 0 6.
Il manque
de poudre.

ia Rivière de Johor, & le Roi, plein de réconnoillance pour les fervices de l'Amrial, étoir venu au-devant de lui jufqu'à la Mer. L'oblache du vent navoir pas plus contribué à la retraite des Hollandois que le befoin de pouveir du Roi ne pout leur en faire trouver que pour d'ut Roi l'active conce nétoir-ce que de la poudre de farine, d'une bonté médiorer. Il autori été facile néamonine de faire un moulin à poudre, putique le Pays a du bois en abondance, qu'il a'y trouve des courans d'eau avec des chies, & qu'on n'y manque pas de foutre de de fairet. Il Amrial vant vi-

Embarras de

finé la Ville de Banjawer, jugea qu'elle pouvoit être aifement fortifice. Mais quelle efjerance de récluire les Malais au travail I In e listifia pas de leur faire un plan de fortifications, qu'il promirent de fuivre, & dont il commencierent méme l'execution en la prefence. Enfuite étant retourné à bord, il ne ple réfléchir fur fa fituation fant beaucoup d'inquiétude. S'il penotit le parti de fe rendre à Bantam ou à Ambine, il avoit fieu de craindre que les Portugais ne vinflent afféger Baudiswer & ne s'en miffent on positifion. Il y auroit et de l'improudence à retourner contre l'Armade, avec aufil peu de poudre qu'il lui en réfloit. Mais aufit, pouvoir-il la laiffer dans toute fa forter ? N'écoice pas abandonne le los loi voilins, & les livrer à des vainqueurs furieux, qui les menapoient de toutes fortes de vio-lencer ? N'écoi-ce pas abandonne le los loi voilins de l'encer s'hécoi-ce pas expondre la pelli nivitable d'être chaffié de cette Côte, où les vies qu'ils avoient pour le Commerce de la Chine, leur faitoient une nécettifée de s'etablir? Après de longues déliberations, il réfolte de ne pas quitter la Rivière de Johor, fins avoir fait travailler aux fortifications dont il avoit donné le plan (n).

Fortifications qu'il fait commencer.

Batulawer.

Cotta Zabrang.

Vifite honorable pour Matelief. L & Fortereffe de Cotta Zabraig n'avoit qu'environ cinq cens pas de circonférence. Elle étoit moins peuplée que l'autre, mais elle étoit entourée auffi de paiffiades. Le terrein y étant fi bas qu'il démuere inondé pendant leg randes eaux, l'Amiral confeille d'y éléver rois battions, & les Habitans goidèrent cette idée. Raja-Zabraig, Prince de ce lieu, fa femme légième, qui étoit fille du Roi fon frêre, quelque-tune de fas concubines & fon fill, rendirent vitic à l'Amiral dans fon Navire; honneur qu'ils n'avojent jamais fait aux Portugais, & que le Roi fit valpic romme le plus

(n) Pag. 257 & 258.

(e) Pag. 258 & 259.

grand témoignage de réconnoissance & d'amitié qu'il pût donner aux Hol-

MATELIET. 1606. Demandes des Hollan-

landois (p).

Le Traité, qui s'étoit conclu devant Malaca, ne pouvant être exécuté dans quelques-uns des principaux points, puisqu'on n'avoit pas pris la Piace, Mateide d'emanda que les autres articles demeuralisme dans toute leur force jusqu'à la réculción de cette Ville, & grien attendant on lai donniat uterrain pour baitr det maifoins, des maggians, des Forcs, des atteliers de terrein pour baitr de maifoins, des maggians, des Forcs, des atteliers de constant de la companie de la

mille biens dont ils avoient manque jufqu'alors (q).

[O sa arrical la-deflus un nouveau Traite le a go de Septembre, par lequel
on confirmoit tous les articles du premier qui ne regardoient pas la polifefion de Malaca, ceux-ci retlant fufpendus jufqu'à-ce qu'on se froir rendanmaitre de cette Ville; de na attendant le Roi s'engageoit de donner aux
Hollandois, tel emplacement qu'ils voudroient se chosir, soit dans le Royaume ou dans quelques Illes de la dépendance, pour y bâtri de maifons de

s'v établir comme ils auroient fait à Malaca (r). 7

Lorsqu'on convînt de ces derniers articles, le Roi demanda, que tout étant déjà brûlé & défolé autour de la Ville, on lui promît, auffi-tôt qu'elle feroit prife, un lieu dans l'enceinte des murailles pour s'y loger avec fea principaux Officiers. Il prétendoit aussi demeurer maître du Port. L'Amiral lui dit, que jamais il ne lui refuseroit rien qui pût être accordé; mais qu'il le prioit de considérer que ce qu'il désiroit, à l'égard du-Fort, ne pouvoit manquer de devenir un fujet de trouble & de défordre où il prévoyoit trop de défavantage pour les Hollandois. A l'égard du logement, il s'engagea sans difficulté, à saire préparer une maison capable de loger seize ou dix-sept personnes, où le Roi seroit reçû lors qu'il lui plairoit d'y venir, iusqu'à-ce que le Fauxbourg de Campoclin fût rebâti. Au-reste, les Hollandois confentirent que le Roi levât des droits & des impôts fur les perfonnes des autres Nations qui feroient habituées hors des murs. Ils jugérent que la franchife ne regardant que les Habitans de la Ville, ce motif y attireroit quantité d'Etrangers, qui trouveroient un si grand avantage à s'y établir; & comptant d'ailleurs qu'on ameneroit des Colonies de Hollande, ils se flattoient non-seulement d'y être bien-tôt en état de se désendre sans le secours du Roi de Johor; mais d'y avoir affez de Matelots pour les employer de toutes parts au Commerce (s).]

[Quoi-qu'on fût demeuré d'accord de toutes ces conditions, il se passa encore du tems avant qu'elles sussent rédigées & signées par les deux Rois,

p) Pag. 260. q) Pag. 261. r) Add, d. E.

(1) Cest lei l'Article que nous avons dre. Vos transposé, & lequel au moyen des deux Ad- R. d. E.

ditions dont ii est précédé & faivi, se trouve mieux à sa place que dans l'Original même, où son a bien de la peine à démèler l'ordre. Voyez ci-dessus nôtre Note (o), pag. 376. R. d. R. V

econd Trei-

Autres con

MATELIEF. 1606. Nouvelles demandes du Roi de Johor. le Raja s'y étant refusé dans la vûe d'en obtenir de plus favorables (1). Les Officiers du Roi firent donc leurs nouvelles demandes. On ne les rapporte que pour donnér quelque idée de la politique Indienne, & pour faire connoître dans quels principes les Hollandois faifoient leurs alliances. Le Roi de Johor demandoit premièrement qu'ils s'engageassent à lui prêter. lorsqu'il en auroit besoin, jusqu'à mille réales de huit, qui seroient restituées en marchandifes, telles que le Facteur les défireroit, à condition que ce Prince ne pourroit faire d'autre emprunt avant que le premier fût rembourfé : 2º. que les Etats-Généraux l'affiftaffent de toutes leurs forces & contre tous fes ennemis fans exception, dans fes guerres offensives & défensives; 3º. qu'ils fussent obligés, sur sa demande, de l'assister des équipages de leurs Vaisseaux, de leur eanon, de leurs munitions & de tout ce qui seroit nécessaire à ses besoins; que les Vaisseaux qui se trouveroient dans les parages de Johor, fussent toûjours prêts à réconnoître ses ordres, & que l'Amiral demeurat dans la Rivière avec sa Flotte, jusqu'à l'arrivée d'une autre Flotte Hollandoise qui vînt le rélever. A ces trois conditions, le Roi leur promettoit trente toifes de terrein, pour bâtir une maifon & des magafins. Raja-Zabrang ajoûta, comme en fecret, que fi la Flotte ne demeuroit pas pour la garde du Pays, ses Habitans paroissoient résolus d'abandonner la Ville & de se retirer vers le haut de la Rivière (v).

Réponfe de Matclief.

MATELIEF répondit qu'on ne faisoit pas des propositions de cette nature aux Seigneurs Etats-Généraux, & qu'ils ne trouveroient pas bon qu'on les engageat dans un Traité pour mille réales; que si le Commerce des Hollandois s'établiffoit dans le Pays de Johor, comme ils en avoient l'espérance, un seul jour produiroit souvent au Roj, plus de mille réales de profit; & par conféquent, que de pareilles clauses étoient indignes d'entrer dans un Traite; que lui-meme, qui n'étoit qu'un fimple Sujet des Etats-Généraux, il offroit au Roi de lui faire présent de mille réales de fa propre caiffe. & de les employer, dans les Provinces-Unies, en fufils, en fabres ou en autres marchandifes; en un mot, que si le Roi ne se proposoit. pas d'autre avantage dans son alliance avec les Hollandois, ce n'étoit pas la peine de s'unir avec eux contre la Nation Portugaife. Cette réponfe déconcerta les Indiens & les fit renoncer à leur premier artiele. Sur le second, l'Amiral déclara que l'intention de ses Maîtres n'étoit pas de faire des guerres injustes, ni de hazarder mal-à-propos, la vie de leurs Sujets; qu'ils entreroient volontiers dans une ligue défensive, mais qu'ils ne la vouloient offensive que contre les Portugais, qui s'étoient déjà déclarés leurs ennemis. Sur le troisième, il témoigna qu'il n'étois pas besoin d'une longue explication, parce que les Hollandois ne pouvoient s'établir dans le Pays, fans être obligés pour leur propre intérêt, de se tenir en état de désense; ce qui ne regarderoit pas moins les Malais qu'eux-mêmes. Mais à l'égard des trente toiles qu'on leur offroit pour leur établissement, il en marqua tout l'étonnement que cette proposition lui parût mériter. Pour le simple étallage de leurs marchandifes, les Hollandois avoient besoin de six sois plus d'espace. Qu'étoit-ce de bâtir un Fort & des magafins? Il demanda donc, non trente

<sup>(#)</sup> Pog. 222 & 223. Add. d. E.

<sup>(</sup>v) Pag. 262 & fuiv.

trente toifes de terrein, mais autant qu'on en auroit besoin sans aucune restriction, parce que plus on en occuperoit, plus il s'ensuivroit que le Commerce feroit étendu, & par conféquent avantageux au Pays. D'ailleurs, ajoûta-t-il, l'espace devoit-il être consideré, dans un Etat où les terres étoient si désertes & de si peu de prix ? Comme il y avoit beaucoup d'apparence que cette réferve venoit de l'opinion que les Indiens s'étoient formé des Portugais (x), l'Amiral, offensé de ce soupçon, dit à Raja-Zabrang que le Roi, lorsqu'il avoit envoyé des Ambassadeurs en Hollande, avoit du leur donner ordre de s'informer du Gouvernement des Provinces-Unies; qu'ils auroient appris que l'esprit des Etats-Généraux n'étoit pas de s'emparer du Pays d'autrui, mais d'y établir le Commerce. Il protesta même que si le Roi fouhaitoit de dévenir maître de l'Isle d'Amboine, que les Hollandois avoient enlevée aux Portugais. les Etats étoient prêts à lui en-céder l'empire, lorsqu'il leur auroit sait voir seulement qu'il pouvoit la conserver & qu'il se seroit engagé à n'y permettre le Commerce qu'à leur Nation; parce qu'ils ne se proposoient que les avantages du Commerce, & qu'ils n'attachoient aucun prix à la propriété du fonds (y).

ENFIN fur la demande qui regardoit le sejour de la Flotte Hollandoise, dans la Rivière ou fur les Côtes de Johor, jusqu'à l'arrivée d'une autre l'lotte, il fit connoître que l'exécution en étoit impoffible, parce qu'il feroit obligé de renvoyer au mois de Décembre, quelques-uns de ses Vaisfeaux en Hollande; mais il promit de s'éloigner le moins qu'il pourroit de Malaca jusqu'à ce tems là, & il représenta au Roi que tandis qu'il y auroit des Vaisseaux Hollandois dans cette Mer, il n'y avoit pas d'apparence que les Portugais ôfassent rien entreprendre. On signa ensin le nou-

veau Traité sur toutes ces explications (2).

L'AMIRAL y avoit employé près d'un mois, lorsqu'il reçût avis que deux Navires Portugais, trois Galères & quelques Fustes croisoient proche de Pulo Cariman, pour escorter un grand nombre de Jasques qui étoient atten- combattre les dues de Macassar & de Java, chargées de marchandises & de vivres pour Portugais. Malaca. Il apprit en même-tems, que fept autres Vaisseaux de cette Na-tion avoient pris leur route vers le Nord, soit pour retourner à Achin, ou pour escorter un Batiment qu'ils attendoient de S. Thomé. De si belles offres de la fortune lui firent prendre aussi-tôt la résolution de mettre à la voile. Il fe trouva le 18 d'Octobre, à la hauteur de Malaca. Le 20, s'étant approché de la rade, il fût furpris d'y trouver encore fept Vaisseaux de l'Armade (a), entre lesquels étoit celui du Viceroi, qui se nommoit la

Signature du

Matelief quitte lobor

(x) Les Portugais, disoit - on dans les Indes, demandent une place peur batir une maifon. Enfuite ils s'emparent du Pays réduisent les Habitans à l'esclavage, Ibid. pag. 264. (y) Pag. 265. (z) Pag. 267.

(a) Suivant De Faria, le Viceroi, après que les Hollandois furent partis, divita fa Fiotte, contre l'avis d'André Furtado. D. Alpare de Menefes avoit une Escadre de sept Gallons, pour aller su-devant des Vaisseaux qu'on astendoit de Portugal aux lifles de Ni-cobar. Nume divarez Pereyra commandoit une autre Escadre de cinq Galions , defitnée à efcorter les Vaisseaux qui apportoient des provisions de Java à Malaca. Ce dernier ayant rencontré les ennemis dans fa route, revira promptement pour rentrer dans la rade, ce qui engagen les Hol

MATELIEV. 1606. Il retrouve une partie de l'Armade à Malaca. Conception. Le fecond Galion étoit le Nivolar, qui portoit dix-neuf pièces de fonce, monté par Dom Frenand de Mafacerebas ; le troilième, le S. Simen commandé par Dom Frenand de Mafacerebas ; le troilième, le S. Simen commandé par Dom Frenandé de Morende. Schaffler fonce de Cardina de Dom Frenandé de Novembre. Schaffler Source, Vices miral, montoit le cinquième, qui fe nommoti le Sauta-Cruz. Dom Paulo de Portugal commandoit le finième; de le dernièr, qui portoit le nom de S. Anties, écoit monté par le Capitaline Astanio de Sauza Falaca (b.).

Les Hollandois l'attaquent,

L'ARDEUR de la gloire & du butin ne permit pas aux Hollandois de confiderer les difficultés de l'attaque. On réfolut que trois Vaisseaux de la Flotte, l'Orange, le Grand Soleil & les Provinces-Unies, commenceroient par ietter le grapin sur un des Galions ennemis, tandis que les six autres seroient tête au reste de l'Armade. Cependant on sût retardé, par le vent, jusqu'au foir du 21, que l'Amiral ayant sait appeller sur son bord, les Capitaines de ses deux Vaisseaux, leur donna ordre de tomber, à la fin du flot, fur le Vice-Amiral, qui étoit le plus au Sud; & cette réfolution fût encore changée, parce qu'il n'y eût point alors affez de mer & qu'on couroit risque de dériver trop sous le vent. Ce ne sût donc que le 22 au matin, après des prières folemnelles (c), que l'Amiral fit lever l'ancre & mit le cap fur l'Isle das Naos, dans le dessein d'aborder le Santa-Cruz, qui étoit alors sous le vent de tous les autres. Mais avant vû le banc qui s'ctand de cette lile vers la Mer, il se crût obligé de revirer, & sa seule espérance sût de pouvoir aborder le S. Nicolar, qui étoit au Nord. Dès qu'il lui cût présenté le slanc, la barre sût poussée sous le vent & les grapins sûrent jettés aux écubiers; mais ce ne fût qu'après avoir fait une décharge de ses pièces de chasse de l'avant, qui étoient de vingt-quatre livres de balle; de ses pièces de l'embelle, qui étoient de dix-huit livres, & de celles du château-d'avant, dont tous les coups portèrent. Aussi-tôt qu'il eût acroché l'ennemi, il fit faire des décharges de mousqueterie par quarante hommes qui tiroient sans cesse, & jetter, de la grande hune, des grenades & d'autres feux d'artifice. Le Grand-Soleil & les Provinces-Unies ayant abordé auffi chacun de fon côté, Matelief fit couper alors les ancres du Galion; & les trois Hollandois dérivant au large, à la faveur du vent de terre, entraînérent avec eux le Vaisseau ennemi. C'etoit la disette de poudre qui leur avoit fait prendre le parti d'aller tout-d'un-coup à l'abordage. L'Amiral ne pouvant espérer de grands avantages par le canon, aimoit mieux hazarder la vie & celle de ses gens, que de manquer cette occasion de ruiner ou de diffiper les forces Portugaifes. Cependant ses autres Vaisseaux n'épargnoient, rien de leur côté, pour incommoder l'ennemi par leur artillerie. Il avoit ordon-

Bravoure & conduite de Matelief.

landois à le fisire. Le 22 d'Ordobre, iis fer retrouvièren devant Malace, ob ils star-quèrent les cinq Galions qu'ils détruisfirent, & tudent sux Portagais au grand nombre de perfonnes de diffinition; unisi ils perdirent de leur côté cinq cens hommes. De Faria croit que cet échec für ctuafe de is mort du Vicerol qui arriva bien-lét après à Malaca. Voyez 4/n Perug. 70m. III. Part.

2. Ch. 6. La Reistion Hollandolfe qui est plas spécifique; fiar tout à l'égard du nomner des Vaisseux à Malaca, doit être préferée à ce récit, & il paroît que De Faria n'a posité ici à d'enrière Escadre, que pour fauver l'honneur du Viceroi & celui de fa Nation. R. de l'A. d.

(b) Pag. 271, (c) Ibid.

## AUX INDES ORIENTALES, LIV. L 395

ordonné aux canonniers de tirer horizontalement, & plutôt un peu plus haut que plus bas, parce que dans la difficulté de couler bas d'aussi gros Bâtimens que les Galions, il falloit leur tuer des hommes. Cet expédient lui rétiffit, Son expérience lui en avoit fait naître l'idée dans le combat précédent, par l'exemple du Galion de Noronba, qui avoit reçû tant de coups dans les flancs

MATELIEF. 1606.

fans en avoir été moins heureux à se dégager (d).

LORSQUE les trois Vaiffeaux Hollandois fûrent au large avec le S. Nicolas, les gens de l'Amiral voyant que les grenades & les moufquets ne permettoient plus aux Portugais de se montrer sur le pont, voulûrent fauter dans fon bord. L'Amiral s'efforça de les arrêter, mais il fût mal obei. On y paffa avec une espèce de fureur. Les gens des Provinces-Unies s'y jettèrent par le beaupré; ceux de l'Orange & du Grand Soleil s'y précipitérent de toutes parts. Il se fit alors un combat furieux. Quantité de Hollandois surent blessés, mais ils n'eurent pas un seul homme de tué, & le carnage des ennemis fût épouvantable. Il n'en échappa qu'un petit nombre, que l'Amiral fit fauver fur fon bord. Enfin, de deux cens foixante-cinq hommes dont le Galion étoit monté, il n'en resta que sept en vie, qui s'étoient cachés au

Combat terrible.

fond de cale dans le lest (e). D'un autre côté le Vice-Amiral Hollandois fût abordé par le S. Simon, &

prefqu'auffi-tôt par un autre; de-forte qu'il en avoit un de chaque côté. Mais le Lion-noir s'étant avancé vers lui, tomba fur le fecond Portugais, & le Maurice l'ayant abordé dans le même tems, ils y mirent le feu & le brûlèrent avec tout fon équipage. L'Erasme aborda le Santa-Cruz. Ils se canonnèrent; mais s'étant féparés auffi-tôt, l'Amiral cria vîte à l'Erafine de recommencer l'abordage à stribord, tandis qu'il aborderoit aussi à babord. Mais le Portugais se déborda pour la seconde sois, après avoir perdu cent hommes. Alors le Maurice l'aborda encore, & l'Amiral se disposant à recommencer aussi, le Capitaine, qui avoit été dangereusement blessé, prit le parti de se rendre. Le Viceroi dériva par le calme. Enfuite, à la faveur d'un vent de Mer, il s'éloigna beaucoup des Hollandois. La nuit étant furvenue, ils ne le revirent que le lendemain, fans pouvoir le joindre. Mais ils apper- Grand Gallon curent fous le vent, un autre grand Galion, fur lequel Matelief alloit tom- pris. ber, lorsque les Portugais offrirent de se rendre. C'étoit le S. Simon, qui avoit déjà perdu quarante-cinq hommes, & fur lequel on trouva trois milliers de poudre. Ainfi les Hollandois enleverent ou firent périr dans ce combat quatre Galions, fans avoir fait presqu'aucune perte. Cependant leur joye fût troublée par le malheur de foixante-quinze de leurs gens, que le Vice-Amiral avoit envoyés dans quatre Chaloupes pour piller les Portugais qui fortoient du Santa-Cruz. Ce Galion étant en feu, ils fautèrent avec lui & périrent tous miférablement (f).

Malheur qui arrive sux

L'restoit, dans la rade de Malaca, trois Vaisseaux, qui avoient été halés fur le fec & que l'Amiral vouloit aussi détruire. La crainte des feux Vaisseaux d'artifice qui pouvoient y être cachés, lui fit donner ordre de ne pas s'en Portugais, e approcher fans précaution, & l'on remit cette entreprise au lendemain.

Ils brûlent trols autres

Mais, vers la fin du jour, les feux, qui y étoient effectivement, s'étant enflam-(d) Ibid. ( a) Ibid. (f) Pag. 278. X. Part. Ddd

MATELIEV.

Perte de l'Armade. enstammés lorfiqu'on s'y attendoit le moins, épargnèrent aux Hollandois la peine de l'exécution. Un incident si extraordinaire sit connostre l'excès de terreur qui étotit répandu parmi les Portugais. Quedques letteres, qui silvent interceptées devant Queda, apprirent à Matches quis la avoient, perda dans l'action, aftx des principaux Olsieres de l'Armade & cinq cess vingt & un soldats (g.). Après avoir enlevé, des Galions qui citoient échappés au fest yout le canon & toutes les munitions de guerre & de bouches, les Hollandois brilèrent ces masses in muities de querre de de vouche, les Hollandois brilèrent ces masses au sur les des des cherchèrent qu'à se débarrasser de leurs prisonniers.

Difficultés fingulières pour la rancon des pritonniers.

L'A M is a L fit offiri au Viceroi de lui rendre tous les Soldats Portugais, rant fains que bleffes, à condition qu'on lui renvoyat les Hollandois qui fe trouvoient fur l'Armade, à Maiaca ou dans d'autres endroits des Indes. Mais il exigeoit une rançon pour les Officiers de les perfoumes riches. Le Viceroi repondit qu'il étoit diffpofe à renvoyer les Hollandois, mais qu'il s'étonnoit d'entendre parler de rançon, parce que cet ufage ne fe pratiquoit pas dans les Indes, de qu'il demandoit par confèquent qu'on lui rendit auffi

les Capitaines & les Marchands.

Ma Teller lui cérviris alors, qu'il y avoit trop d'inégalité dans une telle proposition; que c'étoit l'infulter que de lui demander environ deux cens hommes pour quatre ou cinq l'ollandois que les Portugais avoient entre leurs mains; d'que pour leur faire connoître qu'on ne le jouoit pas impunément, il leur déclaroit que fi tous fes gens ne lui étoiten pas removeis à muit fui-vante, qui étoit celle du 28 d'Octobre, il feroit jetter le lendemain tous ses prifoniers à la Mer ( à b).

En attendant la répointé du Viceroi, on réfolut au Confeil, qu'André Ped, Sébaltien Sourez & Jean Brarno, Capitaines de deux Galions, deux jeunes neveux de Soarez, un riche Marchand nommé Fernands del Mercado, & un Prêtre, payeroient chacun fix mille ducats Malais, qui feroient diltribués aux Matelots. Quoique cetter follution parti ne foefafiar, l'Amiral ne pouvoit penfer fans chagrin, qu'il feroit regardé comme le premier qui auroit introduit dans les Indes la rancon des prifionniers (i).

Deux cens Portugais font menacés d'être jeités à la Mer.

La fomme für payée, & chaque homme des equipages eft pour fa part cing reiste de intit. La unit du 84, évant paffie fans aucune reporté du Viceroi, l'Amiral fe détermina, malgré fon inclination, à fuire jetter dans les fost tous les autres prifonniers Porrugais. Déjà le Confeils évoir affemble pour figure cette réfolution, loriquo a vit paroitre deux Proques qui amonient rois i Bollandois, & qui dedeariera qu'il n'en refoit pas d'autre à Malaca; mais qu'il y en avoit encore quarre ou cinq avec l'Armade, proché es like de Nicobat. Mataicle, en rendant quelques Forugais pour ces des likes de Nicobat. Mataicle, en rendant quelques Forugais pour ces fest gent avec beaucong est d'un Mémoire par lequel il demandoit le refle de fas gent avec beaucong roit d'un membre de la fest que des l'Allandois avoient par l'afficie d'in embarquer, fre un Vaife et que des l'allandois avoient par l'afficie d'interior de la pour des étautre-vingt hommes pour le Fort d'inthoine, où il écot réfoils de frendre la famille Décembre.

L'UNIQUE foin qu'il fe proposoit dans l'intervalle, étoit de chercher les

(g) Pag. 277,

(b) Pag. 202.

(i) Pag. 293.

reftes de l'Armade. Cependant il fût retenu fur la Côte de Queda par une négociation avec le Roi du Pays, qui lui proposoit une alliance constante, à condition qu'on le mît à couvert de tout ce qu'il avoit à craindre du reffentiment des Portugais, & qui offroit même de faire maffacrer (k) tout ce ou il v avoit de Marchands de cette Nation dans ses Etats. Il ne paroît pas que Matelief approuvât cette barbare idée; mais il faisit l'occasion qui lui fût offerte par le Roi, de brûler plusieurs Bâtimens Portugais qui étoient dans le Port de Queda; après quoi, l'impatience qu'il avoit de combattre le reste de l'Armade, lui fit précipiter son départ. Le premier jour de Décembre, il se trouva sur les Côtes de Pulo Boton, où il la découvrit au Nord, entre deux Itles, fans pouvoir compter de combien de Vaiffeaux elle étoit composée. Il n'en résolut pas moins de l'attaquer (1). Le 7, avant passe les Isles de Boton, il compta sept Navires Portugais & trois Galiotes, mouillés fur une ligne, avec vent & marée pour eux, fous un Cap dont il étoit difficile d'approcher. Ils étoient rangés en croupière, fur deux ancres, l'une par proue & l'autre par poupe, avec tous leurs canons passés de bas-bord. Un front si redoutable arrêta les Hollandois sans les effrayer. Ils réfolûrent de faire un brûlot, d'une Galiote qu'ils avoient prife à Queda, & d'y mettre fix Volontaires, à chacun desquels on promit vingt-cinq réales de huit, s'ils addreffoient le brûlot à l'avant des Vaisseaux Portugais. Ce projet fût exécuté la nuit fuivante, mais avec peu d'effet, parce que les ennemis employerent heureulement des gaffes & des pointilles pour détourner le brûlot. On fût obligé d'envoyer deux Chaloupes, pour le remorquer au large. Le feu même y prît trop promptement, & ceux qui le conduisoient fe virent forcés de l'abandonner trop-tôt. Ils eurent neanmoins soute la récompense qui leur avoit été promise (m); car dans la passion dont Matelief étoit animé pour ruiner jufqu'au dernier Vaisseau de l'Armade, il rapportoit toutes ses vues à soutenir le courage & les espérances de ses

MATELIEF. 1606. Proposition de maffacrer tous fes Porugais de Oue-

> Matellef attaque les reftes de l'Ar-

LE Q, il envoya aux ennemis, dans une Pirogue, Abraham Van der Fierté Ports-Beets, chargé d'une lettre de créance, pour demander les prisonniers Hol- guife, landois qui lui avoient été promis devant Malaca. Le principal but de cette députation étoit de reconnoître & de pénétrer la disposition des Portugais par leurs discours. En approchant, Van der Beets sit arborer une banière blanche. Les ennemis envoyèrent au-devant de lui une de leurs Pirogues, qui ne voulût pas recevoir la lettre de créance fans le confentement de fon Général. Elle retourna vers l'Armade, d'où elle revînt bien-tôt avec cette fière réponse; ,, que le Capitaine-Major ne vouloit recevoir aucune lettre " des Hollandois; & que si leur Amiral désiroit de lui quelque chose, c'é-" toit les armes à la main qu'il falloit l'obtenir (n).

MATELIEF ne crût pas devoir précipiter l'attaque, dans un poste done

(k) Pag. 298. (1) Les Hollandois, dit De Fasia, n'en trent pas à si bon marché dans la Baye de Pule Beten , où étoit D. Albure avec fes fept Galions ; car après un Combat des plus fan-

Soldats.

gians, ils fărent forcés de se resirer, avec perte de trois Vaisseaux. R. de l'A. A. (m) Pag. 301 & suiv.

(n) Pag. 304-

Ddd 2

MATELIEF.

Comment les Portugals s'étoient fortifiés dans leurs Vaiffeaux. il voyoit que l'ennemi pouvoit tirer beaucoup d'avantage (a). Il y avoit long-tenne que les Portugais avoient jetté les yeux fur un lieu fi Kavonible; & sy éann retires à l'approche des Hollandois, ils s'écoient mis en état de ne pas redouter leuri indutes. Outre la diffipolition quo na repréfentée, lit avoient eû la précaution de faire dans leurs Vaifleaux, des retranchemens d'abres, & d'y mettre des pipes remplies de fable, qui écoient al l'épreuve du canon. Matelief apprit d'un décireur Flamand, qui fe rendit fur la Flotte Hollandoife, qui la voient représe adult des feux d'artifice, par lefquels ils efferient de faire fauter le res ennemis dans l'abordage, au rifique de fauter avec eux; & qu'à l'extémité, tous leurs Capitaines voient ordre de mettre le feu à leurs Navires, & d'en faire hardment périr deux pour détruire un leur Hollandois. Ils regardoint les Vaifleaux de la Compagnie Hollandoife comme des Vaifleaux marchands, dont la ruine entraînoit cele de leur Commerce; au-lieu que l'Armade étant composée de ceux deleur Roi, ils comptoient pour rien de les perdre, fi ce facrifice pouvoit les condrier à leur leur (s).

Rufe des Hollandots.

Les deux Flottes se canonnent.

fe, pour attirer l'ennemi hors de son avantage. La Flotte se mit au large vers le foir, & feignit de prendre la route d'Achin. Enfuite, revirant au clair de la Lune, elle s'approcha de l'Isle de Lancbroy. Les Portugais ne changerent point de fituation; mais on étoit si proche d'eux, qu'on chercha du moins l'occasion de les insulter. Le Yacht du Vice-Amiral sût mis en brûlot. On donna des ordres pour le canonnement, & l'attaque fût plufieurs fois prête à commencer. Cependant la disposition des lieux, les vents & les courans, retardèrent ce dessein jusqu'au 13, qu'ayant levé l'ancre d'un vent affez favorable, on porta droit sur les ennemis. Le Lion Blanc & le Petit Soleil allèrent mouiller fort près d'eux. Ils fûrent fuivis de tous les autres Vaiffeaux, & la Flotte entière forma une demic lune. Mais les Portugais avoient l'avantage de préter le flanc dans toute sa longueur, & de pouvoir envoyer toutes leurs bordées. D'ailleurs l'ombre des terres, qui étoient derrière eux, empêchoit de voir aussi-bien leurs Vaisseaux qu'ils voyoient ceux des Hollandois. Le brûlot ne pût être addreffe, faute de vent. On tira, dans l'espace de quatre ou cinq heures, plus de sept cens-

cinquante coups de canon, dont cinq Navires Hollandois tirèrent seuls plus

Toutes ces difficultés paroiffant invincibles, on se réduisit à tenter la ru-

Retraite des Holiandois

> (\*) Pais-Barn contines pinders 116s. principlicareas deva grands, does le ca-mai s'étend soi d'. Nord. L'Ifte qui et à l'Eff de ce mais, a une baye de fable qui forme un grand enfoncement, plus grand estamonius du des leprocisions le la baye estamonius de les despositions de la baye marchine production de la baye avens de Nord de Nord-Est, qui fouillient contincellement dans cer parager. A des contrasts, qui font entrevolutions de fort various de Nord de currentillaire de fort various de Nord de La production de la contrast, qui font entrevolution de fort various de la contrast, qui font entrevolution de fort various de la contrast, qui font entrevolution de fort de la contrast, qui font entre de la contrast, qui font qui une contrast, qui font qui une contrast, qui font qui une contrast qui de la contrast de la contrast qui une vario faita qui font de la contrast de la contrast qui un versi faita que font de la contrast de la contrast qui un versi faita que font de la contrast de la contrasta d

Nord, on y vient du lleu où les Hollandois reinient à l'ance, on le trouve pri de calme en approchant du cap des rochers, ce manager foil, du acté où l'on ed l'onté par le ras de marier, films pouvoir gouverner. Mois infeçuiro patie pleu avant dans l'enfonce-tinfeçuiro patie pleu avant dans l'enfonce-tinfeçuiro patie y avant d'année vallée; de fotte que cert qui fort avantageulement polée vera les terres, y font todjours au lof. 4, que le la terres, y font todjours au lof. 4, que le les todres. Pag. que d'fuire.

(p) Pag. 307.

de quatre cens. Mais ils fouffrirent beaucoup de ceux de l'ennemi; & défespérant de recueillir d'autre fruit de tous leurs efforts, ils se retirèrent avec

perte de quelques hommes. (q).

LA faifon s'ouvroit pour d'autres desseins. Matelief se proposoit de faire trouver à trois de ses plus grands Vaisseaux leur cargaison de poivre, pour vûes de Maretourner en Hollande, & de se rendre aux Moluques avec le reste de sa Flotte. Dans cette féparation, qui pouvoit engager les Portugais à le fuivre, il entreprit de leur donner le change, par des mesures qui les rendisfent incertains de ce qu'il étoit devenu. Il aborda, le premier Janvier 1607., fur la Côte de Pulo Pinaon, où tout fût disposé pour le Voyage qu'il méditoit. Il y fit la revûe de ses neuf Vaisseaux, dont les équipages montoient encore à huit cens cinquante-sept hommes. De ce nombre il en mit cing cens quatre-vingt-neuf fur les fix Vaisseaux qu'il devoit conserver . & le reste demeura sur eeux qu'il renvoyoit en Europe. Il publia que toute la Flotte retournoit devant Malaca; mais étant parti la nuit, fans avoir expliqué ses véritables vûes, il se rendit lui-même, pendant les ténèbres, à bord des trois Vailleaux qu'il destinoit à le quitter, & leur ordonna de faire route vers Achin. Ils fûrent dès le matin, hors de la vûe des autres. Pour lui s'étant avancé vers Malaca, jusqu'au Cap Rachado, il prit de-là vers Bantam, où il vouloit se procurer quelques rafraîchissemens avant que de

faire voile aux Moluques (r).

IL y apprit que le Delft, Navire Hollandois, arrivé de Masulipatan, étoit parti depuis trois jours pour Amboine, avec des Envoyés du Roi de Bantam, Ternate, venus à Bantam pour demander du secours eontre les Espagnols. qui se promettoient de reprendre facilement les Moluques. Cette nouvelle le fit travailler ardemment à se pourvoir de vivres & de munitions. Mais elle le rendit plus fensible, qu'il ne l'auroit été dans d'autres circonstances. au défordre de ses Matelots, qui joignant l'infolence à l'yvrognerie, respectoient aussi peu ses ordres que les loix de l'Isle, & le mettoient dans la nécessité d'aller lui-même de cabaret en eabaret, pour les ramener par la confusion plutôt que par la crainte; car dans le besoin qu'il avoit d'eux, il n'ôfoit employer les châtimens, de peur qu'ils ne fissent valoir leur ancien prétexte pour se dispenser de combattre. Ils n'étoient pas engagés pour le service de terre. C'étoit une faute que les Directeurs de la Compagnie reconnûrent trop tard. D'un autre côté, l'Amiral avant permis aux prifonniers Portugais de descendre à terre, pour donner ordre au payement de leur rançon, il falloit qu'il obtînt le consentement de l'équipage, à qui elle appartenoit par ses promesses. Personne ne s'opposoit directement à ses volontés; mais, en s'y foûmettant, on demandoit qu'il avançât l'argent de la rancon. Cette difficulté ne lui caufant pas moins d'embarras que l'autre . non-seulement il n'ôsoit entreprendre de se faire obest par la sorce, mais il fe voyoit obligé de fermer les yeux fur une licence insupportable. A l'égard de la rancon, il répondit qu'il n'étoit pas encore tems d'en parler; que

(4) La Flotte demeura néanmoins fur la made Portugaife, Côte de Lanchevy jusqu'au 30 de Décembre, (r) Pag. 31L pour continuer d'obfetver & de défier l'ArMATELIEF. 1606.

Nonvellee

1607.

Défordres de ses équi398

MATELIEF.

dans le peu de féjour qu'on devoit faire à Bantam, perfonne ne pouvoit stouis befoin d'argent. & que lorfiquo for croit aux Moltsques, il feront le premier à parler d'une obligation fi jufte. Cette réponde les faitisfe, comme s'ils n'ellfure formé leur demande que pour le rendre plus indulgent par l'embarra qu'elle devoit in caufér. Cependarul i crit avoir gagné beaucoup, en remvoyant cette affaire aux Moltsques. Il efpéroit de la faire ferviz dors à les tenir en brité, foit par de nouvelles promellés, s'ils demauroint dans le devoir; foit par le refus du payement, s'ils marquoient trop de rélifance à fies ordres pour le fervice de terrer (1).

Diffimulation de la Cour de Bantam.

Dès les premiers jours de son arrivée à Bantam, il étoit allé faluer le Roi, qui n'avoit alors que douze ans. Ce jeune Prince recût ses presens & l'offre de ses services avec de grands témoignages d'estime & de reconnoisfance. Le Gouverneur, le Tomongon & le Sabandar (1), plus accoûtumés à la dissimulation, y joignirent l'éloge de ses victoires, & des félicitations fur le fuccès de toutes ses entreprises. Ils ajoûtèrent que l'intention de leur Cour étoit d'entretenir une amitié conftante avec le Roi de Hollande, & de ne jamais renouer avec les Portugais. Cependant Matelief n'ignoroit pas qu'avant l'arrivée de la Flotte Hollandoife, & fur le feul bruit des préparatifs de l'Armade, ils avoient enlevé une l'lute de la Compagnie. A la verité ils s'étoient hâtes de la relacher, à la première nouvelle du combat de Rachado. Mais le Directeur du Comptoir de Bantam affûra l'Amiral, que fi l'Armade n'eût pas été battue, ils se seroient declarés presque tous contre les Hollandois, & que ne les croyant pas capables de rélifter à la puiffance Portugaife, ils avoient deià commence à les traiter avec beaucoup de froideur. Le succès sembloit avoir changé leur disposition ; mais l'Auteur du Journal ne leur en donne pas moins le nom de traîtres (v), qui avoient befoin d'être retenus par des chaînes plus fortes que les engagemens ordinaires des Traités.

Matelief paffe à Jacatra. L'Autant partit le 7 de Février; & n'ayant pû trouwer à Bantam is provission a'ranck qui lui étoit nécessaire, indouble le 11 à Jeastra, pour en achtere dans ce Port. Le Roi, qu'il été l'honneure, é qui lui evoit écrit & envoyé des préfens par l'Amital Wolphart Haramsjen. Mateiler persiand qu'il regretoit moins la réponde, que les préfens auxquels l'a évoit écrit & envoyé des préfens par l'Amital Wolphart Haramsjen. Mateiler persiande de dattes d'aquelques pièces de toit de cotom. Anil les fautes de negligende dattes d'aquelques pièces de toit de cotom. Anil les fautes de negligences moins fentibles à l'honneur qu'i l'innett, clles écoient tofijours faciles cas moins fentibles à l'honneur qu'i l'innett, clles écoient tofijours faciles reparet. Ce Monarque paroifilot d'ailleurs honne de courage de d'intelligence. Il s'informa loigneufement de tout ce qui appartenoit à la Hollande de aux deffeins des Hollandois, comme s'il ett prévu qu'un jour le Paya de fa domination devoit passier, acti alors best de l'archit de de aux deffeins des Hollandois, comme s'il ett prévu qu'un jour le Paya de fa domination devoit passier, acti alors les tous comme le sautes villes avent de l'aux des l'aux des les comme les aux des l'aux des

<sup>(1)</sup> Pag. 313.

(2) Voyez l'explication de ces noms & (v) Pag. 312 & 313.

l'état de Bantam dans la Relation de Hout-

de l'Isle, c'est-à-dire, que les maisons étant de paille, environnées d'une cloture de bois, on ne l'auroit prife que pour un Village. Le Roi fe proposoit de la faire entourer de murailles (x), dépense qui fût épargnée à ses

Peuples par de nouveaux Maîtres (y).

LA Flotte ayant remis à la voile se 13, mouilla le 2 de Mars, devant le Village de Rakeks dans l'Isle Celebes, où l'Amiral fût charmé de la perspective du Pays de Macassar, le plus agréable & le plus peuple qu'il est encore vů dans son Voyage (z). Mais n'y ayant reçû aucun eclaircissement sur l'Armade, il reprit la route d'Amboine, où il arriva le 28. Fréderic Houtman, Gouverneur du Fort, vînt le faluer aussi-tôt, & lui rendre témoignage que depuis l'établissement des Hollandois, tout avoit été paisible dans l'Isle. Il s'y trouvoit alors un Vaisseau de la Flotte de Van der Hagen, nommé l'Enchaife; qui après avoir chargé environ deux cens barres de cloux de girofle. étoit prêt à partir pour Bantam. Le Delft avoit fait voile pour Banda, le jour précédent, parce que la faison étant avancée, on avoit perdu l'espérance de voir arriver la Flotte. Mais l'objet le plus interessant pour lui, fût de trouver au Port d'Amboine les Envoyés de Ternate, qui avoient été demander du fecours à Bantam contre les Espagnols. Ils lui apprirent que leur Isle étoit déjà dans l'oppression. Les Espagnols, au nombre de trois cens, s'étoient rétablis dans leur ancien Port & travailloient ardemment à le fortifier. Le Roi (a) fupplioit l'Amiral de ne pas l'abandonner, & promettoit de répondre à l'amitie des Hollandois par un immortel attachement. Matelief affembla le Conseil. On y résolut de donner au Roi de Ternate, tout le fecours dont on étoit capable dans les circonstances, mais à condition qu'il fourniroit deux mille hommes effectifs, & que s'il en manquoit un Temate. feul, on l'abandonneroit à fa mauvaise fortune. Cette menace étoit nécesfaire, après avoir éprouvé tant de fois qu'avec la meilleure intention, les effets, de la part de ce Prince, réponduient mal aux promesses. Les Envoyés s'étant foûmis, en fon nom, à tout ce qu'on exigeoit d'eux, on remit à règler le refte avec leur Maître. Houtman infiftoit beaucoup fur la necessité de secourir Ternate. Aussi-tôt que l'entreprise sût décidée . l'Amiral mit quelques changemens dans la disposition de ses Vaisseaux & rapporta tous fes foins à cette nouvelle expédition (b).

CEPENDANT il ne pût se dispenser d'en donner quelques-uns aux désor- Dérèglement dres qui règnojent dans la garnifon Hollandoife d'Amboine. Les Soldats des Hollanétoient plongés dans l'yvrognerie & dans l'incontinence. Chacun avoit sa concubine, & les Infulaires offenfés de cette conduite, se refroidissoient beaucoup pour la Nation. " Ils avoient vu, disoient-ils (c), les Portu-" gais mener une vie reglée, se marier & prendre des femmes parmi eux;

MATELIEF. 1607.

Il arrive à Amboine.

Engagement qu'il prend

(x) Pag. 314. (y) Bien loin de-là; on verra par la fujte, que les Hollandois mêmes contribuèrent volontairement dans les taxes que le Roi impofa fur ses Peuples pour l'exécution de ce projet. R. d. B.

(2) Pag. 314. Les Hollandois y avoient

deja un Comptoir à Tello, qui est dans l'in-

térieur de l'Isle.

(a) Le Roi étoit prisonnier, comme on l'a vu dans la Relation précédente. Ainst il faut toùjours entendre ici le Viceroi & fon

Confeil, R. d. E.

(b) Pag. 317 & précédentes.

(c) Pag. 318.

MATELIEF.

, ce qui fervoit à lier les deux Nations. Les Hollandois ne faisant point " de mariage, quel moyen de s'affectionner à leur fociété? On n'avoit pas " le tems de concevoir de l'amitié pour des gens qui partoient de l'Isle avec ., les premiers Vaisseaux qui paroissoient, ni avec de nouveaux venus, qui " ne fuccédoient aux premiers que pour se retirer à leur tour , lorsqu'on com-" mençoit à les connoître. " Ces plaintes, & l'intention où étoit la Com-

Observation de l'Auteur fur leur établiffement dans cette Iffe.

pagnie d'envoyer des Familles Hollandoifes dans ces Isles, engagèrent l'Amiral & le Confeil à permettre aux Soldats de s'y marier. " On voyoit " bien, observe l'Auteur du Journal, qu'avant que d'en venir là, il eûtété " à propos qu'on se sût tout-à-sait assuré la possession d'Amboine; mais il " falloit céder à la néceffité, & d'ailleurs il étoit à propos de ne pas re-., garder les droits comme douteux ; fans quoi il auroit mieux valu y re-", noncer (d). Un an ou deux, ajoûte l'Auteur, fuffisoient désormais pour , mettre le Fort en état de foûtenir un Siège. La prudence obligeoit d'v , envoyer des Blancs, afin que la familiarité s'établissant avec les Noirs, , ils puffent porter le Commerce de la Compagnie dans les Isles voifines. " Quoiqu'il ne foit pas d'une extrême étendue, il y est néanmoins avantageux, & l'on y gagne cent pour cent (e)

L'AMIRAL, avant son départ, fit assembler les principaux Insulaires. Il

Matelief tache de fe concilier les Habitans.

leur fouhaita toutes fortes de prospérités sous la régence des Etats-Généraux; & les remerciant de leur zele, qui alloit jusqu'à travailler volontairement aux fortifications du Château, il leur en fit espérer les plus heureux fruits pour le bonheur & la tranquillité de l'Isle. La permission de se marier, qu'il accordoit à la garnison, leur causa beaucoup de joye, & devînt un lien très-puissant pour les attacher aux Hollandois. Ils reconnûrent que le Gouvernement de la Compagnie étoit plus fupportable que celui des Portugais. Mais ils se plaignirent d'être abandonnés, comme les bêtes de leurs bois, sans discipline & sans instruction. Matelief, touché de leur voir des inclinations si raisonnables, leur promit de faire donner les ordres nécessaires pour les faire instruire, & chargea le Ministre du Fort de tenir école deux fois le jour, en attendant que la Compagnie y pourvût autrement, Dans la même vûe, il prit fur fon bord trois jeunes garçons des principales familles; l'un, fils du Capitaine Hitto, qui avoit toûjours marqué de l'affection pour les Hollandois; & les deux autres, fils au contraire de leurs plus mortels ennemis, dont l'un fe nommoit Marcos, Chef de la race des Alteyves; & l'autre Antonio, Chef de celle des Tavires. Ces deux races, qui étoient Chrétiennes, étoient toûjours demeurées dans les intérêts des Portugais, & n'avoient jamais entretenu de Commerce avec les Mores (f). Cependant cette ancienne aversion commençoit à s'affoiblir par l'entremise des Hollandois. Le desfein de l'Amiral, en prenant le premier de ces trois ieunes Infulaires, étoit de lui faire voir la Hollande, & de lui faire pren-

dre les manières du Pays, dans l'espérance que parvenant un jour aux premiers emplois de l'Isle, fon exemple pourroit servir à la propagation du

Pouranoi II prend quelques jeunes Infulaires fur fo. bord.

(d) Ibid. (e) Pag. 319.

tes de détails, à la description de l'Isle d'Amboine, qui se trouvera dans le Volume sul-(f) On renvoye le Lecteur pour ces for- vant. R. d. E.

Chriftianisme. Il prenois les deux autres, pour étages de la fidélité de leurs parens, & pour leur faire connoitre que la Hollande n'écoit pas un Pays aus libarbare que les Forugas I avoient represente. Dom Mares, père de l'un, avoit fait le Voyag: de Goa, oû le Viceroi l'avoit comblé d'honneurs, jusqu'à le faire marcier à fon côte. L'Auteur observe que cette méthode est familière aux Forugais pour gagner les Cheis d'une Nation, & confeille aux Hollandois de ne pas la negliger (2).

MATELIAN,

MATELIEF partit d'Amboine le 3 de Mai , pour le rendre à Ternate. Se Flotte étoit c-napoie de luit Vailleaux ; l'Orange, qu'il monotit, de Mauriet, l'Erafun; l'Ess baife, qu'il avoit trouvé dans la rade d'Amboine, le De l'ft, qui y étoit veru de Banda, le Petra Medil, le Pigeannea de l'y acht. Les équipages étoient au nombre de cinq cons trente-un hommes , entre lefquels on ne composit que cinquante Indians (8). Il ferproposit de fecouIl part pont

rir l'Isle de Ternate, & de s'emparer du Fort où les Portugais étoient rentrés dans celle de Tidor.

Mars la fortune ne réfervoir pas plus de facecés à cette expédition qu'ais siège de Malaca. Les métures que les Efraguols avoient et à le tems de prendre pour leur défenfe, la l-énteur du Roi de Ternate à raffembler fes forces, les multimories des Soldats Hollandois de leur pestit nombre, qui ne fufficit pas pour le fervice de terre & pour la garde de la Flotte, rédiffirent l'Amiral à quéques fobiles tentaives dont il receilifi peu de fruit. Il chi même le chagrin de ne pouvoir faire la defentte à Tidor, & lorfquéple de l'emporter par la facre. Ses ennemis cioient au nombre de trois peu a del lemporter par la facre. Ses ennemis cioient au nombre de trois cans dans les deux llies; deux cens Efpagnols à Ternate, & cent à Tidor, avec vingt Portugais, sinquante Chinois & quelques Efektave (1).

Fort qu'il

It résolut du moins de bâtir un Fort à Ternate, où les Facteurs Hollandois fussent à couvert de toutes fortes d'insultes, sous la protection du Roi & fous celle de leurs remparts. Après avoir visité un endroit nommé Maukonora, qui pouvoit etre fortifié avec peu de travail & rendu même imprenable, quoiqu'il ne fut qu'à une demie liène de la Forteresse Espagnole, il prit du dégoût pour ce lieu, parce qu'il auroit été difficile d'y conduire des vivres. La Ville de Malaye (k), qui est au Nord-Est de l'Isle, dans une plaine qui n'est commandée par aucune hauteur, lui parût plus convenable à fon deffein. Elle étoit entource d'une muraille feche d'environ deux toifes de hauteur & de huit ou dix pieds de large, qui pouvoit être reparée en peu de tems, & dévenir capable d'une bonne defense avec le fecours de quelques autres ouvrages. Un banc long & étroit, qui la couvre du coté de la Mer, sert en meme-tems à tenir les Pirogues en sureté. sans empêcher qu'au dehors le mouillage ne soit sur, à la por ée du canon de la Côte. L'ouvrage fût commence auffi-tôt, & fini dans l'espace de cinq femaines, malgre tous les obstacles que Matelies tronva dans la mauvaife humeur de fes Troupes & dans la pareffe des Infulaires.

Sa fituation.

(g) Pag. 325.
(b) Matchef avoit laiffé quelques Hollandois au i ort d'Amboine.

(i) Pag. 345.
(k) Voyez la Description des Moluques,
dans le Volume suivant.

X. Part.

Eee

or methy Gongie

MATELIEF. 1607. Dépêches de l'Amiral à la Compagnie, mit une forte garaison, dont il donna le commandement'à Gerritz van de Beit, avec ordre de fe conformer aux infrascisons qu'il bli alifa. Tout le tema qu'il est de relle fût cmployé à faire fet dépeches pour la Compagnic. Il la pression d'envoyer de puillans Accours à l'errante, & se follositations fibrent accompagnées d'un Mémoire important (1) sur l'état & le Commerce des Index.

СE

(1) Ce Mémoire ell en effet d'autant plus Important, qu'on y rouve toutes les vides que les Hollandois not exécucies édepais. Ce-hai de l'Amirali M'arue'a he regardoit que le mond le l'ordie de Commerce, as-l'ieu que roll a sorbi fervi de règle à l'Compagnie Hollandoife dans tottes les catrophies qui l'ordie avec les catrophies qui l'ordie de l'accessification de

", Quand je considère l'état de nôtre Pa-" trie & les guerres dont elle eft affligee par " un auffi puissant enneml qu'Aibert & Aun triche, foutenu des forces de la Malion " d'Espagne & de sa propre Maison, il me " femble qu'on ne peut par se promettre que " les affaires des Indes puiffent prospèter si , elles demeurent entre les feules mains des " Directeurs : car je ne vois pas que leur " feule autorité puiffe être allez grande & " affez respectée dans les Indes pour en at-, tendte un grand effet. On y a pour ad-" vetfaires les Espagnols & les Portugais, " qui ont commence à s'y établir depuis plus d'un fiècle & qui ont penetré dans pluficurs Pays, ou ils ont des Forterelles, beaucoup de monde & un gouvernement " règlé. Ils peuvent faire leurs affaites par " des voyes plus commodes que nous, qui , fommes obligés d'amener de Hollande, des " gens atténués par la fatigue du Voyage. " Si les Portugais n'y ont pas toûjours affez n de monde, il leur est beaucoup plus aisé n d'y en envoyer qu'à nous. Les Vaisseaux n qui vienneut de Portugal ne sont pas o-bligés d'aller plus loin que Goa. Ils y font débarquer & safratchir leurs gens , dont ils forment ensuite leuts Armades, ,, ainsi que des Espagnols qui leur viennent , des Manilles.

"Si nous voulons nous établit aufil avantageufemet à aufi foldement qu'eux dans les Indes, il faut nous affüret quelqu'endroit où nous puiffions être libremet reçàs en venant de Hollande. Non-feulement nous y rouverions des rafralchifements prêts pour les équipages & les Vsiffeaux, mais nôtre réputation augmenteroit chez les Princes Indiens, qui jurqu'a préfent j'ont de prendre une entitre con" fiance en nous. Ils demeurent affez d'ac-" cord que les Hollandois font de bonnes " gens, & qu'ils font plus doux & plus trai-" tables que les Espagnols. Mais, disent-,, ils , que nous fert leur bonté? Ils ne vien-, nent ici qu'en passant. Ils s'en retournent , austi-tôt que leurs Vaisseaux sont chargés. , Nous demourons alors abandonnés aux Espam gnols & aux Portugais, qui viennent fondre n fur nous parce que nous avons trafique avec " leurs ennemis. Au contraire, en nous te-" nont attachés aux Ejpagnols, du moi st ils " neus protégent au bejoin. D'un autre côté, " quand les Hollandels auroient des forces " Juffijantes pour neus proteger, nous n'avons , traitent point en cunemis queique nous trafimenager veritablement que coux qui troublent n nitre repor. Ainfi le meilleur parti que nous , ayons à prendre , est de favorijer les Portu-" gais, dans la crainte qu'ils ne nous extern minent.

Telles font les reflexions de tous les findiens. Aprec cell ke Portugis techent de leur periuader que nous fommes fan forces, de nous répetientes comme une polignes de gens ramaféer, qui blen loin aux folds, avons à peine des demeures fints dans nôtre propre Pays. Il faux donc que nous cherchions de voyes peu segapen les Indiens de pour leur faire connocité de la connection de

"No la Maries ricett and,"

"The maries and the confile pair of th

CE fage & vaillant Amiral étoit arrivé à la dernière partie de fa commiffion, qui n'étoit pas la moins importante dans les idées de la Compagnie

MATELIER.

" failliblement qu'on se détruira les uns les , autres, qu'on fera hauffer le prix des mar-, chandifes dans les Indes & qu'elles fe don-" neront à vil prix en Europe. Cependant " à l'égard du poivre, il n'est pas possible ,, que nous puissions en attirer le Commerce , à nous feuls; car, outre les Portugais, ", les Anglois ont entrepris auffi la naviga-, tion de Bantam. Ils y ont leurs Comp-, toirs & des maifons. Ils y trafiquent pal-" fiblement, tandis que nous avons la guer-" re contre les Portugais. Nous défendons ", tout à la fois & Bantam & eux, pendant " qu'ils y font des profits qui ne leur coû-" tent ni dépenses, ni fang, ni înquiétu-" des. Il ne faut pas se promettre d'agir " auprès du Roi de Bantam, qui n'est en-" core qu'un enfant, pour l'engager à ne " trafiquer qu'avec nous. Ajoûtez qu'il fau-" droit lui donner de très-groffes fom-" mes d'argent, qu'on feroit en danger de ., perdre faus aucun fruit; car je tiens pour " certain, que quand ce Prince & tous les ,, autres Princes Indiens, auroient fait avec " nous ou avec toute autre Nation, les al-" liances les plus étroites & les plus fainte-" ment jurées, la première apparence de ", quelque péril ou l'espoir d'un plus grand », profit ne manquera pas de les rendre infi-" deles. D'ailleurs nous fommes en paix " & en bonne intelligenceavec les Anglois. , Il ne feroit pas honnête de chercher à les " exclure d'un Commerce qu'ils ont déjà n commencé. Mais on peut blen prendre des mesures pour empécher qu'ils n'en-trent dans le Commerce des autres épice-" ries. A l'égard du poivre , il fandroit le " faire fervir de left. On fe trouveroit en état. " par ce moyen , de le donner à fi bon " marché, que les autres Nations n'y trou-" vant presque plus de profit, seroient obli-" gées d'abandonner volontnirement ce né-" goce , & de nôtre part , nous ne compten tions que fur le profit qu'il y auroit à tirer , des antres marchandifes.

, Nous pouvons nous attirer facilement, nous pouvons nous attirer facilement, tont le Commerce des noix muícades & du masis. Au-licu de nous emparre de Banda & dy bâtir un Fort, ce qui coûte-, roit beaucoup & nuiroit à nôtre réputa, tion parmi les Princes Indiens, voic ce que je propofe: Comme le Roi de Macafine d'un Prince puillant, dont le Pays caffar étt un Prince puillant, dont le Pays

" est fort peuplé, abondant en riz & en , toutes fortes de denrées, & que c'est lui " faudroit faire un Traité avec lui & lui " envoyer trois Vaisseaux, avec deux cens " hommes de débarquement. Ce nombre " futfiroit, avec les Infulaires de Macailar, , pour attaquer Banda, qu'on promettroit , au Rol de lui mettre entre les mains, en " ftspulant pour unique condition, que nulle " autre Nation que la nôtre, n'y pourroit " charger des marchandises, & que tous les s, ans your prendrions les nois & le macis " à un prix qui seroit fixé. Je ne doute " pas que le Roi de Macassar ne prétât i'o-" reille à cette proposition, à laquelle on m pourroit ajoûter, qu'il nous feroit bitir à " Banda, une maifon aufli grande & aufli for-, te que nous le fouhaiterions, dans un lieu ", commode & für pour la garde de nos " marchandifes. Comme le Roi ne feroit ,, pas son sejour dans cette lile & qu'il la , feroit gouverner par un Orankaie, il ne , faut pas douter qu'en faifant des présens " au Gouverneur , nous n'en fulfions les mat-, tres. Ce feroit fusciter un ennemi dange-" reux aux Portugais, & nous acquerir un ., puilfant ami.

" (On pourroit même lui proposer encore n d'autres conditions pour la sureté du Pays ,, comme de transporter la Noblesse de Ban-" da dans fon Royaume, où il lui affigne-", roit un lleu pour y habiter; d'envoyer une partie de celle de Macasiar à llanda " & de l'obliger à demeurer dans un sent " endroit; de réduire les cinq ou fix Villes " de cette Isle à une feule, où seroit nôtre " maison; d'obliger les Insulaires à y venir , au marché tous les quinze jours pour nous " apporter leurs denrées, & livrer les fruits " à nôtre Comptoir qui les leur payeroit sur " le champ. Enfin de défendre aux Habl-" tans, fous certaines penalités, de se caution-" ner les uns les autres, pour prévenir les " défordres qui réfultent des grandes dettes " qu'ils ont coûtume de faire. Si les cho-" les pouvoient être mifes fur untel pied, il " est probable que nous ferions mattres de Banda, & liés d'une manière presque in-", diffoluble avec le Roi de Macaffar (1).]
,, Pour le négoce des cloux de girofie, il " est bien difficile de nous en rendre les " fenis maltres. Nous avons le produit , d'An-

\_ (1) Add, d. E.

MATELIEF. 1607.

Hollandoife & dans fes propres vûes. Il étoit question de chercher des ouvertures favorables pour le Commerce de la Chine. Un si grand projet,

" d'Amboine, de Lubo & de Cambelo; mais " il nous manque celui des Moluques. Le " feul moyen d'y parvenir, ett de chaifer les " Espagnols de Ternate; entreprise diffici-" le, sur isquelle je ne isisserai pas d'expli-, quer iel mes vites. Elle n'est pas imposn fibie, fi l'on veut bitir fur un bon fonde-" ment, qui est de reprendre l'affaire de " Maisca. Si les Portugais avoient perdu " cette Ville, il ne leur feroit pas aife d'al-" ier de Goa fecourir ics Moiuques, & je , crois qu'on empêcheroit fans beaucoup de " peine , qu'il ne paffat des vivres des Ma-,, nilles à Ternste, Il faudroit premièrement mener trois ou quatre Navires su Roi de " Mindanao, dont le Pays est blen peuplé, " & qui peut mettre, dit on, cinquante " Caracores en mer. Toute cette Armée ,, Iroit à Panama on Panati, qui est proche , des Manilles, & où li y a un lieu nommé , Otting, qui n'est gardé que par dix huit , Soldats Espagnols, avec à peu près le " même nombre d'Habitans. On détruiroit , cette Piace; ou fi le Roi de Mindanso , vouloit la garder, on la lui livreroit; car " c'est un Pays abondant en riz & en piu-, fieurs autres denrées qui se transportent à " Ternate, [ De-ià je voudrois qu'on all'it " promptement aux Manilles pour détruire ,, tous les Vsiffeaux qui feroient dans les ,, ports afin qu'ils ne puffert secourir Ter-", nate (1).] Enfuite on renverroit i Miu-,, danao, un Vsiffeau de cent foixsnte ou de " deux cens tonneaux, qui croiferoit avec " les Csracores du Roi dans le Détroit de " Tagina, pour prendre les Batimens qui , voudrolent encore aller à Ternate, parce " qu'il n'y a point d'sutre route; & fi i'on " en avoit pris un ou deux, il n'y en au-" il arriveroit qu'on périroit de faim dans " cette Isle. Ii ne faut pas penfer à s'en " rendre maltre à préfent per le force, car , les Espagnols s'y fortifieront tellement & , y tlendront tant de monde, qu'il faudroit " de groffes Armées pour les en chaffer. , SI l'on pouvoit mener auffi une Galère " fous nôtre Fort de Ternate, elie ies in " commoderoit beaucoup. [ Il ieur feroit dif-" ficile de pourvoir cette Isse de toiles, le peu ,, qu'ils y en envoyent à présent, leur étant ap" défaut de tolles ne manquerolt pas de chagraner les Habitaus; car il faudrolt qu'ils " fe les procuràfient de Malaca, ce qui ne " se feroit pas sans peine (2).] " Le Commerce de la Chine dépend ens core de Malaca. Si l'on avoit chaife les " Portugais de cette Pisce, il faudroit qu'ils

, renonçaffent à ce trafic. Le Commerce des toiles de coton qu'on ,, fait à Coromsndel est d'une grande impor-, tance, parce que tous les Peuples des Indes s'habillent de ces toiles. Il v en a " différentes fortes pour chaque Nation, " fuivant les goûts qui dominent , & elles " fe fsbriquent en différens lieux. Celles " de Negapatan n'ont aueune ressemblance " svec celles de Msfulipstsn. Si Mslsca " étoit enlevée aux l'ortugsis, ils n'auroient " plus d'occasion savorable pour le trasic ", des toiles , quand on supposeroit qu'ils ", pùssent conserver Negapatan. Au contrai-" re , s'iis confervent Malaca , iis pourront nôtre Commerce de Coromandel. Cette
Côte étant baffe & fans profondeur, lia
peuvent fe poter entre le rivage & nos

Vaisseaux. Avec un peu de diligence, Ils

" envoyent de leurs nouvelles à Goa, d'où n il est toujours facile de faire partir des

, Armsdes , de forte qu'il y a beaucoup de " péril pour les Vaitfeaux qui naviguent fur " cette Côte. " Il cit constant que si l'on pouvolt s, chaffer les Portugais de Malaca, ils fe-" roient obligés de renoncer au Commerce " de la Côte de Coromandel, parce qu'il ,, n'y auroit aucun chemin fur pour eux " & que leurs profits ne seroient jamsis " égsux aux fralx. Ainfi tout leur Commer-" ce aux Indes Orientales roule fur Malaca, " & c'est-là qu'il faut porter le coup si l'on ., que les Habitans de Bantam ne se missent , a la rsifon, lorfqu'ils nous verroient des " établiffemens fixes , & qu'ils compren-, droient que les Anglois n'ayant aucun au-, tre Commerce dans les Indes que celui ss du poivre, n'y voudroient pas fsire de sp fréquens Voyages ni de groffes dépenfes, "Le poivre de Jambee, d'Andragyri, & 
"d'sutres endroits, qui se porte à Bsn"tam, seroit porté à Malaca, où l'on trou-" veroit

(1) Add d. E.

(2) Add. d. E.

qui avoic été tenté plufleurs fois fians fuecés, demandoit moins de la valeur de des forces, que de l'adrefté de de la prudence. Aufil Matedie fine privique quatre Vailleaux, l'Orange, le Mantier, l'Erofne de le Yacht, avec environ trois eens hommes d'equipage, de Vingering Chinois qu'il avoit enleves dans une Jongue, de dont il especire de le faire des guides de dans leves dans une Jongue, de dont il especire dans leur byst (m.). Ayant levers midi du même jour, il le trouva devant le Cap de Mindanne. Trois ou quatre jours fe pafferent à chercher un des golfs de cette flie; de loriqu'on l'eût trouvé, il fallut aller encere dix ou douze lieues plus loin, parce qu'il n'étoit pas marqué dans les Cartes. C'ell e troifiéme à compter de la Ville de Mindanno; de les Cartes n'en marquent que deux (n). Quelques Pécheurs, qui vinnert à bord, perfenterent du poillon, e la canelle fau-

Matelief 1607. Matelief part pour la Chine.

Mindanao.

" verolt des toiles pour le retour comme " à Bantam.

a Bantan.

Je Bantan.

Je na diffus steppis one the Powerst by a parties shenghe. Can get manlent dec e Pays milleren qu'on pourreite inten dec e Pays milleren qu'on pourreite inten de ce Pays milleren qu'on pourreite inlent dec e Pays milleren qu'on pourreite inre un bon Camere. Il ya deux pristajun nommé Paris Pepens i l'unite, Paris

Tounit (1), dépende da Roi de Canbaye.

On n'y trouvre que da riz, mais il y et
c abondance. de principal transport

toiles et floruitent à Ponto-Pequence. Il
croix bon d'envoye deux Vuilleren a l'anne

toiles et floruitent à Ponto-Pequence. Il
croix bon d'envoye deux Vuilleren te
l'incei dans les cerren (2), vere une

te lience dans los cerren (2), vere une

detent cou le Pays en bride. Le Roi,

quonture pullarie. "A pa judqu'a-petient

chaffe ce Pormupit, dont la répa
chaffe ce Pormupit, dont la répa
chaffe ce Pormupit. Ont la répa
de Pega. On la sirriboe d'immende.

", richesses (3), sur-tout en plerreries.

" Il ne saut rien espèrer à Cambaye, pendant que les Portugais auront quelques

" sorces sur la Côte de Malabar, & que le

" Roi ne sera pas dans de meilleurs senti-

, mens pour nous. Attendons qu'il nous connoîffe micux, & qu'il foit défabulé fur les Efoganois. D'ailleurs les grands Vaiffeaux ne peuvent entrer dans fes Ports; & fon Pays eit il proche de Goa, que les Portugais, avenis de nôtre arrivée, vien-

droient fondre für nous.

Toutes ces observations font connolire de quelle importance el Malaca pour letabilificante que la Compagnie veut fortabilificante que la Compagnie veut fortrop de réflection; est enfin il el tem de 
nous affirer si inicia fac due retratise (ibre. 
Ce lieu, quel qu'il foit, codiera des fommes inmensie avant qu'il foit dans l'état
où Malace elt a préfent, fans compter
rattofo di avantageule". Pag. 361 EP

"B Pag. 560 & 270.

(a) Pag. 371. Le Cap de Mindanso eft à fix degrés trois quert de latitude du Nord, de cent quarante-quatre degrés de longitude. Le Détroit a évent de l'Ouerl quart de Nord-Ouerl. Les Hollandois événjent approchés de cette life pour y débarquer deux copolité le cult de Mindanso, de mis les vives apparement qui font expliquées par les Micmoires.

(1) Il doit y sroit iei quelque mépsife dans l'Original; cur l'autre. l'incre, on le raire l'est, qui fe nommoit d'anaxe le lequé et finise se le Gange proche de l'inspe, et à l'Orait, avient que l'est est de l'entre que d'artere, et l'indice faux ma l'inter à l'ill de l'entre que d'entre et de faux de faux de l'entre de faux mais l'entre à l'ill de l'Endoudoit orientair du Gange. Audi Martiel de l'un donce ch cutte présion , que par assess prési du se président de l'entre d'arter présion , que par assess prési de se président de l'entre de l'e

(a) Creste le Fest de Josses, pêts de l'Embacocher de la Rivère de Prov. De Litte, de Charloonier de civil Rei. Si Finceie dun julgol Fao sets. Le Rei d'exis de de Fego Propre salance dess le Footreelle fai empater. Voyez son historie dans De Fails offe Porteg. Tom. Ill. Fast. z. Ch. 5, & abb. R. de P.A. . . .

(1) On compre que fet richeffer fe montolest à plus de trois millions de livres fletilings. Afte Portog. Tom. III, Part, 3. Ch. 2. 8, de l'A. A.

MATELIEF. 1607. Recommandation plaifante.

La Flotte ar-

rive fur la Cô-

te de la Chi-

Officiers Chi-

Dois.

vage & de la cire. On apprit d'eux que leur Roi, qui est Mahométan, comme tous fes Sujets, ne ceffoit pas de faire la guerre aux Espagnols & qu'il exerçoit ses pyrateries jusqu'aux Manilles. Un de ces Infulaires sit voir à Matelief un billet, de la main de Dom Pedro d'Acunha, datté le 6 de Février 1606, par lequel ce Général Portugais recommandoit à tous ceux qui connoîtroient fon nom, de ne faire aucun tort au porteur & à tout ce qui lui appartenoit, parce qu'il avoit reçû & bien traité les Sujets du Roi d'Efpagne. Cette recommandation fit rire les Hollandois, & n'auroit pas attiré beancoup de faveur à l'Indien, s'il n'en avoit eû une plus puissante dans leurs fentimens d'humanité.

Les rentrèrent, le premier de Juillet, dans le Détroit de Tagima; & paffant entre les Ifles, dont ils compterent quarante-cinq dans un feul jour, ils se trouverent le 22, assez proche de terre. Une Jonque, de seize ou dix-sept qu'ils découvrirent, vînt à bord de l'Amiral, & le Patron lui dit qu'il falloit encore deux jours à la Flotte pour arriver à Macao. On lui propofa une groffe récompenfe, s'il vouloit fervir de Pilote aux Hollandois usqu'à cette Ville. Il y consentit, & s'étant sait apporter ses hardes de la Jonque, il lui laissa continuer sa route. Le 23 au soir, on se trouva prés de Lamao (o), Isle de trois ou quatre lieues de long, qui n'est qu'à une demie lieue de la Côte. On découvre à l'Est & à l'Ouest plusieurs autres Isles, dont elle est la plus grande. Vis-à-vis sa Côte occidentale, le Continent s'ouvre par un grand golfe; au-delà on trouve d'abord deux collines, puis une troi-

fième. Une lieue plus loin, en remontant la Rivière, on arrive à la Ville

deux journées de celle de Chincheu. Vifite des

Aussi-Tôt que les Vaisseaux Hollandois eûrent jetté l'ancre, six Ossiciers de l'Isle, dans l'absence du Mandarin, qui étoit alle au Continentavec une Flotte d'environ vingt Jonques, vinrent demander à bord, de quel Pays ils étojent, quelles étojent leurs intentions, & s'ils apportojent la paix ou la guerre. Ils étoient vêtus d'un long habit de toile noire, qui augmenttoit la gravité naturelle de leur physionomie. L'Amiral répondit qu'igno-rant où étoit le Mandarin, il lui avoit dépéché un homme à Chincheu, pour lui déclarer de quelle Nation étoient les Vaisseaux ; mais qu'il vouloit bien donner les mêmes éclaireissemens à ceux qui se présentoient de sa part; que lui & ses gens étoient Hollandois; que leur Roi les avoit envoyés pour trafiquer à la Chine , qu'ils étoient pourvûs de marchandifes & d'ar-

de Fien-cheu (p), où fe fabriquent la plûpart des armoifins de la Chine. à

Lem avidité pour les préfens.

gent, & qu'ils ne vouloient faire la guerre à personne (4). ILS retournérent au rivage ; mais avant que de partir, ils demandérent qu'on leur fit quelque préfent. Matelief confulta l'Interpréte, qui lui confeilla de donner à chacurr une demic réale de huit. Il jugea que c'étoit trop pen & leur fit donner une réale entière. Mais il fallût y joindre diverfes cérémonies. Les réales fûrent enveloppées dans un papier & préfen-

( o ) C'eft fans doute l'Ifte d'Emey ou Amey; cat on ne connoît pas l'Isle de Lamey. (p) Il y a duns l'Original Thieu-chieu, mais dans la Carte des Jésuites, on ne trouve aucune Ville de ce nom , proche de Chincheu ou Chang - Chew Fu, dans la Province de Fo kyen. R. de l'A. A.

(q) Pag. 374 & précédentes.

tées dans un plat. En les recevant, un des Officiers Chinois fit connoître qu'il y avoit encore trois de leurs Compagnons dans leur barque, pour chacun desquels on mit autant de réales. Enfin l'on en mit une aussi pour les

Soldats de leur efcorte.

Un Chinois de la Flotte Hollandoife, que l'Amiral avoit envoyé à terre, revint le 26. Il avoit reçû ordre de demander qu'un Hollandois pût darin, descendre, pour s'expliquer avec le Mandarin. On lui avoit répondu que le Mandarin y penferoit, & qu'à l'égard des rafraîchissemens, il salloit que les Vaisseaux doublassent le Cap, où l'on prendroit soin de leur en porter. Mais ce Mandarin, qui étoit de l'ordre inférieur, dépendoit de celui de Chincheu. Comme il étoit nommé pour commander à Canton, où il devoit aller prendre possession de fon emploi, il avoit promis d'y être favorable aux Hollandois. Il leur fit même sçavoir, avant la fin du jour, que le vent étoit favorable pour aller à cette Ville. Dans cet intervalle, on vît paffer plus de foixante-dix Jonques entre l'Ifle & les terres. On en avoit rencontré foixante le jour précédent ; ce qui fit connoître que ces parages étoient très-fréquentés (r).

CEPENDANT l'Amiral ne recevant point d'autre réponse à sa demande,

prit le parti de se rendre à Canton. Mais il avoit besoin d'eau, & le Mandarin ne lui avoit pas fait dire s'il lui permettoit d'en prendre. D'un autre côté, il apprit qu'on se défioit de ses intentions dans l'Isle, & que les Habitans d'une petite Ville voifine avoient déjà transporté tous leurs effets dans le Fort., Quelques ménagemens qu'il fût réfolu d'observer, ayant sçû de fon Pilote Chinois, qu'il y avoit de l'eau vers l'extrémité occidentale de l'Ifle, il y fit avancer fa Flotte, avec la feule précaution de lever l'ancre fur la brune. Un canot bien armé, qu'il envoya au rivage, lui rapporta qu'il étoit aifé d'y faire de l'eau, près d'un Temple, qui étoit accompagné de quelques cabanes. Il y descendit lui-même. Vingt Insulaires sort pauvres, qui faifoient leur demeure proche du Temple, prirent la fuite à la vûe des Hollandois. Mais ils surent rassurés par les Chinois qu'on avoit amenés de Ternate. L'Amiral entra dans le Temple (s), où il vît trois Idoles, avec une table devant la principale, sur laquelle étoient quelques peti-tes coupes de porcelaine, remplies d'eau & de riz. Il y avoit aussi une lampe, & un petit Autel pour les parfums. La table offroit encore deux petits morceaux de bois, qu'on auroit pris pour les deux parties d'une boule coupée par le milieu, creux par dedans & chacun de la groffeur du poing. On demanda aux Infulaires quel ufage ils en faifoient? Ils répondirent qu'à l'arrivée des Etrangers, ils s'en fervoient pour connoître fi c'étoient des landois dans gens doux & traitables. L'Amiral voulût sçavoir quelle idée ces sorts leur avoient fait prendre de lui. Ils lui dirent qu'ils le croyoient honnête-homme. Sa curiofité alla plus loin. Il leur demanda s'ils pouvoient connoître tent une idoquelle feroit la destinée de sa Flotte, & si elle feroit bien reçûe à Canton (t)

MATELIEF. 1607.

Réponfes vagues du Man-

Matelief defcend dans l'lile de Lamao. Ce quil

Curiofité badine des Holun Temple.

Ils conful-

(r) Pag. 375.

Alors un d'entr'eux ayant pris les deux morceaux de bois dans sa main & les ayant jettés à terre, la partie creufe des deux morceaux fe trouva desfus. (s) Pag. 377,

(t) Ibid.

1607.

Elle se trouva, la seconde sois, dans la même situation; mais la troissème fois, le creux des deux demi-boules se trouva desfous. Chaque fois que l'Infulaire les jettoit, il addressoit quelques mots à son Idole. Ensuite avant consulté un écrit, qui étoit attaché au mur du Temple, il assura l'Amiral que fa Flotte feroit bien reçûe à Canton. On lui fit d'autres demandes, auxquelles il répondit avec les mêmes cérémonies. Matclief leur fit dire que toutes leurs pratiques n'étoient que de miférables superstitions; que les Hollandois croyoient au feul Dieu qui gouverne le Ciel & la Terre, & qui réferve des punitions au crime & des récompenses à la vertu; que des Idoles fans mouvement & fans connoillance n'étoient propres à rien. Ils répondirent que ce qu'il disoit leur paroissoit fort raisonnable, mais qu'ils étoient obligés de fuivre les coûtumes de leur Pays (v).

On leut offre la liberté du Commerce.

LE 28 du même mois, l'Amiral reçût un préfent du Mandarin, qui confiftoit en deux pièces de fove de la valeur de deux réales. Peu après un Mandarin inferieur vint pour lui offrir la liberté du Commerce, s'il vouloit s'arréter encore une dixaine de jours, ju qu'a-ce que la réponse qu'on attendoit de Canton feroit arrivée. L'Asniral le remercia de cette offre, fans s'engager à refter à moins que le vent ne changeat & ne l'empechât de remettre à la voi-

Ils ne peuvent fe procu-

le (x). Pendant quelques jours que les Hollandois passèrent devant Lamao, ils reçurent peu de secours de cette lile, où les Habitans memes se rer des vivres. plaignoient de manquer de vivres, & rejettoient leur embarras fur la diminution du Commerce. Mais quelques Pecheurs du Continent apporterent du poisson & d'autres rafraichissemens sur la Flotte. Macclief sit observer une rigoureuse discipline à ses équipages. Un Chinois de son Vaisseau avant perdu pendant la nuit, cent cinquante réales qu'il avoit cachées dans l'orciller de son lit, toutes les hardes fûrent souillées, & l'on trouva que le voleur étoit un autre Chinois. L'Amiral le fit mettre aux fers; & des le même jour il écrivit au Mandarin, que si le coupable cût été Hollandois, il l'auroit fait pendre fur le champ; mais que respectant la Justice Chinoise dans un Détroit de sa Jurisdiction, il étoit disposé à lui abandonner la connoissance & le jugement de cette affaire. Le Mandarin répondit que les Hollandois pouvoient juger le coupable, puisqu'il étoit à leur service. Cependant Matelief perfilta dans la resolution de le rendre à ses Juges naturels. L'ayant fait conduire à la Ville, il marqua au Mandarin, par une seconde lettre, que puisqu'il le laissoit maître du prisonnier, il se déterminoit à le lui envoyer, & qu'il le prioit feulement de réconnoître par écrit qu'il l'avoit reçu (y). Cette attention continuelle à se concilier l'estime des Chinois, seur fit dire que les Hollandois paroissoient de fort honnètes gens ; mais elle ne procura point à l'Amiral plus d'accès sur la Côte, ni plus de faveur pour les rafraichiffemens & pour le Commerce. Le 12 d'Août, on entendit des décharges d'armes à feu dans la Ville & fur les Jonques. Un Chinois de la Flotte jugea que c'étoit une falve à l'honneur du Mandarin qui devoit se rendre à Canton, & qui étoit peut-être au moment de son dé-

THE PROPERTY TO SE (v) Pag. 378. forcèrent inutilement de se concilier les

<sup>(</sup>x) Add. de i'A. A. L'Edition de Paris Chinois. R. d. E. porte au contraire que les Hollandois s'ef-(y) Pag. 382 & 383.

part. Matelief rebuté de fatigue & d'ennoi, crût s'imaginer, avec plus de vraisemblance, que ce bruit d'armes se faisoit pour jui déclarer que la Côte étoit pourvûe de munitions & de Troupes; & dans l'une ou l'autre de ces deux suppositions, il ne vit pas d'autre parti que de lever l'ancre pour s'avancer à Canton. Un Champan (z), qu'il rencontra, s'offrit pour dix réales à le conduire. Il en prit le Patron fur son bord; & se croyant assuré, par cette précaution, de la fidélité des autres, il fit descendre dans le Champan, un Caporal Hollandois, nommé Roelofzs, pour aller reconnoître l'Isle de Macao (a).

1607.

La Flotte se

LA Flotte entra, le 28, dans la Rivière de Canton, & mouilla fort près de la terre, dans un lieu d'où elle pouvoit voir l'Ille de Macao, qui est au côté occidental de la Rivière. Le premier de Septembre, s'étant avancée vers une pointe de terre, où elle devoit etre à l'abri des vents de Sud-Est, d'Est & de Nord-Est, elle rencontra quelques Pirogues, dont l'une vînt à bord avec une hardiesse qui n'est pas ordinaire aux Chinois. Le Patron étoit un vieillard, de qui l'on apprit qu'il y avoit à Macao fix Vaisseaux Portugais, arrivés de Malaca depuis dix jours; que la vûe de la Flotte Hollandoife avoit jetté l'allarme dans cette Isle; qu'on embarquoit, sur les fix Vaisseaux, tout cc qu'il y avoit de gens propres à la guerre, & qu'on retenoit même toutes les Pirogues Chinoifes, afin que la nouvelle de cet Armement ne parvînt pas jusqu'à la Flotte (b). Il conseilla au Général Hollandois, d'aller relacher à l'Isle de Len-teng-wan, qu'on voyoit du bord, & d'envoyer de-là, un ou deux hommes au Mandarin de Canton, pour l'avertir de son arrivée & lui faire demander en quel endroit il vouloit que ses · Vaisseaux jettassent l'ancre. Ce Patron étoit de Lam-thau, & voisin du Pêcheur Chinois que l'Amiral avoit à bord; mais il n'avoit pas entendu parler, à Macao, du Champan qu'on y avoit envoyé.

Allarme des

CE récit causa tant de surprise à l'Amiral, qu'il douta si celui qui l'avoit Embarras de fait n'étoit pas un homme aposté. Cependant il gouverna, suivant son con- Matelles. feil, vers l'Isle de Len-teng-wan. A peine y eut-il laisse tomber l'ancre, qu'il vît revenir le Champan avec Roelofzs & les Pécheurs. Ils avoient féjourné vingt-quatre heures dans le Port de Macao, retenus par une tempête fur le grapin, & fort proche d'une Pirogue de Portugais, qui s'étoient tenus cachés dans leur chambre de poupe. Roelofzs affura qu'il avoit vû quatre grandes Caraques & deux autres Vaisseaux de moindre grandeur; mais c'étoit tout ce qu'il avoit pû découvrir. Matelief prenant plus de confiance aux conseils du Patron Chinois, écrivit la lettre suivante au Mandarin

de Canton.

"Nous fommes envoyés de Hollande par nôtre Prince, pour trafiquer " ici. Nous avons apporté de l'argent & des marchandises, dans la vûe écrit au Mande payer fidèlement ce que nous acheterons & les droits du Roi. Ainfi dari nous vous fupplions de nous envoyer quelqu'un de vos gens, à qui nous , donnerons de plus amples informations, & de nous permettre de vous

Lettre qu'il

( a ) Barque de Pêcheurs. avoir på rien apprendre, (4) Il s'étoit déjà informé fi les Portu-(b) Pag. 387.

ais y avoient quelques Vaiffeaux, fans en

X. Part.

MATELIEF.

" envoyer un des nôtres. Nôtre défir auroit été d'aller jufqu'à Cantor. " Mais comme on nous a confeillé de ne pas aller plus loin fain vôtre confentement, nous n'avons pas voulu paffer l'îlle de Len-teng-wan, où " nous fommes actuellement. Nous vous prions de nous marquer un lieu où nous puiffions être à couvert. Le porteur de cette lettre se nomme

Civilités Chinolfes qui se démentent.

Liphu. Il est de Chincheu. Nous l'avons pris aux Moluques " (c). La simplicité de ce stile déplût si peu aux Chinois, que des le lendemain on vît arriver à bord quatre Jonques de guerre, qui invitèrent l'Amiral à s'avancer jusqu'à Lam-thau. On ne lui permit pas d'entrer dans le Port, mais il eût la liberté de mouiller dans la baye, jusqu'à-ce qu'on eût reçû les ordres du grand Mandarin de Canton. Dans cet intervalle, les rafraîchiffemens ne manquèrent par sur la Flotte. Cependant la jove des Hollandois recût quelque altération le 6, par une lettre du Mandarin de Lam-thau. qui leur fût apportée par deux Officiers, collée fur une planche. Les caractères en étoient presqu'aussi longs que la main; & la planche avoit un manche, ou une queue, qui servoit aux Officiers à la porter comme une banière (d). Le Mandarin marquoit une vive colère de la hardiesse qu'on avoit eû de venir fi loin fans fon consentement. On avoit dû s'arrêter a Macao, qui étoit le lieu, disoit-il, où les Vaisseaux étrangers avoient la liberté de se mettre à couvert. Matelief, après s'être fait expliquer ces reproches, répondit aux Officiers, que Macao étoit entre les mains des Por-

Reproches faits à l'Amiral.

tugais ennemis de fa Nation, qui y avoient fait pendre depuis quelques années pluficur Hollandois. Il ne crit pas devoir execute fur l'invitation qu'il avoir reçûe des quatres Jonques de guerre; mais il fit obferve que la stidio a toir nauvairé. A que par les droits de l'immanité, il avoir pd fe prospettre qu'on accorderoit une retraite à fa Flotte. Le ton des Officiers Chinois partic hange fi fenilsbenent, que Matelier Compris bien-to-to qu'on n'en vouloit qu'à fa bourié. A la fin s'exant expliqués netement, jis firent la liberté du Commerce aux Hollandois, s'ils vouloient lui donner deux cens relates de luir gour chaque Vaiffeau, de lui faire porter cette fomme à Lambau. L'Amiral prit le parti de facrifier quelque chofe à de fi importances efpérances. Non-feulement il promit d'envoyer le leademain fon Sécreaire à Lam-chau, mais il fit donner fur le champ troir réales à chacun des Envoyes du Mandarin, & trois autres à leur cétore (ef).

Chinois avec

Il gagne les

Caranda Ant la nuit lui donna le temu de faire reflexion qu'il fufficit de hazarde la moité de la fonme, & que le payement du refle pouvoir étmis après le fervice qu'on lui faitoit efpérer. Il envora, le jour fuivant à Lam-thau, Van der Broeck, fon Sécretaire, avec ordre d'expliquer fes vides de promettre au Mandarin, des préfens beaucopp plus confidérables, c'ella-à-dire, proportionnes à fes bienfaits. Van der Brocck für préfente d'abord au Mandarin inférieur, qui lui demandar udements, pourquoi I avoit 6fé pénétrer fi loin dans le Pays, & qui ayant écouté néamoins fes excules, le conduitit à l'audience du preture Mandarin. Les chofes y fürent trais-

Van der Broeck est envoyé à Lam-thau.

(c) Pag. 389.
(d) Voyez les usages Chinois au huitième Tome de ce Recueil,
(e) Pag 392.

1607.

Promeffes

du Mandaria.

Elies font

tées, suivant l'expression du Journal, avec beaucoup de magnificence & de hauteur (f). On obligea le Sécretaire Hollandois de se mettre à genoux pour parler à cet Officier. Les questions qu'on lui fit sûrent les memes auxquelles il avoit déjà répondu. Le Mandarin lui dit que tout le Pays étoit en allarme; & que le bruit couroit qu'il y avoit fur chaque Vaisseau quatre cens Européens, & deux cens Japonois, Nation ennemie de la Chine. Van der Broeck ayant détruit cette fausse idée, il reprit avec plus de douceur, que pour lui, il étoit porté à croire que les Hollandois étoient de bonnes gens, mais que devant quelques égards au bruit public, il enverroit le lendemain sur la Flotte, un homme qu'il chargeroit de la visiter, afin de pouvoir rendre un témoignage certain au grand Mandarin de Canton; qu'enfuite il permettroit volontiers aux Habitans de porter des rafraschiffemens aux Vaisseaux; qu'il donneroit la liberté de prendre de l'eau, & qu'il marqueroir plus haut dans la Rivière, à une journée de Canton, quelque place ou les Vaisseaux pourroient mouiller à l'abri. Dans une audience, où les Spectateurs étoient en grand nombre, Van der Broeck ne trouva point le moyen de lui remettre la fomme dont il étoit chargé; mais ne l'ayant pas quitté fans lui avoir fait connoître les intentions de l'Amiral, il retourna le lendemain à terre pour achever sa commission, tandis qu'un Officier Chinois fit la vilite des Vaisfaux, où il parût ne rien trouver qui lui déplût (g).

IL fembloit qu'après des conventions si solemnelles, & ratifiées secrétement par une somme acceptée (b), Matelief dût voir croître l'abondance sans effet. fur sa Flotte, & ne recevoir des Habitans que des témoignages de confiance & d'amitié. Cependant, sous prétexte que la réponse de Canton n'étoit pas encore arrivée, on refusa de laisser prendre terre à ses Chaloupes; & les Chinois memes n'eûrent plus la liberté de lui porter des rafraîchissemens à bord. Le Mandarin', presse de s'expliquer sur cette conduite, répondit que ses engagemens supposoient la participation de ses Maîtres (i), & qu'il n'avoit pas moins d'impatience que les Hollandois, de recevoir des nouvelles de Canton ( k). "Il n'approuvoit pas meme qu'ils appellassent, par des fignaux, les Jonques qui paffoient fous leurs yeux, & qu'ils s'entretinffent

avec les Pêcheurs ou les Matelots.

TANDIS que cette contrainte tenoit Matelief dans l'inquiètude, on découvrit fix Vaiifeaux Portugais, qui, à la faveur d'un vent frais qu'ils

Apparition de fix Vaiffeaux Portu-

f) Pag. 394.

(g) Pag. 395. (b) Cette fomme ne fût cependant point payée, & le Journal ajoûte au contraire . que lorfque Van der Broeck voulût fe mettre dans une petite barque pour fe rendre à la Ville, l'Officier Chinois qui avoit fait la vifite des Vaiffeaux, vint à lui tout effrayé, lui criant de retourner promptement & fon bord & d'emporter son argent, parce que le Mandarin étoit en colère, sur ce qu'on sui avoit fait entendre que les Hollandois étoient de méchantes gens & qu'ils lui envoyoient de l'argent. Les Chinois qui étolent préfens, refuserent de remener Van der Broeck à bord. Ils vouloient feulement le conduire à l'aiguade, d'où il auroit fallu qu'il fût allé par terre, chargé de son argent, jusqu'à un endroit où il eût pû être apperçû des Vaisseaux. Mais sur son refus ils firene venir une petite Pirogue & le mirent dedans, toûjours en lut crient de fe hâter comme s'il fe fût agi de fauver fa vie. R d. E.

(i) Les promeffes des Mandarins infé-rieurs ou Officiers Chinois, quelque abfo-lues qu'elles foyent, ne font au fond que conditionelles, parce qu'ils n'ôfent rien fai-re fans l'ordre de leurs Supérieurs. R. de

(k) Pag. 396 & 397.

MATELIEF.

Matelief fe dispose à les

combattre.

avoient en poupe, portoient droit fur la Flotte Hollandoife. Le vent foufloit directement dans la baye; & la marée, qui achevoit de se retirer, laisfoit la Flotte avec si peu d'eau, que ne pouvant mettre à la voile, elle cût été dans un grand embarras si ses ennemis l'eussent attaquée (1). L'Amiral fit donner avis au Mandarin de leur approche. Il lui fit dire que cette bravade des plus cruels ennemis de sa Nation, étoit contraire aux promesses des Chinois; que si elle se faisoit de leur consentement, ils ne devoient pas trouver mauvais qu'il n'épargnât rien pour sa désense; que si c'étoit sans leur participation, ils devoient défendre aux Portugais d'approcher, & que dans cette supposition, les Hollandois demeureroient à l'ancre. Le Mandarin repondit que l'Amiral n'avoit rien à redouter, & que les Portugais n'auroient pas la hardiesse d'entrer dans la Rivière sans la permission du Gouvernement. Le lendemain, Matelief voyant qu'ils ne cessoient pas de se tenir sous les voiles, ne balança plus à s'y mettre auffi, & se rapprocha de l'Isle de Lenteng-wan, où il laissa tomber l'ancre. Dans la résolution où il étoit de tout mettre au hazard pour foûtenir l'honneur de sa Nation, il prit le parti de faire séparer le Yacht, que sa faleté obligeoit de demeurer en arrière, & dont il ne pouvoit attendre que du trouble & de l'incommodité (m). Enfuite, tournant tous fes foins à relever le courage de fes gens, il propofa au Confeil de déclarer, que ceux qui manqueroient à leur devoir feroient regardés comme traîtres & meurtriers, punis à ce tître par les Etats-Généraux, & leurs biens confiqués au profit de ceux qui auroient été fidèles. Tous les Officiers se soumirent à cette loi & s'y engagerent par un serment (n) Alors, fortant de sa chambre à leur tête, il sit assembler ses équipages. & leur tînt un discours qu'on ne doit pas soupçonner de fiction, puisqu'il avoit été préparé. & qui mérite autant d'être conservé par cette raison, que pour faire connoître l'implacable animofité qui étoit mutuelle entre les deux Nations (0).

Son difcours à fes équipages.

des preuves de votre genérolité & de votre courage, je pourrois concevoir de la frayeur dans le peril qui nous environne. Mais deux chofes excitent mes espérances; premièrement, la connoissance que j'ai de vous, & en fecond lieu, celle que j'ai de nos enmenis, dont nous avons dejà deux sois solttenu les esforts. Une troisseme raison me rassure core : c'est que notre s'hatt ne peur se trouver que dans nos propres mains, & que nous sommes dans la necessité absolue dy travailler ou de peir; car majers l'humanité avec laquelle nous avons traite cette indigne Nation, lorsqu'il en est tombé quelque-suns dans notre pouvoir, elle est fi brutale, l'eruelle, & si estalamée contre nous, que s'in ous avons le mailleur d'être vàineus, personne ne doit d'pérer que la vie lui soit confervée. Ce siches ennemis n'etant pas accoditumés à combatter & à

" CHERS & genéreux Compagnons, si je n'avois pas eû jusqu'à présent

(1) Pag. 397. (m) Pag. 400. femblée; ce qu'il n'est pas si aisé de s'imaginer des discours que les Historiens prêtent sux Généraux qui sont à la tête d'une Armée.

<sup>(</sup>o) Ajoûtons un autre mérite, qui est d'avoir été facilement entendu de toute l'af-

vaincre des Blanes, il ne faut pas competer qu'ils figachent ufer de la vietoire avec moderation. Vous devez donc fonder vôtre fait fur le fecours de la grace de Dieu, qui vous a fi fenfishement protégés dans tout
le cours d'un long Voyage, de fur vos propres efforts, feule reflource
qui vous refte pour vous ouvrir le chemin de vôtre Patrie. Au-refte ce
ne font pas des gens fort aguerris que vous avez à combattre. Ils ont
été obligés de laiffer malades à terre, une partie de ceux qu'ils avoient
amenés, de de prendre à leur place quelques Bourgeois de Macco ét quelques Chinois, en leur metant trois tacis à la main. Voilà quels font la
pilpart de vos ennemis. Ils ne comptent que fur la force de leurs fix
grands Navires, de fur le mombre, moins utile qu'embarraflant, de leurs
grands Navires, de fur le mombre, moins utile qu'embarraflant, de leurs
equipages. 19 puis le dire, par la cettriude que m'en donne l'expérien-

"ee; le fuis für que la confuiñon & le défordre regment parmi eux.

"St les forces étoient égales, ou finos Vaiffcaux n'écoient pas embar, raillés de leurs cargailons, vous êtes bien perfinadés fam doute, que je n'attendrois pas un moment pour commencer l'attendrois pas un moment pour commencer l'attendrois. Nous ne four mes que trois contre fax, & nos Bâtimens ne font pas libres. Je me different de combatter, autant que je le pourrai, pour ne pas expofer, fans une neceffici abfolue, vos viex & les biens de nos Mairtes. Mais s'il en fiaut venir à l'attion, failons, mes chers Compagnons, failons connoître à a ces liches qu'ils ont à faire à des Hollandois" (p).

Après avoir écouté ce difeours avec un profond filence, tous les Matelots Hollandois s'écrièrent d'une feule voix; "Ouï, brave Amiral, nous

" voulons combattre, vivre & mourir avec vous".

Pandant qu'il patolit, on vit les ennemis s'approcher par l'Eft de l'îldo avec la marée, d'e fenageament parolifoit inevitable. Mais renignant pout avec la marée, d'e fenageament parolifoit inevitable. Mais renignant pout être, que la rapidité du courant ne les fit dériver au-deffous des Hollandois, ils ferrèent-laters voiles & jerretrener l'ancre. Le Yacht, qu'on l'avoit pas encore cel le tems de mettre en pièces, étoit demæuré beaucoup à l'arrière. Trois Fulles fe détachèrent de la Flotte Portugaife & porterent fur lui. Mais l'Erafine, qui étoit heureusement fous voiles, s'avança promptement pour le dégager. Les Fulles n'ayant ofé l'attendere, Matelied donna ordre qu'on triat du Yacht le canon & l'argent, qu'on y fit des ouvertures & qu'il fit coulé à fond. On y fut un trou; & dans cet était il fint abandomé aux flots & au vent, qui le poussérent vers Canton avec ses voiles & tous fes agrets (q'u'il fit coulé es faire.)

CRIENDANT le combat ne pouvoit plus être différé, lorique l'ennemi, qui vouloit fe tenir proche des terres, fe trouva fur de bas-londs, où il partit embarraffé dans fa maneuvre. Marchief, ausfi éloigné de la témerité que de la craince, prit ce tens pour s'avancer à l'Ouet de la Rivière; ce la nuit favorifant bien-tôt fa retraite, il alla mouiller vers les demières îlbes qui font à l'embouchure. Le lendemain, ayaur affemblé le Confeil, il propuls fa avec l'avantage du vent, qu'on avoit gagné fur les Portugais, il n'écoit pas à propos de les atraquer. Mais il ne trouva que de fopposition à cet avis. L'inégaliré du nombre, la difficulté de reparer les moindres pertes,

(p) Pag. 401, (q) Pag. 403.

MATELIEF. 1607.

On croit le combat inéMATELIEF. 1607.

pertes, dans un Pays où non-feulement on n'avoit aucun azile certain, mais où la conduite des Mandarins devoit paroître suspecte; enfin la crainte de commettre l'honneur de la Nation, à la vûe d'un grand Empire où l'on étoit intéressé à le conserver, firent prendre la résolution de remettre la Les Hollanvengeance & le Commerce à des tems plus favorables. En s'éloignant des Ifles, on vit paroître les ennemis, avec le vent arrière, & quelques-uns les crûrent prets à fondre fur la Flotte. Mais l'Amiral ne douta point qu'ils ne retournassent à Macao, assez satisfaits de pouvoir se vanter que leurs mé-

Trifte état s Portugais d Macao.

dois s'éloi-

gnent.

naces avoient chaffé les Hollandois. L'Auteur observe qu'ils ne devoient pas avoir eû beaucoup d'empressement pour le combat, puisqu'il avoit dépendu d'eux de l'engager avec beaucoup d'avantages (r). Il ajoûte que s'il falloit s'en rapporter au récit d'un Mandarin, l'Empereur de la Chine ignoroit qu'ils fussent encore établis à Macao; qu'ils en avoient été chasses depuis plusieurs années, & qu'ils y étoient revenus sous le nom de Castillans; qu'il y avoit deux ans qu'on n'avoit vu dans ce Port aucun Vaisseau de leur Nation ; que ce retardement avoir réduit les Habitans au dernier excès de la mifère, & que se trouvant sans argent & sans secours, ils étoient ménacés de mourir de faim fans l'arrivée de leurs derniers Navires (s) (t).

MATELIEF alla relâcher à l'Isle de Sancteam (v), pour y prendre de

l'eau & du bois. Il emportoit un chagrin si vif d'avoir manque l'occasion

Regrets de Matelief. Réflexions

ui le confo-

lent.

d'ouvrir l'entrée de la Chine à la Compagnie Hollandoife, qu'en reconnoiffant la nécessité de se retirer, il voulût néanmoins que le sentiment où il avoit été de combattre, fût couché fur le Regître de la l'lotte. Mais à mefure que la triftesse fit place à ses réflexions, il conçût que pour obtenir ce qu'il défiroit, il auroit fallû attendre fort long-tems la permission de la Cour; que les Portugais n'auroient épargné ni follicitations ni préfens pour l'empêcher; que si la réponse de Canton eût été favorable, elle pouvoit etre frauduleufe, & concertée même avec les ennemis des Hollandois, pour trouver le moyen de se saisir des Vaisseaux & partager avec eux le butin; qu'en supposant le Mandarin sincère, il n'auroit pas garanti les Vaisseaux des infultes des Portugais, qui avoient alors des forces confidérables, & qui étoient d'autant plus intéressés à s'en fervir, qu'outre le motif de la haine, ils devoient fentir que c'étoit fait de leur Commerce à la Chine, si l'accès du Pays étoit une fois libre aux Hollandois; qu'il ne falloit pas douter par conféquent qu'ils ne s'y opposassent de toute leur force, & contre le gré même des Chinois, qu'ils trouveroient le moyen d'appaifer par des préfens, & s'il le falloit, aux dépens de tous leurs biens, parce que les plus grands

r) Pag. 405. s) Ibid. & pag. fulv. cours; mais que ces Pères n'avoient point eû d'orcilles. R. d. E. (s) Le Journal sjoute qu'ils s'étoient ad-(v) Aparemment celle que nous nommons dreffes sux Jesuites qui étolent fort riches , Sanciam, où moutût l'illustre S. Françoispour les prier de leur accorder quelque fe-Xavier ( 1 ).

(1) Les Chinois appellent cette ific Thergedimen. Sur 3 mom qui appenche plus de celui du Journal que de celui de Journal put de celui de Journal put de celui de Journal y fit inicé pet un Fyture Japonois. On touver enfinite une longue Bellingion de la Chino; depuis la page 445, juiged, 466, R. de

MATELIEF. 1607.

Lettre au

grand Man

Canton.

sacrifices leur seroient moins désavantageux que la perte de leur Commerce. Toutes ces raisons lui firent conclure, que sans avoir rien à se reprocher, il avoit à se plaindre de la fortune, qui l'avoit amené à Canton lorsque les Portugais étoient en état de l'en chasser, & que ce qui lui restoit à faire pour la Chine, étoit de donner avis de ce qui s'étoit paffé, aux Directeurs de la Compagnie, afin qu'à l'avenir ils y envoyassent de plus grandes forces (x). Après s'être confirmé dans cette résolution, il fit des présens à

divers Chinois qui étoient encore fur la Flotte, & les renvoyant libres, il leur donna une lettre dans ces termes (y), pour le Mandarin de Canton. " JE suis venu devant Lam-thau; dans la Rivière de Canton, par l'ordre " du Roi de Hollande, pour exercer le Commerce; & dans cette vûe j'ai " apporté beaucoup d'argent & de marchandifes. Les Portugais se sont opposés à mon dessein & m'ont interdit l'accès du Pays. J'ignore si c'est par vôtre ordre. Quoiqu'il en foit, je n'ai pas jugé à propos de me bat-,, tre contre ces ennemis, qui avoient six Vaisseaux libres, tandis que je n'en ai que trois, chargés de marchandises & d'argent. J'ai pris le , parti de me retirer. Si vous défirez que les Hollandois viennent trafi-

, quer à Canton, qu'il vous plaife d'envoyer une lettre à Patane, à Johor, ou à Bantam, & nous reviendrons avec des forces qui ôteront aux Portu-

" gais l'envie de nous attaquer. Je vous renvoye dix Chinois, que j'ai " délivrés des fers des Japonois. C'est le seul service que je puisse vous , rendre. Cependant soyez persuadé que les Hollandois seront toûjours a-" mis des Chinois ".

LA Flotte, ayant mis à la voile le 15 de Septembre, mouilla succeffivement fur la Côte de Champa, à Paham (2), & dans quelques autres rades, où Matelief laissa des Facteurs. Deux mois se passerent ainsi à regler les affaires du Commerce, jusqu'au 27 de Décembre, qu'il aborda au Port de Bantam. De-là, ses soins s'étendirent dans tous les lieux où les Hollandois avoient des Comptoirs, & sa principale attention tomba sur Amboine & Ternate (a). Il fit partir des Vaisseaux pour l'Europe. Il reçût de la Compagnie des instructions sécretes, qui lui recommandoient les affaires de la Guerre, & qui lui ordonnoient même de les préferer à celles du Commerce. Il termina plusieurs difficultés importantes, qui s'étoient élevées, pour les droits, entre le Sabandar de Bantam & le Comptoir Hollandois (b). Le détail de ces grandes occupations ne feroit ici qu'un médiocre ornement : mais on ne doit pas supprimer une déclaration fort singulière que l'Auteur du Journal lui fait faire à Bantam, fans nous apprendre quel en étoit le fondement, ou si c'étoit un artifice dont on doive faire honneur à sa politi-

Il part & foins au Com-

(x) Pag. 467, 458 & fulv.

que (6).

(y) Pag. 468. (z) Les Hollandols firent quelque féjour dans chacun de ces lleux, dont on trouve la Description dans le Journal. R. de l'A. A.

(a) L'Amiral fit avertir en même tems les Anglois, de ne plus porter de poudre & de balles aux Portugals de cette ifie, com-

quelques uns de leurs Vaisseaux avolent fait auparavant, & de ne point entreprendre ce Voyage, parce qu'autrement il se trou-veroit dans la nécessité de s'y opposer. R.

de l'A. A. (b) Pag. 472-492. (c) Pag. 493.

MATELIEF. 1607. Etrange déclaration qu'il fait a Bantain. L. B. o de Décembre, dicil. Matelief ayant mandé le Tomongon & le Sabandar, leur deciara que le Roi de Hollande avoir envoye un Vaiffact exprés pour avertur tous les Rois des Indes, que les Portugais viendroient dans Lure Ports, avec de a pavillons Hollandois & des Vaiffacts de fabrique Hollandois C. pour tromper également les Hollandois & les Indiens; quo on ne pouvoit estre frop fur les gardes; que ces ennemis commune devoient affembler encore une puulânte Armade, dans la réfolution de ne pas meme épargner les Rois; que leur principale vive éctoit d'externiner ceux de Johor & de le foûtenir par l'époir d'un prompt fecturs, s'il ne l'avoit édig reçû, parce que la Compagnie avoit fair partir fous le commandement de l'Amiral Van Cardes, luit Vaiffeux qui extoent peut des ou qui y feroient bien-tôt; que l'année fuivante on verroit encore arriver une groile flotte de Hollande, & qu'on halifforti des Troupes à Jo-river une groile flotte de Hollande, & qu'on halifforti des Troupes à Jo-

File produit d'excellens cifets.

hor, pour y rélider conflamment.
CETTE conflame, feinte ou réelle, produift un effet qui furpalla les efjérances de Matchef. Les Olficiers de Bantam ayant demandé le temb de faire leur rapport au Roi, on plûtôt, celai de déliberer entre au dans leur Confeil, revintent charges des plus vifs remercimens. Ils affürerent, de la part de Roi, qu'ils ééperient pourvoir à tout ; qu'ils écheint réfoi las de me foulfirs dans leur Pout aucun Vaificau, de quelque nature qu'il que ceux qui parotitoinet fuffice de l'object de la présent de l'object de l'

Arrivée de la Flotte de Van Caerden.

L'ARRIVÉE de Paul Van Caerden, qui entra dans la rade de Bantam avec fept Vailfeaux, le 5 de Janvier 1608, vînt confirmer ces dispositions, Cet Amiral avoit perdu, près de Mofambique, un de ses Bâtimens par le naufrage; mais on avoit fauvé la cargaifon. Matelief lui raconta une partie de ses expéditions, & lui confeilla de se hater s'il vouloit rencontrer les Vaisseaux Portugais qui venoient de la Chine. A l'égard des affaires des Indes, il lui offrit les informations qu'il jugeoit nécessaires pour la facilité de ses entreprises; mais il le pria de faire descendre son Conseil, avec lequel il étoit important d'entrer en délibération. Caerden répondit qu'on délibéreroit à bord, & que ses Vaisseaux ne pouvoient demeurer depourvus de leurs principaux Officiers. Matelief, qui pénétra ses dispositions, lui dit qu'il feroit ce qu'il jugeroit à propos (e). S'il étoit quellion de bagatelles ou de chofes indifférentes, Caerdenne s'ennuyoit point. Mais s'agissoit-il des affaires? il affectoit de ne pas prêter l'oreille à la conversation, il ne s'informoit de rien; & fi l'on commençoit à l'en entretenir, il détournoit le discours. Matelief fût surpris de cette conduite. Il lui auroit donné volontiers son Pilote, qui auroit été reconnu dans tous les lieux qu'il avoit dejà visités; mais Caerden ne parût pas le désirer. L'Auteur du Jour-

Cet Amiral s'accorde peu avec Matelief,

<sup>(</sup>d) Pag. 494.

wille de l'ordre où l'on prend foin de placer
(e) 18id. & pag. 495. Le jour qu'une
(chaque Voyage.

Journal reconnoît qu'il ne manquoit pas de courage; mais fa négligence, dit -il , pouvoit être dangercuse , & Matelief n'en avoit pas bonne opinion (f).

MATELIER. 1608.

CEPENDANT il sentit à la fin le besoin qu'il avoit de ses conseils; & les lui ayant demandés, sur quelques incidens qu'il voyoit tourner autrement qu'il ne s'y étoit attendu, Matelief, sans se faire trop valoir, offrit de les donner par écrit, sous prétexte que les paroles peuvent quelquesois recevoir un fens équivoque. Non-seulement il fatisfit à ses demandes, mais il lui fit un plan d'opérations pour sa Flotte, auquel Van Caerden n'eût pas toûjours la docilité de fe conformer. Ce plan rouloit sur les principes qu'on a lûs dans son Mémoire; & la suite des événemens sera juger, surtout dans la Relation-fuivante, de quel côté étoient les lumières & le véritable zele.

Il revient à fes confells.

MATELIEF, ne pensant plus qu'à retourner en Europe, mit à la voile le 28 de Janvier (g). Il avoit pris, à bord, des Ambassadeurs que le Roi de Siam envoyoit au Prince Maurice, sous la conduite de ce même Corneille Specz, qu'on a vû destiné par l'Amiral Warwick, à saire le Voyage de la Chine avec d'autres Ambassadeurs du même Monarque. Sa navigation sût tranquille jusqu'au 12 d'Avril, qu'il mouilla dans la Baye de la Table (b), où il eût la curiosité de visiter l'Isle qui est à son entrée, & dont le circuit est d'environ une lieue & demie. On ne s'arrête à ce léger incident que pour faire remarquer l'influence du climat fur les brebis qu'on transporte d'Europe en Afrique. Les Anglois en avoient laissé huit dans cette Isle, dont sept avoient tenu lieu, à l'Amiral Spilbergen, des rafraîchissemens qu'il n'avoit pû obtenir des Sauvages. Il y en restoit une, que Matelief rencontra & qu'il fit tuer. Elle étoit si prodigieusement engraisfée, que sa queue avoit vingt-cinq pouces d'épaisseur, & pesoit dix-neus livres. La graiffe des boyaux & du rognon pesoit trente-quatre livres, & l'on fût obligé d'en ôter dix ou douze livres de dessus la chair pour en pouvoir manger. Matelief jugea qu'il feroit utile pour sa Nation, de pouvoir trouver quelquefois une si bonne ressource, dans un lieu où les autres provisions n'étoient pas toûjours en abondance. Il y fit mettre dix-sept brebis,

Retour de Matelief en Hollande,

que d'étain, pour rendre témoignage du nombre de ces animaux, du tems, IL continua fa route avec le même bonheur, jusqu'au 7 de Juillet, que le scorbut commença ses ravages vers les vingt-sept degrés & demi de latitude du Nord. Corneille Specx en fût une des premières victimes. Comme il avoit eû l'occasion d'amasser beaucoup de pierreries, on sût surpris de n'en trouver aucune dans fon bagage. Un autre passager avertit Mate-

trois béliers, & quatre chèvres; avec une infeription gravée fur une plac-

d'un Ambaf-

lief

(f) Pag. 495. On verra dans la Rela-on du second Voyage de Van Caerden, (g) Pag. 503 & fuiv. (b) Pag. 512. quelle opinion il avoit de Matelief à fon (i) Pag. 513.

& de ses intentions (i).

( : ) On n'y troope cependant pas un feul mot qui alt le moindet suppont à ce que die Mc. Per dans ette Note. R. de l'A. A. X. Part. Ggg

MATELIEF. 1608.

lief que Specx l'avoit chargé, en mourant, de retirer certaines pierreries qu'il avoit données en garde aux Ambassadeurs Siamois & de les rendre à fa famille; mais, après fa mort, ces perfides Indiens n'ayant contr'eux qu'un feul témoin, nioient de les avoir recûes (k). Matelief fit appeller le premier Ambassadeur, qui se nommoit Conchi, & lui demanda pourquoi il faifoit difficulté de rendre ce qui lui avoit été confié. Sa réponse fût un défaveu formel. L'Amiral irrité lui dit qu'il ne lui demandoit pas s'il étoit chargé des pierreries, parce qu'il en sçavoit la vérité; mais qu'il lui ordonnoit de les rendre. Il ajoûta que c'étoit une action infame , pour l'Ambaffadeur d'un grand Roi, de nier un dépôt & d'ôfer foûtenir un si odieux mensonge. Ce reproche n'ayant pas eû plus de force pour émouvoir Conchi, Matelief le traita de méchant coquin, de perfide noir, & jura qu'il alloit lui faire couper les oreilles. A cette menace, l'Ambassadeur se retira, & son Collègue revenant fur le champ, apporta un petit fac de damas gris cendré, qui contenoit les pierreries enveloppées dans de petits papiers.

Trifte état du Vaiffeau de Matelief.

nando, Chef des Roffanives d'Amboine (1), qui alloit en Hollande pour y apprendre la langue. L'Amiral même fût attaqué du mal commun & ne dut la vie qu'à la force de son temperament. Dans tout l'équipage, à peine restoit-il un seul homme qui jouit d'une parfaite santé; & de plus de deux cens, il n'y en avoit que quarante qui ne fussent pas retenus au lit. On arriva le 26 d'Août à Portland, & l'on fût obligé d'y loner quarante Matelots pour conduire le Vaisseau jusqu'en Zelande, où Matelief monilla devant Rammekens, le 2 de Septembre, après un Voyage de trois ans, trois

ENTRE ceux qui mourûrent du scorbut, on compta Sapoti, frère de Fir-

Il arrive en Zélande. Ambaffadeurs

ste Siam.

Présens des

mois & vingt-un jours (m).

It fe rendit à la Haye, le 11, avec les Ambassadeurs de Siam, qu'il préfenta au Prince Maurice. Leurs présens consisteient dans une boête d'or cizelé, qui contenoit leurs lettres de créance; deux autres petites boëtes d'or, dans l'une desquelles il y avoit un diamant, & dans l'autre un rubis; deux fusils d'ouvrage en relief; deux demi-picques garnies d'or, & deux autres, dont l'une étoit aussi garnie d'or, mais d'un ouvrage moins rare. Le motif de cette Ambassade n'étoit en apparence que de visiter les Provinces-Unies, & de rendre au Prince les civilités que le Roi de Siam en avoit reçues. Mais Specx avoit mieux informé l'Amiral. Ce Monarque étoit frappé des horribles imputations dont les Portugais ne cessoient pas de charger la Nation Hollandoife. Ils en parloient avec le dernier mepris, & comme du rebut de tous les hommes (n). Cependant n'ayant pû ignorer ce qui s'étoit passé entre l'Armade & la Flotte de Matesief, il avoit peine à comprendre qu'une Nation qui envoyoit tant de Navires aux Indes & qui s'v diffinguoit par de telles actions, fût en effet si méprisable (0). C'étoit pour l'éclaircissement de cet important mystère, qu'il avoit sait entrepren-

Motifs fecrets de cette Ambaffade.

DANS

(k) Pag. 516. L'Auteur du Journal croit (1) Pag. 517. ce détail nécessaire, pour faire connoître combien de précaution il faut apporter aux (m) Pag. 518. (n) Pag. 519. moindres affaires avec les Indiens. (a) Ibidem.

dre un fi long Voyage à fes Ambaffadeurs.

DANS l'audience que Matelief eût des Etats de Hollande, il fût remercité par la bouche du Grand-Penfionnaire Barnewità, avec des eloges extraordinaires de fon courage de de fa conduite. Les Etats-Genéraux lui farent les mêmes remercimens, & le Prince Maurice y ajoûta des témoignages particuliers de la plus haute etlime (p.)

MATELIER, 1608. Eloges que eçoit Mate-

(p) Cette Relation eft confinsée par deux Letters qui fe trouverst à lis fin de journal ce qui contente phietres autres qui ce trouverst phietres autres certificate de l'aprice l'Hérmite le jeune (1), 4 in partie l'aprice l'Hérmite le jeune (1), 4 in partie l'aprice l'Hérmite le jeune (1), 4 in partie l'aprice l'Alleria de Mittale toth récettilla letter de l'aprice l'Alleria de Mittale toth récettilla certificate l'aprice l'aprice

ticle. Directorus, dit -11, ont fait conflatter cente foils inner Vailfacer alte conflatter cente foils inner Vailfacer alte conflatter cente foils inner Vailfacer alte contextus davant, & fins demi - pont derrière le nait; mais nous avons deproved que
cente fonce de construction set fort defiscente contra de la contra de la concente de construction set fort defisdeliner grote et un chettera d-vavant, Il out a l'action
y a bien de l'apparence qu'il n'urori pas
qu'il fera ta
particular de la fe déborder, sa l'ene que precentre pur
chier cetter cette cannouver, qu'il n'ett raise d'a

reparoltre beaucoup plus complette dans le

, auffi - tôt la tête cassée. La force de pase reils Bitimens doit particulièrement con-" fifter à être capables de fe défendre de , l'abordage; & pour celà ils doivent avoir " de bons chitesux d'avant & d'arrière, ou " un haut pont courant devant arrière, qui foit fort & fur lequel il y alt du canon; " car ce sont ces pièces · la qui sont le plus " d'effet lorsqu'on est à l'abordage. Cel-" les qui font fur le bas pont tirent trop " haut pour faire des ouverturess à l'eau & couler à fond, & trop bas pour porter far les gens du pont enneml. Les Vail-,, fur les gens du pont enneml. " feaux qu'on envoye aux Indes peuvent " bien supporter cette charge , parce qu'il " n'est pas nécessaire que les pièces qui " sont sur le haut-pont soyent du plus gros " calibre. Quand on a cu l'occasion de fai-", re des expériences , on fçait quelle est " nolt les défauts

Bnfin fra wesuls .

Enfin Hermite confeille de faire incefismment des monlins à poudre, foit à Johor ou à Achin; non-fesiement, dit-il, parce qu'il fera trèi-avantageux aux Vailfeant de la Compagnie d'y en trouver toijours, mais encore parce qu'on en pourra vendre aux Indiens, de que le profit en feroit confid-

(1) Il était employé for la Florte de Mastlief, de dans la faine on les vetts faine un Voyage zon Ledes Orienteles par le Detroit de Magrillan, en qualité d'Aminal d'une Florte d'oute traitfeaux. (2) Copie de deux Leuras, à la fin du Journal de Mandieft, pag. 27. -- 510.

Second Voyage de Paul Van Caerden aux Indes Orientales (a).

VAN CAERDEN. IL Voyage, 1606.

N'ABANDANNOS pas les Héros Hollandois dans le cours de leurs principaux exploits, jusqu'au terme du moins que la Compagnie s'étoit propofé, par le confeil de Warwick & de Mateilet, pour l'établifie 
ment de fes forces & pour le facées perpétuel de fon Commerce. C'eft une 
juitice qu'on leur doit, dans cet Ouvrage, après l'avoir rendue à leurs ennennis. Paul Ven Carden, qui avoit dejá faite le Voyage des Indes en 1599, 
fitt choifi, en 1606, pour y exécuter de nouvelles entreprifes, avec fon 
ancienne

(a) Cette Relation est précédée dans l'Edition de Paris, d'une Défeription des Ifles de nouvelles Figures. Voyez nôtre Avertifies Moisquers, que nous nous proposéens de laite ment à la tête de ce Volume, R. d. E.

Ggg 2

mounty Google

VAN CAERDEN. II. Voyage, 1606. Départ du Texel. Nouvelles fanglantes.

ancienne qualité d'Amiral; préjugé favorable pour fon mérite, mais que d'autres raifons néanmoins paroîtront capables d'affoiblir.

IL partit du Texel, le 20 d'Avril 1606, avec huit Navires, dont la plapart étoient d'environ sept cens tonneaux, & dont l'armement revenoit à plus de dix-huit cens vingt-cinq mille livres. Les équipages étoient composés de mille soixante hommes. Toutes les informations qu'il se procura jusqu'au 29 de Juin, par la rencontre de plusieurs Navires Anglois ou Hollandois, lui préfentèrent les images d'une guerre fanglante. Il étoit forti de la Rivière de Lisbonne environ vingt-huit Vaisseaux, pour croiser sur les Batimens de ces deux Nations, vers les Isles Açores. Quatorze(b). Galions & fept Vaiffeaux Hollandois s'étoient déjà livré un furieux combat. après lequel, deux des Vaisseaux Hollandois s'étant écartés des autres, joignirent la Flotte de Caerden. Les Espagnols avoient pris deux Navires Anglois qui venoient des Indes Orientales, & un Capre Hollandois, dont on racontoit qu'ils avoient fait pendre tout l'équipage. Quelques-uns difoient néanmoins qu'ils s'étoient bornes à leur faire couper le nez & les

Route julqu'à Mossmbique. oreilles (c). CAERDEN, fortifié par la jonction de deux Vaisseaux, redouta si peu la rencontre de l'ennemì, qu'il employa au contraire quelque tems à chercher les Galions. Mais ayant abandonné cette entreprise pour continuer fa route, il passa le reste de l'année & les deux premiers mois de l'année fuivante, à furmonter les obstacles que les vents & les calmes opposerent fucceffivement à fa navigation. Il étoit le 13 de Septembre, au Cap Lopez, fur la Côte de Guinéc (d); le 6 de Novembre, à la rade d'Annobon, où il fût bien reçû des Habitans; le premier de Janvier, à la hauteur du Cap de Bonne-Espérance, & le 12 de Mars, à la vûe des Ilhas Primeras (e), dont la rapidité des courans rend l'approche dangereufe.

1607.

CE n'étoit pas fans raison qu'il avoit renoncé si-tôt à chercher les Portugais fur leurs propres Côtes. Ses instructions portoient l'ordre de leur cau-

( &) Mr. Prevoft avoit mis ici sustre pour usterze. Eft-ce là la Justice qu'il promet de rendre à la Gloire des Hollandois? R. de l'A. A. (e) Journal du second Voyage de Paul Van Caerden, ubi fup. Tom. Ill. pag. 574

à 575.

(4) N'omettons par des observations utiles. Ce Cap, qui est à un grand degré de latitude, a ses dangers. On trouve bon fond au dedans; muss il n'en a pas par fon travers. Ceux qui font déchus fous le Cap, à fon côté oriental, dolvent ranger la Côte pour le doubler, parce que les courans portent ordinairement an Nord & qu'on a beaucoup de peine à les furmonter. Le long du Csp, au Sud de Rie de Gabien, git; à denx lieues de terre, un Banc qui est fort uni & qu'il faut bien prendre garde à parer. Lorsqu'on traverse à l'Isle des ebeveux, on va contre le Banc François, auquel il faut fes & couvertes de broffailles, R. de l'A. A.

aussi saire honneur; car de haute eau, il n'y a que trois braffes de profondeur en certsins endroits. Il y a encore un troifième Banc qui commence proche des terres & qui court en Mer, qu'il ne faut pas moins foigneusement éviter; ec qui peut se faire affez facilement, à eause de la blancheur du sable qu'on découvre. Pour ancrer dans la véritable rade, il faut que ce folt proche de l'arbre sec, où il y a dix à douze bras-fes d'esu & où le mouillage est bon. Msis quand on veut jetter l'ancre à la pointe du Cap, il faut que ce foit fur trente braffes, & l'on est tout à terre. Proche de la Rivière tortueuse & au - delà de l'arbre see , on trouve de bonne cau douce. Pag. 577. (e) La principale de ces Isles est fituée sar les dix sept degrés; & les autres petites Isles plus orientales, par les quinze degrés de latitude du Sud. Elles sont toutes basfer de l'inquiètude à Mofambique, & de tenter encore l'attaque du Fort. Cette Place, une des meilleures que les Portugais euffent dans les Indes, étoit revêtue de bonnes murailles avec des parapets & des ravelins. Elle étoit défendue par une groffe garnison, & parfaitement munie de vivres, mais manquant d'eau qu'on conferve dans des cîternes dont celle de la Forteresse se trouvoit vuide. L'Isle qui la contient est petite, & située à une grande demie-lieue du Continent, dans un Golfe où les terres du Continent s'avancent plus en Mer que l'Itle même. Mais au devant de cette Isle, il y en a deux autres, nommées Saint Jacques & Saint Georges, qui faifant une ligne droite avec la ligne avancée du Continent, rendent le passage suspect

a ceux qui l'ignorent (f). La Flotte Hollandoise avoit des Pilotes exercés dans ces Mers. Mais avant que de les employer à fes vûes, Caerden lût aux équipages l'Article

de ses instructions, qui regardoit la conduite qu'ils devoient tenir à terre & les armes qu'ils y devoient porter. Un autre article leur défendoit, fous peine de punition corporelle, de faire aucun tort aux Indiens de l'Isle de Mosambique, d'infulter les femmes, de mettre le feu aux édifices & aux grains, de manger à terre d'aucune chose cuite, dans la crainte du poison, parce que les Portugais avoient la réputation d'employer fouvent cette voye pour se défaire de leurs ennemis (g). Après cette explication, la Flotte s'avança vers le Fort, à la vûe duquel le Vaisseau de Caerden arriva le tre dans le 29 de Mars. La garnifon ne l'eût pas plutôt découvert, qu'elle tira fur Port, lui. Mais aucun coup ne porta. Il y avoit, dans la rade, deux Caraques & un autre Vaisscau de moindre grandeur. Le reste de la Flotte, ayant fuivi son Chef, jetta l'ancre avec lui vers le soir, hors de la portée du canon.

Le lendemain, à la pointe du jour, on porta au beaupré les grapins d'a- Il s'empare bordage, on se pavoisa, & tout sut disposé pour tomber sur les Caraques. de trois Batt-Mais lorfqu'on s'en fût approché, malgré le feu continuel du Fort, on reconnût qu'il n'y avoit personne dans les trois Bâtimens. Ils fûrent emmenés par les Canots & les Chaloupes, tandis que la garnison faisoit des décharges de moufqueterie, parce qu'on étoit si proche que le canon ne pouvoit nuire. Le Capitaine d'un Vaisseau Hollandois, nommé le Cevlan, fût percé d'un coup de balle. Mais tout le canon de la Flotte jouz long-tems avec beaucoup de vigueur.

La nuit ayant donné le tems d'affembler le Confeil, on réfolut que la descente se seroit le lendemain, & qu'en même-tems deux Vaisseaux s'approcheroient du Fort, autant pour le canonner sans relache, que pour empêcher les Habitans d'entrer dans les belles maifons qui l'environnoient, &

(/) C'est entre ces deux dernières, qui distinctement les bancs & les bas-fonds qui font défertes, & le Continent, qu'il faut passer, en les laissant à main droite du côté du Sud, & le Continent à main gauche du font du côté du Continent. Le mouillage est entre le Fort & le Continent, à un jet de pierre de l'Isle , & les Vaisseaux y font côté du Nord. On va jusqu'au Fort fans comme dans un Port à l'abri de toutes foravoir besoin de Pilote-côtier, parce qu'il y tes de vents. Pag. 589. a une profondeur fulbiante, & qu'on voit (g) Pag. 578.

Cterden en-

VAN

II. Voysge,

1607.

Etat de cette

VAN CARRDEN. H. Voyage. qui occupant un grand espace, faisoient juger que l'Isle étoit fort peuplée. Mais le jour sût employé aux préparatifs. La garnison voyant qu'on n'avoit pas débarque, fortit du Fort fur le foir, enseignes déployées, dans la crainte que la descente n'eût été remise à la nuit suivante, & demeura jusqu'au jour dans le Village, pour s'v oppofer vigoureusement (b).

Les Hollandols font leur descente.

CAERDEN avoit ordonné qu'elle se feroit le matin du premier d'Avril. La plus grande partie de ses gens sût transportée à terre, au travers de mille coups de moufquet, dont il n'y eût personne de tué. Loin de trouver de la rélistance sur le rivage, ils y surent reçus par quelques Noirs, qui jettérent leurs armes aux pieds de l'Amiral, en demandant grace & fe qualifiant de miférables Esclaves. Caerden, leur avant donné ordre de retourner dans leurs demeures, fit paffer fes gens en ordre de baraille par le Village, qu'il trouva bien bati & partagé en rues qui lui donnoient l'apparence d'une Ville, pour aller camper au Couvent de Saint Dominique, qui est à la portée du canon de la Forteresse. On cessa de tirer sur eux; mais, fans chercher d'où venoit ce changement, ils ferrerent de fi près la Place, qu'on n'y pouvoit entrer ni en fortir. Le même jour on commanda un détachement pour aller défarmer les Négres du Village, & rompre leurs armes, qui n'étoient que des zagaies, des fléches & des arcs. Tous les Habitans qu'on y trouva furent enfermés dans l'Eglife, qui avoit autrefois fervi de Forteresse, & l'on y mit une bonne garde (i) (k).

I's font obligés de se retirer.

mois, avec une ardeur égale dans l'attaque & dans la défenfe. Les Hollandois avoient éleve trois batteries, & s'étoient avancés jusqu'au pied de la muraille où ils avoient attaché le Mineur & pouffoient les travaux à couvert de blindes (1).] Mais les maladies, qui commencerent à devenir si fréquentes, dans le Camp Hollandois, que chaque jour on renvoyoit à bord trente ou quarante malades, forcerent l'Amiral de penfer à fa propre conservation. Il fit rembarquer fon artillerie au commencement de Mai; & fe disposant à la retraite, il écrivit au Commandant du Fort, pour lui demander s'il vouloit fauver, par une rançon, les maifons Portugaifes du plat Pays. La réponse fût si peu civile, que des le même jour les Hol-landois brûlèrent les trois Vaisseaux qu'ils avoient pris & toutes les barques qu'ils pûrent trouver. Ils abbatirent tous les cocotiers, & pendant les jours fuivans, ils s'employérent à brûler les édifices, fans en excepter les Eglifes de Saint Gabriel & de Saint Dominique (m). Mais s'ils causèrent à leurs ennemis tout le mal qu'ils pûrent s'imaginer, ils en reçurent auffi du canon de la Forteresse, sous lequel il falloit passer pour fortir de la rade (n). Le Ziriczie, un de leurs Vaiifeaux, ayant touché &

Le Siège prit alors une forme régulière & fût continué l'espace d'un

11s perdent un Vaiffcav.

Ravages qu'ils commettent.

> d'un Matelot qui mourut deux heures après. Par ferpent, il faut fans doute entendre un regnin. R. de l'A. A.

(i) On supprime un détail dont il n'y a rien d'utile à recueillir. (1) L'Auteur du Journal raconte lei , u'un garçon de bord qui fe baignoit, fût 1) Add. de l'A. A. (m) Pag. 588 & précédentes.

faifi par le milieu du corps, par un ferpent qui l'entraina au fond de la Mez. Un autre jour un de ces animaux arracha la cuiffe

(b) Pag. 580 & fuiv.

(n) Pout tirer de la rade à la Met par le travers du Fort, fous lequel il faut passer, on porte le cap au Sud - Eft, un peu pius demeurant immobile pendant la baffe marée, on tira fur lui plus de foixantedix coups, qui le désemparèrent jusqu'à mettre l'Amiral dans la nécessité de le décharger & de le brûler. La plûpart des autres Vaisseaux étoient percés aussi de tant de coups, qu'ils sûrent obligés de mouiller hors de la portée du canon, pour se mettre en état d'aller prendre des rafraîchissemens aux Isles de Comore (0).

CAZIDEN. II. Voyage. 1607.

Lears differentes cour-

MAIS l'animofité des Hollandois s'étant ranimée avec leurs forces, pendant un séjour de six semaines qu'ils firent dans l'Isle Mayotte, ils retournèrent sur la Côte de Mosambique vers la fin de Juillet. Leur espérance étoit d'y rencontrer les Caraques, qui y étoient attendues dans cette faison. Ils se rapprocherent du Fort, sous lequel ils en virent effectivement trois à l'ancre. Mais, après quantité d'efforts, il leur fût impoffible de prendre affez d'avantage pour les attaquer. Quantité de prifonniers , qu'ils firent dans des canots, leur apprirent que les Portugais en attendoient trois autres, qui s'étoient écartées de leur Flotte vers le Cap de Bonne-Espérance. Caerden fe promettant qu'il en tomberoit du moins une entre ses mains, croifa plus de trois femaines entre le Continent & les Ifles. Enfin les vents & les courans devinrent si contraires, qu'on prit au Conseil, la résolution de continuer le Voyage. [Le premier de Septembre, avant la pointe du jour, on vît une Cométe à queue qui s'étoit levée à l'Est. La queue pendoit en bas, & étoit fort écartée en se levant, mais elle se referma des qu'elle sût montée fur l'horizon. Elle paroiffoit avoir fept ou huit braffes de long . & fût visible jusqu'au 6 du mois, qu'il y eût une Eclipse de Lune (p)]. On découvrit la Côte des Indes à la fin de Septembre. Le 2 d'Octobre, ayant gouverné sur les terres, on entra dans la Rivière de Sifarnon, à quatre lieues au Sud de Danda & à sept ou huit lieues au Nord de Dabal (q). Après y avoir pris des rafraîchiffemens, on remit à la voile le 6, fans autre vûe que de s'avancer vers les lieux du Commerce, lorsque le 10, on découvrit une voile qui rafoit la Côte pour se retirer à Goa, dont elle n'étoit plus qu'à deux lieues. On la reconnût bien-tôt pour une Caraque. Elle fût Ils prennent ferrée de fi près, qu'avant le coucher du Solcil, elle s'échoua contre les terres où elle fût forcée de fe rendre. C'étoit l'Amiral des trois qui s'écoient écartées proche du Cap de Bonne-Espérance. Elle avoit eû trois cens hommes d'équipage, qui se trouvoient réduits à cent, la plûpart malades, parce qu'elle étoit en mer depuis huit mois, fans avoir pû fe procurer les moindres rafraîchiffemens. Elle étoit du port de fept cens tonneaux, chargée d'huile, de vin & d'argent. L'équipage fût enlevé & mis à terre, à la referve de l'Amiral qu'on retint prisonnier. On donna deux pièces de huit à chaque homme, pour se conduire jusqu'à Goa; & les effets avant été transportés sur la Flotte, tout le reste sut livré aux slammes (r). AINST

vers l'Eft; car proche de-là il y a une roche à laquelle il faut faire bonneur. Il ne faut pas non plus s'approcher des bancs qui font du côté du Continent, à moins de quatre ou cinq braffes d'eau; mais il faut courir autant qu'on peut, fur huir ou neuf braf-fes, jusqu'à-ce qu'on att dépassé le Fort.

Alors on peut fort bien aller mouiller fous les petites ifies, à l'abri de tous les vents, fur huit ou neuf braffes,

(e) Pag. 596. (p) Add. de l'A. A. (q) Pag. 601.

(r) Pag. 602.

## VOVAGES DES HOLLANDOIS

VAN CAERDEN. II. Voyage. 1607. Ainst les Hollandois dürent au hazard un riche butin, qu'ils avoient cherché instillement au travers de mille dangers. Le 17, lis mouillerent à l'embouchure de la Rivière de Goa, où ils trouvèrent les trois Caraques dont ils venoient de brüler l'Amiral. Mais leur avidite pour cette nouvelle proye, fut refondie par la difficulté d'en approche. Elles cionet fousile Fort, avec d'autres Batimens; fans compter que Carden fayotic deja qu'elles etoient déchargées (2). La Flotte alla mouiller le 30 d'Octobre,

Arrivent aux Ifies de Zuemadss.

Fort, avec d'autres Batmens; lans compter que Loarden Içavot deja qu'elles etoine d'chargese (1). La l'hotte alla mouiller le ao d'Ochobre, fous les petites llies de Zarmadar, qui font formées par huit ou neai rochers deux lieues du Continent (1). Les Hollandois ne pouvoient choîtir un polte plus favorable, pour fondre fur tous les Batimens Portugais qui s'aprocheroient de Goa. Cependant, après y avoir employé inuitement dix jours, le Confeil ayant confideré que le tens so le refte des Caraques au-roit du paroitre, eotot palle, fie l'ever l'aurec, pour croîter dans ces parages, julqu'à Pinamri, où i on mouilla le 15 de Novembre, à fix ou fept lueues de Calectu. Ceft une Fortereffe du Samorin, batie de callou. Quoi-que ce Prince fix alors à la tête de fes Troupes, & qu'on eût fait enten-ca Caerden, qu'il étoit en guerre avec les Forteugais, la difficilet qu'il fit d'accorder de l'eau & des vivres à la Flotte, la vide de quelques Pfules Portugalis, qu'ou couvoient librement vers la Côte, & d'autres railons, firent regalis qui couvoient librement vers la Côte, & d'autres railons, firent

Ils se défient du Samorin. lieues de Calecut. C'eft une Forterellie du Samorin, bâtic de caillou. Quoique ce Prince füt alors à la tête de fes Troupes, & quion ent fait entendre à Caerden, qu'il étoit en guerre avec les Fortugais, la difficulté qu'il fid
d'accorder de l'eau & des vivres à la Flotte, la vué de queiques Pfufes Portugaifse qui couroient librement vers la Côte, & d'autres raifons, firent
juger aux Hollandois qu'il sa voitent peu de fond à faire fur fon amité. Cependant ils dequiferent leurs foupçons; & rangeut la Côte de Malabar,
la allerent palier devaru Cochini, d'oi lis s'avaneteent jufqu'a aux fond de concher à fier d'aux, qui roffemble au dost d'une belcine (v). L'iffe de Ceplan, qu'ils vifferent enfuire, ne leur ayant offert auone occafion de nuire
aux Fortugais, & le peu qui refloit de cette mouffon, ne leur permettan
point d'aller répandre la terreur à Malaca, ils fe déterminèrent à gouverner vers Bantan.
Ces s'ourfes incertaines, qui les auroient fait prendre moins pour des

Irréfolution de Cacrden.

Marchands que pour des Pyrates ou des Avanturiers, semblent répondre à certaines instructions de la Compagnie, qui ordonnoient à l'un de ses Amiraux d'apporter plus de soins à la Guerre qu'au Commerce (x). Mais ne

(a) Le vériable Cap de Canonin d'une policipoire de terre, un pos diverce d'abord é fort mostueurle plus avant. Il y a bout trois ou quure éminence, qui passion de la companie de la comp

trois lieues de la Côie. Pag. 651.

(x) Voyez ci-dessis le journal de Matelies.

justifient-elles pas aussi le jugement que Matelief porte de Caerden, dans la Rélation précédente, & l'opinion peu avantageuse qu'il avoit de sa prudence? Il ne paroît pas qu'il eût pris jufqu'alors, la moindre information fur les nouveaux établissemens des Hollandois, ni qu'il eût compté parmi ses devoirs le foin de leur porter du secours. Ce fût le reproche qu'il reçût de Matelief à Bantam. On a vû dans le Journal de ce grand homme, qu'il n'épargna rien pour engager Caerden à tourner du côté des Moluques, en s'ef-forçant de lui faire comprendre que le principal intérêt de la Compagnie étoit alors de conferver Amboine & les Moluques.

LA froideur avec laquelle il avoit reçû de fi fages confeils, ne l'empêcha pas de s'y conformer. De Bantam, qu'il quitta le 10 de Janvier 1608, il alla ietter l'ancre fur la Côte de Pulo Panian, d'où il arriva le 29 de Février, à la pointe méridionale de Celebes, formée par une haute montagne, qui fait une basse pointe de terre du côté occidental. Le 3 de Mars, après avoir passé l'Isle Cabone, qui est un Pays montueux, à huit ou neuf lieues au Nord-Nord-Est de Botton, il rencontra deux Vaisseaux Hollandois, l'un dois, de sa propre Flotte, nommé le Patane, qu'il avoit envoyé à Celebes pour y prendre du riz; l'autre qui se nommoit l'Erasme, de la Flotte de Matelief, & qui conduifoit une Frégate Espagnole chargée de vivres pour Ternate, qu'il avoit prife sur la Côte de Celebes. Les Espagnols, presses à Ternate par les Hollandois, avoient envoyé cette Frégate à Malaca pour y demander

du fecours (y)

APRÈS avoir côtoyé l'Isle de Botton, & fur le foir une des petites Isles de Cabiness, entre lesquelles la Flotte passa pendant la nuit (z), on découvrit, le 8, l'extrêmité orientale de l'Ille Burro; & le 10, on ietta l'ancre devant le Fort d'Amboine. Quoique la tranquillité des Hollandois n'eût pas été troublée dans cette Isle, Caerden y employa deux mois à règler les affaires du Commerce & celles du nouvel établissement. Il y reçût un Envoyé de Ternate, de la part du jeune Roi, dont le père avoit-été enlevé par les Espagnols & conduit aux Manilles. Cette députation le fit partir d'Amboine le 10 de Mai, pour se rendre droit à Ternate. Trois Galères & quelques Jonques Espagnoles qu'il y apperçût à l'ancre, en y arrivant le 18. ne l'empéchèrent pas de mouiller devant le Fort Hollandois de Maleye. où il trouva le Gueldres, le Petit Soleil & le Pigeonneau, trois Vaisseaux de la Flotte de Matelief, avec la Frégate Espagnole qui avoit été prise par l'Erafine (a).

DANS les projets que Caerden avoit formés fur les Forts ennemis de Ternate & de Tidor, il avoit esperé de pouvoir déguiser ses forces en affec-

VAS CAERDANA II. Voyage. 1608.

Il rencontre deux Vaiffeaux Hollan-

La Flotte arrive à Amboi-

Elle se rend à Ternate,

Tentatives. puissantes.

lebes, un homme des Pays - Bas, qui étoit dans cette lile depuis dix ans, & qui avoit tellement oublié la langue maternelle, qu'il avoit de la peine à se saire entendre & à répondre aux questions qu'on lui faifoit. Il étoit fort blen auprès du Roi, qui ne vouloit pas lui permettre de se retirer.

(3) Elles font entr'elles à fix lieues de X. Part.

(y) Les gens du Patane avoient vû à Cedistance. Lorsqu'on en approche, on peut voir les hautes & grandes liles qui sont au Nord de Botton; car celle qui est le plus au Nord, git au Nord quart de Nord-Ouest, à dix-sept ou dix-huit lieues du bout septentrional de Botton, & à l'Ouest quart de Nord-Ouest des plus septentrionales isles de Cabinear, à scize lieues de distançe,

(4) Pag. 656. Hhh

## 426 VOYAGES DES HOLLANDOIS

CARRORN. U. Voyage. 1608. Les Hollandois vont à Machian. monimus tous les mouvemens de vengeance & de haine fe hornéerent aucutiques legers combaits entre des Chaloupas & des Caracores. L'Amiral, rebuit des olifacies, poir la réfolution d'aller chercher une meilleure forma e Mardian. Certe file eft à hui con neuf lieuce de Ternare, & nei figure en cloux de girofie. Les Efgangols y avoient aufil un Fort, & Carelon avoit appris de Matelief que les Habitans y étoient fort affectionnés aux llollandois. Cin fil stimes from décadre jour cette expédition, avec une grande partie de tous les équipages; & le refte de la Flotte, confiftant en en un randa Vailfeaux, dementa devant l'ijor (e).

Défenfes du

Ca detachement ayant mouille le 20, fur la Côte de Machian, la defeente fur le Indemann avec beaucoup de peril, parec que le rivage eff fort inigal. Le Fort, qui n'en nommoir Fuffish, c'otot fitue fur un recher, qui n'eix acceffible que par trois chemina cierarés, dont les avenues civoient bien montes de contra de la companie de contra de la companie de companie de companie qui crudoient le paffige finpublis! Qui fortuna de la companie de la companie

El est attaqué,

tendus. Ils se diviserent en trois troupes, pour s'avancer à la fois vers les trois chemins. Le Gouverneur de Maleye commença l'attaque au premier, qui étoit le plus uni. Un Capitaine de la Flotte entreprit la feconde, & l'Amiral, qui étoit auffi descendu, se joignit à lui. Un autre Capitaine se chargea de la troisième. Il parût que les assiégés avoient rassemblé leurs principales forces au premier chemin. Neuf Hollandois y fûrent bleffés. Un autre y fût tué d'un coup de canon, & le reste fût repoussé par une vigoureuse fortie. Mais tandis que les Espagnols étoient occupés de ce côté-là, Caerden, avec fa troupe, marcha vers un autre passage, où malgré les coups redoublés d'une pièce de canon, qui le firent reculer trois fois, il s'avança jufqu'à la porte & s'en rendit maître par la mort de vingt ou trente hommes qui étoient chargés de la défendre. Le Gouverneur de Maleye, qui s'étoit retiré en bon ordre après avoir été repouffé, fuivit de près l'Amiral par le paffage qu'il s'étoit ouvert, & le seconda si vivement. qu'ils emportèrent la Place d'affaut. Ceux qui avoient fait une fortic par le premier chemin, trouvant les Hollandois dans la Place lorsqu'ils y voulurent rentrer, ne penferent qu'à s'enfuir dans les bois; mais ils se précipitérent eux-mêmes fur les chausses-trapes qu'ils avoient tendues, & les Négres alliés des Hollandois, firent main-baffe fur tout ce qui cût le malheur

Et pris d'affaut.

Sort de la garnifon.

(b) Pag. 658. (r) Pag. 659 & précédentes. (d) Pag. 660.

connector Google

de tomber fous leurs coups, à l'exception des jeunes femmes qu'ils refervérent pour l'esclavage. Le Fort sût pillé. Cependant l'Amiral racheta le clou de girofle & le canon, pour mille pièces de huit qu'il promit aux équipages. On comptoit dans la Place, huit cens Infulaires de Tidor, deux Espagnols & deux Métifs. Les Hollandois ne perdirent que deux hommes; mais ils en eurent plusieurs de Jessés, & cinq ou six qui tombèrent mallicu-

VAN If. Voyage, 1608.

reusement sur les chausses-trapes (e). CAERDEN trouva le Fort en affez bon état. L'artillerie confiftoit en quarante pierriers, un gros canon, & trois fauconneaux. Un grand nombre d'Habitans obtint grace en prétant serment de fidélité au Roi de Ternate. & la tranquillité fût rétablie, pour durer aussi long-tems du moins que la Flotte Hollandoife ne s'éloigneroit pas de ces Isles. Les Vaisseaux qui étoient demeurés devant Tidor, vinrent mouiller avec les autres à la vûe du Fort. Ils ne se proposoient plus que de charger tout le girosle qui se trouvoit dans l'Isle. Mais, peu de jours après cette expédition, pendant qu'on jouissoit d'un calme extraordinaire, la Mer commença tout-d'un-coup à s'agiter, & brisa bien-tôt avec tant d'impétuosité, que tous les Bâtimens de la Flotte fürent poussés fur le rivage, fans qu'il fût possible de mettre à la voile. L'orage continua fi furieusement, qu'il en fit perir deux, dont on ne pût fauver qu'une partie de la cargaifon. Enfuite le Volcan de Ternate (f) s'étant ouvert avec un bruit épouvantable, on en vît fortir des flammes, qui fûrent suivies d'une épaisse sumée (g). Cet étrange accident reçût diverses interprétations des Espagnols & des Indiens. Les Hollandois, qui n'ont pas l'esprit tourné au merveilleux, n'y virent qu'un simple jeu de la Nature, qui ne les empêcha pas de mettre l'ordre convenable à leurs affaires (b), & de partir un mois après, c'est-à-dire le 3 d'Août, pour Bantam, où ils arrivèrent le 3 d'Octobre. Ils y employèrent fix femaines à finir leur cargaifon, fans autre trouble qu'une allarme imprévûe, qui leur fût caufée par le malheur d'autrui. Un des principaux Seigneurs de la Cour s'étant marié le 22, les Habitans, dans un tumulte dont l'Auteur nous laisse ignorer la cause, massacrèrent leur Sabandar, & donnèrent le lendemain fon emploi à celui dont le mariage avoit été l'occasion de ce défordre. Les Hollandois, qui avoient affifté à cette fête, se retirérent dans leur Comptoir, où ils demeurerent tout le jour fous les armes.

Orage qui fait périr deux Vaiffeaux Hollan-

Le Sabandar eft maffacré à Bantam.

Retout de cing Vaif-

TROIS semaines après, c'est-à-dire, le 15 de Novembre, les Hollandois mirent à la voile avec cinq Vaisseaux richement chargés. Ils relâchèrent au mois de Janvier 1060, dans l'Isle Maurice; le 15 de Mars, au Cap

1609.

) Ibid. & pag. fuiv. (f) Dans l'Edition de Parls , il ya Tidor , ce qui est une faute. R. d. E. (g) Quoique ce Volcan brûle toûjours . Il est rare qu'il jette des flammes & même de la fumée ( 1 ).

de Mr. Prevost, & le Journal n'en dit rlen, D'ailleurs on ne voit pas pourquoi les Ef-pagnols & les Indiens auroient été plus frappes que les Hollandois, d'un Phénomène qui n'avoit rien de nouveau pour eux; puisque des l'an 1538, Antoine Galtam en avoit déjà (b) Ces interprétations sont de la façon fait la description. R. d. E.

(1) On en trouvers la description dans celle de l'ille de Ternare, que nous renyoyons au Volume fulwant. R. d. E. Hhh 2

VAR CARRDEN. II. Voyage. 1600. de Bonne-Espérance, & le 3 d'Avril, dans la rade de Sainte-Hélene'; d'où ne trouvant plus que des vents favorables, ils arrivèrent le 7 d'Août, au Port de Flessingue (i).

(i) Pag. 663 & précédentes. Remarquez mais on trouvers des explications là-deffus que Caerden ne revint point avec cette partie de fa Flotte. Le journai n'en di rien,

## Voyage de Pierre Willemfz Verboeven aux Indes Orientales.

VERHORVEN.

Haqur année faifoit naître de nouvelles vûes à la Compagnie Hollandoife; & fes forces augmentant avec fes lumières par le retour annuel de quelque Flotte, il fembloit qu'il n'y eût plus d'entreprifes qu'elle n'ofat tenter, ni d'ennemis qu'elle erût capables d'arrêter fes progrés (α). CET Amment, qui lui coltoit deux millions fotte ens quatre-vipra foi-

Armement confiderable.

ze mille deux cens trente-trois livres, étoit compose de treize Navires, dont plusieurs étoient du port de mille tonneaux (b). Les équipages montoient à près de dix-neuf eens hommes, & l'artillerie à trois cens soixante & dix-fept pièces de canon, avec des vivres pour trois ans. Le commandement d'une Flotte si redoutable sût donné à Pierre Willemfz Verboeven (c), nâtif d'Amsterdam. Il monta le premier Vaisseau de la Chambre de Hollande avec la qualité d'Amiral, & François Wittert, nommé Vice-Amiral, prit le commandement du premier Vaisseau de Zelande. Le jour du départ fût le 22 de Décembre 1607. Ils arrivèrent le 2 de Février 1608, à la vûe des Isles du Cap-Verd, où ils obtinrent par la douceur, des rafraîchisfemens dans l'Isle de May. Cependant ils réfolurent d'avertir la Compagnie, que pour la fûreté de fes Vaisseaux, il valoit mieux leur donner ordre de se rafraîchir dans les Ports du Continent, aux environs du Cap-Verd, où le mouillage est fort bon, & où l'on trouve une grande abondance de limons & d'oranges. Si l'on continuoit de leur marquer l'Isle de May pour rendezyous, le Roi d'Espagne y pouvoit envoyer ses Galions, auxquels il seroit

Avis fur le rafratchiffement des Flottes,

tour-à-tour différens Ports du Continent, pour les mettre à couver de toute furprife, elles ne s'éloigneroient prefigue pas de la route qui conduit fous la Ligne, puifque les vents alifés d'Eft-Nord y foufflent aufit (d).

Les influnctions portoient de paffer promptement la Ligne, & marquoient pour lieu d'affemblée, aux Vaiffaux qui pourroient s'écarter, la Baye de Ferbagen ou celle de S. Anythin. Mais cet article, que l'Auteur nomme fecret (e), devoir l'être moins que Fordre de combattre la Flotte.

d'autant plus aife de détruire les Flottes Hollandoifes, qu'elles ne pouvoient entrer dans le Port que Vaisseau à Vaisseau; au-lieu qu'en leur marquant

Instructions de Verhoeven-

(a) Cette Relation sur écrite par Jeande 6:0; & un de 460; outre trois Yachts de Maire, premier Commis du Vailléau Ami220 & 200 tonneaux. R. d. E.
213, & par Jaques le Ferre, Filed de la Flor
25, La Journal de Verbotron, pag. 5, apad Ret, des

te. Junual de Proberou, pag. 5, apoud Rec. det. (\$\frac{t}{2}\) Ubi Jip., Peg. de la Coppe, der Ind. Orient. Tou. IV. (\$\varepsilon\) Il y en avoit quatre du port de 1000 onto aux in un de 8000 in un et 7000 deux de. crète.

Portugaife, & de faire une nouvelle entreprife contre le Fort de Mofambique. C'est une observation propre à ce Journal , qu'entre les poissons qui se trouvent ordinairement aux environs de la Ligne, les Hollandois prirent quantité d'Hydres ou de serpens d'eau, longs de quatre à cinq pieds. Verhoeven défendit aux équipages de se baigner, parce qu'on est souvent surpris par ces animaux, qui ont tant de force dans les dents, que s'ils faififtent un homme par le bras ou la jambe, ils l'entraînent au fond de l'eau. Ils ont la gueule grande & les dents aigues. On les prend avec un gros hamecon de l'épaiffeur d'un doigt, où l'on attache un morceau de chair. Mais c'est moins leur goût qu'il faut consulter, que celui de certains petits poisfons nommés Pilotes, qui les précédent toûjours, & qui vont succer l'amorce avant que l'hydre y touche. S'il ne leur en arrive aueun mal, l'hydre s'en approche hardiment & s'accroche en voulant avaller le morceau qu'on lui préjente. Quantité de Matelots refusérent d'en manger, d'autres en trouvèrent la chair fort bonne. On leur ouvroit le ventre pour en ôter les entrailles, qu'on jettoit à la Mer, où elles étoient aussi-tôt dévorces par

d'autres hydres (f). LE grand nombre des malades ayant forcé l'Amiral de relâcher à l'Isle de Sainte-Hélene, il ne doubla le Cap de Bonne-Efpérance que le 27 de Juin. Ouclques jours après, il fut battu d'une furieuse tempête. Le 23 de Juillet, il assembla le Conseil, pour délibérer sur l'instruction secréte, qui ordonnoit de chercher la Flotte Portugaife. La question se réduisoit à sçavoir s'il falloit l'attendre vers les dix-fept degrés quatorze minutes, où l'on étoit tions. alors, ou s'il n'étoit pas plus à propos d'aller fe poster aux Isles de Comorre. Un article de l'instruction portoit desense de paroître à la vûe de Mofambique, dans la crainte que la Flotte ne fût découverte; mais on fit une reflexion qui étoit échappée à la prudence des Directeurs. Il falloit être affure que les Caraques n'étoient pas déja dans le Port de Mofambique; car fuppose qu'elles y sussent, il n'étoit pas possible, avec des Vaisseaux austi grands que eeux de la Flotte, & pendant une mouffon où l'on avoit les vents & les courans contraires, d'approcher du Port & d'y entrer malgré elles. Au contraire, fi elles n'y étoient pas, on ne pouvoit prendre de meilleur parti que de les y aller attendre, & d'attaquer le Fort pour ne pas demeurer dans l'inaction. Ce raisonnement ayant entraîné toutes les voix, on donna d'avance les ordres nécessaires pour la descente. Le 28, on eût la vûe du Fort. Il n'y avoit, dans la rade, qu'une Caraque & deux autres petits Bâtimens, qui fûrent enlevés des le même jour. La Caraque y avoit hyverné, & n'étoit armée que depuis peu pour se rendre à Goa. Son artillerie confiftoit en trente-quatre ou trente-cinq canons de fonte & de fer. Elle étoit chargée de draps d'Espagne, de ras, de serges, de dents d'élephans & de chevaux marins, d'ébène, de vins, d'huiles, & de quelques autres marchandises. Les prisonniers surent distribués sur la Flotte. On ne trouva rien dans les deux autres Bâtimens; & l'on en vit quelques-uns de

VERHORVEN.

Délibérations de Verhoeven fur fes inftructions.

Il prend une Caraque à Mofambique.

(f) Pag. 10 & 11. Peut-être étoit-ce des requins (1).

(1) il m'y en a aucum doute, (camme mous l'avons dijà remarqué dans une de no Notes procédentes. R. de l'Artes. Vernoeven. 1 6 0 8. 11 affiège le Fort. la même grandeur, qui avoient été halés presqu'à sec, dans un lieu d'où il étoit impossible de s'approcher (g).

end, in honore expedition. I Aniral fit arbore le pavillon rouge, & le debarquement fit achevé fan stéllance avant la fin da jour. Le a Trouse la Hollandoife ayant paffé au travers du bois & du Bourg (b), pour alse dont au fort, s'arreierent dans le jardin de Saint Domnique, où elles campierent autour de l'Églife. La tranchée fit ouverte le lendemain & condice jufqui au pied du Fort. Ce travail s'étoit fait avec une traqualité dont plandaire de moufquetres, qui fit fuivi d'une fortie vigoureufe, dans laquelle ils repoulferent les Hollandois & leur tuérent quelques Soldats. Il parvit que fe faint fur la bont de leurs murs (f), une attaque donn ils prévoyoient que la durée ne feroit pas longue, leur causôt peu d'effroi. Cependant Verhoeven fit d'erdle deux batteris régulières, & plazq quatre Chaloupes armées devant le Fort, pour en fermer l'entrée du côte de l'eau. Le 4 d'Août, il y envoya un Trompette, avec une lettre pour le Gouverneur, qui fe nommoit Dom Eflevan d'Andla, par laquelle il le fommoit de rendre. On répondit que le Gouverneur, qui fe nommoit Dom Eflevan d'Andla, par laquelle il le fommoit de frendre. On répondit que le Gouverneur, aqui le Roi de Portugal fon

Il fomme le Gouverneur de se rendre, paroît que se fiant sur la bonté de leurs murs (i), une attaque dont ils prévoyoient que la durce ne feroit pas longue, leur caufolt peu d'effroi. Cependant Verhoeven fit dreffer deux batteries régulières, & plaça quatre Chaloupes armées devant le Fort, pour en fermer l'entrée du côté de l'eau. Le 4 d'Août, il y envoya un Trompette, avec une lettre pour le Gouverneur, qui se nommoit Dom Estevan d'Ataida, par laquelle il le sommoit de se rendre. On répondit que le Gouverneur, à qui le Roi de Portugal son maître avoit confié cette Place, n'étoit pas disposé à la remettre si facilement; que ceux qui cherchoient à s'en faisir, devoient employer d'autres moyens que ceux dont ils s'étoient déjà fervis, & que ce n'étoit pas un chat à prendre sans mitaines. Cette réponse n'étoit signée que d'un Capitaine, la fierté du Gouverneur ne lui ayant pas permis d'y mettre fon nom (k); & quoique la Place fût mal pourvûe de vivres, on avoit affecté, pour en ôter le foupcon aux Hollandois, de fervir au Trompette quantité de bifcuits & d'oranges. On avoit chaffé auffi devant ses yeux, des chèvres & des porcs sur le rempart, comme si les Habitans eussem fouffert quelque em-barras du nombre. Ensuite ils firent une sortie, dans laquelle ayant chassé les affiégeans de leurs tranchées, ils leur enlevèrent deux Tambours & pluficurs moufquets; après quoi ils rentrèrent en bon ordre dans leurs murs. Verhoeven fût si picqué de cette disgrace, qu'il fit élever une nouvelle batterie & qu'il attacha le Mineur au pied du Fort. Mais les pots à feu des Portugais interrompirent le travail (1).

Les Hollandos fe rebutent du Siège.

Portugais interromptent le travaul (1):
Si le reicit del l'Auteur manque l'ouvent d'ordre & de clarté, on eft dédommagé par fa bonne foi. Il confeife que les Hollandois n'elpérant rien
du tenns, fe rebutirent après douze ou quunze jours de Siège, & prirent le
parti de rembarquer leuc cason. Il reaconte, avec la meme franchife, une
action qui ne fait pay honneur à leur humanité. Un de leurs Soldats ayant
deferté he 15, & s'étant jetté dans la Place, l'Amiral enroya un Tropart
e avec une lettre pour le demander. Le Gouverneur fir répondre que cet
homme étoit veun volonaitement, qu'on his avoit donne parole de le gender, & qu'on vouloit tenir ce qu'on ha avoit promis. Alors jes Hollander, & qu'on vouloit tenir ce qu'on ha avoit promis. Alors jes Hollan-

(g) Pag. 21 & précédentes. (b) Il est nommé Village dans le second Voyage de Van Caerden, & Ville ci def-

(i) Le Fort avoit quatre baltions & trois remparts.

(k) Pag. 24.

dois chargèrent de chaînes tous leurs prisonniers, les conduisirent à la tranchée, & crièrent aux ennemis que si le déserteur n'étoit pas rendu à l'instant, ils alloient les massacrer à leur vûe. On leur répondit qu'ils en useroient à leur gré; que s'ils maltraitoient des prisonniers de guerre, le Gouverneur traiteroit de même les Hollandois qui tomberoient entre ses mains; qu'euffent-ils cent Portugais, au lieu de trente-quatre qui étoient dans leurs fers, il les laisseroit périr plutôt que d'abandonner un homme qui étoit venu se livrer à lui, & à qui il avoit promis sa protection. Sur cette réponfe, les prisonniers fûrent tués à coups d'arquebuse (m). Dans l'emportement de la même fureur, l'Armée Hollandoise brûla la Ville & marchant vers le bout occidental de l'Isle, elle y commit les plus cruels ravages. Enfuite elle rentra dans ses Chaloupes, sans qu'il sortit un Portugais pour l'incommoder dans sa retraite. Verhoeven avoit cû trente hommes tués, pendant ce Siège, & quatre-vingt blessés. Des trois batteries & des

Vaiifeaux, on avoit tiré douze cens cinquante coups de canon fur la Place (n). Les Hollandois furent un peu confolés de cette humiliation, par la prife d'un Galion de guerre de quatre cens cinquante tonneaux, nommé le Bon Jesus, qui étoit tombé entre trois de leurs Vaisseaux, à l'entrée de la rade. Il portoit dix canons de fonte, vingt barils de poudre, cent moufquets, quantité de demi-picques & d'autres armes, & cent quatre-vingt hommes, la plûpart Gallegos, qui font de pauvres Soldats. Le Capitaine nommé Francisco Sodropereira, avoit sait peu de résistance. Un de ses gens ayant eû le bras emporté à la troisième décharge, les autres avoient perdu courage & s'étoient rendus (0). L'équipage fût diftribué fur la Flotte, & l'on mit foixante Hollandois fur la prife. Verhoeven apprit des prifonniers, que la Flotte Portugaife, en partant de Lisbonne, étoit composée de huit grandes Caraques & de fix Galions, qui devoient conduire un nouveau Viceroi des Indes à Goa. Ces quatorze Vaisseaux avoient été séparés par la

tempête, aux Isles Canaries.

AVANT que de lever l'ancre, les Hollandois mirent la plus grande partie de leurs prisonniers dans la petite Isle de S. Jago, & leur donnèrent des vivres pour deux jours. Mais ayant retenu dans leurs chaînes le Capitaine, le Maître, le Pilote, le Contre-Maître, & l'Ecrivain, avec un Flamand de Bruges, nommé Paul le Conte, & deux Prêtres, ils les forcèrent d'écrire au Gouverneur de Mosambique, qu'ils étoient menacés de la mort, s'il ne rendoit les déferteurs Hollandois (p). Le Gouverneur répondit froidement qu'il avoit envoyé les déserteurs à Goa, & que les Hollandois étoient maîtres de la vie de leurs prisonniers (q). L'Auteur du Journal ne nous apprend pas si cette cruelle menace sur exécutée, comme la première l'avoit été (r).

Le ne restoit à Verhoeven que l'espérance de rencontrer successivement

Prife d'une Caraque pres les de Gua.

(m) Pag. 25. (n) Pag. 26. (e) Pag. 41.

(q) Pag. 42.

(p) Il en étoit paffé deux ou trois au Fort depuis le premier.

(7) On verra ci-dessous, pag. 436, que l'Amirai repugnoit à ces sortes d'extrê-mités, qui avoient pû lui paroltre nécessaires pour un premier exemple; ainfi la charité veut qu'on juge ici plus favorablement de fes fentimens. R. d. E. VERHOEVEN. I 608.

Actions bar-

Prife d'un Galion de

Fermeté da

Portugais.

432.

VERHOEVEN. I 608.

les Caraques dans la route de Goa. Il remit à la voile le 23; & le 18 du mois fuivant, étant arrivé à la vûe de cette Ville, il fût informé qu'une Caraque avoit relâché à cinq ou fix lieues au Nord, dans un lieu qui fe nomme Carli. Il v envova austi-tôt trois Bâtimens legers; mais à leur approche, les ennemis se firent échouer & brûlèrent la Caraque jusqu'à fleur

lecut.

l'OUTE la Flotte s'étant raffemblée fous le pavillon de l'Amiral, quatre Vaisseaux furent détachés pour ranger la Côte & croiser sur les Portugais, tandis que les autres demeurcroient devant Goa. Mais après avoir donné fe rend à Caplus de quinze jours à de vaines espérances, Verhoeven prit la résolution de faire route avec huit Vaiffeaux vers Monte Delli, pour se rendre ensuite à Calecut. Il fe fit précéder par deux autres Bâtimens, qui devoient annoncer au Samorin l'arrivée de sa Flotte. Elle relâcha le 5 d'Octobre, à Monte Delli, où elle n'obtint qu'à prix d'argent, la liberté de faire de l'eau. Les Marchands du Pays apporterent à bord, de l'Amfion (t), quelques pierreries médiocres, pour lesquelles ils demandoient de l'or, de l'argent, du corail & de l'écarlate; marchandifes dont les Vaiffeaux Hollandois n'étoient pas trop bien pourvûs. Ce Pays est fertile. Il produit d'excellent poivre, mais en petite quantité. Ses Habitans font raifonnables, bien instruits dans l'exercice des armes & curieux d'en porter de belles. Leur vivacité, qui est extraordinaire, n'empêche pas qu'ils n'ayent beaucoup de foumifion pour leurs Souverains (v).

Comment les Hollandois v font reçûs.

LA Flotte avant mouillé le 8 à Calecut. Van Driel. Commandant des deux/Vaiffeaux qui l'avoient précédée, rendit témoignage à l'Amiral, qu'ils avoient été bien reçûs, & que le Samorin paroiffoit bien disposé pour les Hollandois (x). Bien-tôt un des Officiers de ce Prince, & deux Arabes, se rendirent à bord, de la part de cc Prince. Cet Officier avoit pour unique habillement, une pièce de toile de coton, blanche & très-fine, tournéc plufieurs fois autour du corps, & pendante au-deffus des genoux. Il avoit les cheveux longs, releves & noués fur le haut de la tête, des pendans d'oreilles d'or & de pierrerics, qui lui tomboient fur les épaules, & un cercle d'or d'un pouce d'épaisseur, au-dessus du coude. On sui voyoit, en plufieurs endroits du corps, des cicatrices de balles & d'autres armes, qui faifoient honneur à fon courage.

IL falua l'Amiral, & le pria, au nom du Samorin, de descendre avec la fuite qu'il lui plairoit d'amener. Ses Interprêtes lui expliquèrent les cérémonies de l'audience, & les ufages auxquels il falloit s'affujettir pour se rendre agréable à cette Cour. On leur fit voir les préfens, qui confiftoient dans une pièce de drap écarlate, quelques petits paquets de corail fin, une demie douzaine de grands miroirs, deux petites pieces de canon de fonte.

Présent pour le Samorin.

> deux beaux moufquets, un fabre à poignée d'argent, & deux cens nattes d'une

> (1) Pag. 43te, qu'il n'étoit pas blen disposé pour eux ; mais une Flotte nombreuse se faisoit respec-(1) Plutôt Afium, qui est l'Opium. R. de PA. A. ter. Voyez le Mémoire de Matellef dans fon (v) Pag. 45. Journal.

(x) On a vû dans la Relation précéden-

d'une fabrique particulière. Ils demandèrent qu'au moment que l'Amiral s'embarqueroit dans fa Chaloupe, on fit une decharge de toute l'artillerie de la Flotte à l'honneur du Samorin ; & l'Officier promit que ce Prince enverroit des Gentilshommes de fa maifon, pour recevoir les Hollandois

VERHOEVEN. 1608.

au rivage.

Le lendemain, quelques Confeillers de Calecut s'avancèrent jusqu'au bord de l'eau, tandis que Verhoeven, accompagné de huit Commis, de cent cinquante Mousquétaires & de cinquante Picquiers, descendit au bruit du canon & au fon des trompettes. Mille hommes l'attendoient fous les armes; & d'autres Envoyés, qui étoient demeurés à quelque distance du rivage, étant venus au-devant de lui avec leurs parafols, le firent mettre dessous avec eux & le conduisirent au Palais. Ils y trouvèrent le Samorin, paré de fes plus riches ornemens. Il n'avoit autour du corps qu'une toile blanche très-fine, mais ses colliers étoient garnis de diamans d'une beauté admirable. Un Seigneur lui foûtenoit le bras droit, qui étoit chargé, comme ses doigts & ses oreilles, d'anneaux d'or, enrichis de pierreries. Son front, ses épaules & sa poitrine étoient teints en jaune, de bois de sandal, & ses cheveux étoient noués ensemble sur le haut de sa tête. Il mâchoit du bétel. Le Prince héréditaire étoit à fon côté, avec fon bouclier, fon fabre, & ses autres armes à la main. Autour d'eux étoient quelques Sei-

Habillement de ce Prince.

gneurs, qui tenoient des vaisseaux dorés, remplis de bétel (y). L'AMIRAL s'étant approché, falua l'Empereur à la manière de Hollan-

Audience u'il accorde a Verhoeven,

béra-

de. Ce Prince le reçût d'un air composé à la joye, & lui présenta sa main pour la baifer. Ensuite prenant la sienne, & passant ses doigts entre les fiens, il lui dit; ,, de meme que nos doigts font joints , ainfi feront unies " les Nations de Calecut & de Hollande" (2). Après quelques momens d'entretien, il conduifit l'Amiral dans les appartemens de son Palais, où il lui fit servir une collation de confitures & de fruits. Il prit lui-même quelques fruits, pour les lui préfenter. On bût dans des coupes d'argent & de cocos. Les presens Hollandois sûrent alors offerts, avec les deux pièces de canon qu'on avoit chargées fur un éléphant. Verhoeven étoit paré d'une chaîne d'or, à laquelle pendoit une grande médaille de même metal, où étoit la tête du Prince Maurice. Le Samorin l'ayant maniee & confiderée pluficurs fois avec beaucoup d'attention, l'Amiral en prit occasion de la lui offrir. Elle fût acceptée, & payée auffi-tôt par une bague d'or, garnie de fort beaux diamans. Ce Prince fit voir enfuite à l'Amiral, sa semme & ses concubines. C'étoit leur faire entendre qu'il falloit leur offrir aussi des présens. Cependant il ne paroît pas que l'Amiral l'eût compris, puisque le lendemain, un Interprete, qui se rendit à bord, lui parla de ce qu'il devoit à l'Impératrice, au jeune Prince & aux autres enfans de l'Empereur (4). Les Hollandois ne se firent pas presser deux sois. Ils préparèrent des draps écarlates, des nattes & diverses galanteries, pour se mettre en état de fatisfaire à tous les devoirs, fans avoir droit de reprocher trop d'avidité aux Indiens; car le Samorin avoit donné des exemples de li-

(a) Pag. 48. Iii

ce filrent fes propres termes, y ) Pag. 46 & 47. ) L'Auteur du Journal fait observer que X. Part.

VERHOEVEN.

béralité à l'Amiral, en faifant des préfens de pierreries & de bijoux d'or aux moindres Commis.

Propositions du Samorin dans son Confeil.

Les affaires succédérent aux complimens. Verhoeven sût conduit le 12. à la Chambre du Conseil, où il trouva six Conseillers assis en rond, dans la posture de nos Tailleurs d'habits. Il s'assit de même, avec quelquesuns de ses Commis, dont on lui avoit prescrit le nombre. L'Interprete s'approcha d'eux & leur parla fort bas, comme s'il eût craint d'être entendu. Il leur dit (b) que le Roi de Cochin, allié des Portugais, avoit follicité pluficurs fois le Samorin, d'entrer aussi dans leur alliance : mais que ce Monarque ne leur ayant trouvé que de la dissimulation & de l'infidélité. avoit refuse leurs offres & s'étoit déterminé en saveur des Hollandois, par le Traité qu'il avoit fait depuis quatre ans , avec l'Amiral Van der Hagen ; que cependant, malgré les promesses qu'il avoit reçûes de cet Amiral, on ne lui avoit envoye aucun secours d'hommes ni de Vaisseaux pour agir contre les ennemis communs; qu'il en étoit fort étonné, mais qu'il espéroit qu'au moins la Flotte qu'il voyoit dans fon Port, seroit prête à lui rendre les services dont il avoit befoin; qu'il demandoit qu'on employât deux Vaisseaux à croifer devant la barre de Goa, deux devant Calecut & deux devant la barre de Cochin, auxquels il promettoit de joindre ses Frégates, pour ôter aux Portugais l'envie de le braver, & les éloigner enfin de ses Côtes; que si l'Amiral confentoit à lui donner deux Vaisseaux pour Cochin. il affiégeroit cette Place par terre avec une fi groffe Armée, qu'il ne tarderoit pas à s'en rendre le maître; & qu'avec le secours du Hidalean son allié, il tenteroit enfuite la conquête de Goa (c).

Réponfe de l'Amiral,

L'AMIRAL répondit que ses Maîtres lui avoient recommandé les intérêts du Samorin, & l'avoient chargé de l'aider puissamment contre les Portugais, comme tous les Hollandois y devoient être portés par le respect qu'ils avoient pour ses vertus & par la reconnoissance qu'ils devoient à son amitié; mais que l'Empereur n'ignoroit pas l'état des affaires aux Moluques, & de quelle nécessité il étoit d'y donner les premiers soins; que si l'on differoit à les rétablir, tout ce qu'on pourroit entreprendre pour lui deviendroit inutile, parce qu'il n'y avoit aucune apparence de réduire les Portugais aussi long-tems qu'ils seroient les maîtres du Sud; qu'il supplioit donc le Samorin de recevoir encore une fois les excuses de ses Maîtres & de confentir qu'il menât fa Flotte aux Moluques, d'autant plus que le premier fruit de cette expédition seroit d'humilier les ennemis communs & de saciliter d'autres entreprises; que dans l'intervalle on enverroit volontiers, de Bantam à Calecut, deux Vaisseaux, pour y prendre le reste de leur cargaifon en poivre & en indigo, & que pendant qu'on la rassembleroit, les Hollandois de ces deux bords lui rendroient tous les fervices qu'il exigeroit d'eux : mais qu'il demandoit aussi la permission d'envoyer à Calecut, un ou plusieurs Commis, pour rassembler des marchandises, avec un logement sur pour la conservation de ce dépôt. On fait observer ici que l'Amiral au-

roit pû traiter, dans cette occasion, l'article des droits & des impôts, &

Il promet du fecours.

-

(b) Ce détail paroîtra nécessaire dans la les Hollandois. suite, pour faire connoître de quelle nature étolent les engagemens entre le Samorin &

demander que la Nation Hollandoife en fût affranchie. Mais il jugea cette demande hors de faifon, parce qu'on n'étoit pas en état de rendre fervice au Samorin, & qu'il falloit attendre des conjonctures où cette faveur pût être exigée comme une récompense. D'ailleurs les Hollandois étoient obligés de reconnoître que ses plaintes n'étoient pas sans sondement. Il est vrai qu'on s'étoit engagé formellement à lui donner du fecours, & que cette promesse avoit été négligée (d). Son Conseil repliqua que les Hollandois ne trouveroient pas de grands avantages dans le Royaume de Calecut, avant que les Côtes fuilent nettoyées des Vaisseaux Portugais, parce que les Mores de la Mer-rouge, de Perfe & de Cambaye n'y pouvant aborder. étoient obligés d'aller vendre leurs marchandifes à Cochin & à Goa; & que pour rétablir le Commerce, il falloit nécessairement tenir au moins le Port de Cochin fermé. Cependant ils demandèrent la ratification du Traité qui avoit été conclu avec l'Amiral Van der Hagen, & le renouvellement d'un acte d'alliance par lequel les l'ortugais & le Roi de Cochin fûssent déclarés ennemis communs des deux Nations, avec promeffe de la part des Hollandois, de fecourir le Samorin. L'Amiral ayant témoigné qu'il y confentoit, le Chef du Confeil étendit la main droite & lui fit figne de mettre la fienne dessus. Les autres Conseillers firent la même cerémonie avec les Commis Hollandois. C'est parmi eux la forme folcmnelle du serment. Enfuite les conventions fûrent rédigées dans les langues des deux Nations, & les Conseillers Indiens fortirent pour aller faire leur rapport au Samorin. Pendant leur abfence, les Hollandois d'incrent de quelques viandes qu'ils avoient apportées de la Flotte (e), & de quelques fruits cuits que la Cour leur envoya.

VERROEVEN. 160 R.

Traité juré entre le Samorin & les Hollandois.

LE Traité fût figné peu de jours après, avec toutes les conditions que l'Amiral avoit propofées. Il étoit écrit fur une feuille de cocotier, & le Samorin y fit joindre une instruction pour reconnoître fon feing. Il prit l'Amiral à part; & se faisant un mérite de sa sincérité, il lui donna quelques avis fur sa conduite dans les Indes, qui se réduisoient ,, à se tenir sur , fes gardes contre la tromperie, à ne hazarder que rarement de descendre , à terre, à fe défier de ceux qui lui feroient bon visage (f) ".

Avis cordial du Samorin.

L'AMIRAL, fort fatisfait des apparences, mais faifant peut-être, au Samorin même, l'application du dernier de fes trois confeils, leva l'ancre le 16 d'Octobre, & fe rendit devant Cochin, où il trouva le Vice-Amiral avec ses quatre Vaisseaux. Là, dans un Conseil général, on prit des résolutions qui marquoient l'afcendant que les Hollandois commençoient à prendre dans les Indes. Verhoeven envoya des Députés à Achin, à Bantam, à Johor, & dans tous les lieux où l'alliance des Hollandois étoit respectée. Il communiqua, par un grand nombre de dépêches, à la Compagnie . aux Directeurs des Comptoirs & à tous les amis de la Nation, le Traité qu'il venoit de conclure avec le Samorin. Il fit offrir au Roi de Johor d'accom-

Ascendant ue les Holmencolentà prendre aux

(f) Pag. 53.

plir le Traité que Matelief avoit fait avec ce Prince, pour assiéger par mer (d) Pag. 51. les Hollandois attribuent fauffement à ces e) Ce trait confirme ce qu'on lira dans Cours des Indes, le Journal de la Haie, for la grandeur que

1608.

Verhoeven. Ja Ville de Malaca, pendant qu'il l'affiégeroit par terre. D'un autre côté, quelques-uns de fes Vaisseaux ayant trouvé l'occasion d'enlever successivement divers Batimens Portugais, il fe trouva fi chargé de prifonniers, que ne voulant, ni les garder toujours, parce que c'étoit un embarras confidérable, ni les faire tuer de fang froid, il prit le parti de les rendre, pour trois ou quatre Hollandois qui étoient retenus à Malaca. Il les fit mettre à terre au coté occidental de la Ville, où les prifonniers Hollandois fûrent amenés aufli; & cet échange fe fit de bonne foi (g).

Informations fur l'état de Malaca,

Le en tira l'avantage d'etre parfaitement informé de l'état & des forces de Malaea, & de trouver dans les lumières qu'il regût, de justes raisons pour abandonner le dessein du Siège. Il y avoit dans la Place einq eens hommes de Troupes règlées, outre les Habitans, les domestiques, les Malais, & d'autres gens de diverfes Nations, capables de porter les armes. Elle étoit bien pourvûe d'artillerie, & de munitions de bouche & de guerre. D'ailleurs la Flotte n'avoit que neuf cens hommes de débarquement, & l'Amiral s'affûra par fes yeux, qu'il en auroit fallu le double pour enfermer Verhoeven la Ville. Il apprit auffi que le Roi de Johor n'avoit pas des Troupes affez renonce à en nombreuses ni assez aguerries, pour savoriser beaucoup l'entreprise par faire le Siège, terre. Enfin n'ofant se promettre un succès que la fortune avoit resusé au brave Matelief, il remit à la voile pour s'avancer vers le Détroit de Sin-

capura (b). 1600. IL arriva le 5 de Janvier 1609, à l'entrée du Détroit, qui a si peu de largeur, que les Vaisseaux sont obligés d'y passer l'un après l'autre. Deux lieues par-delà s'offre la Rivière de Johor, à l'entrée de laquelle on trouve

11 fe rend à Johoz.

fifte.

Procession à laquelle il af-

grande que l'autre. L'Amiral s'embarqua dans les Chaloupes, avec une partie de fon Confeil, pour aller faluer le Roi de Johor à Batufabar ou Batufautuer (i). Les éléphans de ce Prince furent envoyés au-devant de lui jufqu'au rivage. Il prit d'abord quelques jours pour se reposer; mais avant été invité le 9, à une fete annuelle, où le Roi devoit affilter en cérémonie, il s'y rendit volontiers avec fon cortège. Le Roi étoit affis fur fon éléphant, au milieu des deux Princes fes frères (k). Ils étoient vêtus tous trois funerhement. La procession se sit du Palais jusqu'au Temple, où le Roi fut recu avec de grandes acclamations & s'arrêta quelque tems. On avoit dreffé devant la porte un échaffaut, qui lui fervit à défeendre de fon éléphant & à remonter. L'Amiral marcha devant lui à fon retour, environné de ses Officiers, & précédé de ses Trompettes. L'après-midi, il porta fes préfens au Palais. Raja-Zabrang le prit par la main & le fit affeoir avec lui , à une table qui fût fervie à la manière Hollandoife. Pendant le festin, on vit paroître deux jeunes filles, qui dansérent au son d'une efpèce de tambour de bafque, & des voix de quelques muficiens. Cette danfe ne fût pas fans agrément pour l'Amiral (1). Deux jours après, le Roi

deux petites liles en forme de pains de fuere, dont l'une est une fois plus

(g) Pag. 66. (b) Pag. 67.

(i) Ibid. (i) On a vů leurs noms & leur carattère dans le Journal de Matelief. Celui qui fe

nommoit Raja. Zabrang étoit homme de mérite & fort affectionné aux Hollandois. Le nom du Roi étoit Fan de Patuana Voyez. le Journal de Matelief.

& Raja-Zabrang le prirent au Comptoir & le firent embarquer avec eux dans une Frégate, pour remonter la Rivière jusqu'à une nouvelle Ville que le Roi faifoit bâtir. Le foir, au retour, ayant cû l'honneur de fouper

avec ces deux Princes, ils ne furent fervis que par des femmes.

LES Hollandois avoient cû d'autres vues que celles de faluer le Roi, dans la visite qu'ils lui avoient rendue. L'Amiral ayant obtenu la liberté d'asfifter au Confeil de Johor avec fes propres Confeillers, y demanda, au nom des Etats-Géneraux, du Prince Maurice & de la Compagnie, qu'il lui fût permis de bâtir une Forterelle dans le Pays, autant pour la defenfe des Ha-bitans que pour celle des Hollandois, contre les Portugais, ennemis communs des deux Nations. Mais cette proposition n'eût pas le succès auquel il s'étoit attendu. Le Roi répondit que la disposition des affaires ne lui permettoit pas encore d'y confentir; qu'il offroit de continuer la guerre & qu'il demandoit pour celà, les fecours de munitions de guerre & d'argent qu'on lui avoit promis; que l'amitié deviendroit auffi plus étroite & plus ferme entre la Nation Hollandoife & fes Sujets : & qu'on auroit le tems de fe connoître affez pour se livrer mutuellement à une confiance sans réserve (m).

CETTE politique déconcerta l'Amiral. Il fe retira fur la Flotte, où fur les inftances de fon Confeil, il réfolut de repréfenter plus fortement au Roi, les avantages que la construction d'un l'ort apporteroit à son Pays. Il y employa toutes les reffources de fon adresse & de son habilete. Mais le Roi n'en cût pas moins pour se désendre. Il répondit que tout informé qu'il étoit des efforts qui se faisoient à Goa pour équiper técavec beauune nouvelle Armade, il craignoit moins les Portugais qu'on ne pouvoit se l'imaginer, parce qu'il avoit une ressource toûjours présente, qui étoit de fe retirer avec fes gens vers le haut de la Rivière; que fi les Hollandois étoient une fois établis dans fes Etats, il perdroit cette facilité, parce que l'honneur lui feroit une loi de demeurer près d'eux pour les aider à foûtenir les efforts des Portugais, & d'expoier par consequent ses Peuples à leur perte entière. Ensuite, tournant ses réflexions avec la même adresse vers d'autres fujets de crainte, il repréfenta doucement à l'Amiral, que les Hollandois étoient hommes aufli-bien que les Portugais; qu'il y avoit beaucoup d'apparence qu'après l'établiffement qu'ils défiroient , ils deviendroient familiers avec les femmes du Pays; que les Portugais en avoient ufé de même, & que cette liberté n'avoit pas moins fervi que leur orgueil & leur mauvaile foi, à leur attirer l'aversion de ses Peuples; qu'en croyant accorder une faveur aux Hollandois, il s'expoferoit ainfi à la néceffité d'entrer en guerre avec eux; & que deux Nations, qui étoient faites pour s'aimer, finiroient par une hame irréconciliable. Mais en refufant la permiffion de bâtir un l'ort, il sit à l'Amiral une autre proposition, qu'il crût capable de lui plaire. Après lui avoir raconté que le Roi de Patane, un de ses freres, avoit été privé de sa Couronne & de la vie; par la Reine sa semme, pour avoir été furpris en adultère, & que le Royaume de Patane appartenoit de droit à la Maison royale de Johor, il lui dit que puisque les forces des Hollandois n'étoient pas fuffifantes pour le rétablir dans fon Royaume

VERHOEVEN, 1600. Nouvelle Ville que le Roi batit.

Proportion. de Verboeven pour l'érection d'un

Elle off rejetcoup d'adret-

Proposition

438

1600.

Vianorves. de Malaca, il le prioit de les employer à chasser du Trône la Reine de Patane, & qu'il partageroit volontiers ce Royaume avec les Hollandois (n).

Verhoeven entre dans fes idées.

Tous ces détours avant fait juger à Verhoeven qu'il n'avoit rien à fe promettre de ses instances, il prit le parti d'entrer au contraire dans les idées du Roi, sur le principe que ce Prince faisant la guerre aux Portugais en faveur de la Nation Hollandoife, il etoit à craindre qu'après le départ de la Flotte, son mécontentement ne le portât à s'accommoder avec l'ennemi. On réfolut donc, dans un Confeil général de la Flotte, premièrement, de l'affifter d'une fomme de trois mille réales de huit, qui feroit levée fur les effets des deux Batimens qu'on avoit pris au Cap de Rachado; en second lieu, de lui donner vingt barils de poudre, & une certaine quantité de tintinago (o), pour en fondre des boulets; 3º. de lui laisser deux Vaisseaux. pour croifer devant la Rivière de Johor, & veiller à la furcté des Habitans, à condition que l'accès leur feroit ouvert dans tous les Ports de l'Etat, & qu'ils auroient la liberté de se conformer aux instructions de l'Amiral (p)

If fe rend à Bantam. Nouvelle de la Trève avec l'Espagne.

APRÈS avoir affermi les dispositions du Roi par l'exécution de ces trois articles, & laissé des l'acteurs à Johor, on leva l'ancre, le 8 de l'évrier. pour se rendre à Bantam. Mais on reçût, dans cette route, une nouvelle qu'on étoit fort éloigné de prévoir, & qui devoit faire prendre une autre face aux affaires des Indes. Un Yacht, qui venoit de Hollande & qui tomba dans la Flotte, apprit à Verhoeven que les Provinces-Unies avoient conclu avec l'Espagne une Trève de douze ans, & lui remit de nouvelles inftructions pour le Commerce & pour la Guerre (q). On n'en mouilla pas moins le 15 à Bantam; mais le changement géneral des circonstances, joint aux troubles particuliers qui regnoient dans cette Cour, fit tourner tous fes foins à l'Amiral vers des lieux plus éloignés. Les ordres qu'il recevoit de Hollande l'appelloient aux Moluques, pour en affûrer la confervation; à Macaffar, pour y faire alliance avec le Roi; à Banda, pour demander la liberté d'y batir un Fort; à Patane, pour y conclure, s'il étoit possible, un Traité avec la Reine; à Lequevo Pequeno, pour y croifer fur la Caraque qui devoit aller de Macao au Japon, & pour se rendre de-la dans cet Empire, où la Compagnie vouloit se lier par un Traité avec l'Empereur (r).

Sec nonvelles Instructions.

Divisions à Bantam.

CEPENDANT il ne pût refuser son attention à ce qui se passoit sous ses veux. Les Ponganas de Bantam, c'est-à-dire, les principaux Officiers de la Couronne, s'étoient foûlevés contre le Gouverneur du Roi, sous le prétexte ordinaire des mécontens, qui est l'intérêt de l'Etat pendant une minori-

(n) Pag. 71. Si l'on fe fouvient du caractère de ce Prince, tel qu'on l'a la dans le Journal de Matelief , on fera furpris de lui trouver lei l'esprit si délié. Mais il faut se fouvenir auffi, que Raja Zabrang lui tenoit lieu de Ministre, & que tout ce qu'on ra-

conte ici du Roi, doit être entendu apparemment de fon Confeil. (1).

(e) Ou Tuttinague. R. de l'A. A. Pag. 73. (q) Pag. 73.

(1) Mr. Prevoft fe fouvient mieux de loin que de près. En écrivant le Yournal de Matelief , il avoit entitrement oublie l'aris qu'il donne iel aux autres. Voyen les Notes fut le même Journal, R. d. E.

té, mais au fond pour s'emparer de l'administration des affaires, & se ren- Vernorvette dre maîtres des revenus de la Couronne. La division avoit été poussée si loin, que chaque parti s'étant retranché & fortifié dans la Ville, il s'y commettoit des hostilités comme en pleine guerre. L'Amiral se déclara neutre, fit des préfens au Roi, & lui proposa de renouveller le Traité d'alliance avec la Compagnie. Mais ce Prince, mécontent peut-être de ne pas lui trouver plus de chaleur pour fes intérêts, differa fa réfolution jusqu'au rétabliffement de la tranquillité publique. Le Roi de Jacatra, qui paroiffoit avoir embraffé ceux des Ponganas, étoit alors à Bantam. Verhoeven crût devoir lui offrir ce que l'autre sembloit resuser, d'autant plus qu'après avoir pefé les avantages de la Compagnie, il jugea que la Ville de Jacatra eût ment de Bataété bien plus commode que Bantam, au Commerce des Hollandois. C'est via, la première trace qu'on trouve de cette idée dans les Relations Hollandoifes; & les effets qu'elle produisit bien-tôt pour l'établissement de Batavia, méritent bien qu'on la fasse ici remarquer. Cependant le Roi de Jacatra, qui gardoit encore quelques mesures avec le Gouvernement de Bantam, remit sa réponse à son retour dans ses Etats; mais il promit d'écouter alors

Premières idées des Hol-

1609.

les propositions des Hollandois (s).

CETTE espérance confirma l'Amiral dans la résolution de laisser vuider lls se désient leurs différends aux Javanois. Il détacha plufieurs Vaiffeaux vers les lieux de l'Angieoù ses ordres étoient nécessaires pour l'exécution de ceux qu'il avoit reçûs de la Compagnie, & son plus grand empressement fût de se rendre à Banda. On croit démèler, entre plufieurs obscurités du Journal, qu'après s'être accommodés par la Trève avec les Espagnols & les Portugais, la crainte des Hollandois commençoit à venir du côté de l'Angleterre. Outre d'anciens fujets de défiance (t), l'Amiral d'une Flotte Angloife, après avoir taché inutilement de s'ouvrir l'entrée de Cambaye par un Traité, penfoit à tour-ner fon Commerce vers les Moluques. Verhoeven appréhendoit du moins que s'il y arrivoit avant la Flotte Hollandoise, il n'enlevât le girofle . les noix muscades & le macis. C'étoit un motif si pressant pour hâter sa navigation, qu'abandonnant tout autre foin, il se reposa, sur ses Commis, du ménagement des alliances avec Patane, Macassar & les Princes de l'Isle de Borneo. Le 22 de Mars, il traversa les vingt-une Isles, qu'on a nommées mées Pater-Paternosters, & qui font situées au-delà de Madure (v). Dans sa route, nosters.

(s) Ibidem. (s) On a vú ci deffus, que la Compagnie de Hollande accufoit les Anglols d'avoir fourni des munitions de guerre aux Portu-gais des Moluques. Il est à propos de confulter ici les Relations Angloifes du même tems. Elles font au fecond Tome de ce

(v) Observez avec le Journal qu'entre Java & Madure, à l'Oueft, il n'y a que quin-ze ou feize pleds d'eau. Tout proche gif-fent les Paternosters, Isles fort dangereuses à traverfer. Le paffage entre Java & Baly est aussi très-étroit; & le moindre grain, com-

me l'éprouva Verhoeven, peut mettre un Vaisseau en danger; de forte qu'avec de gros Navires, Il vaut mieux alier chercher le passage des Boucherons. Ceux qui naviguent fur la fin de Mars, ou au commencement d'Avril, feront bien de ranger la Côte de Java jusqu'à ce que les Isles de Banda ou d'Amboine, s'ils y veulent faire route, leur demeurent au Nord quart de Nord · Eft; parce que les courans leur feront favorables le long de cette Côte. La mousson d'Ouest commence lei ordinairement des les premlers jours de Novembre & finit à la fin de Mars. Mais on z des ealmes tout le mois d'Avril.

VERHOEVEN. 1609. ayant appris qu'on avoit vû à Banda un Vaiffeau Anglois de cinq cens tonneaux, il le regarda comme l'avant-coureur de la Flotte qu'il redoutoit, & ce foupçon lui fit porter le cap droit vers cette Ille.

Verhoeven fe rend å Banda, IL airvia le g'd'Avril, danis le Port de Nera, où il trouva trois Vaiffeaux de la Flotte de Cardein, « i) le Bunda, le Patame & la Concell. Il ne manqua pas d'y trouver autil le Navire Anglois, qui fe vantoit d'avoir un gros fondé d'argent, de toiles, d'ames, &c., è qui marquant beaucoup d'empreffement pour trouver fa cargation a voir fait hauffer confiderablement cautioi aux Vaiffeaux de la Nation, réfolta i don tour d'offria ad-deffie de lui, dans la vûe de le fatiguer. Mais on crût s'appercevoir que les idées de cet Anglois ne fe bornoient pas au Commerce. S'il avoit apporté des toiles, pour les vendre aux Molaques, il ne pouvoit s'étre chargé de tant d'ames que pour en accommoder les Éfiganções d'Errante, qui en avoient befoin (7). Cependant le Capitaine de ce Vaiffeau r-vint trouver l'Amiral, de le prad els indéchare s'il avoir quelque défine formé fur l'Ille de Nera. de le prid e la indéchare s'il avoir quelque défine formé fur l'îlle de Nera. bord, & fe défant, difori-il, des Bandanois, il le pria de la decorder fon fecours, s'ils entreprenoient quelque chofe courte jes Anglois.

Défiance des Infulaires.

En effet ces Infulaires, après avoir envoyé dans la montagne, leurs familles & leurs effets, s'étoient raffembles au nombre d'environ deux mille hommes, & faifoient la garde chaque nuit autour de la Loge Hollandoife. Ils déclarèrent à l'Amiral que leur intention n'étoit pas de le chagriner, & qu'ils ne pensoient qu'à tenir leurs Confeils, suivant les usages de leur Pays. Mais ils avoient envoyé demander du fecours aux Habitans des autres Mes, & aux Javanois, qui y étoient avec quelques Jonques au nombre d'environ quinze cens. Ceux de Lontor & leurs confédérés répondirent qu'une Flotte si considérable ne pouvoit être venue que dans l'une de ces deux vûes; ou de bâtir un Fort à Nera, ou de venger le meurtre des Hollandois qui avoient été tués par les Habitans de cette Ville (z), & que ces deux affaires ne les touchoient pas; qu'à l'égard du Fort, ils ne doutoient pas que l'Iffe de Banda n'en fût menacee, foit de la part des Hollandois ou de celle des Efpagnols; que c'étoit à ses Habitans de prendre leur parti & de voir avec laquelle de ces deux Nations ils aimoient mieux s'allier (a). CETTE réponfe n'ayant fait qu'augmenter les défiances des Infulaires de

Ils fe fortifient & trompent les Hoilandois.

Banda, ils fe fortifièrent feretement à la pointe Sud-Oueft de l'Ilfe, visvis l'Ille de Gouvenez, où les Portuguis avoient et anciennement un Fort. Ils députérent en même-terms vers l'Amiral, pour s'exceler de la longueur de l'allemblée, your l'alliurer qu'elle finiroit dans peu de jours. Cétoit un artifice, pour gagner du tems de l'employer aux préparatifs de leur défenfe. Un

& enfaite des vents variables jufqu' la monfen fon d'elft qu' on a les vents de Sud Eff, ou de Sud-Eff tirant un peu plus à l'Eff. Quand on navigue dans la faifon des calmes, il cit bon de rafer auffi la Côve, parce qu'on y trouve encore les courans de la précédente mouilon. Peg. 77 67 78. (x) Le Journal de Caerden n'a pas expliqué ce que cet Aniral étoit devenu. Voyez la Note qui est à la fin, (y) Pag. 78. (z) Voyez ct-dessus la Relation de Van

y (2) Voyez ci-dessus la Relation de Var e der Hagen (1). (a) Pag. 79.

(1) On n'y trouve cependant pas le moindre éclairtiffement à ce fujer. R. d. E-



HoL

Un de leurs Saints, nommé Date, avoit prédit qu'on verroit arriver des hommes blancs, avec plufieurs Vaisseaux, qui se rendroient maîtres de leur Pays; & le bruit s'étoit répandu, parmi eux, que cette prédiction alloit

s'accomplir (b).

Les Hollandois se désioient si peu de cette fermentation, que Verhoeven ayant fait avertir les Orankaies du desir qu'il avoit de leur parler, se rendit avec fon Confeil, au lieu qui fût affigné pour leur Conférence. Il s'y fit escorter à la verité par deux cens einquante Soldats. Les Orankaies n'avoient pas fait difficulté de s'y trouver. Il leur déclara l'ordre dont il étoit chargé de bâtir un Fort à Nera. Il leur présenta les Lettres du Prince Maurice & des Directeurs de la Compagnie, qui étoient écrites en langue Portugaife & dont il leur fit lire la traduction en Malay. Cette proposition parût les allarmer. Ils demandèrent quelques jours pour délibérer entr'eux. Cependant, après avoir compris à quoi leur refus pouvoit les expofer, ils feignirent de donner leur confentement. Aufli-tôt l'Amiral alla reconnoître la pointe de Nera, qui lui avoit parû convenable pour la construction d'un Fort. Le lendemain, ayant fait descendre sept eens homines pour commencer l'ouvrage, il fût furpris de trouver la Ville abandonnée. Mais il compta pour rien ce premier effroi des Habitans, qui s'étoient retirés à l'autre bout de l'Isle. Les travailleurs en fûrent logés plus à l'aife. Il leur assigna leurs quartiers, avec une rigoureuse défense de nuire aux Insulaires ou à leurs biens. On abbattit les arbres nécessaires, & l'on commençoit le travail, lorsqu'on s'apperçût que le terrain n'étant pas aussi bon qu'on s'étoit imaginé, cette entreprife traîneroit trop en longueur. Le Confeil fût d'avis de relever l'ancien Fort Portugais, dont la muraille fubfiftoit encore. On lui donna une forme quarrée, avec quatre angles bien flanqués; deux du côté de la Mer & deux du côté de l'Isle (c). L'ouvrage sût poussé avec tant d'ardeur, qu'il étoit en état de défense avant le 15 de Mai.

Ox n'avoit observé, dans cet intervalle, aucun mouvement extraordinaire parmi les Habitans. Le 22, quelques Députes vinrent prier l'Amiral de des Infulaires. marquer un lieu où l'on pût conferer fur les intérêts communs, & règier le prix du girofle & de la mufeade. Ils ajoûtèrent que les Infulaires avoient pris la réfolution de n'en vendre déformais qu'à la Nation Hollandoife ; mais qu'étant à peine revenus de leur frayeur, ils demandoient des ôtages. On leur envoya Molre & Vischer, deux des principaux Commis, qui ayant fait quelque fejour à Nera, fçavoient un peu la langue du Pays. Le rendezvous fût douné fous un grand arbre, à une portée de mousquet du quartier.

APRÈS midi, l'Amiral & fon Confeil s'y rendirent à l'heure affignée, fuivis d'une Compagnie de Mousquetaires ; & n'y trouvant personne, ils s'assi. estassime rent tranquillement fous l'arbre, refolus d'attendre fans impatience. Ce- avec ton pendant ils envoyèrent à la fin , dans une habitation voiline , Adrien Ilsevier , qui scavoit le Malay, pour les avertir qu'on les attendoit depuis long-tems. Ils fortirent en grand nombre au-devant de ce Député, & les principaux lui dirent, qu'étant effrayés de la vûe des Moufquetaires, ils supplioient l'Amiral & fon Confeil de s'éloigner de cette milice & de s'avancer vers le bois.

VERHOEVEN 1609.

Verhoeven fait batir un

Trahifon

Verhoeven

(b) Ibidem. X. Part.

(c) Pag. 81. Voyez la Figure, Kkk

VERHORVEN. 1600.

bois. Verhoeven avant eû la crédulité d'v consentir, sût aussi-tôt environné de toutes parts. Un Hollandois du Confeil s'écria : Nous fommes trabis. L'Amiral, trop certain du danger, demanda ses armes. A peine eûtil parlé, qu'il regût deux ou trois bleffures mortelles, & la plûpart de fes Conseillers fürent maffacrés avec lui (d). Les Soldats, qui étoient à quelque distance, ne fûrent avertis de cet horrible événement, que par le bruit. Ils courûrent au bois, firent feu & tuèrent quelques Infulaires; mais le reste de ces affaffins paffa au travers du bois & fe retira dans l'habitation. On trouva l'Amiral fans tête & pered de vingt coups. Bruin, Ilfevier, Groenewegen & jusqu'à trente des principaux Officiers de la Flotte, étoient à-peuprès dans le même état. Le lendemain, Molre, Vifeber & plufieurs autres. fürent trouvés morts & tout fanglans de leurs bleffures, aliez proche de la Ville. On ne pût même enlever leurs corps, au travers d'une multitude de zagaies que les ennemis lançoient de leurs murs, & qui tuèrent encore

Autres Officiers mailacrés.

Promotion d'Officiers fur la Flotte.

un Soldat Hollandois (e). Un revers si funeste donna lieu, sur la Flotte, à quantité de promotions pour remplacer les Officiers. Janfz Hoen exerca les fonctions d'Amiral, en attendant l'arrivée du Vice-Amiral Wittert, qui devoit remplir cette dignité. L'infortuné Verhoeven, & les Compagnons de fon maiheur, fûrent enterrés dans le Fort, avec autant de triftesse que de solemnité (f). Toute autre Nation, avec une Flotte aussi puissante & trois cens tren-

Politique des Hollandois.

te-fept pièces d'artillerie, n'auroit peut-être écouté que les premiers mouvemens d'une juste vengeance, & n'auroit pas mis le giroste & la muscade en balance avec les idées communes de l'honneur. Mais il faut reconnoître, à l'avantage des Hollandois, que dans leurs Etabliffemens des Indes, ils ont facrifié rarement à cette chimère (g). Leur Amiral s'étoit exposé volontairement à fon infortune. Il ne devoit pas ignorer qu'il y a peu de confiance à prendre aux Indiens. Les confeils du Samorin étoient si récens. qu'il ne devoit pas les avoir oubliés. En un mot il étoit mort, & le défir de règner dans une Isle qui jouït des plus riches présens de la Nature, étoit une passion toûjours subsistante, que tout bon Hollandois devoit nourrir avec complaifance & transmettre à ses descendans. Les successeurs de Verhoeven entrerent fi bien dans ces principes, qu'après avoir menacé les Habitans avec un peu de bruit (b), qui ne les empêcha pas même de leur maffacrer encore quelques Commis & quelques Soldats, ils ne furent pas plus de fix femaines fans conclure la paix. Elle fe fit avec tant d'avantages pour leur Nation, que les Bandanois s'engagèrent à ne vendre leur mulcade & leur macis qu'aux feuls Hollandois. Ils confentirent que toutes les Jonques étrangères allàffent mouiller fous le Fort, & qu'il ne fût permis à perfonne de s'établir à Nera fans la permission du Gouverneur (i).

Ils font la paix avec les Bandanois.

AINST.

(d) Pag. 82 & 83. nombre de ses gens. Ils recherchèrent aussitôt l'amitié du Roi de Candy.

(f) Ibidem. (g) Témoin leurs avantures de Bantam, (b) Ils leur brûlèrent pourtant divers petits Batimens & leur cauferent encore d'aud'Achin, de la Chine, &c; mais fur - tout tres dommages. R. d. E celle de Ceylan, où après le plus odieux massacre de leur Amiral, avec un grand

(i) Pag. 87 & précédentes.

A43

AINSI, dans la joye d'avoir obtenu ce qu'on avoit desiré, les outrages & les pertes fûrent aifément oublies. On eélébra le Traité par des réjouïsfances communes, & la Flotte partit, comme triomphante, après avoir mis dans le Fort tout ce qui étoit nécessaire pour le conserver. Elle mouilla le 16 de Septembre, dans la rade de Machian (k), fous Noffeckia, où les Hollandois trouverent un nouveau fujet de fatisfaction, en apprenant que l'Amiral Wittert avoit bâti un Fort dans l'Isle de Motir; qu'il y avoit laiffe foixante Soldats bien pourvûs de munitions de guerre, & qu'il s'étoit rendu aux Manilles pour y infulter les Portugais. A la vérité, ils entreprirent inutilement de chaffer les Espagnols de leurs établissemens de Ternate & de Tidor. Les succès surent partagés dans plusieurs actions sort vives, & chacun s'affermit dans fes possessions. Mais les Hollandois cûrent l'avantage de s'attacher les Infulaires, jufqu'à les dispofer, par un Traité, à refuser toute sorte de communication avec les ennemis de la Hollande. Ils profitèrent de cette conjoncture pour bâtir de nouveaux Forts; un à Ternate, fous le nom de Willemstadt; un à Machian; un à Labova, qui est dans la dépendance de Bachian; & pour s'y faire des établissemens inébranlables. Au commencement de l'année fuivante, on vît arriver Paul Van Caerden, qui ayant ésé fait prisonnier par les Espagnols (1) & conduit aux Manilles (m), venoit d'obtenir la liberté par un échange. Il choisit pour fa réfidence le Fort de Barneveldt, dans l'Isle de Labova, que les Hollandois commençoient à regarder comme un de leurs postes les plus impor-

tans. L'Auteur du Journal avoit vû Bachian & Labona.

"La 2 de Mai, dici-l, nous estant avancés fur la Rivière d'Ombachian,
"nous remontâmes dans un canot, jufqu'à un vioux Château ruiné, où quelques années auparavant, le Roi de Bachian flaifoit fon féjour, pour tuer
des bufles & des fangliers, dont le nombre y est incroyable. Mais ils
font si fauvages qu'on ne les tue pas s'ans peine. Les Insluiairs de Bachian, qui connoillent leurs retraites, s'y glissent adroitement & les futprennent pendant la puit. Ombachian elle un lieu très-surgéable : c'elt une

(k) Voici plusicars erreurs en fort peu de mots; l'Original porte as constrise, que trois Valificaux de la Flotre, definés pour ten Mondres, synn fetté l'arrer Goss le capitaliste sur les disciples y synn fetté l'arrer Goss le qua tous les Orankales, pour renouveller Allainace qui Mohifolie certreux de les Hollandois. Le Traité fût conclu le 7 de Septembre, & célabr par sir riploffiguez cessmander peut de l'arrer de l'Amboine & ne mouillétent que le 22, dans la rade che Machain. R. d. E.

(1) On a và le Journal de son Voyage, sans y avoir apprès comment ce malheur lul étoit arrivé; On ne le trouve pas ici mieux

(m) Pour suppléer au défaut dont Mr. Prevoit se plaint dans la Note précédente, & corriger une erreur où il est tombé icl, nous remarquerons, que Van Caerden éVERHORVES.

Divers Forts Hollandois , batis aux Moluques,

1610.

Etat de Bachian & de Labova,

.. plaine

tant reflé aux Moliques après le départ de li Flotte qu'il y avoit annefe, en 1663, flat pri la même année, par quelquet Galions Caffullan en le rendre à Machian avec folkumitant en le rendre à Machian avec folkumitant en le rendre à Machian avec folkumitant en 1600, avoit en

re Florte des Manilles qui étoti venue à Ternate". Le premier de fuillet, Van Caerden fût déclaré Gouverneur de toutes les Moluques. Creft le premier des Hollandois qui sit porté ce titre; mais feulement penant peu de jours, a'étant de nouveau l'aitfé prendre par les Efpagnols, comme on le verra ci-delfous, R. d. E.

Kkk 2

444

" plaine fertile, qui produit une fingulière abondance de fagu, de girofle, ,, de limons & d'autres fruits. L'lile est élevée, fort poissoneuse, & passe avec raifon, pour la plus fertile des Moluques. Le Roi avant été contraint de l'abandonner, parce que les Tidoriens l'infestoient continuellement par leurs ravages, s'étoit retiré à Laboua, grande Isle à la portée du canon de Bachian. Le Roi de Labova s'étoit fait baptifer, avec tout fon peuple, & reconnoissoit l'autorité des Portugais. Celui de Bachian imita fon exemple; & ces deux Princes, également foibles, s'unirent d'intérets pour réfifter aux Tidoriens leurs ennemis communs. L'Isle de Labova, où les Hollandois s'applaudissoient d'avoir un Fort, produit beaucoup de girotle, qui ne peut etre recueilli, parce que l'Isle est grande & qu'elle a peu d'Habitans. On y trouve quantité de limons, de Cokeft, de poitfons, de poules, de fangliers, de fagu, & diverfes fortes de denrées. Elle ressemble beaucoup à celle d'Amboine. Le bois qu'elle " produit est propre au doublage des Vaisseaux (n)".

Le Roi de Ternate poignarde (a

CE sût dans cette lile que l'Auteur apprit (0) une cruelle action du Roi de Ternate. Ce Prince ayant épousé la nièce du Sugage de Sabaos, cfpèce de Souverain qui s'étoit acquis une grande réputation de courage , l'avoit poignardée pendant la nuit, fans expliquer fes motifs; & l'avoit fait jetter dans la Mer (p). Le Sugage se ressentit si vivement de cette barbarie, qu'après avoir renonce à toute alliance avec Ternate, il demanda hautement que le Roi fût puni de mort ou chassé du Trône, en déclarant que s'il n'obtenoit pas cette justice, il joindroit scs forces à celles de la Compagnie Hollandoife pour exterminer les Ternatois (q). Tous les Sugages & les autres Seigneurs des Mes, employèrent leur médiation, dans une affaire dont ils redoutérent les fuites. Enfin l'on regla, dans une Assemblée générale, que le Roi feroit privé de sa Couronne & de tous ses biens, à condition que le Gouzon, fon oncle, prendroit la qualité de Gouverneur, jufqu'à-ce que ce Prince eut reconnu sa saute, & qu'il eut donné des marques de répentir par une conduite plus digne de fon rang. Ce n'étoit pas le seul crime qu'on eût à lui reprocher. Cette fentence ayant été fuivie de l'exécution, il tomba dans le dernier mepris (r) (s).

Il eft déouillé de fa Couronne

> (n) Pag. 98 & 99. ( o ) L'Auteur avant que de rapporter ce fait , avoit dejà annonce fon arrivee à Ter-R. d E. nale, où il elt plus naturel de supposer qu'il l'avoit appris. R. d. E.

( p ) Pag. 100 & 101. (4) Comment une parelle faute a-t-elle pû echapper à Mr. Prevoît, qui n'ignoroit pas que la Compagnie Holfandoife étoit en amitié avec les Ternatois? D'ailleurs le Journal porte précisément le contraire. Il dit, ,, que ce Prince avoit déclaré 'que fi " on ne lui faifoit justice, il étoit résolu " d'attendre jusqu'à l'arrivée de la piensière " Flotte qu'on enverroit de Holiande, & , gnols des Moluques, il fe joindroit avec w tux (c'eft à dire avec les Efpagnols) & .

" avec les Infulaires de Tidor ( qui étoiens " leurs allies) pour se venger des Ternatois ".

(r) Pag. 101.
(1) Ce Prince fe nommoit Medafor, & étoit fils du Rol Sabid fait prifonnier par les Portugais, & dont nous avons rapporté l'histoire ei dessus pag. 362. Il avoit succédé a son père en 1610, à l'âge de quinze ans, & ce fut bien tot après fon Couronnement qu'il se rendit coupable de ce meorire, fur un simple soupçon d'infidélité. Le Sugage de Sabess étant mort peu de tems après , Modafar fût rappelle l'année fulvante, par la médiation des Hollandois, avec lesquels il vécût toûjours depuis en bonne intelligence, R, d. E,

IL ne paroît pas que les Hollandois eussent pris la moindre part à cet événement (t), ni qu'ils fûssent entrés jusqu'alors dans l'administration intérieure des Moluques. Ils se renfermoient dans leurs Forts, uniquement occupés des affaires du Commerce & de l'espérance de chasser les Espagnols. L'Auteur du Journal observe qu'en 1610, ils avoient sept établissemens, dont il fait l'enumeration. A Ternate le Fort de Malèye, dont la garnison étoit de quatre-vingt Soldats, avec environ trois mille Habitans dans leur dépendance; & celui de Tacomma ou Willemstadt, qui avoit quatre-vingtfeize Soldats de garnifon & plus de mille Habitans (v). A Machian, le Fort de Taffafo, celui de Noffeckia ou Maurice, & celui de Tabillola. On comptoit cent vingt-huit Soldats dans ces trois Forts, & plus de huit mille Habitans. A Motir, le Fort de Naffau, avec quatre-vingt Soldats de garnifon & plus de deux mille Habitans. A Bachian, ou plutôt à Labova qu'on comprend fous Bachian, le Fort de Barneveldt avec une garnifon de quaranre-huit Soldats. Ainfi la Compagnie n'avoit pas alors aux Moluques plus de quatre cens trente Soldats. C'étoit trop peu, suivant l'opinion de l'Auteur, pour la garde de tant de Places; fur-tout avec le dessein, dont on faifoit profession, de vouloir se delivrer de la concurrence des Espagnols, pagnoles. qui avoient dans leurs Forts de Ternate & de Tidor, huit cens Soldats de leur Nation, & presqu'autant d'Indiens des Manilles qui travailloient sans cesfe à de nouvelles fortifications (x).

La Flotte Hollandoile avoit été obligée de laisser une partie de ses sorces à Banda. L'Auteur apprit, le 20 de Juillet, que la guerre s'y étoit renouvellée avec les Infulaires, & il ne fait pas difficulté de l'attribuer aux in-ftigations des Anglois (y). Il fût impossible d'y envoyer du secours, parce que plufieurs Vaiffeaux, qui avoient leur eargaifon, devoient retourner en Europe. L'Amiral Wittert étoit encore aux Manilles avec fon Escadre. Il ne reftoit de libre que les Provinces Unies, à bord duquel étoit l'Auteur du Journal, & qui ne voyant pas arriver la nouvelle Flotte qu'on attendoit de Hollande, prit aussi le parti de lever l'ancre pour aller achever sa charge à

Greffick, dans l'Ifle de Java (z).

L'Auteur rencontra dans sa route quelques Vaisseaux de la nouvelle Flotte, qui étoit partie de Hollande au mois de Janvier 1610, sous le commandement de l'Amiral Both. Elle apportoit aux Indes un spectacle qui n'y avoit point encore paru. La Compagnie y avoit fait embarquer trente-fix femmes Hollandoifes, pour commencer à former de véritables Colonies de sa Nation; & s'il en étoit mort quelques-unes sur la route, d'autres avoient reparé cette perte en donnant le jour à pluficurs enfans (a).

DES lettres que l'Auteur reçût des Moluques, le 18 de Novembre, jetterent beaucoup d'amertume fur son retour, par les facheuses nouvelles dont elles étoient remplies. Elles portoient que peu de jours après fon départ

VERHOEVEN. 1610

Forces Hollandoifes aux Moluques.

Forces Ef-

La guerre

Premiè:es femmes Hollandoifes aux Indes.

Caerden est pris pour la feconde fois par les Efpade guois.

(t) Le Journal dit que voulant demeurer neutres, ils avoient envoyé des Députés au Suage, pour tâcher de le reconcilier avec le Roi; mals que leurs bons offices avoient été fans fuccès. R. d. E.

(v) Pag. 102.

(y) Pag. 105. (2) Mr. Prevost avoit mis ici Greffich dans l'Ifle de Madure, R. d. E. (a) Pag. 106.

(x) Pag. 103 & fulv.

VERHOEVEN.

Défaite des Hollandois aux Manilles. de Ternate, le Gouverneur Van Caerden avoit été enlevé par une Galère Efragnole, en fer endant de Maleye à Machian (4), & qu'il de toir prifomier dans le Fort de Gamma-lawma. Un article encore plus trifte lui apprenoit me l'Amiral Wittert avoit été furpris aux Manilles par les Efragnols & tué dans le combat; qu'ayant été atraqué par douze Vailléaux à la fois, il s'étoit long-tems defends ; 'mais que fa mort & celle d'un grand nombre de fer gens, avoit livre fon Vailleau à l'ennemi; que deux autres Bitimens de fon Efrader avoient ou le même fort; qu'il l'égard ut refle, le Yacht L'Ange fant qu'il produit de l'entre de l'

refervés à la Flotte de Both firent bien-tôt oublier cette difgrace.

L'A UT E va du Journal retourna heureufement dans fa Patrie, avec trois autres Vaiffeaux, que le fien rencontra dans le cours de fa navigation, & qui

arrivèrent, dit-il, très-richement chargés (e).

Retour de l'Auteur.

> (b) Dans l'Edition de Paris on lit Bachian au lieu de Machian; c'est le même trajet dans lequel Caerden avoit été pris la première fois, R. d. E.

(c) Pag. 107.
(d) Pourquol oublier ici le Vice - Amiral
Heen, qui avoit fait la paix avec les Banda-

nois, renouvellé les Traités d'Amboine, bâti le Fort de Willemfasts à Ternate, &c? Il mourut devant Tidor au commencement de cette année, foupçonné d'avoir été enipolionné. R. d. E.

(e) Pag. 108.

VOYAGE au JAPON, 1 6 0 9. Voyage de deux Vaisseaux au Japon, détachés de la Flotte de Verboeven.

INTRE les Vailleaux que l'inforunet Verhoeven avoit détachés de la Flotte, devant la Rivière de Johor, il en avoit détiné deux, fuivant fas infructions , à tenter une entreprife que la Compagnie méditoit depuis long-tenns, de qui avoit toilguines rét erraterde pard d'autres efferances. Le hazard, plutôt qu'aucune refolution concertée, avoit conduit divers Hollandois aux Illes du Japon. Ill y avoient pris une haute jéde des richeffes du Pays; & le feut exemple des Portugais, qui y envoyorient régulièrement des Vailfeaux de Macao, fuffitoit pour excére leur émulation. Mais tant de calonnies, par ledquelles on sécoit efforcé de las noirier dans toutes les antiques, leur laidient extandre les conformes qu'en d'un miglière pour les faces de la conforme qu'en de l'entre para connus, avec la confiance qui eff néceffaire pour le fuecci du Commerce, il devoient avoir prefient la disploition qu'on auroit de la revervir, le évoit possible, une vyve honorable par quelque Traité. Telles furent les vides d'une protection d'un moit de l'except de la vide de l'entre les vides d'un profient la disploition qu'on auroit de la revervir, le évoit possible, une vyve honorable par quelque Traité. Telles furent les vides d'un protection d'un profient la disploit qu'en par qu'en l'entre les vides de Verhoeven (a).

LES

(a) Leurs efforts jusqu'alors inutiles vers la Chine, leur avoient fait négliger le Japon,quoiqu'ils cussent déjà cherché l'occasion

de faire prendre une bonne idée d'eux aux Japonois,

LES Vaisseaux qu'il avoit choisis, pour les exécuter, se nommoient le Lion au Faisceau de Fléches [ & le Griffon. Le premier , dont on donne ici la Relation (b), ] partit de Johor, le 17 de Mars 1609; & n'ayant point d'autre vûe que celle d'abréger sa navigation par la diligence, il arriva, le premier de Juillet, à la vûe d'une terre que les Hollandois prirent pour l'Isle de Firando. Ils jettèrent l'ancre dans un lieu où la fonde leur fit trouver cinquante braffes. Plusieurs champans, qui vinrent à bord, leur apprirent qu'ils étoient dérivés à Nangazaqui, & leur montrèrent Firando à l'Ouest. On y mit le cap, sous la conduite de deux Lamaneurs Japonois, qui pilotèrent le Vaisseau par le Détroit de Firando jusqu'à la rade. Une multitude d'Habitans de tous les ordres, fût attirée à bord par la nouveauté de ce spectacle. Le nombre, qui se montoit à plus de deux cens, obligea les Hollandois de fe tenir fur leurs gardes. Cependant, n'ayant reçû que des témoignages de civilité, ils députèrent à la Cour deux Commis, avecun Interprête', pour faire la proposition d'un Traite de Commerce. Elle leur voyage à fût reçûe favorablement. Le Gouverneur de Firando eût la curiofité de vifiter le Yacht. Celui de Nangazaqui lui fit le même honneur. Enfin les Commis ayant obtenu ce qu'ils demandoient au nom du Prince Maurice & de la Compagnie, s'établirent à Firando, tandis que le Vaisseau se hâta de remettre à la voile, & de porter cette heureuse nouvelle en Hollande. Il étoit parti de Firando le 3 d'Octobre. Cinq femaines qu'il prit, pour fe repofer à Bantam, ne l'empéchèrent pas d'arriver au Texel le 20 de Juillet

de!'année fuivante. LES Directeurs fentirent de quelle importance il étoit de ne pas perdre La Compaun moment. Ils firent partir auffi-tôt plufieurs Vaiffeaux, avec des in- guie y enstructions, qui contenoient les plus sages mesures pour établir un Commerce folide au Japon. Un Yacht, nommé le Braque, fût le plus prompt ou

le plus heureux dans fa courfe. Il mouilla l'ancre à Firando le premier de Juillet 1611, proche de la Loge qu'on y avoit accordée aux Hollandois (c). C'est fon Journal qu'on présente ici, & qui ne doit pas être fans a-

(b) Add. d, E. Il avoit più à Mr. Prevoft de faire lei deux Vaiffcaux d'un feul, & de lea nommer le Lion, & le Faifceau de Piéches. Cette erreur provient d'un Germanisme de l'Orielnai, qui employe la préposition avec, dans le fena de la particule au, ou pour fignifier nn Lion tenant un Faifceau de Fléches. Ce-pendant la Relation fuivante fait une men-tion bien distincte du Yacht le Griffen, dont Mr. Prevoît n'a eû garde de parler, après la faute qu'il venoit de faire. Au-reste, comme le Journal du Vaisseau le Lien, ne dit pas un mot au sujet de ce Yacht, nous avons remis par tout lei se singulier, d'autant plus que cea deux Bitimens ne revinrent pas ensemble, puis que nnus trouvons dans le Journal de Verhoeven, que le Griffon, après avoir échoué fur la Côte de Machian, le 28

de Mars 16to., étok arrivé de Banda à Bau-

tam l' 11 de Septembre fuivant. Il eft d'ail-

grément leurs incertain, s'ils allèrent de conferve au Japon, quol-que d'autres Relations les y faffent paroltre en même- tems. R. d. E.

(c) Mr. Prevoît a encore pria le change ici, en ce qu'il fait partir ce Yacht de Hollande, d'abord après le retour du premier; tandis qu'il avoit fait voile seulement de Patane. Pour preuve de ce que nous avançons, il fuffit de faire remarquer, que le Yacht le Braque étoit de la Flotte de l'Amiral Pierre Both, partie de Hollande au moia de Janvier 1610.; c'est-à-dire environ six mois avant le retour du Lion au Faisceau de Fucbes. Toute la fuite du Journal le fait d'ailleurs assez entendre, & il est étonnant que Mr. Prevost n'aît pas fenti une erreur fi palpable. Aufli l'Originai ne parle-t-il point des Directeurs de Hollande, que Mr. Prevost fait intervenir Icl mai à propos, par une fuite de les fausses suppositions. R. d. E.

VOTACE AU JAPON. 160a.

Les Hollandois vont au Japon,

Succès de

1610.

vove pluficuis

Vaiffeaux. Un Yacht y arrive le premier. 1611.

Votage au Japon. 1611.

Les espérances des Hol-

landois font

mêlées de

crainte.

grément pour ceux qui en ont trouvé aux avantures d'Adams, Hollandois naturalifé au Japon, dont on a lû la Relation dans le fecond Tome de ce Recueil (d.).

L'ANCIEN & le nouveau Gouverneur de l'Îlde s'étant rendus fur le bord des Hollandois, y trémoignéreur une faitsfaction extreme de leur arrivée. On leur fit préfent de deux petits vafes de pierre, pour lefquels ils marquéents beaucoup de goût, & d'un demi fromage dont ils ne firent pas moins de cas. Ce définitérellément & cette limplieit e n'étoient pas d'un mauvais augure. Mais els Commis s'étonnérent de trouver la cargation du Yacht foir petite, après les avis qu'is avoitent donnés à Patane, d'envoyer des commes fort cheres au lapon. Il ne pouvoient comprendre qu'on cit fait la dépende du Voyage, & qu'on cêt gardée à Batane ce qu'il falloit apporter. Un si facheux ma-êntendu leur fir stabature quelque chôre de leurs elpérances, & les obliges même de préparer des excurés pour fe juftifier à la Cour. (c.). Elles firent prifés de la grandeur des impôst, qui n'avoit pas permis

ces, & les obligea même de préparer des excufes pour fe justifier à la Cour (e). Elles fûrent prifes de la grandeur des impôts, qui n'avoit pas permis à la Compagnie d'envoyer une plus groffe cargaifon avant que les conditions du Commerce füffent règlées.

Témoignage rendu à leur valeur. Le 2 de Juillet, un Capitaine Japonois, nommé Laijanes, vint apprenér aux Hollandois, qu'ayant rencontré aux Mailles, le Pase, un des Vaificaux de l'Élicatre de Mutert (f), il lui avoit donne avis des faveurs qu'on avoit accordées à la Nation dans le Port de Firando. Il n'ignoroit pas le combat des Manilles, dont il attribuoir le mauvais faccès au mépris que Wittertavoit faîte de senomenis, d'à la negligence où cette diffiorition l'avoit fait tomber. Cet Amiral s'étoit fignalé néammoins par fa valeur; à la viétoire avoit coûté ficher aux Portuguis, qu'ayant admiré la défenfe de leurs ennemis, ji ls fe croyoient obligés de traiter affez bien les prifomniers (c). Un témoginage fi avantageux éctoit une bonne récommandation parmi les Japonois, qui font naturellement braves d'e qui eltiment cette qualité dans autrui.

Difficultés qu'ils ont à vaincre. Ls même jour, un Agent du Gouverneur vint demander, aux Commis Hollandois, Is lifte des marchandics dont le Yacht étoic charge, pour l'envoyer à la Cour. Ils se défendirent de la donner, sous préexte que n'ayant encre aucun Traité avec l'Empierent, ils nedevoient pas étre affigérats à des usages qu'ils ignoroient; mais au sond pour cacher la petitellé de leur cargalion & pour ne se pas laisse traiter autrement que se Portugais, qui avoient cet dispensés de cette servitude. Ils seavoient d'ailleurs qu'on ne leur faisoin cette demande que pour s'entre ce droit de régler le prix des marchandises; innovation tyranniques, qui n'etois sondes sur aucune los, & dont il étoit d'autant plus important de se garantir, agraries s'y étre ofis soluins, il arout été trop tard enfuite pour s'y opposer. Cependant la craînte de déplaire leur fir répondre cu géneral, qui la svoient apporte d'arps, du pource, des dents d'éléphans, quelques étoffes de soye & du

(d) Voyez pag. 442; mais Adams étoit
Anglois, R. de l'A. A.
(e) Suite du Journal de Verhoeven, ubi
[su. pag. 110.

(g) Il y en avoit cent ving huit.

plomb. Elle leur fit ajoûter auffi, que dans un premier Voyage, ils étoient moins venus pour exercer le Commerce, que pour remercier l'Empercur de la permission qu'il leur avoit accordée, & pour annoncer l'arrivée des Vaisfeaux que la Compagnie devoit envoyer régulièrement. On ne laissa pas de renouveller plusieurs fois la même demande. Ils se retranchèrent constamment dans scur première réponse; & ne parlant que du Voyage qu'ils se proposoient de faire à la Cour, ils s'occuperent du soin de préparer leurs présens. C'étoit un autre sujet d'embarras. Quel moyen de saire des préiens confiderables avec une petite cargaifon? Cependant ils en comprenoient la néceffité, s'ils vouloient obtenir une pleine liberté pour le Commerce, fans aucune dépendance des Inspecteurs & des Gardes. Les Japonois méfurent leur estime pour les Etrangers, sur la qualité des présens qu'ils leur voyent faire à l'Empereur & aux Princes; d'où l'Auteur conclut qu'il ne faut envoyer au Japon que des Vaisseaux richement chargés, afin qu'ils puissent soûtenir de grands fraix. Cette dépense, ajoûte-t-il, n'iroit pas trop loin, si l'on avoit toûjours quelque rarcté à présenter, parce que l'Empereur fait moins d'attention à la valeur qu'à l'agrément de ce qui lui est offert; mais les Commis du Yacht n'avoient acquis toutes ees lumières que

VOTAGE AU JAPON, 1611.

Présens néceffaires au

depuis leur arrivée. Les prirent le parti d'écrire à Guillaume Adams, pour lui demander son Les Hollanconseil & fon crédit. Cet Adams, qui avoit été Pilote d'un Vaisseau Hollandois jetté par divers hazards fur les Côtes du Japon, s'étoit introduit à Adams. la Cour, où son esprit, son expérience & sa droiture l'avoient mis dans le plus haut degré de faveur. En attendant fa réponfe, les Hollandois s'attachèrent à gagner l'affection du Gouverneur de Firando & de fon frère, auxquels ils avoient déjà reconnu de la difposition à les obliger. Ce fût par leur confeil qu'ils réfolurent de visiter aussi, dans leur Voyage à la Cour, le Prince hereditaire, qui faifoit fa réfidence à Jedo, & qu'on croyoit d'autant plus proche du Trone, que l'Empereur, qui étoit àgé de foixante-dix ans, penfoit à l'y placer par une réfignation volontaire. Il lui avoit déjà donné le Royaume de Quando, avec le tître de Roi. On leur confeilla de vifiter encore Federi-Samma, fils du dernier Empcreur, que divers incidens avoient éloigné de la fuccession & qui résidoit au Château d'Osako. On jugeoit qu'après la mort de l'Empcreur, ce Prince pourroit s'aider des intrigues de sa faction pour remonter sur le Trône. Les Espagnols ne l'avoient ja-

mais oublié dans leurs visites (b). LES Commis partirent de Firando le 17 de Juillet (i), avec un Interprête & un Gentilliomme Japonois que le Gouverneur leur donna pour guide. Ils fe mirent dans la barque du Comptoir, qui étoit conduite par feize hommes, & accompagnée d'une autre barque que le Gouverneur envoyoit au Port de Nangoia. Le lendemain au foir, ils jetterent le grapin fur la Côte de l'Isle d'Ainoffima, à vingt & une lieues de Nangoia. Le vent avoit été contraire, & ne cessa pas de l'être le 19. Cependant ils s'avancèrent le

Leur départ de leur route.

(b) Pag. 112 & fuiv.

te route mérite sans doute d'être conservé, (i) Pag. 124 & fuiv. Le détail de cet- par les raisons qu'on a souvent expliquées.

X. Part.

AU JAPON.

450

Differentes Villes qu'ils voyent,

matin, juíqu'à la Ville d'Affia, qui est à donze lieues d'Ainossima, sur un rivage de sable blanc, dans un Pays montueux. Sur le midi, ils se trouvérent devant à Ville de Cockins, qui est défendue par deux Châteaux. Le soir, ils s'arrètèrent devant Ximontobequi, Ville de grandeur médiocre, qui

foir, ils 'arrectrent devant Xinonfebraja', Ville de grandeur médiocre, qui a pour défende une peite Forterelle, d'un Chitacus fituel fur une montagne. Le 20, ils entréent dans le Port d'Jah's, qui offre deux Villages de trene ou quarante mations. Le foir du 36, ils jettérent le grapin d'evant Mianos. Le 27, ils pafferent devant Cadonescropi, où ils découvrirent un Village de chaque octé; d'a la unit ils fe mirrent fur le grapin à l'fhom. Ils pafferent celle du 90, à Fofimade, qui est à foixante lieure de Tituva. Lettens, qui filt for grapin a control et qui filt fort grapin à l'fhom et que que qu'il fil fort grapin à l'fhom et que que qu'il fil fort grapin à l'fhom et que que que present qu'avec beaucoup de peine, de gragner

qui fût fort gros k le Port de Mouro.

Ls 9 d'Août, lis pafferent devant Firmmfi, qui est à cinq lieues de Monc. Cest une belle Ville, défendue par un hon Châteus. Ils a'arrièteme
la nuit à Tastessima, qui est à quatre sincue de Firmensi, de le foir du 5, si
ettérent le grapin à Fings. Le 6, si sentreten dans la Rivière d'Optes, de
a'étant mis sur le grapin dans le Fauxbourg qui se nomme Aussima, si
event une les rences à publique, où les grandes ne peuvent peinètrer. Ils traverséenent Osko, pour remonter la Rivière, où il y
avois si peu deux, que les rameur sécoient souvent obligés dy dessent des
d'aiders de la main au mouvement de la barque. Ossa d'un des principes
d'aiders de la main au mouvement de la barque. Ossa d'un des principes
d'aiders de la main au mouvement de la barque. Ossa de de divinir ans, n'étoir
encore forti qu'une sois de cette retraite. Les raisons qui l'avoient fait exdere de l'Empire, a sempéchorent pas qu'ils ne jouit d'un revenu conssidrable & qu'il ne posse dat de grands tréfors. Il avoit dans ses intérêts une
faction puissante, qui nourrisitoit dans son caver répérance de remonter sur

Ofako, grande Ville & féjour du Federi-Samma,

Fuffigul, &

le Trône, où il étoic d'ailleurs appelle par l'affection du peuple (\*).

L. Z., je, le Hollandois pafferent devant le Village de Éraguter, de l'apresmidi ils abordèrent à Fuffigni. De-là, comme on va par cau à Suringau, il
fallut prendre deschevaux pour fe rendre à Makrou Mésso, qui en cli à quarte
lieues. Cette Ville est fort grande. Le Commerce y est florissant de foitenu
par diverse manufacture. Like s'etend fort toin vers fulligni, de s'uffigni s'etendant aussi vers elle, il s'en saut peu que ces deux Villes ne se touchent.
Dans les guerres les plus animées, Miaco est respecté des deux Paris. Elle demoure comme neutre, en saveur de son Commerce, qui se fait à peuprès comme dans les Villes de l'Europe (1).

Privilége fingulier de Mizco.

> Las Commis Hollandois ayant appris dans cette Ville que les Lettres de Firando n'avoient pas det reholues à Guillaume Adams, lui dépéchérent un autre exprés, dans la crainte de le trouver abfent lorfqu'ils arriveroient à la Cour. Ils furent informés aufliq oun avoit vy dapeller depuis quatre joars, à Misco, des Ambatflideurs Portugais, qui avoient abordé à Safijma dans un petit Vailfeau, qu'ils avoient apporte de précieules marchandiles de des préfens confidérables, dans la vise d'obtenir le payement d'une Caraque qu'on cur avoit brûtée à Nangazaud; qu'ils atomis accompagnés d'un grand

Arrivée & faite d'une Ambaffade Portugaife.

(k) Pag. 125. . (1) Ibid, & pag. 129.

Collect to Liongh

nombre

nombre de trompettes, de tambours & d'instrumens de musique, & qu'ils marchoient avec une pompe extraordinaire au son de leurs Instrumens, & tant de magnificence dans leurs équipages, que leurs domestiques, jusqu'aux Négres, étoient vétus de velours d'une meme couleur. Itakara-Froimendonno, Gouverneur de Miaco, à qui ils avoient fait de riches préfens, leur avoit fait donner quarante-huit chevaux, qu'ils avoient équipes à leurs propres fraix (m).

VOTAGE AU TAPON. IGII.

LE Gouverneur ne traita pas les Hollandois avec moins de bonté (n). Non-feulement il leur accorda des chevaux, un paffeport muni du sceau

Officiers Taponois for defintéreffés.

impérial & des lettres de recommandation au Préfident du Confeil, mais il refufa leurs préfens, parce qu'il n'étoit pas accoûtumé, leur dit-il, à rien prendre des Etrangers; & lorfqu'ils le prefferent avec beaucoup d'intlances. il leur déclara qu'il étoit réfolu de ne rien accepter pour cette fois, mais que s'il leur restoit quelque chose au retour, il leur permettroit de penser à lui. Ils partirent, charmés de ce défintéressement, pour se rendre à Caufate, qui est à sept lieues de Miaco. Le lendemain ils dinerent à Sutfifamme, d'où ils allèrent passer la nuit à Sequinoso. Le 12, ayant diné à Facats, ils s'y mirent dans une barque pour traverser un petit golfe. Le foir, ils arriverent à Narmi, qui est à dix-neuf lieues de Sequinoto.

> Les Hellandois rencontrent Adams & arrivent à.

LE 13, ils remontèrent à cheval, pour aller dîner à Chifaki & coucher à Justindai, qui est à quatorze lieues de Narmi; par une si grande chaleur, qu'un homme de leur cortège en mourut subitement. Ils dinèrent à Acrai, d'où traverfant un petit golfe, ils allèrent paffer la nuit à Fouquères, qui est à treize lieues & deinie de Justindai. Le 16, ils dînerent à Fusfigeda, & delà s'étant rendus à Mérico, ils y trouvèrent Guillaume Adams, qui venoit au-devant d'eux. Le foir, ils fe rendirent enfemble à Soringau (0), où Adams alla trouver le Cosequidonne, c'est-à-dire, le Président du Conseil. & l'Ikoto-Sionfabrondonne, pour leur donner avis de l'arrivée de fes Compatriotes & les prier de leur faire obtenir une prompte audience. Ils promirent de s'y employer avec zèle; & leur promesse fût confirmée par un Gentilhomme, qu'ils envoyèrent aux Commis pour leur faire un compliment

Soringau.

fort civil.

Les AmbaG fadeurs Portugais & Caftillans font mai reçûs,

CEPENDANT ils se présentèrent plusieurs sois au Palais, sans obtenir la faveur d'y être introduits. L'Empereur étoit occupé à faire examiner les comptes de fon Tréforier général, & ce foin demandoit néceffairement fa présence. Ils apprirent, dans l'intervalle, que l'Ambassadeur Portugais étoit peu fatisfait de la négociation. Les présens qu'il avoit offerts à l'Empereur confistoient en dix pièces de drap d'or , cent catis de la plus belle soye, une coupe d'or travaillée avec beaucoup d'art, une montre d'or & d'autres bijoux précieux. Ils avoient été acceptés, mais d'une manière peu obligeante, quoique l'Ambassadeur n'eût rien épargné pour donner une haute idée de la puissance de ses Maîtres. Il avoit paru à la Cour, avec une groffe fuite de Portugais, qui portoient au col des chaînes d'or, & tous fes Né-

· (m) Pag. 127.

ques Speck (t) & Pierre Segentfa. ( o ) Réfidence de la Cour Impériale,

(n) Les deux Commis se nommoient Jà-(1) Sper qui a tit depuis Conventuu Christi, et le permier Fondasse in Commerce des Rollindois su japon. Il y croit vesu en 1699, à bord du Jacht le 6450. At stou 118/2 à Fizando su qualies de 220-mic Commer, R. d. E.

VOTACE' AU JAPON-€611.

tions (p). Il étoit arrivé vers le même tems, un Ambassadeur du Viceroi Espagnol du Mexique, qui ne remporta pas plus de satisfaction de son audience. Il venoit remercier l'Empercur du fecours qu'il avoit donné à Dom Rodrigo de Buera, qui avoit été Gouverneur des Manilles, & qui avoit échoué fur la Côte du Japon en allant à la Nouvelle-Espagne. Les présens de cet Ambassadeur étoient somptueux; mais ses démarches sûrent si hautaines &

Flerté des Calillans.

fi peu mesurées qu'elles déplurent à la Cour (q). Il étoit allé saluer le Prin-ce de Jedo, avant que d'avoir vû l'Empereur. Ensuite, étant entré à Soringau avec quarante Moufquetaires, enseignes déployées, il avoit fait sonner fes Trompettes dans toutes les rues de fon passage, & cette vaine affectation avoit été accompagnée de plufieurs décharges de moufqueterie, Lorfqu'il fût introduit à l'audience, il fit quatre demandes à l'Empe-

Leurs demandes.

reur; 10. qu'il fût permis aux Castillans de construire, dans les Isles du Japon, autant de Vaisseaux qu'ils en souhaiteroient; 2º, qu'ils eûssent la liberté de faire reconnoître, par leurs Pilotes, toutes les Côtes & tous les. Ports du Japon; 3º, que l'Empereur défendit le Commerce aux Hollandois dans tous les Pays de fon obeitfance, & qu'il trouvât bon que le Roi d'Efpagne y envoyat des Vaisseaux de guerre, pour détruire & brûler ceux de la Compagnie Hollandoife ; 4º. que les Vaisseaux Espagnols ne sussent pas fujets aux visites des Inspecteurs, ni genés dans la vente de leurs marchandifes. Ces propositions avoient d'abord été données par écrit. & l'on avoit commencé par avertir l'Ambaffadeur, que l'ufage du Pays ne permettoit pas de paroître devant l'Empereur avec des armes. Cet avis ne l'avoit pasempêché de se présenter devant le Palais, avec l'enseigne de son Maître & avec fes Soldats; mais il fut introduit feul au Palais. Les préfens du Viceroi du Mexique étoient une felle de cheval brodée d'or, un beau harnois Réponfes de de guerre, quelques précieux médicamens & d'autres raretés. On lui répondit, qu'il lui étoit permis de bâtir des Vaisseaux & de choisir le lieu qui lui paroîtroit le plus convenable à ce travail ; qu'il lui étoit permis de re-

l'Empereur.

connoître les Côtes du Japon, & qu'on lui fourniroit même des barques s'il en avoit besoin ; que les Pays de Sa Majesté étoient ouverts à tous les Etrangers; & que n'avant aucune raifon d'en exclure les Hollandois, l'Empereur vouloit les laisser jour d'un privilège qu'il accordoit à toutes les Nations; que fi les Princes de l'Europe avoient la guerre enfemble, Sa Majefté ne prenoit aucune part à leurs démélés ; enfin que tous les Marchands qui viendroient trafiquer au Japon, n'y avoient pas d'autre tribunal à redouter que celui de la raison & de l'equité (r). Adams étoit près de l'Empereur à cette audience. L'Ambassadeur raconta la mort tragique du Roi de France. Il parla auffi de la Trève qui avoit été conclue entre le Roi d'Espagne & les Etats-Généraux; mais il assura qu'elle n'avoit pas encore été publiée en Espagne, & qu'il ignoroit si elle regardoit les Indes & l'Est du Cap de Bonne-Esperance. Adams trouva dans ce discours, une affectation maligne, qui lui fit craindre quelque dessein caché contre les Hollandois.

Sourcons des Hollandois.

6.4.

(p) Pag. 129 & fuiv. Elles regardolent (4) Pag. 132 & fuiv. (7) Pag. 132 & 133. le meurtre de queiques Japonois à Macao. R. d. E.

dois. Il lui parût împossible que l'Ambassadeur ignorât ce qui étoit connu depuis long-tems dans toute l'Europe; & dans les foupçons, dont il ne pût se désendre, il soutint non-seulement que la Trève avoit été publiée en Espagne, mais que l'Ambassadeur en étoit informé. En effet la preuve en étoit claire, puisque les Portugais, dans leurs dernières hostilités, avoient allegué, pour excuse (s), que la Trève n'ayant été publiée qu'en Euro-

pe, elle ne devoit rien changer aux affaires des Indes. LE Sionfabrondonne, ou le Tréforier général de l'Empire, ne déguifa point aux Hollandois, les fâcheuses impressions que leurs ennemis avoient données de leur caractère & de leurs desseins. Il leur dit qu'on ne les croyoit attirés au Japon, que par l'espérance de faire des prises sur les Espagnols & fur les Portugais; que cette opinion se trouvoit confirmée par le peu de marchandifes qu'ils avoient apportées, & que le fond de leur Commerce confitoit apparemment dans les dépouilles de leurs ennemis. Adams prit ardemment leur défense. Il affüra le Trésorier général qu'on reconnoîtroit bien-tôt au Japon, la droiture & la probité des l'Iollandois; que e'étoit par ces deux qualités que leur réputation étoit établie dans tous les lieux où ils avoient étendu leur Commerce, & que loin de chercher l'occasion d'enlever les Vaisseaux Castillans ou Portugais, ils étoient désarmés par une Trève de douze ans, qui leur interdifoit toutes fortes d'hostilités & d'insultes. Il expliqua les raifons qui les avoient fait arriver avec une cargaifon si médiocre. C'étoit l'empressement de venir recueillir le précieux fruit des bontés de l'Empereur, & de lui voir confirmer ses promesses par un Traité. Le Vaisseau qui étoit au Port de Firando ne devoit passer que pour un simple avant-coureur, qui annonçoit l'arrivée de quantité d'autres Bâtimens & de toutes fortes de marchandifes. Cette explication, dans la bouche d'un

homme austi considéré qu'Adams, produisit d'excellens effets (1),

LE Cofequidonne, à qui les Hollandois rendirent une visite, les traita fort civilement. Ils lui présentèrent huit aunes de drap rouge-cramois, une pièce de fatin, semé de petites roses, une pièce de damas, une pièce de drap d'or, trois tapis de Nuremberg, une carabine & cent billes d'acier. Lorsqu'il eût jetté les yeux sur ce présent, il le fit éloigner aussi-tôt, Vous avez eû, leur dit-il, beaucoup de peine à transporter ces effets, & je vous affure qu'ils me font inutiles (v). Enfuite, leur ayant appris que la nouvelle de leur arrivée avoit été fort agréable à l'Empereur , il leur demanda quelles propositions ils avoient à faire à la Cour. Un des Commis lui déclara naturellement qu'ils vouloient supplier Sa Majesté Impériale, d'accorder aux Vaiffeaux de leur Nation, des Patentes, à la faveur desquelles ils púffent négocier librement au Japon, décharger leurs marchandifes, les mettre en dépôt dans des magalins, les faire voir & les vendre, fans être troublés par des Inspecteurs & des Gardes; en réservant néanmoins pour Sa Majesté toutes les curiosités qui pourroient lui plaire, jusqu'à-ce qu'elle cût daigné faire fon choix (x). Le Cofequidonne approuva toutes ces demandes. Il promit de s'intéresser au fucces, & de faire préparer les dépêches

VOYAGE AU IAPON. 1611.

Acculations à leur charge.

Adams les

Leurs de-

(1) Pag. 134. (1) Pag. 136 & précédentes. 'v) Pag. 137. ) Ibid. & pag. 13%, VOTAGE AU JAPON. 1611. des Hollandais pour leur resour de Jedo, cà Sa Majedé trouvoir bon qu'ils allifaten vitier le Prince Son fils, comme Adama la ven avoir fait l'ouverture. Il leur dit qu'on leur fournionis pour ce Voyage des chevaux, des barques de des guides. Enfaires, après les avoir entretenus quelque tens fur les sfraires des Provinces-Unies, il leur promit de les préfenter le même jour à l'Empereur.

Grand Officier défintéreffé. Los se qu'11s eutrent pris congé de lui, il les reconduifit jufqu'au delàde fa porte. Mais syant retenn Adams, il lui ordonna d'envoyer reprendre leurs prélens. Vous aurice du les a vertir, lui dir-il, de ne me les pas offrir. Vous favez que mon ufage n'elt pas d'en recevoir. Je n'en fest pas moins difjoré à leur accorder ma protection, quoisque ce ne foit point par cette voye qu'on doive y prétendre. Adams lui repréfenta que ce qu'on la voit offert ectoir de peu d'importance de ne métrioit pas le nom de préfent. Ille fuppia de le garder, pour l'honneur de la Nation Hollandoire, de pour marquer du moins qu'il ne fe tenoit pas offené de la hardieffe qu'on avoit cés de l'offrir. Le Cofequidonne partit délibérer un moment. Entire, il déclara que pour donner aux l'ollandois une véritable marque de

Ce qu'il fait en faveur des Hollandois,

Présens à l'Empereur. V E se midi, ils filtera appellés à l'Audience Impériale, où ils portéent affil leurs prefiens. Chaque effecte filt placée, fuivant l'Usige de octre Cour, fur une table particulière. C'étoit une demie pièce de demie pièce de drap rouge cramofit, une demie pièce de drap écurlate, une pièce de karline cramofit, trois de velours noir unit, trois de camelot luttre, deux de faitin brodyfied, rouge de damas, cinq tapis de Nuremberg, dix fistons de verte, deux cens cais de plomb, deux fuils de huir pieds de long, deux carabines, cinq deuts d'éléphant de deux cens billos d'acre (a).

· Ce Prince leur fait diverses questions.

Lo a Que, les Hollandois edrent faile l'Émpercur, ce Monarque leur chemanda combien ils avoient des Soldats aux Molleque; s'ils trafquoient à Borneo; s'il étoit vrai que le meilleur camphre v'int de cette file de coment il venoir, coi croifioient le meilleur degulé de meilleur d'amba; quels bois odoriferans les Hollandois avoient dans leur Pays d'quels étoient ceux q'ils effinionent le plus l'Ils repondirent à toutes ces quettons, par la bouche de leur Interpréte. Auffi-tôt qu'ils efferent pris conqé, le Coficquidonne de les Sindshrondonne les reconduifrent hors de la faile, en les félicitant du bonhour qu'ils avoient ed de recevoir une audience in favorable. Ils leur dirent qu'eux-mèmes lis ne fotoent furpris; que l'ofige de da Maiefte

Honneurs qu'ils reçoivent.

(y) Pag. 139. (2) Ibidem. (a) Ibid.

Gough

n'étoit

n'étoit pas de se rendre si familière, qu'elle ne faisoit pas même cette grace aux plus grands Seigneurs de l'Empire, qui lui apportoient des présens de la valeur de dix, de vingt & de trente mille ducats, & qu'elle n'avoit pas dit un feul mot aux Ambaffadeurs d'Espagne & de Portugal (b). Adams, qui fût rappellé dans l'appartement Impérial, leur raconta que l'Empereur ayant confideré curieusement les draps, les camelots, les velours & les fusils l'un après l'autre, lui avoit dit : " Lorsqu'il nous viendra des " Vaisseaux Hollandois, apporteront-ils de belles marchandises & bean-" coup de curiolités "? Adams avoit répondu , qu'il pouvoit affurer Sa Majellé, qu'on lui apporteroit quantité de belles choses. ", Oui, oui, avoit , repliqué ce Monarque, je vois bien que les Hollandois sont passes maîtres

VOTAGE AU TAPON. 1611.

dans les manufactures comme dans le métier des armes " (6). Les Commis, ayant fait écrire leurs propositions en Japonois, les remirent entre les mains du Cosequidonne, qui seur promit d'en tenir l'expédition prête pour leur retour. Le 18, on leur apporta un passeport pour dix chevaux, avec des lettres de recommandation pour le Prince héréditai- pour ledo. re (d), auquel ils alloient faire leur cour à Jedo. Ils partirent le lendemain de Soringau, d'où ils fe rendirent le foir à Tefferi. Le 20, ils arrivèrent à Missima, qui est à douze lieues de Tesseri. Le 21, ils dînèrent à Wondebro: & traverfant une montagne, nommée Facu-tamme, où l'on monte & l'on descend pendant quatre lieues, par des passages fort difficiles, ils allèrent paffer la nuit à Futstfama, qui est à seize lieues de Messima. Le 22, ils dejeunèrent à Toska, qui est à deux lieues de Futsifawa; & vers le foir ils arrivèrent à Jedo, qui est à dix lieues de Toska (e).

Ils partem.

ADAMS, auffi favorifé dans cette Cour que dans celle de Soringau, leur donna pour logement une maison qui lui appartenoit, & se chargea de donner avis de leur arrivée au Sadadenne, Prélident du Conseil du Prince & père du Cofequidonne. Ce Seigneur lui répondit d'un accueil favorable pour ses Compatriotes, parce que le Prince ayant été informé, deux ans auparavant, qu'on avoit vu au Japon quelques Vaisseaux Hollandois, n'avoit pas cessé de témoigner depuis, qu'il souhaitoit beaucoup de voir quelques gens de cette Nation. Un Officier Japonois du Président reçût ordre d'accompagner Adams à son retour, pour aller faire des complimens aux Commis, de la part de son Maître (f).

LE lendemain, ils allèrent le remercier de cette faveur & lui présenter cinq aunes de drap rouge-cramoifi, deux pièces de camelot noir à gros grains, & une de camelot croifé de la même coulcur; une pièce de damas noir; cinq pièces d'armoisin blanc; trois flacons de verre & une carabine. Leur présent sût accepté; mais le Sadadonne leur déclara, qu'en leur donnant ce témoignage d'amitié il s'écartoit de fon ufage, pour leur inspirer toute la conflance qu'il désiroit d'eux. Il ajoûta que tout incommodé qu'il

Préfens qu'ils

b) Pag. 140. c) Ibid, & pag. 141. (d) Mr. Prevoit fait trop d'honneur aux Hollandols, de les recommander directement au Prince héréditaire. Ces lettres écolent

i Jedo de même que son père. R. d. E. e) Pag. 141 & 142. (f) Pag. 142,

du Cofequidonne à fon fils, qui se trouvoit

VOTIONA SU JAPONA 1011. étoit, il alloit monter au Château pour les faire expédier; & qu'àyant averit le Prince, des le foir précédent, il les affiroit de l'impatience qu'on avoit de les voir. Cependant il leur fit paffer plus d'une demischeure à s'entre-turi avec hiu de l'etat de l'Europe de des affaires de leur Pays. Il s'informa de la causie de la guerre qui avoit duré il long-tems entre l'Efigagne & la Follande, & den espociations par lesquelles no etoit parvona il ai conclusion d'une Trève. Les Hollandois ne lui deguifant pas la portieffe de leur Pays, il emoigna beaucoup d'éconnement, qu'un Eart fi foible être refisilé avec tant de conflaince aux forces d'un fi puillant Roi (g.). Enfaire il leur modifiés ne l'empedierient pas de la reconduire justique d'un four leur promettant de les faire avertir l'aprés-midi, pour se rendre avec eux au Palais.

Préfens offerts au Prin-

Les fürent appellés vers deux heures & conduits à l'audience du Prince. Les présens qu'ils lui offrirent étoient une demie-pièce de drap rouge-eramoili, une pièce de karfaie de même couleur, quinze aunes de velours cizelé à fond verd & à fleurs noires, une pièce de damas, une de drap d'or, cinq tapis de Nuremberg, une pièce de fatin femé de petites rofes, une de camelot croife, trois dents d'éléphant, cent billes d'acier, un fufil à méche, deux carabines, deux cornets à amoree & cinq cens catis de plomb (b). Ils requient du Prince un accueil gracieux, & des remercimens du Voyage qu'ils avoient entrepris pour le voir ; mais beaucoup moins d'explication que le Sadadonne ne leur en avoit fait espérer. Lorsqu'ils lui demandèrent fa protection, fuivant les ordres qu'ils feignirent d'avoir reçûs de leurs Maîtres, il fe contenta de répondre par un figne de tête, après lequel il les congedia. Mais l'Officier du Sadadonne les promena dans toutes les parties du Palais. & le Prince leur fit donner des chevaux & des barques pour retourner à Soringau (i). Adams en fit leurs remercimens. Cette faveur étoit affez commune. Cependant l'Auteur du Journal, toûjours fensible aux moindres apparences de diffinction, ne manque pas de faire observer, que l'Ambaffadeur Espagnol avoit passe trois jours à Jedo avant que d'obtenir audience, quoiqu'il fût arrivé dans un équipage magnifique & qu'il apportat de riches présens. Les Hollandois en firent à divers Seigneurs de cette Cour ; mais totijours en drap & en bouteilles de verre. Le Prince leur envoya ausii les siens, qui n'étoient pas plus magnifiques. L'Auteur ajoûte, pour s'en consoler, qu'ils surent apportes par un des principaux Seigneurs de la Cour. & qu'on pria les Commis de s'arrêter moins à la valeur du présent. qu'à l'affection avec laquelle il étoit fait & au plaifir qu'on avoit reçû de leur visite. Ils cûrent néanmoins l'honneur de dîner chez un frère du jeune Gouverneur de Firando, un des premiers Gentilshommes de la chambre du

Ils en reçoivent de fort modiques.

lis retournent à la Cour. Prince, à qui ils prodiguérent encore leir drap & leurs bouteilles (k). Laux deffein écoit de retourner à la Cour Impériale par le Port de Worngaus, qui est à dix-huit lieues de Jedo. On ne seur refusa point une Galère pour ce Voyage. Ils partirent le 25 d'Août, & dès le foir ils arrivèrent à Worngau,

(b) Ibiaem.

(i) Pag. 144. (k) Pag. 145.

Wormgau, où Adams possédoit une maison, comme à Jedo. Ils trouverent, dans ce Port, le Vaisseau de la Nouvelle-Espagne & l'Ambassadeur Espagnol, qui leur fit saire des complimens fort civils, auxquels ils s'efforcèrent de répondre avec la même politesse. Deux Flamans, qui étoient à la fuite de cette Ambaffade, leur en apprirent le motif & le fuccès. Le véritable but des Espagnols étoit, premièrement, de ramener quelques Japonois qui s'étoient rendus l'année d'auparavant dans la Nouvelle-Espagne, avec Dom Rodrigo de Buera, & qui y avoient été reçûs avec tant de magnificence, qu'outre les fraix de l'Ambassade, il en avoit coûté plus de cinquante mille reales de huit au Roi d'Espagne. L'Ambassadeur n'étoit pas chargé, par ses instructions, de s'expliquer sur les Hollandois, comme il avoit fait à la Cour (1). Ses Officiers lui avoient même reproché de s'etre emporté au-delà des bornes, & l'avoient menacé de le contredire formellement par une protestation; mais il les avoit arrêtés, en leur déclarant qu'il prenoit fur lui tout le mal qui en pouvoit arriver. Sa commission se bornoit à remettre les Japonois dans leur Patrie, & à obtenir deux permissions de la Cour: l'une, de visiter tous les Ports du Japon, parce que les Espagnols, qui les connoissoient fort mal, y avoient perdu plusieurs Vaisseaux richement chargés; l'autre, de construire des Vaisseaux, parce qu'avec beaucoup plus de peine & de dépense, on les faisoit moins bons aux Manilles & dans la Nouvelle-Espagne que dans les chantiers du Japon, où le bois étoit meilleur, les autres matériaux plus communs & les ouvriers en plus grand nombre (m). On a vû quelle avoit été la réponse de la Cour à ces

deux demandes. Les Hollandois apprirent encore, des deux Flamans, qu'on avoit découvert la Nouvelle-Guinée & la Côte de la Nouvelle-Espagne. Mais ils affürèrent, comme l'Ambassadeur, qu'à leur départ des Ports Espagnols, on n'y avoit point encore reçû la nouvelle de la Trève; ou que si elle v étoit arrivée, on la tenoit secréte. Ils s'étonnoient eux-mêmes que les Hollandois en fussent informés, parce que le même Vaisseau Espagnol qui étoit au Japon, avoit amené plufieurs perfonnes qui avoient appris la mort du Roi Henri, par des lettres de France écrites à San-Lucar & à Seville. Cependant la mort de ce Monarque étoit postérieure à la publication de la Trève en Europe, d'où les Hollandois conclûrent hardiment, qu'il y avoit quelque dessein caché sous la distimulation des Espagnols, & qu'apparemment ils avoient embarqué des Troupes sur les Vaisfeaux qui alloient de la Nouvelle-Espagne aux Manilles, pour les faire pailer de-là aux Moluques, & tenter de s'y rétablir avant que la Trève fût publiée aux Indes (n). Cette conjecture paroiffant tirer une nouvelle force de son importance, les Hollandois y trouvèrent une raison de presser la conclusion de leurs affaires, pour hâter leur départ. L'Ambaisadeur Efpagnol les envoya prier plusieurs fois d'aller se réjouir chez lui. & de leur côté ils lui firent propofer de leur accorder chez eux le même honneur. Mais

VOTAGE AU JAPONS

Ce qu'ils y apprennent touchant les Espagnols.

Fondement de la défiance qu'ils conçoivent d'eux.

personne

(1) Cet article fait honneur à la bonne foi de l'Auteur du Journal.

X. Part.

(m) Pag. 147. (n) Pag. 149. Mmm 458 personne ne voulant hazarder la première visite, ces civilités demeurèrent

fans effet.

VOYAGE AU JAPON. 1011.

LE 27, jour auquel les Commis avoient règlé leur départ de Wormgau, ils allerent patter la nuit à Oxfo, après avoir diné à Capacure. Le 28, ils firent dix-sept lieues, pour arriver le soir à Insumarra. Le 29,

Les Hollandois recoivent les lettres patentes de l'Empereur.

Ce qui manque à leurs défirs.

étant montés à cheval avant le jour, ils rentrèrent à midi dans Soringau. Deux jours après leur arrivée, Adams leur apporta les Patentes de l'Émpereur, sur lesquelles la liberté du Commerce devoit être établie. Ils s'empresserent de les saire traduire; mais ils n'y trouvèrent pas la clause qu'ils avoient particulièrement défiré, c'est-à-dire, celle qui devoit les exempter de la visite des Inspecteurs & des Gardes. C'étoit néanmoins le principal objet de leur Voyage, & le but même anquel ils tendoient uniquement. Une omission de cette nature leur causa d'antant plus de chagrin, qu'ils ne pûrent en pénétrer le motif, & qu'appréhendant d'ailleurs tout ce qui auroit été capable de les retarder, ils ne voyoient aucune apparence de pouvoir renouveller leurs demandes. Cependant, après quantité de reflexions, ils ne pûrent se déterminer à partir, sans avoir tout tente pour le succès d'une affaire qui leur avoit fait entreprendre un Voyage fi penible, & dont la Compagnie s'étoit reposée sur leur prudence & sur leur capacité (0). La Patente Impériale étoit conçue dans ces termes (p): Nous ordonnons & commandons, par ces Préfentes, très expressement à tous & chacun de ceux qui font fous nôtre domination, de n'inquiéter " en aucune maniere, ni donner aucun empechement aux Vaisseaux Hol-

", landois qui viendront dans nos Pays du Japon, en quelque lieu ou quelque Port que ce puisse être ; mais au contraire, de les traiter favorablement & de les affifter en tout ce qu'ils pourront demander; défendant à tous nos Sujets d'en user avec eux autrement que comme avec des amis ; de quoi Nous leur avons donné nôtre parole & nôtre promeffe n qui ne pourra être violée par qui que ce foit. Datte (fuivant le ftyle du Japon) l'an 1611, le vingt-cinquième jour du septième mois, qui étoit.

fuivant notre ftyle, le 30 d'Août".

Leurs représentations au Cofequidonne.

DANS la première visite que les Commis rendirent au Cosequidonne . pour le remercier de sa diligence à leur procurer l'expédition, ils lui representèrent tristement ce qui manquoit à la faveur qu'on leur avoit accordée. Ce Seigneur leur répondit qu'ils devoient être tranquilles fur cet article & que perfonne n'entreprendroit de les chagriner. Mais fa bonté même femblant les autorifer à s'expliquer avec confiance, ils le supplièrent. s'if jugeoit qu'il y eut trop de difficulté à renouveller leur demande devant l'Empereur, de leur donner un acte de fa main, avec lequel ils partiroient contens. Il les affirm que cette précaution n'étoit pas nécessaire, & que s'il manifoit quelqu'obstacle, il suturoit d'en informer Adams , qui étoit estime de Sa Majeste Impériale & qui leur feroit obtenir une promote fatisfaction. On auroit peine à repréfenter l'embarras des Commis, qui se trouvoient partagés entre la crainte d'offenser le Président par leur opiniatreté, & celle de trahir également leur honneur & les intérêts de la Compagnie.

( o ) Pag. 152.

(p) Pag. 153.

pagnia. Ils s'épuisèrent en remerchmens. Ils affinèrent le Cofequidonne qui la ferpolicient parlaitement fur fa prote; mais ils ajordisent némmoins, qu'un point de cette nature leur cauferoit un tort extreme, parce gu'il empécheroit leurs Vuilléaux de partir dans fa fairion convenable, & que s'ils manquoient de partir entre le huit & le neuvième mois, ils fecient obligé d'en paffer einqu ofix à Patane. La douceur extraordinaire du Préddent lui fit écouter favorablement toutes ces inflances. Il leur dit enfin, que puifquils attachoient ent d'importance à leur demande, & que d'un autre côté, cette affaire ne pouvoit être terminée fur le champ, ils pouvoient faisfaire l'empreffement qu'ils svoient de retourner à l'irando, & laiffer leurs intérête entre les mains d'Adams. Il leur promit tout fon zele; & les congédiant don même air de honté, il leur d'inquive un

peu de patience il ne doutoit pas du fuccès (4).

15

2

13

d

128

tol

puch

de

dat

: 85

n.fi

le di

:tost

cent

100 E

透纖

No. 16

Serts

: 606

Time is

gg 8

REE

4, 12

田田

神

MATIS dans l'ardeur dont les Hollandois éroient animés, la patience leur parût la plus dificile de toutes les vertux. Il sie friêtre net meme jour, un Mémoire qui contenoit leur demande, & les raifons fur lefquelles ils croyoient pouvoir l'appuyer. Ils le firent redaitier en Japonois. Ils le fignérent, & des le foir, ils conjurérent Adams de le portre au Cofequidonne. Ce seigneur ne rétuls pas de le liter; mais s'excufant fur les affaires qui occupient la Cout & fur la craince que ce Mémoire ne fût préfente à contre tuns, il le remite entre les mains d'Adams. Cependant l'excellence de fon caractère prévalut. Après quelqu'incertitude, il dit à Adams de fe ranche le dindeman au Plais & d'obsérver lui-même quelqu'occasion favorable. , je me trouverait ajouta-t-il, fort près de Sa Majettè, & J'engage, rai le Sionlâbrondonne à s'y trouver aufil. Si vous prenze ce moment pour préfenter la requête, nous vous freconderons de tout nôtre crédit, o & je ne gette present de l'entre la réquête, nous vous freconderons de tout nôtre crédit, o & je ne gette present le requête en réponif le vorable d'. Adams ne manqua manque de l'entre de l'

" rai le Sionfabrondonne à sy trouver audit. Si vous prenez ce moment pour préfernel a requête, nous vous feconderons de tout noitre crédit, , & je ne défeipére pas d'une réponde favorable." Adams ne manqua point de finivre ce confeil. L'Empereur le trouva fi bien difpôte, qu'a près s'être fâté line le Mêmoire, non fesilement si accorda tout ce qu'il dicto démandé, mais s'ordinate qu'al façure moire ou en driefa l'acte, qu'il faça de l'entre l'et et anap avez contre le formalicé écand de l'entre de la compa de l'entre le champ avez contre le formalicé écand et de l'entre de l'entre de l'entre de difficulté pour leurs d'aires en acum lieux qu'ils écoient libres de partir; que leurs Vaifleaux ferient wha evec beaucoup de faisfaétion d, Q un Adams pouvoir les secompagner jusqu'à Firando. Les Japonois fûrens furpris eux mêmes de leur voir obtenit ce qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit ce qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit ce qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit ce qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit ce qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit ce qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit ce qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit ce qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit ce qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit et que leur de leur voir obtenit et qui venoit d'être résidé aux Florgapols de aux Forques de leur voir obtenit et que leur de leur voir obtenit et que leur de leur sour leur de leur réside aux forque de leur de leur

gais (r). L'Auteur du Journal reconnoît que le Cofequidonne & le Sion-

fabrondonne les avoient ardenment fervis (s).

Il a partient de Soringau le 3 de Septembre, avec la joye de remporter tous les avantages qu'ils avoient pû défirer pour leurs Maîtres. Adams leur fit prendre leur route par Ujimades, qui elt à fept lieues de Soringau. Le Imdemani lis dimèrent à Hagninganos, d'où ils different concher à Jorden.

Mmm 2

(4) Ibid. & pag. 154. Les Journal ne (\*) Pag. 15 nomme que Specx dans teux épineus ne (\*) Ibides. AN JAPONA AN JAPONA

Réponfes de ce Seigneur.

> Ils s'opinils rent à le

L'Empereur leur accorde tout ce qu'ils deman-

Leur retoin

par

450

VOYAGE AU JAPON. 1611.

Une partie

patfe par

Miaco.

par la Rivière de Senegoumo, fur laquelle ils firent quatorze lieues. Le's étant partis à minuit, ils allèrent diner à Futfifawa, grande Ville, au milicu de laquelle se présente un gros Château, & passer la nuit à Naring Cette journée fût de dix-huit lieues & demie, dans un Pays bien cultivé d couvert de beaux arbres. Le 6, ils déjeûnèrent à deux lieues de Naring, dans une Ville nommée Astanania, de grandeur médiocre, mais célèbre par un grand Commerce de bois. Les Marchands y ont, près de leurs maisons, des cours, des magasins & des appentis comme en Hollande. Ensuite ils traverserent un petit golfe d'environ sept lieues, pour se rendre à Kuwano, qui est une grande Ville défendue par un beau Château, d'où paisant par Domuda, ils allèrent coucher a Camitamme, après une journée de dix-fept lieues. Le 7, ils d'înerent à Stut sifamme & coucherent à Thibe, qui est à douze lieues de Camitamme. Le jour suivant, ils réglèrent entr'eux que Specx, Adams & le Gentilhomme que le Gouverneur de Firando leur avoit donné pour guide, passeroient à Miaco, pour rendre les lettres du Cosequidonne a Itakura Froimendonne, & remercier ce Gouverneur des recommandations qu'il leur avoit données pour la Cour. D'ailleurs ils vouloient luioffrir encore une fois, le présent qu'il avoit refusé: Ainsi s'étant séparés à Woots, où ils avoient dîne, Segert/z & Jean Coufins prirent la route de Fut/uni avec le bagage, tandis que les autres se rendirent le soir à Miaco (1). Specx & Adams firent auffi-tôt donner avis de leur arrivée aux gens du Froimendonne ; mais ce Seigneur étant occupé ce jour-là d'un festin, ils ne se rendirent au Château que le lendemain. Leurs présens furent acceptes, à la pressante sollicitation d'Adams. Le Froimendonne apprit avec étonnement les faveurs extraordinaires qu'ils avoient obtenu à la Cour, & leur offrit toutes fortes de commodités pour achever leur Voyage. Ils prirent à Miaco quelques ouvrages de vernis, qu'ils avoient commandés en

passint par cette Ville (v)

Le 10, ils fe remirent en chemin pour aller diner à Fussoni, où s'étant embarqués sur la Rivière, ils decendirent le reste du jour & toute la nuir vers Ojabe. Ils arrivèrent le matin au Fauxbourg de Kussina. De-là leur curiosité les condustit à Sackar, Ville fort marchande à trois lieues d'Osa-ko, pour y apprendre le cours & le prix des marchandites. Ils y trouvérent un Hollandois, nommé Melébior can Sanwour, qui étoit arrivé au Japon avec Adams. Ensitie, c'ann retournés au Fauxbourg de Kussina, ils desendirent à Dembo sur la Rivière. Le foir du 14, ils arrivèrent à Simmolifetti. Le 17, ils passirent devant la Ville de Fronzi, d'où ils allèrent moniller au Port de Fessona Le 18, ils se rundirent à Nangola, & le 19 à Firando (x).

\$16 établiffent, un Comptoir à Firando, L'un l'oux soin qui pût les faire différer quelques jours à lever l'ancre, regardoit le choix des Facteurs qu'ils vouloient laiffer dans ce Port, & quelques ordres qu'il falloit donner pour y faire bâtir des magafins. Mais, au milteu de leur fatisfaction, ils regrétoient de ne pouvoir temoigner au vieux. Couver-Couver-

(s) Il paroît ici que l'Auteur du Journal (v) Pag. 158. eft Jiques Specx; car après cette féparation (x) Ibid, & pag. luiv. Il continue de parlet en fon nom. Gouverneur de Firando, une reconnoissance proportionnée à ses bienfaits. Ce Seigneur avoit fait des dépenfes confidérables en faveur de leur Nation. Il y avoit plus de huit ans, qu'il avoit fait équiper une Jonque à ses fraix, pour transporter à Patane Quaeckernaeck (y) & Van Santvoors, deux des Compagnons d'Adams, qui avoient obtenu de l'Empereur, la permission d'aller chercher les Hollandois dans cette Contrée, pour les informer du Commerce qu'ils pouvoient faire au Japon. Cet équipement lui avoit coûté quinze-cens catis d'argent, c'est-à-dire, dix-huit cens soixante & quinze réales de huit, dont il n'avoit pas tire le moindre profit. En 1609, lorfque les deux Vaisseaux Hollandois, le Lion au Faisceau de Flèches, & le Yacht le Griffon (z), étoient venus à Firando, & qu'ils avoient envoyé des Députés à la Cour, pour demander la liberté du Commerce, il leur avoit fourni à ses propres fraix une Galère, avec cinquante-six Rameurs, dont ils s'étoient servis pendant deux mois; & ce Bâtiment s'étoit trouvé en si mauvais état après leur départ, qu'il avoit fallu le mettre en pièces. Il avoit fait aux Hollandois des deux Vaisscaux, la faveur de leur acheter leurs soyes & leur poivre, dans la feule vûe d'empécher que d'autres Officiers ne s'en faififfent, & l'on scavoit qu'il avoit perdu considérablement sur les soves. Il noit de faire encore la dépenfe des barques qui avoient conduit les Comà Soringau. Enfin n'ayant reçû des Hollandois aucune récompense pour tant de services, le sentiment qui les lui faisoit continuer ne pouvoit être ou'une affection fingulière pour leur Nation; d'autant plus que s'il eût mar-

qu'une affection infiguiere pour jeur (varion); à autant pius que s'il eut marqué au Confeil de l'Empereur le moindre mécontentement de leur conduite, il étoit certain qu'ils n'y effient trouvé ni accès ni faveur (a).

CEPENDANT la peritesse de leur cargaison, & la multitude des présens qu'ils avoient répandus dans leur Voyage à la Cour, ne leur permettoit pas d'écouter la reconnoissance & la générosité. Ils fûrent obligés d'employer ces deux excufes, en promettant au Gouverneur que leurs premiers Vaiffeaux les acquitteroient avantageusement de toutes leurs obligations. Il se nommoit Foie Samma... On le pria néanmoins de recevoir tout ce qui restoit à lui offrir. C'étoit une demie pièce de drap rouge-cramoifi, une pièce de karfaie rouge, deux pièces de fatin seme de petites roses, une pièce de damas, cinq pièces d'armoisin blanc de soye crue, cinq cens catis de plomb, cinquante billes d'acier, une dent d'éléphant, trois bouteilles de verre & un moufquet. Il avoit fallu ménager, fur le reste de la cargaison, d'autres présens pour le jeune Gouverneur, qui consistoient en quatorze auncs de drap cramoifi, une pièce de karfaie rouge, une pièce de fatin femé de petites rofes, trois pièces de damas blane, trois pièces d'armoilin blane de foye crue, cinq cens catis de plomb, cinquante billes d'acier, une dent d'éléphant, trois bouteilles de verre & un moufquet. Il en avoit fallu ménager pour Novo Sau-Samma, frère du vieux Gouverneur, à qui l'on donna

VOYAGE AU JAPON, I G I L.

Grandes générofités du Gouver-

Les Hollandois font réduits à le payer d'excu-

 (y) C'étoit le Capitaine du Vaisseau dans lequel Adams avoit abordé au Japon.
 (z) Mr. Prevost avoit encore mis ici le Lian & le Faiseau de Fiecher, sans parler du

Griffon, per la raifon que nous en avons disci-deffus. R. d. E. (a) Pag. 160.

Mmm 3

VOTAGE AU JAPON. 1611. une pièce de karfaie rouge, deux pièces d'armoifin noir, une pièce de fatin semé de petites roses, une pièce de damas, un morceau de drap d'or & cent catis de plomb. Enfin, il avoit fallu penfer aux Agens & aux Gardes. qui ne pûrent être recompensés fort liberalement, parce qu'ils étoient en trop grand nombre (b).

LES Hollandois ayant fait choix de ceux qu'ils laissoient à Firando, & donné les ordres nécessaires pour les bâtimens qu'on devoit y construire, se rendirent le 28 de Septembre, à bord du Yacht le Braque, & firent voile

pour Patane (c).]

(b) Pag. 16t. On n'a pas du trouver ce détail superfin, si l'on considère que c'est (c) Cet Art (c) Cet Article a été changé par l'A. A. comme le prix de ce que les Hollandois a. d'après l'Originel, R. d. E.

BONTEROE. 1618.

Voyage de Guillaume Isbrantsz Bontekoe aux Indes Orientales.

Introduction.

Ans la varieté des Relations qui forment ce Recueil, il y a peu Lecteurs dont l'attention ne se reveille avec un nouveau goût, forqu'elle tombe fur quelque récit qui ne l'intéresse pas moins par le sentiment que par la curiofité. Le Voyage de Bontekoe doit plaire à ces deux tîtres, sur-tout avec le caractère de vérité qui en relève le prix, & qui ne peut être fuspect dans un Ouvrage dont Thevenot a crû devoir enrichir sa Collection. Guillaume Iforant/z Bontekse commandoit le Vaisseau la Nouvelle Horn, envoyé aux Indes Orientales en 1618, pour de simples intérêts de Commerce (a) (b).

1619. Départ & première difteur.

IL partit du Texel le 28 de Décembre; & des le 5 de Janvier 1610. après avoir double la pointe d'Angleterre, fon Vaisseau essura trois surieux coups de vent, qui couvrirent d'eau la moitié du haut-pont. L'équipage en eût tant d'effroi, qu'on entendit crier de toutes parts: Nous coulons grace de l'Aubas. La tempéte fût si violente, les éclairs si fréquens, & la pluye si prodigieuse, qu'il sembloit que la Mer s'étoit élevée au-dessus de l'air, & que les élemens de l'air, de l'eau & du feu se sûssent confondus. Bontekoe donna ordre que l'eau fût puifée avec des feaux de cuir; mais les paffages fe trouvoient si embarrasses par les coffres, que dans le roulis continuel du Vaisseau, qui les faisoit heurter l'un contre l'autre, on ne trouvoit pas de place pour le travail. Il fallût mettre en pièces ceux qui apportoient le plus d'obstacle aux Ouvriers. On se vit enfin délivré du danger, mais le gros tems dura jusqu'au 19, & ce ne fût que le lendemain, qu'on profita du calme pour se remettre en état de continuer le Voyage. Deux Vais-

> (a) Relation du Voyage de Bausshu ou gnie Rollandoife. Tom. IV. pag. 619.
>
> Bonzeksu, pag. première. L'Ouvrage est en (b) Ce Vaisseau étoit du port d'onz Hollandois. Il a été publié en François par Theyenot, & dans le Recueil de la Compa-

(b) Ce Vaiffeau étoit du port d'onze cens tonnesux . & monté de deux cens fix hommes d'équipage, R, de l'A. A,

feaux Hollandois qu'on rencontra fuccessivement, l'un nommé la Nouvelle Zélande, qui avoit pour Maître Pierre Thyfz d'Amsterdam, l'autre qui se nommoit l'Enchuisen, sous le commandement de Jean Janjz, apporterent de la confolation & du fecours à la Nouvelle Hourn. Cependant elle en fût bientôt féparée, & les ayant rejoint aux Isles du Cap-Verd, Bontekoe apprit d'eux qu'au lieu d'obtenir des rafraîchissemens dans l'Isle de May comme ils s'en étoient flattes en y abordant, les Efpagnols leur avoient tué trois hommes. Ils firent voile de conferve pour paffer la Ligne. Mais ils tombèrent dans des calmes qui les retinrent trois semaines entières, & qui les forcèrent de presser leur route pour aller passer les Abroibes avec un vent Sud-Eft. Le calme les prit encore près de ces rochers, & leur fit craindre de se voir obligés de retourner sur leur route, avec le danger d'avoir beaucoup de malades dans l'équipage. Ils les passèrent néanmoins, & cherchèrent les Isles de Triftan (c) & de Conde, a la hauteur desquelles ils se trouverent fans les appercevoir. Enfuite le vent ayant paffé au Nord, ils gouvernérent à l'Est pour relâcher au Cap de Bonne-Espérance; mais le vent étoit si fort de l'Ouest, qu'ils prirent le parti de faire petites voiles, sans ôser s'approcher de la Côte. Le Conseil s'étant assemblé, on résolut de doubler le Cap, parce que les trois équipages étoient en bonne fanté & qu'on ne manquoit pas d'eau. Cette réfolution fût exécutée heureufement, & l'on rangea la Terre de Natal, avec un fort beau tems. On étoit à la fin du mois de Mai, & cinq mois s'étoient déjà passés depuis le départ de la

L'Es c muser, qui étoit definié pour la Côte de Coromandel, se fépara ici des deux autres, pour prendre fa route entre la Côte d'Afrique & l'Ille de Madagafcar. Bientôt, à l'occasion de quelque disferend (\*), Bontekoe quitta aussi la Nouerle Zelande. On se perdit de vête à vinge-trois degrés de latitude de Sud, & depuis ce fatal moment, la Nouelle Issan ne

fit plus que s'avancer vers fa perte.

Nouvelle Hoorn (d).

In the standard and the commence & for regarder & bond. Eller sugment return ff anjedment, qu'il y avoit quarante homme hors de frevice. La plipart des autres etant aulti fort mal, on tourna vers Madagafear, pour le rendre à la Baye de Saint Lauir. Mais on ne plut trouver de mouillage où le Vaifleau fitt en fitreté. La Chaloupe fût mife en mer, & Bonekoe y enra lai-même, pendant que le Vaifleau fitot de petites bordeés pour le maintenne. La Nier brifoit û fort contre le rivage, qu'il étoit impossible d'en approcher. Cependant on vit paroitre des hommes, & un Matérot de la Chaloupe, le mit à la mige pour leur parier. Ils failoinen des fignes de la Chaloupe, le mit à la mige pour leur parier. Ils failoinen des fignes de me on n'écoit pas ûr de les rennedre, « Qu'il in soffrente auoun rafraichit fement, il failur recourner à bord après une fait gue instille. Les malades, qu'il vient revenir Bonekoe, les mains vuides, en fluent confleratés. On

BONTEROS.

Rencontre de deux autres Vaisseaux Hollandois.

Premières difficultés du Voyage.

Séparation des trois Vailleaux

Maladies de l'équipage.

remis

(c) Dans l'Edition de Paris elles font nommées les lites de Fiften, ce qui est une faute d'impression. R. d. E. (d) Ibid. pag. 3. (e) A quoi bon supposer ici des differendi, tandis que l'Original n'en parle pas ? R. d. E. 161

BONTAROZ. 1 6 1 9.

On relache à l'isse de Mascarenhas, qui étoit encore déserre. remit à la voile vers le Sud, jusqu'à la hauteur de vingt-neuf degrés, où changeant de bord on réfolut d'aller relâcher à l'Ille Maurice ou à l'Ille Macarenhas. En effet ayant gouverné pour passer entre ces deux Isles, qui ne font pas éloignées l'une de l'autre, on aborda au Cap de Mascarenhas, où

I'on trouva quarante braffes de profondeur proche de la terre (f). Quoique ce liu ne fit pas bien fit; parce quôn étoit trop prés du truge, on ne hiffs pas d'y moulller. Tous les malades brûloient d'aller à terre; mais les brifians ne leur permettoient pas d'en courir le danger. La Chaloque y fût envoyée, pour viiter l'Ifle. On y trouva une multitude de tortues. Cette vie augmenta l'ardeur des malades, qui fe prometoient d'être à demi gueris

aufli-tôt qu'ils feroient descendus.

Le Marcland du Valifeau (g), qui fe nommoit Hên Rel, a'soppofoit à leur défectne, fosu prétexte que le Valifeau pouvoit dériver, de qui on couroit rifique de perdre tous les gens qui feroient à terre. Ils infifinemen néanmoins avec les pais vives inflances de les mais jointes. Bonctèlece en fût 
touché. Après avoir prié vainement Rol d'y confentir, il fe chargea de 
révénement, de paffant fur le pont il eria joyedirement qu'il alloit mettre 
tout le monde à terre. Cette promellé fût reçule avec de grands transpors 
de joye. Les Matelos qui éctoien en fanté, aiditeren au maiades i defecndre dans la Chaloupe. Bontekoe leur donna une voile pour fe drelfer une 
ence, avec des provitions, des uthencies de des cutiliniers. Il defeendit lui-même pour leur fervir de guide. Ce fût un fipefacle fort touhant de les voir arrivér fur l'herbe, de s'y rouler comme dans un lieu de 
délices. Ils affûroient que cette feule fituation leur donnoit déjà du foulagement.

Etat de cette lile. Lis trouvèrent quantité de ramiers, qui fe laiffuient prendre avec la main, ou ture à coups de biano, fian faire aueun mouvement pour s'envo-ler (é). On en prit, dés le premier jour, plus de deux cens. Les torsus n'écient pas moins faciles à prendre. Bonteckee, fort fatifait de voir fes malades dans cette abendance, les laiffa au nombre de quarante, pour retourner à bort pretourner à bort de la fair de voir retourner à bort par la fair de voir pretourner à bort par la fair de voir pretourner à bort par la fair de voir pretourner à bort par la fair par la fair de voir pretourner à bort par la fair partie par la fair partie par la fair par la fair

Le mouillage lui parté fi mauvais, que la nuit fuivante il prit fa Chaloupe, dans le deffin de chercher une meilleure rade. Le matin, à cinq miles de l'endroit où le Vaiffeau étoit à l'ancre, il trouva une bonne Baye, dout le fond eft de fable. A peu de diffance dans les terres, on rencourre un Lac dont l'eau n'eft pas tout-à-fait douce. Bontekoe vit beaucoup d'oyes, de pigcons, de perroquets gris & d'autres oifeaux. Il trouva juiqu'a vigne-cinq tortues, à l'ombre, fous un feul abre (1). Les oyes ne

Abondance des rafratchiffemens.

(f) Pag. 4.
(g) C'est ce que les Espagnols & les Anglois nomment le Suprezego, celui qui est chargé des marchandles.

(b) Ibid. pag. 4.
(i) Des tortues à l'ombre fous un arbre!
C'étoient ces mêmes oiseaux dont on vient

de parler. A l'égard des tortues, l'Auteur remarque plus bas, qu'elles leur fournirent un fectacle qui leur parit des plus furprenans. Elles fortolent au matin de la Mer, d'entolent fur le rivage, où elles grattoient un trou pour y pondre leurs œufs, qu'elles couveoient enfuite de fable. Ces œuts étrant

s'envo-

échauff és

BONTEROS. 1619.

d'envoloient point & sc laissoient tucr fans quitter leur place. Elles étoient si grasses qu'à peine pouvoient-elles marcher. Si l'on prenoit un perroquet ou quelqu'autre oiseau, & qu'on le tourmentât jusqu'à le saire crier, ceux de son espèce venoient voler autour de lui comme pour le désendre, & se laissoient prendre aisement. Après avoir visité toute la Baye, Bontekoe sit porter la nouvelle de sa découverte aux malades, qui se rembarquèrent volontiers, dans l'espérance de trouver une retraite encore plus commode. On y alla jetter l'ancre sur trente-cinq brasses d'eau. Il sût permis aux gens de l'équipage de débarquer tour-à-tour, & de chercher du rafraîchiffement dans les bois. On commanda huit hommes avec une feine, pour pêchet dans le Lac, où ils prirent de fort beaux poissons, tels que des carpes, des meuniers, & une forte de faumons gras & de très-bon goût. On trouvoit aussi des Drontes, que les Hollandois nomment Dodaerses, espèce d'oiscaux qui ont les aîles petites & que la graisse rend fort pesans (k). Ensin l'on découvrit de l'eau douce, dans une petite Rivière bordée d'arbres, qui defcendoit des montagnes. En se promenant sur le rivage, on apperçût une planche, fur laquelle on lût, en caractères gravés, qu'Adrien Marter fz Blok, Commandant d'une Flotte de treize Vaisseaux, avoit perdu dans ce lieu quelques Matelots, & des Chaloupes qui s'étoient brifées en approchant de la terre. Cependant Bontekoe ne remarqua point que les brilans y fûssent dangercux. L'Isle n'étant pas peuplée, les Matelots eurent le tems d'en parcourir toutes les parties, & d'y prendre librement le plaifir de la pêche & de la chasse. Ils faisoient des broches de bois, qui servoient fort bien à faire rôtir les oiseaux ; & les arrofant d'huile de tortue, ils les rendoient aussi délicats que s'ils cûssent été bien lardés. Ils découvrirent une autre Rivière de fort belle eau, qui étoit remplie de groffes anguilles. En quittant leurs chemises & les étendant par leurs deux bouts, ils en prirent un grand nombre, qu'ils trouvèrent de fort bon goût. Ils virent des boucs, mais fi fauvages & fi prompts à la course, qu'on n'en pût prendre qu'un vieux, dont les cornes étoient à demi rongées par les vers & dont perfonne ne voulut manger (1).

CETTE abondance de rafraîchissemens sut si salutaire aux malades, qu'étant parfaitement rétablis, on les fit retourner au Vaisseau, à l'exception avantages de de fept, que leur foiblesse obligea de demeurer dans l'Isle jusqu'à - ce qu'on cette Ille. remît à la voile. On n'avoit pas manqué de faire une groffe provision d'oiseaux & de poisson, qu'on avoit fait sécher. L'Auteur observe que dans l'espace d'environ vingt jours, tous les oiseaux, effarouchés d'une chasse continuelle, s'envoloient lorsqu'on s'approchoit d'eux (m). Le premier Pilote ayant pris un fufil pour tuer quelques oyes, eût le malheur de le voir

Antres

échauffés de jour par le Soleil, on voyoit fortir de dessous le sable, de petites tortues, dont les écailles étoient à peu près de la groffeur d'une coque de noix. Quelques-unes de ces tortues avolent plus de cent œafs, & l'on en trouva même qui en avolent julqu'à deux cens. R.d. E.

créver en tirant & de perdre un œil.

( k ) Les Hollandois du fecond Voy svoient nommés Walg-Vogels, c'eft a dire, Oisesux de dégoût; Voyez ci-dessas, psg. 141. R. d. E. (1) Pag. 5.

(m) Pag. 6 & fulv.

X. Part.

Naa

BONTEROS.

1 6 1 9.

On va

mouiller 4
l'isse de Sainte-Marie.

On leva l'ancre, dams le deffisin de relichte à l'Ilfe Maurface; mais le Vailleus etant defenadu trop bas, on ne la vit que de loin, au-deffus du vent. Il se trouvoit dans l'equipage quelques personnes qui n'avoient pât criabilir, ou qui s'étoient rumpées, en s'ecroyan guerirs. De regretoit d'avoir quitet trop-to: Il îbe de Mascarchas. D'ailleurs on prévoyoit qu'il lauriuit parount long-terne la tertude de 18 aq, avant que de trouver les vents afilies pour s'ennée à Bantann ou à Battevia, & qu'on pouvoit être vents afilies pour s'ennée à Bantann ou à Battevia, a qu'on pouvoit être vents afilies pour s'ennée à Bantann ou à Battevia, a qu'on pouvoit être vents afilies pour le rande à l'antient de l'antie peur la contre d'ori sur l'Ille de Sante-Mairi, qui est vossifie de Madagacier, vis-évis de la Baye d'Attangië. On arriva au coè cocidental (n) de I Ille, s'in this braffe de au où l'on voit elairment le fond, & l'on mouilla dans l'enfoncement de la Côte, s'ar un fond de tricite braffle. Les finifiaires q quoigne moins accoltumes à la vête des Européens que ceux de Madagacier, apportéerent a bord des poules, de simons, avec un peu de ris, & s'intent comprendre, en montre de la contre de l'arrive de l'

Groffiéreté des Habitans.

Baye d'assepti. On arriva au obsessoriental (a) see title, fine buit base fa d'acu où fo avoit elairment le fond, de fon mouilla dans l'enfoncement de la Gûce, fur un fond de treixe brailles. Les Infulsiters quoique moins accottumes à a vel des Européens que cexu de Madagaziera, apportérent à bord des poules, des limons, avec un peu de ris, d'irent comprendre, ar leurs fignes, qu'ils avoient des vaches, des breits d'aurers provisions. On leur prefenta du vin dans une grande suffe d'argent. Ils lebt, ren avec une extreme avoitier, en metante le vrêge entire dans la taffe, comme les bétes boirent dans un feau, d'orige in el drant availé ee qu'on beur avoit offer, ils e inivient à crier comme des furiress. Il sécient must, peu peu d'office le leur couleur écoit d'un jaune noiriare (a). On décendoit chaque jour a terre, pour l'airre des échanges avec eux.

Commerce qu'on fait avec eux,

Des fonnettes, des euillières, des couteaux à manche jaune, & des grains de verre ou de corail, leur paroifloient un riche équivalent pour des veaux. des brebis, des porcs, du riz & du lait. Ils portoient le lait dans de grandes feuilles entrelassées les unes dans les autres. Mais comme ils avoient peu de limons & d'oranges, Bontekoe réfolut d'aller à Madagascar avec la Chaloupe armée, & d'y porter des marchandises qu'il espéroit troquer pour cette espèce de fruits. Il entra dans une Rivière, qu'il remonta l'espace d'une lieue fans pouvoir pénétrer plus loin. Les arbres des deux rives se joignoient par leurs branches, qui pendoient jusques dans l'eau. D'ailleurs n'avant découvert aueune apparence de fruits ni d'habitations, il fût obligé de retourner à bord. Un autre jour, il réulit plus heureusement dans l'Ifle même où fon Vaisseau étoit à l'ancre. Il trouva plus loin, sur la même Côte, des oranges, des limons, du lait, du riz & des bananes. Pendant neuf jours que ses gens passerent dans cette rade, ils reprirent toute la vigueur qu'ils avoient en quittant la Hollande. Souvent, lorsqu'ils alloient à terre, ils se faisoient accompagner d'un Musicien qui jouoit de la viole, ce qui paroiffoit jetter les Infulaires dans une espèce de transport. Les uns s'affeyoient autour du Mulieien & faifoient claquer leurs doigts. D'autres danfoient & fautojent, comme dans un transport de joye. Bontekoe ne remarqua point qu'ils enflent d'autre religion qu'une grothère idolatrie. On vovoit

<sup>(</sup>n) L'Edition de Paris dit au côté orien. R. d. E.

voyoit en quelques endroits, au-dehors de leurs maifons, des têtes de bœufs élevées fur des pieux, devant lesquelles ils se mettoient à genoux, & qu'ils paroiffoient adorer (p).

BONTEROS 1619.

LA Nouvelle-Hoorn avoit été nétoyée jusqu'à la quille, & réparée si soigneusement, que s'il restoit quelque défiance aux Hollandois, ce ne pouvoit être du côté de leur Vaisseau. Ils remirent à la voile vers le Sud jusqu'à la hauteur de trente-trois degrés, qu'ils changerent de bord pour porter à l'Est, vers le Détroit de la Sonde. Le 19 de Novembre, ils se vovoient à la hauteur de cinq degrés & demi, qui est celle de ce Détroit, lorfque Bontekoe, qui étoit fur le haut-pont, entendit crier au feu, au feu. Il fe hata de descendre au fond de cale, où il ne vit aucune apparence de feu. Il demanda où l'on crovoit qu'il eut pris. Capitaine , lui dit-on . c'este dans ce tonneau. Il v porta la main, sans v rien sentir de brûlant (q).

Etrange avanture des Hollandois.

Sa terreur ne l'empêcha pas de se faire expliquer la cause d'une si vive allarme. On lui raconta que le Maitre valet d'eau (r) étant descendu l'a- à l'eau-deprès-midi, fuivant l'usage, pour tirer l'eau-de-vie qui devoit être distribuée vie. le lendemain à l'équipage, avoit attaché fon chandelier de fer à la futaille d'un baril qui étoit d'un rang plus haut que celui qu'il devoit percer. Une étincelle, ou plutôt une petite partie de la méche ardente, étoit tombée iustement dans le bondon. Le seu avoit pris à l'eau-de-vie du tonneau, & les deux fonds avant aufli-tôt fauté, l'eau-de-vie enflammée avoit coulé jusqu'au charbon de forge. Cependant on avoit letté quelques cruches d'eau fur le feu, ce qui le faifoit paroître éteint. Bontekoe, un peu raffure par ce récit, fit verser de l'eau à pleins seaux sur le charbon; & n'appercevant aucune trace de seu , il remonta tranquillement sur les ponts. Mais les fuites de cet évenement devinrent bien-tôt si terribles, que pour satisfaire pleinement la curiosité du Lecteur, par une description intéressante, dont les moindres circonflances méritent d'être confervées, il faut que cette peinture paroiffe fous les couleurs fimples de la Nature, c'est-à-dire.

dans les propres termes de l'Auteur. Une demie-heure après, quelques-uns de nos gens recommencerent à crier au seu. J'en sûs fort épouvanté, & descendant aussi-tôt, je vis la flamme qui montoit de l'endroit le plus creux du fond de cale. sement étoit dans le charbon, où l'eau-de-vie avoit pénétré; & le danger paroiffoit d'autant plus pressant, qu'il y avoit trois ou quatre rangs de tonneaux les uns fur les autres. Nous recommençames à jetter de l'eau à pleins feanx, & nous en jettames une prodigieuse quantité. Mais il survint un nouvel incident qui augmenta le trouble. L'eau tombée fur le charbon causa une sumée si épaisse, si sulphureuse & si puante, qu'on étouffoit dans le fond de cale & qu'il étoit presque impossible d'y demeurer. I'v étois néanmoins pour donner les ordres, & je faisois sortir les gens tour-à-tour pour leur laufer le tems de se rafraîchir. Je soupçonnois déjà que plusieurs avoient été étouffés, sans avoir pû arriver jusqu'aux écoutilles. Moi-mê-

Incendie du

(p) Pag. 8.

(r) Il fe nommoit Keellemyn ou Guillen, natif de Hoorn, Nnn 2

BONTEROE. 1619.

me l'étois si étourdi & si suffoqué, que ne sçachant plus ce que je faisois : i'allois par intervalles repofer ma tête fur un tonneau, tournant le vifage vers l'écoutille pour respirer un moment.

ENFIN me trouvant forcé de fortir, je dis a Rol qu'il me paroiffoit nécessaire de letter la poudre à la Mer. Il ne pût s'y résoudre : ,, Si nous " jettons la poudre, me dit-il, il y a de l'apparence que nous ne devons " plus craindre de périr par le feu; mais que deviendrons-nous lors, nous " trouverons des ennemis à combattre, & quel moyen de nous discul-

Une partie de l'équipage fe fauve dans les Chaloupes,

" per (s)?"
CEPENDANT le feu ne diminuoit pas; & la puanteur de la fumée, autant que son épaisseur, ne permettoit plus à personne de demeurer au fond de cale. On prit la hache, & dans le bas pont, vers l'arrière, on fit de grands trous par lesquels on jetta une grande quantité d'eau, sans cesser d'enietter en même-tems par les écoutilles. Il y avoit trois femaines qu'on avoit mis la grande Chaloupe à la Mer. On v mit aussi le Canot, qui étoit sur le haut-pont, parce qu'il caufoit de l'embarras à ceux qui puifoient l'eau. La frayeur etoit telle qu'on peut se la représenter. On ne voyoit que le seu & l'cau, dont on étoit également menacé, & de l'un desquels il falloit être dévoré fans aucune espérance de secours ; car on n'avoit la vûe d'aucuneterre, ni la compagnie d'aucun autre Vaisseau. Les gens de l'équipagecommençoient à s'écouler ; & se glissant de tous côtés hors du bord, ils descendoient sous les porte-haubans. De-là ils se laissoient tomber dans l'eau, & nageant vers la Chaloupe ou vers le Canot, ils y montoient, & fecachoient fous les bancs ou fous les couvertes, en attendant qu'ils fe trouvåffent en affez grand nombre pour s'éloigner enfemble.

Rot étant allé par hazard dans la galerie, fût étonné de voir tant de

Rrffentiment. de Bontekoe.

vûe du péril lui firent prendre ce parti. En arrivant à la Chaloupe, il Jeur dit; mes amis, il faut attendre le Capitaine. Mais ses ordres & ses représentations n'étoient plus écoutées. Aussi-tôt qu'il sût embarqué, ils coupèrent le cordage & s'éloignèrent du Vaisseau. Comme j'étois toûjours occupé à donner mes ordres & à presser le travail, quelques-uns de ceux qui restoient, vinrent me dire avec beaucoup d'épouvante; hà! Capitaine, qu'allons-nous devenir? la Chaloupe & le Canot font à la Mer. Si l'on nous quitte, leur dis-je, c'est avec le dessein de no plus revenir; & courant aussitôt fur le haut-pont, je vis effectivement la manœuvre des fugitifs. Les voiles du Vaisseau étoient sur le mât, & la grande voile étoit sur les cargues. Je criai aux gens, " biffe vite & deferle. Efforçons-nous de les , joindre; & s'ils refufent de nous recevoir dans leurs Chaloupes . nous " ferons paffer le Navire par deffus eux, pour leur apprendre leur devoir."

gens dans le Canot & dans la Chaloupe. Ils lui crièrent qu'ils alloient prendre le large, & l'exhortèrent à descendre avec eux. Leurs instances & la

Efforts inutiles pour éteindre le feu.

En effet nous approchâmes d'eux jusqu'à la distance de trois longueurs du Vaisseau. Mais ils gagnerent au vent & s'éloignèrent. Je dis alors à oeux qui étoient avec moi ; " Amis, vous voyez qu'il ne nous reste plus d'espérance que dans la miséricorde de Dieu , & dans nos propres es-, forts. Il faut les redoubler, & tâcher d'éteindre le feu. Courcz à la ., foure

(1) Ibid. pag. 10 & fuiv. On ne change dans ce récit, que les expreffions les plus groffiques.

, foute aux poudres, & jettez-les à la Mer avant que le feu puisse v ga-" gner ". De mon côté je pris les Charpentiers, & je leur ordonnai de faire promptement des trous avec les grandes gouges & les tarrières, pour faire entrer l'eau dans le Navire jusqu'à la hauteur d'une brasse & demie. Mais ces outils ne pûrent pénétrer les bordages , parce qu'ils étoient garnis de fer.

HONTEKOE. 1010

CET obstacle répandit une consternation qui ne peut jamais être exprimée. L'air retentissoit de gémissemens & de cris. On se remit à jetter terrible. de l'eau, & l'embrascment parût diminuer. Mais, peu de tems après, le feu prit aux huiles. Ce fût alors que nous crûmes nôtre perte inévitable. Plus on jettoit d'eau, plus l'incendie paroiffoit augmenter. L'huile, & la flamme qui en fortoit, se répandoient de toutes parts. Dans cet affreux etat, on pouffoit des cris & des hurlemens fi terribles, que mes cheveux fe hériffoient. & je me fentois tout couvert d'une fueur froide.

Accident

CEPENDANT le travail continuoit avec la même ardeur. On jettoit de Le seu prend' Peau dans le Navire & les poudres à la Mer. On avoit déjà jette foixante aux poudres demi barils de poudre. Mais il en restoit encore trois cens. Le feu v prit, & fit fauter le Vaisseau, qui dans un instant fût brisé en mille & mille pièces. Nous y étions encore au nombre de cent dix-neuf. Je me trouvois alors fur le pont, près de l'armure de la grande voile, & j'avois devant les yeux, foixante-trois hommes qui puisoient de l'eau. Ils fûrent emportés avec la vitesse d'un éclair, & ils disparûrent tellement qu'on n'auroit pû dire ce qu'ils étoient devenus. Tous les autres eûrent le mê-

faute en l'air.

me fort.

Situation de: Bontekoe.

Pour moi, Guillaume Isbrants'z Bontekoe, qui m'attendois à périr comme tous mes Compagnons, j'étendis les bras & les mains vers le Ciel & je m'écriai: ô Seigneur! fais-moi miféricorde. Quoiqu'en me fentant fauter, le craffe que c'étoit fait de moi, je confervai néanmoins toute la liberté de mon jugement, & je fentis dans mon cœur une étincelle d'espérance. Du milieu des airs, je tombai dans l'eau, entre les débris du Navire, qui étoit en pièces. Dans cette fituation, mon courage se ranima si vivement, que je crûs devenir un autre homme. En regardant autour de moi, je vis le grand mât à l'un de mes côtés & le mât de mifène à l'autre. Je mc mis fur le grand mât, d'où je confidérai tous les triftes objets dont j'étois environné. Alors je dis, en pouffant un profond foupir; ô Dieu! ce beau Navire est donc péri comme Sodome. & Gomorrhe...

Il fe fauve

JE fûs quelque tems fans appercevoir aucun homme. Cependant, tandis que je m'abimois dans mes réflexions, je vis paroître, fur l'eau, un avecun feul ieune homme qui fortoit du fond, & qui nageoit des pieds & des mains. Il faisit la cagouille de l'éperon, qui flottoit sur l'eau, & dit en s'y mettant: me voici au moins encore. J'entendis fa voix, & je m'écriai; ô Dieu! y a-t'il ici quelqu'autre que moi qui foit en vie? Ce jeune hommefe nommoit Harman van Kniphuisen, natif de Eyder. Je vis flotter près de lui un petit mât. Comme le grand, fur lequel j'étois, ne ceffoit pas de rouler & de tourner, ce qui me caufoit beaucoup de peine, je dis à Harman; pousse moi cette éparre; je me mettrai dessus; & la ferai slotter vers toi pour nous y mettre ensemble. Il fit ce que je lui ordonnois; fans. Nnn 3 quoi,

BONTEROE. 1619.

La Chaloppe

fon fecours.

quoi, brifé comme j'étois de mon faut & de ma chûte, le dos fracassé. & blesse à deux endroits de la tête, il m'auroit été impossible de le joindre. Ces maux, dont je ne m'étois pas encore apperçû, commencerent à se faire fentir avec tant de force, qu'il me fembla tout-d'un-coup que je ceffois de voir & d'entendre. Nous étions tous deux l'un près de l'autre, chacun tenant au bras une pièce du revers de l'éperon. Nous jettions la vûe de tous côtés, dans l'espérance de découvrir la Chaloupe ou le Canot. A la sin nous les apperçumes, mais fort loin de nous. Le Soleil étoit au bas de l'horison. Je dis au Compagnon de mon infortune; " Ami, toute espé-, rance est perdue pour nous. Il est tard. Le Canot & la Chaloupe étant " fi loin, il n'est pas possible que nous nous foûtenions toute la nuit dans , cette fituation. Elevons nos cœurs à Dieu, & demandons-lui nô-" tre falut, avec une réfignation entière à fa volonté". Nous nous mîmes en prière & nous obtinmes grace; car à peine achevions-nous de pouffer nos vœux au Ciel, que levant les yeux, nous vîmes la Chaloupe & le Canot près de nous. Quelle joye pour des malheureux qui se croyoient préts à perir! Je criai auffi-tôt, fauve, fauve le Capitaine. Quelques Mate-lots qui m'entendirent, se mirent aussi à crier; le Capitaine vit encore. Ils s'approchèrent des débris; mais ils n'ôfoient avancer davantage, dans la crainte d'être heurtes par les groffes pièces. Harman, qui avoit été peu blessé en fautant, se sentit assez de vigueur pour se mettre à la nâge, & se rendit dans la Chaloupe. Pour moi, je criai; " fi vous voulez me fauver ", la vie, il faut que vous veniez jusqu'à moi, ear j'ai été si maltraité que ", je n'ai pas la force de nager". Le Trompette s'étant jetté dans la Mer, avec une ligne de fonde qui se trouva dans la Chaloupe, en apporta un bout jusqu'entre mes mains. Je la fis tourner autour de ma ceinture, & ce fecours me fit arriver heureufement à bord; I'v trouvai Rol, Guillaume Van Galen, & le fecond Pilote, nomme Meyndert Kryns, qui étoit de Hoorn. Ils

Embarras de ceux qui avoient évité de perir.

l'avots fait faire, à l'arrière de la Chaloupe, une espèce de petite tengue, qui pouvoit contenir deux hommes. J'y entrai, pour y prendre un peu de repos; car je me fentois fi mal que je ne croyois pas avoir beaucoup de tems à vivre. J'avois le dos brifé, & je fouffrois mortellement des deux trous que j'avois à la tête. Cependant je dis à Rol; ,, je crois que , nous ferions bien de demeurer cette nuit proche du débris. Demain, ", lorfqu'il fera jour, nous pourrons fauver quelques vivres, & peut-être " trouverons-nous une bouffole pour nous aider à découvrir les terres ". On s'étoit fauvé avec tant de précipitation, qu'on étoit presque sans vivres. A l'égard des bouffoles, le premier Pilote, qui foupçonnoit la plûpart des gens de l'équipage de vouloir abandonuer le Navire, les avoit ôté de l'habitacle; ce qui n'avoit pû arrêter l'exécution de leur projet, ni l'empêcher lui-même de périr.

me regardèrent long-tems avec admiration.

On a recours aux confeits de l'Auteur.

Rol, négligeant mon confeil, fit prendre les rames comme s'il eût été jour. Mais après avoir vogué toute la nuit dans l'efpérance de découvrir les terres au lever du Soleil, il se vît bien loin de son attente en reconnoisfant qu'il étoit également éloigné des terres & du débris. On vint me demander, dans ma retraite, fi j'étois mort ou vivant. Capitaine, me dit-

on, qu'allons-nous devenir? Il ne se présente point de terre, & nous sommes fans vivres, fans carre & fans bouffole. Amis, leur répondis-ie, il falloit m'en croire hier au foir, lorsque je vous conseillai fortement de ne pas vous éloigner du débris. Je me fouviens que pendant que je flottois fur le mat, j'étois environné de lard, de fromage, & d'autres provisions. Cher Capitaine, me dirent-ils affectueusement, sortez de-la & venez nous conduire. Je ne puis, leur repliquai-je, & je suis si perclus qu'il m'est imposfible de me remuer. Cependant, avec leur fecours, j'allai m'affeoir fur le pont, où je vis l'équipage qui continuoit de ramer. Je demandai quels étoient les vivres; On me montra sept ou huit livres de biscuit. Je dis; cesfez de ramer. Vous vous fatiguerez vaincment, & vous n'aurez point à manger pour reparer vos forces. Ils me demanderent ce qu'il falloit donc qu'ils fiffent. Je les exhortai à fe dépouiller de leurs chemifes pour en faire des voiles. La difficulté étoit de trouver du fil. Je leur fis prendre les pacquets de corde qui étoient de rechange dans la Chaloupe. Ils en firent une espèce de fil de caret; & du reste, on fit des écoutes & des couets. Cet exemple fût fuivi dans le Canot. On parvint ainfi à coudre toutes les chemises ensemble & l'on en composa de petites voiles.

BONTEROE. 1619.

Invention our faire

Nous pensames ensuite à faire la revûe de tous nos gens. On se trouvoit au nombre de quarante-fix dans la Chaloupe, & de vingt-fix dans le Canot. Il y avoit, dans la Chaloupe, une capote bleue de Matelot & un couffin, qui me fûrent cédés en faveur de ma lituation. Le Chirurgien étoit avec nous, mais fans aucun médicament. Il eut recours à du bifcuit mâché, qu'il mettoit fur mes playes; & par la protection du Ciel, ce remède me guerit. L'avois voulu donner aussi ma chemise pour contribuer à faire les voiles; mais tout le monde s'v étoit opposé. & je dois me louer des at-

que nous viendrions à découvrir les terres.

tentions qu'on eût pour moi. Le premier jour, nous nous abandonnâmes aux flots, tandis qu'on travailloit aux voiles. Elles fûrent prêtes le foir. On envergua & l'on mit Chaloque in au vent. On étoit au 20 de Novembre. Nous prîmes pour guide le cours pleine âler. des étoiles, dont nous connoissions fort bien le lever & le coucher. Pendant la nuit, on étoit transi de froid; & la chaleur du jour étoit insupportable, parce que nous avions le Soleil perpendiculairement fur nos têtes. Le 21 & les deux jours fuivans, nous nous occupâmes à construire une arbaléte, pour prendre hauteur. On traça un cadran fur le couvert, & l'on prépara un bâton avec les croix. Theunis Sybrant/z, Menuisier du Vaissean, avoit un compas, & quelque connoiffance de la manière dont il falloit marquer la tlèche. En nous aidant mutuellement, nous parvînmes à faire une arbaléte dont on pouvoit se servir. Je gravai une carte marine dans la planche, & j'y traçai l'Isle de Sumatra, celle de Java, & le Détroit de la Sonde, qui est entre ces deux Isles. Le jour de nôtre infortune, ayant pris hauteur fur le midi , j'avois trouvé que nous étions fur les cinq degrés & demi de latitude du Sud, & que le pointage de la carte étoit à quatrevingt-dix lieues de terre. J'y traçai encore un compas, & tous les jours je fis l'estime. Nous gouvernions à sept lieues au Sud, ou au dessus de l'entrée du Détroit, dans la vûc de choifir plus facilement nôtre route lors-

Route de la

Secours

BONTEROE. 1610.

Soulagement la pluye.

Des sept ou huit livres de biscuit, qui faisoient nôtre unique provision. je reglai des rations pour chaque jour; & pendant qu'il dura, je distribuai à chacun la fienne. Mais on en vît bien-tôt la fin, quoique la mesure pour chacun ne fût qu'un petit morceau de la groffeur du doigt. On n'avoit qu'on tire de aucun breuvage. Lorfqu'il tomboit de la pluye, on amenoit les voiles. qu'on étendoit dans l'espace de la Chaloupe, pour rassembler l'eau & la faire couler dans deux petits tonneaux, les feuls qu'on cût emportés. On la tenoit en reserve pour les jours qui se passoient sans pluye. Je coupai un bout de foulier, qui fervoit de tasse pour puiser. Cette extremite n'empêchoit point qu'on ne me pressat de prendre abondamment ce qui convenoit à mes besoins, parce que tout le monde, me disoit-on, avoit besoin de mon fecours, & que fur un fi grand nombre de gens, la diminution feroit peu fensible. J'étois bien-aise de leur voir pour moi ces sentimens ; mais je ne voulois rien prendre de plus que les autres. Le Canot s'efforçoit de nous fuivre. Cependant, comme nous faifions meilleure route, & qu'il n'avoit personne qui entendît la Navigation, lorsqu'il s'approchoit de nous ou que quelqu'un trouvoit le moyen de passer à nôtre bord, tous les autres nous prioient instamment de les recevoir , parce qu'ils appréhendoient de s'écarter ou d'être féparés de la Chaloupe par quelque fortune de Mer. Nos gens s'y opposoient fortement, & me représentaient que ce seroit nous expofer à périr tous.

Murmurea contre Bontckoe.

Enpin nous arrivâmes bien-tôt au comble de nôtre mifère. Le bifeuit nous manqua tout-à-fait, & nous ne découvrions point les terres. J'employois tous mes efforts pour perfuader aux plus impatiens, que nous n'en pouvions être bien loin; mais je ne pûs les foûtenir long-tems dans cette espérance. Ils commencerent à murmurer contre moi-même, qui me trompois, difoient-ils, dans l'estime de la route, & qui portois le eap à la Mer, au-lieu de courir sur les terres. La faim devenoit fort pressante, lorsque le Cicl permit qu'une troupe de mouettes vînt voltiger fur la Chaloupe, avec tant de lenteur qu'elles paroissoient chercher à se saire prendre. Elles se baisfoient à la portée de nos mains, & chacun en prit facilement quelques-unes. On les pluma auffi-tôt, pour les manger crûes. Cette chair nous parût délicieuse, & j'avoue que je n'ai jamais trouvé tant de douceur au miel même. Mais c'étoit un feul repas, qui fuffisoit à peine pour nous conserver la vie. Nous passames encore le reste du jour sans avoir la vûe d'aucune terre. Nos gens étoient si consternés, que le Canot s'étant approché de nous, & ceux qui s'y trouvoient nous conjurant encore de les prendre, on conclut que puifque la mort étoit inévitable, il falloit mourir tous enfemble. On les reçût donc, & l'on tira du Canot toutes les rames & les

Tout le monde fe réunit dans la Chaloupe.

> voiles. IL y eût alors, dans la Chaloupe, trente rames que nous rangeâmes fur les bancs, en forme de couverte ou de pont. On avoit aussi une grande voile, une miféne, un artimon, & une civadière. La Chaloupe avoit tant de ereux qu'un homme pouvoit se tenir assis sous le couvert des rames. Je partageai nôtre troupe en deux parties, dont l'une se tenoit sous le couvert, tandis que l'autre étoit dessus, & l'on se relevoit tour - à - tour. Nous

tion publique. étions foixante-douze, qui jettions les uns fur les autres, des regards triftes

& défolés, tels qu'on peut se les figurer entre des gens qui mouroient de faim & de foif, & qui ne voyoient plus venir de mouettes ni de pluye.

BONTEROE. 1610.

Lorsque le désespoir commençoit à prendre la place de la tristesse, on vit comme fourdre de la Mer, un affez grand nombre de poiffons volans, de la groffeur des plus gros merlans, qui volérent même dans la Chaloupe. Chacun s'étant jetté dessus, ils surent distribués & mangés crus. Ce secours étoit leger. Cependant il n'y avoit perfonne de malade; ce qui paroiffoit d'autant plus étonnant, que malgré mes confeils, quelques-uns avoient commence à boire de l'eau de la Mer. ,, Amis, leur disois-je, gardez-,, vous de boire de l'eau salée. Elle n'appaisera point votre soif & elle ", vous caufera un flux de ventre auquel vous ne relifterez pas ". Les uns mordoient des boulets de pierriers & des balles de moufquet ; d'autres bûvoient leur propre urine. Je bûs austi la mienne; mais la rendant bien-tôt corrompue, il fallut renoncer à cette miferable reffource.

Ainsi le mal croiffant d'heure en heure, je vis arriver le tems du désefpoir. On commençoit à se regarder les uns les autres d'un air farouche, comme préts à s'entre-dévorer & a se répaître chaeun de la chair de son voifin. Quelques-uns parlèrent même d'en venir à cette funeste extremité, & jeunes gens. de commencer par les jeunes-gens. Une proposition si terrible me remplit d'horreur. Mon courage en tût abbatu. Je me tournai du côté du Ciel, pour le conjurer de ne pas permettre qu'on exerçât cette barbarie, & que nous fulfions tentés au-deffus de nos forces, dont il connoiffoit les bornes. Enfin j'entreprendrois vainement d'exprimer dans quel état je me trouvai, lorsque je vis quelques Matelots disposés à commencer l'exécution. & résolus de se saitir des jeunes-gens. J'intercédai pour eux dans les termes les plus touchans. " Amis, qu'allez-vous faire? Quoi! vous ne fentez pas " l'horreur d'une action si barbare? Ayez recours au Ciel, il regardera vo-, tre mifere avec compassion. Je vous assure que nous ne pouvons pas être , loin des terres ". Ensuite je leur fis voir le pointage de chaque jour &

ge; qu'ils ne voyoient point l'effet des espérances dont je les avois flattes, differée de & qu'ils n'étoient que trop certains que je les trompois ou que je me trom- trois jours. pois moi-même. Cependant ils m'accorderent l'espace de trois jours, au bout desquels ils protesterent que s'ils ne voyoient pas les terres, rien ne seroit capable d'arrêter leur dessein. Cette assreuse résolution me pénetra jusqu'au fond du cœur. Je redoublai mes prières, pour obtenir que nos mains ne fusient pas souillées par le plus abominable de tous les crimes. Cependant le tems couloit, & l'extremité me paroiffoit si pressante, que j'avois peine à me défendre moi-même du défespoir que je reprochois aux autres. J'entendois dire autour de moi: " Hélas! si nous étions à terre, nous paîtrions du moins l'herbe comme les bétes ". Je ne laissois pas de renouveller continuellement mes exhortations. Mais la force commenca le manque pour lendemain à nous manquer autant que le courage. La plûpart n'étoient presque plus capables de se lever du lleu où ils étoient assis, ni de se tenir

debout. Rol étoit si abbatu, qu'il ne pouvoit se remuer. Malgré l'affoi-

ILs me répondirent que je leur tenois depuis long-tems le même langa-

quelle avoit été la hauteur.

X. Part.

Extrêmité

Cette réso-

La force

bliffe-

...

BONTENOS.

blissement que m'avoient dû causer mes blessures, j'étois encore un des plus robustes, & je me trouvois assez de vigueur pour aller d'un couvert de la Chaloupe à l'autre.

Pluye favo-

Nous étions au fecond jour de Décembre, qui étoit le treizième depuis nôtre naufrage. L'air fe chargea. Il tomba de la pluye, qui nous apporta un peu de foulagement. Elle fût même accompagnée d'un calme, qui permit de détacher les voiles des vergues & de les étendre fur le Bâtiment. On se trasna par-dessous. Chacun bût de l'eau de pluye à son aise, & les deux petits tonneaux demeurèrent remplis. l'étois alors au timon, & fuivant l'estime, je jugeois que nous ne devions pas être loin de la terre. J'espérai que l'air pourroit s'éclaireir tandis que je demeurerois dans ce poste, & je m'obstinois à ne le pas quitter. Cependant l'épaisseur de la brume, & la pluye, qui ne diminuoit pas, me firent éprouver un froid si vif, que n'avant plus le pouvoir d'y relitter, j'appellai un des Quartier-maîtres pour lui faire prendre ma place. Il vint , & j'allai me meler entre les autres , où je repris un peu de chaleur. A peine le Quartier-maître eût-il passé une heure à la barre du gouvernail, que le tems ayant changé, il découvritune Côte. Le premier mouvement de sa joye lui sit crier, terre, terre. Tout le monde retrouva des forces pour se lever, & chacun voulût être assuré par ses yeux, d'un si favorable événement. C'étoit effectivement la terre. On fit fervir auffi-tôt toutes les voiles & l'on courût droit fur la Côte. Mais

en approchant du rivage, on trouva les brifans si forts, qu'on n'ofa se hazarder à traverser les lames. L'Isle, car c'en étoit une, s'ensonçoit par un perit gosse, où nous estimes le bonheur d'entrer. La nous jettames le gra-

Vre la terre.

pin à la Mer. Il nous en refloit un petit, qui fervit à nous amarrer à terre, & chacun fe hita de fauter fur le trivage.

L'ARDEUR flit extréme pour fe répandre dans les bois & dans les lieux ol l'on efferire trouver quélque chofe qui pic fervir d'aliment. Pour moi, je n'ech pas plutôt touche la terre, que m'étant jetté à genoux, je la baifa de jove & je rendis graces au Gid de la faveur qu'il nous accordoit. Ce

Joye des Hollandois en abordant dans une life déferte. Ce qu'ils y mouvent.

fes du Vailfeau.

L'Ista d'froit des noix de cocos; mais on n'y pût découvrir d'eau douce;
Nous nous crûmes trop heureux de pouvoir avaller la liqueur que les noix
rendent dans leur fraicheur. On mangeoit les plus vieilles, dont le noyau
étoir plus dur. Cette liqueur nous parût un agréable breuvage, d'a n'auroit
produit que des effets faltutares, in nous en editions ufé avec modération.
Mais tout le monde en ayant pris à l'excès, nous fentimes dels le mêmejour,
des tranchées d'es des douleurs intipopratibles, qui nous forcèrent de nous
enfeveir dans le fable les uns prés des autres. Elles ne finirent que par de
grandes évacuations, qui récabiliernt le lendemain notre fante. On fit le
tour de l'Ille fans trouver la moindre apparence d'habitation, quoique diverfest traces filten affex connotre qu'il y étoir venu des hommes. Ellene
produit que des noix de cocos. Quelques Matelots virent un ferpent, qui
keur parût ejasi d'une braffle.

jour étoit le dernier des trois, à la fin desquels on devoit manger les mous-

APRÈS avoir rempli nôtre Chaloupe de noix vieilles & fraîches, nous

levâmes l'ancre vers le foir, & nous gouvernâmes sur l'Isle de Sumatra, dont nous cûmes la vûe des le lendemain. Celle que nous quittions en est à quatorze ou quinze lieues. Nous côtoyâmes les terres de Sumatra, vers l'Est, auffi long-tems qu'il nous resta des provisions. La nécessité nous forçant alors de descendre, nous rasames la Côte sans pouvoir traverser les britans. matta, Dans l'embarras où nous étions menacés de retomber, il fût réfoluque quatre ou cinq des meilleurs nâgeurs tâcheroient de se rendre à terre, pour chercher le long du rivage, quelqu'endroit où nous pússions aborder. Ils passerent heureusement à la nage & se mirent à suivre la Côte, tandis que nous les conduifions des yeux. Enfin trouvant une Rivière, ils fe fervirent de leurs caleçons pour nous faire des lignaux, qui nous attirérent à leur fuite. En nous approchant nous apperçûmes, devant l'embouchure, un banc contre lequel la Mer brifoit encore avec plus de violence. Je n'étois pas d'avis qu'on hazardat le paffage, ou du moins, je ne voulus m'y déterminer qu'avec le consentement général. Tout le monde se mit en rang par mon ordre, & je demandai à chacun fon opinion. Ils s'accordèrent tous à braver le péril. J'ordonnai qu'à chaque côté de l'arrière on tînt une rame percée, avec deux rameurs à chacune, & je pris la barre du gouvernail pour aller droit à couper la lame. Le premier coup de mer remplit d'eau la moitié de la Chaloupe. Il fallût promptement puiser avec les chapeaux, les fouliers & tout ce qui pouvoit fervir à cet office. Mais un fecond coup de mer nous mit tellement hors d'état de gouverner & de nous maintenir, que je crûs nôtre perte certaine. .. Amis! m'écriai-je, tenez " la Chaloupe en équilibre & redoublez vos efforts a puifer, ou nous pé-

BONTEROE.

1619. Ils fe recon--ord mallion

arriver dans

rieux brifans. On goûta l'eau, qui fût trouvée douce. Ce bonheur nous fit oublier lis y trontoutes nos peines. Nous abordames au côté droit de la Rivière, où le vent des rarivage étoit convert de belles herbes, entre lesquelles nous découvrîmes de petites feves, telles qu'on en voit dans quelques endroits de Hollande, Nôtre première occupation fût d'en manger avidement. Quelques-uns de nos gens étant alles au-delà d'une pointe de terre qui se présentoit devant nous. v trouvèrent du tabac & du feu. Nouveau sujet d'une extrême jove. Quelque explication qu'il fallût donner à ces deux fignes, ils nous marquoient que nous n'étions pas loin de ceux qui les avoient laissés. Nous avions . dans la Chaloupe, deux haches, qui nous fervirent pour abbattre quelques arbres & pour en couper les branches, dont nous fimes de grands feux en plusieurs endroits; & nos gens, divisés en petites troupes, s'assirent autour & se mirent à sumer le tabac qu'ils avoient trouvé.

", riffons fans reffource". On puifoit avec toute l'ardeur poffible, lorfqu'un troissème coup de mer survint. Mais la lame sût si courte qu'elle ne put nous jetter beaucoup d'eau, fans quoi nous périssions infailliblement; & la marce commençant aufli-tot à refouler, nous traversames enfin ces su-

> Ils y troufraichiffe-

VERS le foir, nous redoublimes nos feux; &, dans la crainte de quelque furprife, je pofai trois fentinelles aux avenues de nôtre petit camp. Péril qu'ils y La Lune étoit au déclin. Nous passames la première partie de la nuit sans autre mal que de violentes tranchées, qui nous venoient d'avoir mangé bitans, trop de fèves. Mais, au milieu de nos douleurs, les fentinelles nous ap-

courent de la

O00 2

4/6

BONTEROR.

Leur in-

dustrie les en

délivre.

prirent que les Habitans du Pays s'approchoient en grand nombre. Leuf defien, dans lettenderes, ne pouvoit etre que de nous attaquer. Toutes nos armes confificient dans les deux haches, avec une épée fort rouillée; & mous étions tous final, qu'à peine avions nous la force de nous remuer. Cependant cet avis nous ranium, & les plus abbatus ne prirent fer réfoudre a peir fans quelque défenie. Nous primes dans nos mains des tifons ardens, avec lefqueis nous courâmes ad-devant de nos ennemis. Les étions ardens, avec lefqueis mous courâmes ad-devant de nos ennemis. Les étions ardens, avec lefqueis mous courâmes ad-devant de nos ennemis. Les répondant de toutes parts, & erndoient le freétante terrible. D'allement de toutes parts, & erndoient le freétante terrible. D'allement de la comment de la courage de leur serven de la comment de la courage de leur serven de la courage d

Ils en obtiennent des vivies. reflource contre toutes fortes d'événemens. Le lendemain, au lever du Soleil, trois Infulaires fortirent du bois & s'avancerent vers le rivage. Nous leur envoyames trois de nos gens, qui avant déjà fait le Voyage des Indes, connoissoient un peu les usages & la langue du Pays. La première question à laquelle ils eurent à répondre, fût de quelle Nation ils étoient. Après avoir satisfait à cette demande & nous avoir représentés comme d'infortunés Marchands dont le Vaisseau avoir péri par le feu, ils demandérent à leur tour, fi nous pouvions obtenir quelques rafraîchiffemens par des échanges. Pendant cet entretien, les Insulaires continuèrent de s'avancer vers la Chaloupe, & s'en étant approchés avec beaucoup d'audace, ils voulûrent sçavoir si nous avions des armes. J'avois fait étendre les voiles fur la Chaloupe, parce que je me défiois de leur curiofité. On leur répondit que nous étions bien pourvûs de moufquets, de poudre & de balles. Ils nous quittèrent alors, avec promesse de nous apporter du riz & des poules. Nous simes environ quatrevingt réales de l'argent que chaeun avoit dans ses poches, & nous les offrimes aux trois Infulaires, pour quelques poules & du riz tout cuit qu'ils nous apporterent. Ils parûrent fort fatisfaits du prix. J'exhortai tous nosgens à prendre un air ferme. Nous nous affimes librement fur l'herbe, & nous nous remîmes à tenir confeil, après nous être raffassiés par un bon repas. Les trois Infulaires affiftérent à ce festin, & dûrent admirer nôtre appétit. Nous leur demandames le nom du Pays, fans pouvoir distinguer dans leur réponfe, fi c'étoit Sumatra. Cependant nous en demeurames perfuadés, lorfqu'ils nous eurent montré de la main, que Java étoit au-deffous, & nous comprimes facilement qu'ils vouloient nommer Jean Coen, Général des Hollandois, qui commandoit alors dans cette Isle. Il nous parût certain que nous étions au vent de Java, & cet éclaireissement nous caufa d'autant plus de fatisfaction, que n'ayant point de bouffole, nous avions hesité jusqu'alors dans toutes nos manœuvres. Il ne nous manquoit plus que des vivres, pour achever de nous rendre tranquilles.

Informations qui les raifurent.

Ils fe proment des providious.

Je pris la refolution de m'embarquer avec quatre de nos gens, dans une petite pirogue, qui étoit fur la rive, & de remonter la Rivière jufqu'a un Village que nous apperçûmes dans l'éloignement, pour aller faire autant de providions qu'il me feroit possible, avec le refte de l'argent que

none

nous avions raffemblé. M'étant hâté de partir , j'eûs bien-tôt acheté du riz & des poules, que j'envoyai à Rol avec la même diligence, en lui recommandant l'égalité dans la distribution, pour ne donner à personne aucun fujet de plainte, De mon côté je fis, dans le Village, un fort bon repas avec mes Compagnons, & je ne trouvai pas la liqueur du Pays fans agrement. C'est une sorte de vin qui se tire des arbres & qui est capable d'enyvrer. Pendant que nous mangions, les Habitans étoient affis autour de nous & conduisoient nos morceaux de leurs regards, en les dévorant des yeux. Après le repas, j'achetai d'eux un bufle, qui me coûta cino réales & demie. Mais étant si fauvage que nous ne pouvions le prendre ni l'emmener, nous y employâmes beaucoup de tems. Le jour commençoit à baiffer. Je voulois que nous retournassions à la Chaloupe, dans la vue de revenir le lendemain. Mes gens me prièrent de les laisser cette nuit dans le Village, fous prétexte qu'il leur féroit plus aifé de prendre le bufle pendant les ténébres. Je n'étois pas de leur avis, & je m'efforçai de les detourner de ee dessein. Cependant leurs instances m'y firent con-

fentir, & je les quittai en les abandonnant à leur propre conduite.

Je retournai fur le bord de la Rivière, où je trouvai près de la pirogue, quantité d'Insulaires qui paroissoient en contestation. Ayant erû démeler que les uns vouloient qu'on me laissat partir & que d'autres s'y oppofoient, j'en pris deux par le bras & je les pouffai vers la pirogue d'un air de maître. Leurs regards étoient farouches. Cependant ils se laisserent eonduire jusqu'à la barque, & ne firent pas difficulté d'y entrer avec moi. L'un s'assit à l'arrière, & l'autre à l'avant. Enfin ils se mirent à ramer. J'obfervai qu'ils avoient au côté chacun leur cris ou leur poignard, & par conféquent qu'ils étoient maîtres de ma vie. Après avoir un peu vogué. celui qui étoit à l'arrière vînt à moi, au milieu de la pirogue où je me tenois debout, & me déclara par des fignes, qu'il vouloit de l'argent. Je tirai de ma poche une petite pièce de monnoye, que je lui offris. Il la reçût, & l'ayant regardée quelques momens d'un air incertain, il l'enveloppa dans le morceau de toile qu'il avoit autour de fa ceinture. Celui qui étoit a la proue vînt à fon tour, & me fit les mêmes fignes. Je lui donnai une autre pièee, qu'il confidera aussi des deux côtés; mais il parût encore plus incertain s'il la devoit prendre ou m'attaquer; ce qui lui auroit été faeile, puifque j'étois fans armes. Je fentis la grandeur du péril & le cœur me battoit violemment. Cependant nous descendions toujours, & d'autant plus vite que nous étions portés par le reflux. Vers la moitié du chemin .. mes deux guides commencerent à parler entr'eux avec beaucoup de chaleur. Tous leurs mouvemens sembloient marquer qu'ils avoient dessein de fondre sur moi. J'en sûs allarmé jusqu'à trembler. Ma consternation me fit tourner les veux vers le Ciel, à qui je demandai le seeours qui m'étoit nécessaire dans un danger si pressant. Une inspiration secréte me sit prendre le parti de chanter (1); ressource étrange contre la peur. Je chantai sait chanter.

BONTEROE. 1619.

Péril où fe

La peur le

(t) Son but, en chantant, étoit apparemgoiffe, ou fors qu'ils font for le point de fes défaire eux-mêmes. R. de l'A. A. ment de cacher la frayeur aux deux infulaises. Les Chinois chantent au fost de l'an-

000 3

BONTEROE. 1619.

de toute ma force, jusqu'à faire retentir les bois dont les deux rives étoient couvertes. Les deux Infulaires se mirent à rire, ouvrant la bouche si large que je vis jusqu'au milieu de leur gosier. Leurs regards me firent connostre qu'ils ne me croyoient ni crainte ni défiance. Ainsi je vérifiai ce que j'avois entendu dire fans le comprendre, qu'une frayeur extrême est capable de faire chanter. Pendant que je continuois cet exercice, la barque alloit fi rapidement, que je commençai à découvrir nôtre Chaloupe. Je fis des fignes à nos gens. Ils les apperçurent, & je les vis accourir vers le bord de la Rivière. Alors me tournant vers mes deux rameurs, je leur fis entendre que pour aborder il falloit qu'ils se missent tous deux à la proue, dans l'idee que l'un d'eux ne pourroit du moins m'attaquer par derrière. Ils m'obeïrent sans résistance, & je descendis tranquillement sur la rive.

Rufe des Infalaires.

Occasion

ou'ils font

maltre pour quereller.

Lorsov'ils me virent en fûreté au milieu de mes Compagnons, ils demandèrent où tant de gens paffoient la nuit. On leur dit que c'étoit fous les tentes qu'ils voyoient. Nous avions dressé effectivement de petites tentes, avec des branches & des feuilles d'arbres. Ils demandèrent encore où couchoient Rol & moi, qui leur avions paru les plus respectés. On leur répondit que nous couchions dans la Chaloupe, fous les voiles; après quoi

JE fis à Rol & aux autres, le récit de ce qui m'étoit arrivé dans mon Voyage, & je leur donnai l'espérance de revoir le lendemain, nos quatre

ils rentrèrent dans leur pirogue, pour retourner au Village.

hommes avec le bufle. La nuit se passa dans une profonde tranquillité. Mais après le lever du Soleil, nous fûmes furpris de ne pas voir paroître nos gens, & nous commençames à foupconner qu'il leur étoit arrivé quelqu'accident. Quelques momens après nous vîmes venir deux Infulaires, qui chaffoient une bête devant eux. C'étoit un busle; mais je n'eûs pas befoin de confiderer long-tems, pour reconnoître que ce n'étoit pas celui que j'avois acheté. Un de nos gens, qui entendoit à demi la langue du Pays & qui se faisoit entendre de même, demanda aux deux Noirs, pourquoi ils n'a-

voient pas amené le bufle qu'ils m'avoient vendu, & où étoient nos quatre hommes. Ils répondirent qu'il avoit été impussible d'amener l'autre, & que nos gens, qui venoient après eux, en conduifoient un fecond. Cette réponse avant un peu diffipé nôtre inquiétude, le remarquai que le bufle sau-

toit beaucoup & qu'il n'étoit pas moins fauvage que le premier. Je ne balançai point à lui faire couper les pieds avec la hache. Les deux Noirs, le voyant tomber, poufférent des cris & des hurlemens épouvantables.

Ils viennent pour maffacrer Bontekoc & fcs gens.

A ce bruit, deux ou trois cens In'ulaires, qui étoient cachés dans le bois, en fortirent brufquement & courûrent d'abord vers la Chaloupe, dans le deffein apparemment de nous couper le passage, pour s'assurer la liberté de nous massacrer tous. Trois de nos gens, qui avoient fait un petit seu à quelque diftance des tentes, pénétrèrent leur projet & se hatèrent de nous en donner avis. Je fortis du bois, & m'étant un peu avancé, je vis quarante ou cinquante de nos ennemis qui se précipitoient vers nous, d'un autre côté du même bois. ,, Tenez ferme, dis-je à nos gens; le nombre de ces mi-" férables n'est pas affez grand pour nous causer de l'épouvante " nous en vîmes paroître une si grosse troupe, la plûpart armés de boucliers & d'une forte d'épées, que regardant nôtre fituation d'un autre œil, je m'écriai, " Amis, courons à la Chaloupe; car si le passage nous est coupé, il " faut renoncer à toute espérance". Nous primes nôtre course vers la Chaloupe; & ceux qui ne pûrent y arriver affez-tôt, se jetterent dans l'eau,

pour s'y rendre à la nâge. Nos ennemis nous poursuivirent jusqu'à bord. Malheureusement pour nous, rien n'étoit disposé pour s'éloigner de la rive avec une diligence égale au danger. Les voiles étoient étendues en forme de tente, d'un côté de la Chaloupe à l'autre; & tandis que nous nous empressions d'y entrer, les Infulaires nous fuivant de près, percerent de leurs zagaies plufieurs de nos gens, dont nous vîmes les inteltins qui leur tomboient du corps. Nous nous défendions néanmoins avec nos deux haches & nôtre vieille épée. Le Boulanger de l'équipage, qui étoit un grand homme plein de vigueur, s'ai-doit de l'épée avec fuccès. Nous étions amarrés par deux grapins, l'un à l'arrière & l'autre à l'avant. Je m'approchai du mât & criai au Boulanger, Coupe le cableau. Mais il fût impossible de le couper. Je courus à l'arrière; & mettant le cablcau fur l'étambord, je criai, bache. Alors il fût coupé facilement. Nos gens de l'avant le prirent & tirèrent la Chaloupe vers la

Mer. En vain les Infulaires tentérent de nous fuivre dans l'eau; ils perdirent fond & fürent contraints d'abandonner leur proye,

Nous pensames à recueillir le reste de nos gens, qui nâgeoient dans la Rivière. Ceux qui n'avoient pas recû de coups mortels, rentrèrent à bord. & le Ciel fit foufier aufli-tôt un vent forcé de terre, quoique jufqu'alors il eût été de mer. Il nous fût impossible de ne pas reconnoître que c'étoit un témoignage sensible de la protection divine. Nous mîmes toutes nos voiles, & nous allames jusqu'au large d'une seule bordée, avec une facilité furprenante à repaffer le banc & les brifans qui nous avoient caufé tant d'embarras à l'entrée de la Rivière. Nos ennemis, s'imaginant que nous y ferions naufrage, s'étoient avancés jusqu'à la dernière pointe du Cap, pour nous y attendre & nous massacrer. Mais le vent continua de nous etre favorable, & l'avant de la Chaloupe, qui étoit fort haut, coupa les lames

avec ce secours.

A peine étions-nous hors de danger, qu'on s'apperçût que le brave Boulanger, qui nous avoit si bien défendu, avoit été blessé d'une arme empoifonnée. Sa bleffure étoit au deffus du nombril. Les parties d'alentour étoient déià d'un noir livide. Te lui coupai ces chairs jusqu'au vif., pour arréter le progrès du venin. Mais la douleur que je lui cautai fût inutile. Il tomba mort à nos yeux, & nous le jettames dans les flots. En faifant la revûe de nos gens, nous trouvâmes qu'il en manquoit seize, dont onze avoient été tues au rivage. Le fort des quatre malheureux, qui étoient restes dans le Village, sût amèrement déplore. Rien n'étoit si cruel que la nécessité où nous étions de les abandonner. Cependant il y a beaucoup d'apparence qu'ils n'y pûrent être sensibles, & que c'étoit déjà fait de leur vie.

Nous gouvernâmes vent arrière, en rangeant la Côte. Le reste de nos Ils sont obliprovisions consistoit en huit poules & un peu de riz. Elles furent distribuées gés de retous-

BONTEROE. 1619.

Les Hollandois ne s'équ'avec pei-

En quel état ils fe retirent.

Pirte de feize de leurs

BONTEROS. 1619.

Secours

vent.

qu'ils y trou-

cant bien-tôt à se faire fentir, nous sûmes obligés de retourner à terre, par une baye que nous découvrimes. Quantité de gens, qui étoient fur le rivage, prirent la fuite en nous voyant débarquer. Nous avions fait une trop funcite expérience de la barbarie de ces Infulaires, pour en espérer des viyres. Mais nous trouvâmes du moins de l'eau douce. Les rochers voifins nous offrirent des huîtres & de petits limaçons de mer, dont nous mangeames avec d'autant plus de goût, qu'ayant fauve un plein chapeau de poivre. que j'avois acheté dans le Village où j'avois laissé nos quatre hommes, il nous fervit à les affaifonner. Après nous en être raffalies, chacun en remplit ses poches, & nous rentrâmes dans la Chaloupe, avec nos deux petits tonneaux pleins d'eau fraîche. Je proposai en quittant la baye, de prendre un peu plus de large, pour faire plus de chemin. Ce confeil fût fuivi.

Mais le vent, qui commençoit à forcer, nous fit effuyer pendant la nuit une groffe tempéte. Cependant les peines qu'il nous caufa devinrent une

Ils abordent dans une life déferte,

faveur du Ciel. Si nous eûstions continué de ranger la Côte, nous n'aurions pû nous défendre de relâcher près d'une autre aiguade qui se présente dans la même Isle, où nous aurions trouvé des ennemis cruels, qui s'étoient déclarés depuis peu, contre les Hollandois & qui en avoient déjà maffacré pluficurs. A la pointe du jour, nous cûmes la vûe de trois Ifles qui étoient devant nous. Nous prîmes la réfolution d'y relacher, quoique nous ne les crussions point habitées. On se flattoit d'y trouver quelque nourriture. Celle où nous abordames étoit remplie de cette espèce de roseaux qu'on nomme bambous, & qui font de la groffeur de la jambe. Nous en primes plufieurs, dont nous percames les nœuds avec un bâton, à l'exception de celui de desfous; & les remplissant d'eau douce, comme autant de tonneaux que nous fermâmes avec des bouchons, nous portâmes une bonne provision d'eau dans la Chaloupe. Il y avoit aussi des palmiers, dont la cime étoit affez molle pour nous fervir d'aliment. On parcourût l'Isle, fans y faire d'autre découverte. Un jour, me trouvant au pied d'une affez haute montagne, je ne pûs refister à l'envie de monter au sommet, dans l'espérance vague de faire quelque observation qui pût être utile à nous conduire. Nous cherchions les lieux où les Hollandois étoient établis. Il me fembloit que ce foin me regardoit particuliérement, & que tous nos gens avoient les yeux tournés fur moi. Cependant, outre les maux qui m'étoient communs avec eux, je n'étois jamais venu aux Indes Orientales; & n'ayant ni bouffole ni d'autres instrumens de Mer, je ne me trouvois capable de rien pour nôtre conservation.

Bontekoe découvre fa route du haut d'une moncagne.

Lorsque je fûs au fommet de la montagne, mes regards fe perdirent dans l'immenfe étendue du Ciel & de la Mer. Je me jettai à genoux , le cœur plein d'amertume, & j'addressai ma prière au Ciel, avec des soupirs & des gemissemens que je ne puis exprimer. Etant prêt à descendre, je jettai encore les yeux de tous côtés autour de moi. Je crûs voir, fur ma droite, que les nuées chaffoient de terre, & que c'étoit cette raifon qui rendoit l'horizon si fin. Aussi tôt je découvris deux hautes montagnes, dont la couleur me parût bleue. Il me vint à l'esprit qu'étant à Hoorn, j'avois entendu dire à Guillaume Schouten, qui avoit fait deux fois le Voyage des Indes Orientales, qu'au Cap de Java il y avoit deux hautes montagnes qui paroiffoient bleues. Nous étions venus dans l'Isle en rangeant à main gauche la Côte de Sumatra, & ces montagnes étoient à la droite. Je voyois entr'elles une ouverture, ou un vuide, au travers duquel je ne découvrois pas de terres; & je n'ignorojs pas que le Détroit de la Sonde étoit entre Sumatra & Java. Ces réflexions me firent conclure qu'il n'y avoit point d'erreur dans nôtre route. Je descendis plein de joye, & je me hâtai d'annoncer à Rol que j'avois vû les deux montagnes. Elles ne paroiffoient plus lorsque je lui fis ce récit, parce que les nuées avoient achevé de chasser. Mais j'ajoûtai ce que j'avois appris à Hoorn, de la bouche de Schouten, & j'établis mes conjectures par d'autres raisonnemens. Rol y trouva de la vraisemblance. Assemblons nos gens, me dit-il, & gouvernons de ce côté-là. Cette déclaration, que je fis à l'équipage, excita beaucoup d'empressement pour apporter à bord de l'eau, des roseaux & des cimes de palmier. On mit à la voile avec la même ardeur. Le vent étoit favorable à nos nouvelles vûes. Nous portâmes le cap droit à l'ouverture des deux la Sonde. montagnes, & pendant la nuit nous gouvernâmes par le cours des étoiles. Vers minuit, nous apperçûmes du feu. On s'imagina d'abord que c'étoit le feu de quelque Vaiifeau, & que ce devoit être une Caraque. Mais, en approchant, nous reconnûmes que c'étoit une petite Isle du Détroit de la Sonde (v). Après en avoir doublé la pointe, nous vîmes un autre feu de l'autre côté . & diverfes marques nous firent juger que c'étoient des Pêcheurs. Le lendemain, à la pointe du jour, nous fûmes arrétés par un calme. Nous étions, fans le sçavoir, fur la Côte interne de Java. Un Matelot, étant monté au haut du mât, cria austi-tôt qu'il découvroit un gros de Vaisseaux. Il en compta jusqu'à vingt-trois. Nôtre joye nous fit faire des cris & des fauts. On se hâta de border les avirons, à cause du calme, & l'on nâgea droit vers cette Flotte. C'étoit un nouvel effet de la protection du Ciel; car nous ferions allés nous jetter à Bantam, où nous n'avions rien de favorable à nous promettre, parce que le Roi de cette Contrée étoit en guerre avec nôtre Nation, au-lieu que par une faveur admirable de la Providence, nous allames tomber entre les bras de nos Compatriotes & de nos amis.

1619.

Détroit de

Hollandoife.

Surprife de

CES vingt-trois Vaiffeaux étoient Hollandois, fous le commandement de Frederic Houtman d'Alemaar. Il fe trouvoit alors dans sa galerie, d'où il nous observoit avec sa lunette d'approche, surpris de la singularité de nos voiles & cherchant l'explication d'un spectacle si nouveau. Il envoya sa Chaloupe au devant de nous, pour s'informer qui nous étions. Ceux qui la conduifoient nous reconnûrent. Nous avions fait voiles enfemble du Texel. & nous ne nous étions féparés que dans la Mer d'Espagne. Ils nous firent paffer, Rol & moi, dans leur Chaloupe, & nous conduifirent à bord de l'Amiral, dont le Vaisseau se nommoit La Pucelle de Dordrecht. Nous lui sûmes auffi-tôt préfentés. Après nous avoir marqué la joye qu'il avoit de nous

<sup>(</sup>v) C'eft l'Ifte-du-milieu, nommée Dwers . in de wig par les Hollandois, R. d. E. X. Part. Ppp

BONTEROE.

revoir, jugeant fans explication, quel étoir le plus prefiant de nos befoins, si fit couvrir à table & y mit avce nous. Lordque je vis parotire du pain & leaures viandes, je me fentis le cœur si ferré, que mes larmes indérent mon viânge, & que je ne me trouvai point à slorce de manger. Nos gens, qui arriverent audit-tot, fûrent distribués sur tous les autres Vaisfeaux de la Flotte (x).

It oft tens de revenir aux loix que je me fuis impoées; fans crainér enannoias qu'on me reproche d'avoir introduir un perfonnes enmyeux, de perque fur, au contraire, que l'intérêt qu'on a pris à fes infortunes, répandra fir la finite de fon Voyage, quoique les événemess qui reftent à lire, fe rapprochent plus de l'ordre commun du Commerce de de la Navigation.

Il les fait transporter à Batavia,

L'AMIRAL, après s'être fait raconter toutes les avantures des cinquante Hollandois, les fit embarquer dans un Yacht, pour fe rendre à Batavia (y). Ils y arriverent le lendemain matin. Les amis qu'ils avoient fur la Flotte, leur ayant fourni des habits, ils entrèrent dans la Ville en fort bon ordre. Ils fe presenterent an Genéral Jean Pietersz Coen, qui n'avoit point encore été informé de leur arrivée, mais qui les reçût favorablement lorfqu'ils se surent sait connoître. Il fallut satisfaire sa curiosité par un long récit. Bontekoe lui dit; " Seigneur Genéral, nous partîmes tel jour du , Texel, dans le Navire nommé la Nouvelle Hourn. En tel tems nous ans , prochâmes du Détroit de la Sonde , jusqu'à telle hauteur. Là , le feu , prit à nôtre Vaisseau. Là, nous fautames. Enfuite s'arrêtant au détail " de toutes les circonstances, il expliqua la manière dont cet accident étoit ", arrivé, combien il avoit perdu de gens, comment il avoit fauté avec le , Navire, & comment le Ciel l'avoit confervé avec un feul jeune homme". Le Général fort attentif à fa narration, lui dit froidement après avoir entendu le reste de ses avantures ; Que faire à celà ? C'est un grand malheur (z). Mais s'échauffant un peu à la vûc du vin d'Espagne qu'il fit apporter, il prit une coupe d'or & bût fuccessivement la fanté de Bontekoe & de Rol. Pendant huit jours il les fit manger à fa table. Enfin trouvant l'occafion de les employer tous deux, il fit Bontekoe Capitaine du Vaiffeau le Bergerbost; & deux jours après, il nomma Rol pour exercer la fonction de Commis fur le même Vaisseau. Leur joye fût très-vive de se trouver res joints dans un même Navire, avec les mêmes commandemens qu'ils avoient en fur la Nouvelle Hoorn.

Bontekoe est employé par le Général Coen.

Son Voyage à Amboine & aux Molu-

ques. I 6 2 0. Ca Vaiffau étois court. Il ne portoit que trente-deux pièces de canoas mais on his la arouic cri d'avantage, parce que cette artillerie faitoir prefique deux bordes l'une fur l'autre. Il étoit chargé de viande, de lard, art & de maintains de guerre, pour ravitaille les Forts Hollandois. Deux autres Navires, le Nejum & l'Étois du Matin, avoient ropt le même ordre. Ils partients de confèrre au commencement de l'année 1620. Equifant, ils relachérent à Coffgio os Griffie, où le premier Commis du Comp-

(x) Relation du Voyage de Bontekoe, (y) Ibid. pag. 20.

coir Hollandois, qui se nommoit Wolter Hudden, originaire de Riga en Laxonie, augmenta leurs provisions d'un grand nombre de vaches, de poules, d'oyes, & de quantité d'arrack & de sucre brun. La nourriture qu'il leur donne pour ces bestjaux, sût du riz en cosse, qui s'appelle Padie. BONTEROF.

Il est envoye pour ravitailler les Forts Hollandois.

I Ls remirent à la voile & rangérent la Côte jusqu'au-dela du Détroit de Balei ou Baly, pour s'avancer à la hauteur de Solor, parcé que la mouffon étant passée, ils espéroient encore d'arriver à Ambaine par cette route: Lorfqu'ils furent devant le havre de Solor, Ramburg d'Enchuife, Commis du Fort Hollandois, vînt leur dire à bord, que les Habitans d'un Village voifin. nommé Laritoque, faisoient beaucoup de tort au Commerce de leur Nation, & qu'avec trois Vaisseaux il ne falloit pas manquer l'occasion de les réduire. Bontekoe & les deux autres Capitaines consentirent à cette proposition. Ils s'approchèrent de ce Village, accompagnés de plusieurs petits Bâtimens du Pays, qui se joignirent moins à eux pour les servir, que pour affifter au spectacle. Le Village sût canonné; mais il avois aussi son artillerie, qui no demeura pas oisive. Cependant elle n'empêcha pas les Hollandois de faire leur descente. Ils avoient crû cette expédition trop aifée. Les Habitans firent deux forties, dans lesquelles ils seur tuèrent vingt-quatre ou vingt-cinq hommes, & leur en blefferent un grand nombre. Une si vigoureuse résistance força les trois Vaisseaux de lever l'ancre, & d'abandonner Ramburg à fa consternation (a). Ils gouvernérent au Nord-Est, pour passer au vent de l'Isle de Batambour, dont ils eurent bien-tôt la vûe. L'ayant laissée à gauche, ils portèrent le cap au Nord-Est quart de Nord, vers les Isles de Burro & Blau, qui leur demeurérent ausli à gauche; de-là sur Amboine, où la force des courans les obligea de passer entre deux petites Isles, pour entrer dans un golse qui se nom-me Hiero de Cambello (b). De Hiero, qui est sur ce golse, & dont le territoire est couvert de giroste, on passe en peu de tems à cheval au Fort d'Amboine. Rol y obtint le gouvernement du Fort de Batfiah, tandis que Bontekoe continua de viliter toutes les Moluques, pour les fournir de provisions. Enfuite, le défir de faire ses dermiers adieux à Rol, leconduifit à Batfian. Il en reçût environ cent laftes de cloux de girofle. Cé fût alors que leur féparation fe fit , avec peu d'espérance de se revoir jamais. Ils s'embrafferent, en répandant des larmes au fouvenir de leurs miferes communes. Bontekoe apprit dans la fuite, que Rol étoit mort à Maleye. Il retourna par le Bogganerer ou le Détroit de Botton & par Greffik à Batavia, pour rendre compte de son Voyage au Général Coen, qui le chargea fuccessivement de deux autres commissions; l'une; d'aller charger du poivre à Jambay; l'autre, de se rendre aux Isles qui sont entre Batavia & Bantam, pour y prendre de la pierre qui se trouve au fond de la Mer. On lui donna pour la seconde, quarante Lascarins, excellens plongeurs, qui vont lier la pierre au fond de l'eau & la tirent dans les Chaloupes. Elle se tailloit alors à Batavia, pour en faire les puits du Fort, qui en étoit presqu'entièrement construit. Cette pierre est grande & d'une blan-

Il se sépare e Rol pour dernière

(a) Pag. 21.

(b) Ibidem.

BONTEROZ.

1 6 2 0.

Mellleur
Vaiffeau dont
il est nommé
Capitaine.

1 6 2 2.

Hett envoyé

à la Chine.

blancheur extraordinaire. Bontekoe, à fon retour, fût nommé pour commander le Grøningue, Vaiifican nouvellement arrivé de Hollande, qui étoit beaucoup mieux pourvû que le lien. Il reçtà alors de nouveaux ordres, qui l'occupérent l'espace de deux ans; mais dans les simples bornes du Commerce (ε).

C ne site qu'en 1622, qu'il sit commandé, avec sept autres Navires, pour faire le Voyage de la Chine, sous le commandement grândi de Cswille Reyns site à Dergion, dans la vie de s'emparer de Masse, ou du moins d'aller aux Psidantes (4). Se dy établir un Commerce foide pour les Hollandois (4). Outre les instructions qui surent remise à l'Amiral, Coen avoit envoyé des ordres en divers sieux, pour rassemble plus entre sur avoit envoyé des ordres en divers sieux, pour rassemble plus entre sur la Callaura qu'il destinoir à cette expédition. Il avoit cert particulièrement à Gallauras Jamse, qui cioir alle aux Anailles, avec quedques Anglois, pour une autre entreprise; & quelques Navires de cette lotte de-voient joindre ceux de Reyerts, à des hauteurs règles dans le tetre.

Nous mîmes en mer, dit l'Auteur, le 10 d'Avril. Notre route n'eût rien de remarquable que l'habileté de nos Pilotes (f), juiqu'au 22 de Juin,

(c) Ibid. pag. 22.
(d) Les Pijasdores font entre la Côte de
la Chine & I'lle Formofe. Elles font nommées par les Chinois, les Ifles de Pang-bú.
R. de l'A. A.
(2) Ibidem.

(f) Psg. 23. C'est un détail qu'il ne faut pas dérober aux Navigateurs. Nous primes notre cours vers le Détroit de Bésimbuam ou Balimbuan, pour le traverser. Le 12, nous eumes la vue des terres de Sumatra; mais nous dérivames plus au Sud que nous ne l'autions voulu, ce qui nous fit croire que les courans venoient du Détroit de la Sonde. Les 13, 14 & 15, nous enmes des vents varisbles & nous dépassames l'file de Lusipara. Les 16 & 17, nous courûmes le long de l'Isle de Banca. Le 18, le 19 & le 20, nous n'avançames guères à la route, parce que le plus fouvent nous svions vent & marée contraires; de-forte qu'il failoit fans ceffe étailer le flot. Le 29, fur le midi, nous nous trouvâmes à la bouque septentrionale du Détroit de Balimbuam, l'Isle de Banca nous demeurant & une lieue au Sud-Eft. Nous courûmes au Nord fur l'Isle de Pulopon, & le 30, nous mouillames à fon bout. qui est au Sud - Est, sur vingt - deux braffes, fond de fable. Cest un haut Pays. Le premier de Mai, nous allames jetter l'ancre au côté occidental de cette même Ifie, fur dixneuf braffes, fond de bonne tenue, par le mavers de la baye de fable, qui est su Nord,

parce qu'il y a là une bonne aiguade dans un bois qui eit dans un fond ou une valiée. Du bout septentrional de l'Isse de Banca juiqu'à l'ifie Pulopon, il y a dix huit miles ( i ); le cours au Nord. Le même jour nous remimes à la voite, & nous portàmes le cap au Nord Est & su Nord-Est quart de Nord, pour passer à l'Est de l'isse de Lings. Le 2, nous coutûmes deux lieues d'une même botdée au Nord - Est quart à l'Est. Sur le midi, le Cap oriental de l'Isle de Linga nous demeura à quatre lieues au Sud-Oueft, quare à l'Ouest. Le terrain en est fort élevé du côté septentrional. De la Côte occidentale de Pulopon juíqu'à la Côte orientale ou au Cap de Linga, la route est au Nord-Nord-Eft, ou un peu plus au Nord, & il y a neuf lieues. Le fond de dix-huit, dix neuf & vingt bruffes. Le 3, l'Ifie de Pulspeniang nous parût à l'Oueft & su Sud-Oueft. Le 4, ayant pris hauteur, nous nous trouvâmes par un degré quarante-hoir minutes de latitude du Nord. Après midi nous etimes la vite de l'Iste de Landt, à buit lieues de distance au Nord - Oueit. La terre de cette ific eft, haute & fe présente comme une monragne; Le fond est de trente-cinq braffes. Le 6, l'ifie Pule-Timen nous demeura fix lieues à l'Ouest. Nous primes nôtre route vers Pulo-Candor. Le 9, trois Vailleaux, le Geoningue, l'Ours Anglois & le S. Nicolas, eurent or-dre d'eller jusqu'à cette life. Le 18 au matin, nous en cômes la vûe, su Nord-Nort

(a) On lit or lieues dans le Recueil de la Compagnic; mais ceft une eppea-

avan.

que nous arrivames devant Macao. La Flotte s'étoit groffie, dans cette navigation, jusqu'au nombre de quinze voiles, tant Navires que Yachtsentre lesquels il y avoit deux Anglois. Après une revûe générale des for-

ces, on fit faire l'exercice militaire autour des mâts.

Das le lendemain revisiva Valificaux, en Galiar, l'Our Angleir, & la Das le lendemain revisiva Valificaux, en Galiar, l'Our Angleir, & la Galiar le Galiar le

BONTEROE.

Siège de Macso par les Hollandois.

Nord-Eft, à la distance d'environ neuf lieues. C'est une terre fort haute, avec de petites Ifles, la plûpart au côté Sud - Ett de la grande. L'aiguade eft à la Côte Sud - Oueft. Deuis l'isse de Pulo - Timon jusqu'à celle de Pulo Candor, le cours est Nord Nord - Est, & le fond valard, de trente cinq, quarante, cinquante & foixante braffes, fuivant les Cartes; mais lorsqu'on approche de Pulo-Candor, on ne trouve plus que trente, vingtcinq & vingt brattes fond de fable ferme. Sur le foir nous courames à l'Eft, faifant le tour de l'Iffe fort proche de la Côte, à la distance de l'ille foit proche de la Côte, à la diffance d'environ une demle lièue de la plus orien-tale des petites Ifles. Le fond cft de dix-buit à vingt braifes. Enfuite nous fime-route par le Nord Ef, vers la Côte de Chambay (r). Le lendemain, vers le foir, on voyoit encore Pulo . Candor du haut des grands mâts. Le 22, nous découvilmes Pulo-Chambay, qui parolt de loin comme un amas de petites liles à sept on hult lieues en mer. Le 24, nous nous trouvames, par la hauteur de dix degrés trente-cinq minutes (2), à une lieue & demi de la terre. La partie de cette terre qui est proche de la Mer, est baffe & de sable bisne; mais plus loin, le Pays est haut & montueux. Le sond, à une, deux & trois lieues de l'ifle de Landt, est de fable, à dix-sept, seize, quinze & quatorze brasses. Le soir, on jetta l'ancre à quinze brasses, vis-à-vis d'une pointe qui est par la hauteur de dix degrés trois quarts, & qui

fe nomme le Cap de Cecir (3). Au Nord de ce Cap est un grand goife, le long duquel & en delà, en rafant la Côte, on voit règner des dunes. Le milieu du Psys est haut. La Côte court au Nord-Est quart d'Est depuis le Cap. Le 25, nous nous trouvames fur la Côte de la petite Isle de Pulo-Creir, qui est presque toute de rochers, & au Nord de laquelle on voit un goife qui fe présente comme une Rivière entre les houtes terres. C'eft-là que les dunes finifient. La Côte y est très baute, & le fond de trente , quarante & cinquante braffes. Le 26, nous mouiliames à la Male baye, que les Habitans nomment la Baye de Panderan. Là paroiffent, fur le rivage, quantité de cocotiers entre plufieurs petites maifons. Quatre Vsiffeaux, du nombre desquels étoit le mien, fürent envoyés le lendemain dans une autre Baye, nommée Camperyn, qui est plus loin de fix lieues. Nous y trouvames de l'eau douce, du bols & d'aurres rsfralchissemens. On y acheta dix - fept vaches & quantité de poules. Tout le retle du mois & la plus grande partie du fuivant, se patférent dans la Male-baye, où plufieurs Vaitfeaux devoient joindre la Flotte. Le 20 de Juin, ayant en la vue de diverfes Ifles fur notre route, nous joignimes quelques uns des Vaiileaux qui nous venoient des Msnilles, & le 22, nous parûmes devent Macao, où nous moulliames à quatre brailes. d'eau, fur un fond de vafe.

<sup>(1)</sup> Per Chamber, il faut entendre Champs, R. de l'A. A; (2) On lit 15 minutes dans le Recueil de la Compagnie,

<sup>(1)</sup> On plator Soft, R. de l'A. A.

BONTFEOR. 1622.

Ils font for-

donner avec

perte.

avancer deux Yachts près du rivage, pour favoriser l'entreprise. Les Portugais avoient fait un retranchement dans l'endroit où l'on pouvoit débarquer; mais après une légère réfutance, ils prirent la fuite & se retirèrent vers une hauteur fur laquelle il y avoit un Couvent. L'attaque des Hollandois fût commencée avec beaucoup de réfolution. Les Portugais tentérent quelques forties & fûrent toujours répouffés. Mais un accident imprévû renverfa toutes les espérances des affiégeans. Le seu prit à leurs barils de cés de l'abanpoudre; & dans l'éloignement des Vaisseaux, cette perte ne pût être assez promptement réparée. Ils pensoient à faire leur retraite en bon ordre, lorsque les Portugais avertis de leur difgrace par quelques déferteurs Japonois, qui passèrent dans la Ville, vinrent fondre fur eux & leur tuèrent quantité de gens. Le reste se retira, avec beaucoup de confusion, dans les barques qui les avoient apportés. La perte des Hollandois fût de cent trente hommes, avce autant de bleffés, entre lesquels on compta Revertiv, qui avoit déjà reçû un coup de moufquet dans le ventre en débarquant. Il eût néanmoins le bonheur de fe rétablir.

La Flotte fe rend aux Pifcadores.

On s'éloigna d'environ un quart de lieuc de la Côte, fans aucun dessein de recommencer le Siège. On fit de l'eau dans une Isle qui est au Sud de Macao. Les deux Vaisseaux Anglois & le Navire Hollandois la Fidelité, partirent pour le Japon. Deux jours après, l'Ours & la Sainte Croix prirent leur route vers l'file de Lemoen ou Lemoun (g), rafant la terre dans le deffein de visiter la Côte de la Chine; & le 29, toute la Flotte mit à la voile vers les liles Pifeadores, à l'exception d'un gros Vaisseau & de deux Yachts; qui eurent ordre de demeurer à la vue de Macao jusqu'à la fin d'Août, pour attaquer les Batimens qui pourroient y venir de Malaca.

On yout s'v établir.

On cut la vue des Itles Pifcadores le 4 de Juillet, & le 6 on vît paroître l'Ours, qui venoit rejoindre la Flotte. Après avoir fait le tour des liles en dehors, on mouilla derrière une des plus hautes, dont la forme reffemble à celle d'une table. Quelques Pecheurs Chinois, qui se présenterent entre les Isles, prenoient la fuite à la vûe d'une Flotte étrangère. On entra le lendemain, dans une belle Baye close, d'un fort bon fond, fur huit ou neuf braffes d'eau. Le Pays est plat, pierreux, & fans arbres, mais couvert d'herbe longue, qui est une espèce de foin. L'eau douce n'y manque pas, quoique dans le tems fee elle foit un peu fomache. On fe rend aux fources par deux golfes, où les Vaiffeaux demeurent à l'ancre : mais on n'y trouve pas d'autres rafraîchiffemens. Bontekoe, fuivant l'ordre qui avoit été donné pour le rendez-vous, entra dans un Port nommé Tayouan. qui cst à l'extremité de l'Isle Formose, & où les Chinois faisoient quelque Commerce. Sa fituation est à douze lieues des Piscadores. Dans l'intervalle, qui est si tortueux que les gros Vaisseaux n'y peuvent entrer, il n'v a pas plus d'onze pieds d'eau. La Flotte en tira diverses fortes de rafraîchissemens, qu'on faisoit prendre par les Yachts.

LE Grénineue & l'Ours employèrent quelques jours à visiter la Côte de la Chine, & s'avancerent jufqu'à l'embouchure de la Rivière de Chin-cheu, où Bon-

(g) Apparemment l'Isle d'Emoy.

Bontekoe vérifia par fes youx ce que Jean Hugues Linfeboten en a rapporté. Après avoir mouillé dans différences Baves, & rencontré plufieurs Corfaires Chinois, qui exerçoient leurs pillages sur leur propre Nation, ils rejoignirent la Flotte aux Piscadores. Leurs gens s'y occupoient à construire un Fort; & depuis le départ de Bontekoe, il y étoit arrivé quelques autres bené du Navires Hollandois. Deux Yachts, qui avoient été envoyés sur les Côtes de la Chine, avec ordre de demander aux Chinois la liberte du Commerce, rapportèrent qu'ils avoient reçû des réponses affez favorables, & qu'on leur avoit promis d'envoyer aux Piscadores, un Ambassadeur qui apporteroit d'autres explications à l'Amiral. En effet, le 24 d'Août, on vit paroître deux Jonques, qui avoient à bord le Ministre Chinois. Mais les conférences eurent peu de succès, parce que le but de cette Ambassade étoit d'engager les Hollandois à s'éloigner, ce qui étoit directement opposé à leurs intentions. Auffi prirent-ils la réfolution de s'avancer avec toutes leurs forces, jusqu'à l'entrée de la Rivière de Chin-cheu, pour éprouver si la crainte de leurs hostilites ne rendroit pas les Chinois plus traitables. La sépara- Longues hostion de trois de leurs plus gros Vaisseaux, qui furent entraînes par les courans, ne les empêcha pas d'exécuter leur dessein. Ils allèrent ietter l'ancre devant la Rivière, proche d'un gros Bourg, dont les Habitans prirent la fuite & leur abandonnèrent quarante-trois gros bestiaux, avec quantité de volaille & d'autres rafraîchissemens. La ne se proposant plus de menagemens, ils brûlèrent dès le premier jour soixante ou soixante-dix Jonques. Les jours fuivans furent fignales par d'autres prifes, par des defcentes, & des incendies (b). Cette petite guerre fût continuée avec divers fuccès, l'espace d'une année entière, pendant laquelle on fit un grand nombre de prisonniers, & l'on brûla ou l'on prit quantité de Jonques.

Enfin les Chinois, fatigués de leurs pertes, envoyèrent, le premier de Novembre 1623, un Ministre nommé Cipzuan (i) à bord de l'Amiral, pour lui déclarer que si les Hollandois étoient venus dans un esprit de paix, & feulement pour obtenir la liberté du Commerce, il étoit façile de traiter & que les Chinois y étoient disposés. Il ajoûta, pour diminuer l'étonnement de l'Amiral, que plus de trois cens Marchands de sa Nation s'étoient affemblés, & demandoient inflamment cette permiffion, qui valoit bien mieux pour eux que de perdre leur blen en continuant la guerre. Il dit encore, que dans le Canton où il faifoit sa demeure, il y avoit un Hermite qui menoit une vie folitaire dans les montagnes, quoique de grande maifon, & fort riche avant sa retraite; qu'il passoit même pour avoir été Gouverneur de quelque Province, & qu'après la mort de sa femme, qu'il aimoit uniquement, il s'étolt retiré dans la folitude, où il ne se méloit plus que d'affater les pauvres & d'aller intercéder pour eux auprès des Grands; que cet homme, qui étoit en odeur de fainteté, avoit entrepris de parler des propositions de la Flotte étrangère, & de les saire réilssir; & que passant pour Prophète, il avoit annonce aux principaux du Pays, que la continuation de

BONTEROE. 1622 Tentatives inutiles pour obtenir la li-

1623.

Negociatión

Un Hermite

(b) Pag. 27.

(i) Pag. 37 & fuir.

BONTEROZ.

la guerre leur deviendroit pernicieufe. L'Amiral, perfuadé par ces apparences de honne foi, demanda s'il ne pouvoir pas conférer avec et Hermite, pour l'infruire plus particulièrement de la fineérité des Hollandois, de des circonflances qui regardoient leurs vole du Commerce. Cipazan s'engagea volontiers à lui en faire la proposition. Etant parti dans ce defien, il revirt le ej, avec l'Hermite de un autre Chinois. L'Amiral expliqua au faint homme, les raifons qui avoient amené les Hollandois. Après une longue conference, double se les Chieffen de l'amiral expliqua au faint homme, les raifons qui avoient amené les Hollandois. Après de l'amiral de

Les Hollandois font cruellement trahis.

Deux ou trois jours après, Cipzuan apporta la réponfe. Elle étoit favorable. On convint bien-tôt que les Hollandois enverroient dans l'Isle d'Emoy, deux ou trois de leurs Vaisseaux, pour y règler les articles de la paix. La prudence ne permettant pas à l'Amiral de s'y rendre lui-même . Christian Fransz partit le 14, avec les Yachts le Muiden & l'Erasme; & le lendemain, il jetta l'ancre proche d'Emoy. Trois jours s'étoient passes jusqu'au 18, lorsque Bontekoe ennuyé de cette longueur, s'embarqua dans fa Chaloupe, pour aller prendre quelques informations par fes propres yeux. En approchant des Yachts, quelle fût fa furprife d'en voir un tout en feu. & l'autre qui avoit trois brûlots à fon bord, naviguant au milieu d'une multitude de Bâtimens Chinois? Plus de cinquante brûlots, qui s'étoient détachés contre l'Erasme, avoient été évités par l'adresse & le courage des Hollandois, & les trois qui l'avoient atteint fûrent heureufement détournés. Pour le Muiden, sa misene & ses hunes d'avant étoient si enslammées, qu'il n'y avoit aucune espérance de le pouvoir sauver. Aussi le vît-on bien-tôt fauter, avec tout ce qu'il y avoit de gens à bord (k).

Convention

LE LE AL NE R SYNT Fejolat B. Flotte, om apprit le détail de ce funche evicment. Auffrét que let deux X-abits a drent jetét l'ancre, les Chinois avoient envoyé des Députés à bord, pour demander que les principaux Hollandois vinificht conferer avec leur Tétre ou leur Chef. Le Commandan avoit défiré, au contraire, que le Totoc envoyát quelques-uns des fiens, munis d'un pleian-pouvoir. Les mémes Chinois qui retourretenn à terre avec exte réponfe, revintent bien-tôt, autorifés par le Totoc, & Ion commença la négociation. Il fit conclu que les Chinois viendroient trafiquer à l'spovan avec les Hollandois, & qu'ils va pourretroient autant de fores qualification de capital pour les pavers, qu'ils ne navigeretoient plus floux, fans prendre des paffeports Hollandois; & qu'ils enverroient cina des Piléadorcs, dont ils avoient trop témoigné que leur principal deffein éctot de chaffer les froces Hollandois (/).

Perfidie des

Arkès cet accommodement, les Plenipotentiaires Chinois étoient retournés dans l'Isle, d'où ils étoient encore revenus, pour demander qu'on

( t) Pag. 38.

(1) Pag. 39.

BOSTEKOE, I 1623.

députât quelques Capitaines au Totoc, dans la seule vûe, disoient-ils, d'écrire l'accord en Chinois & en Hollandois , & de le confirmer par un ferment. Ils avoient amené huit Mandarins en qualité d'ôtages. & donné. fuivant leur usage, trois fléches pour dernière preuve de leur bonne soi. Le Commandant Hollandois ne fit pas difficulté de descendre lui-même, avec deux de ses principaux Officiers, & une suite de trente hommes, commandés par Reus, Capitaine de l'Erasme. On les reçût fort bien. On dressa sur le rivage des tables pour les Matelots. Elles fürent auffi-tôt couvertes de vivres, tandis que les trois Officiers se rendirent chez le Totoc. Les Hollandois crurent s'appercevoir que dans le repas, où quelques Mandarins mêmes étoient à table, on s'efforçoit de les enyvrer. Reus, fans pousser trop loin la défiance, se contenta d'arrêter les progrès de l'yvresse, en faifant rentrer tous ses gens dans la Chaloupe, & promit avant son départ, de la renvoyer le foir, pour les trois Officiers qui étoient chez le Totoc. Elle retourna au rivage à l'heure marquée. Mais on ne vît revenir ni la Chaloupe ni les Officiers. On demanda aux ôtages d'où pouvoit venir un si long retardement. Ils répondirent que le festin du Totoe auroit sans doute été magnifique, & que le plaisir retenoit les convives. C'étoit un étrange festin, puisque dans le cours de la même nuit, les brûlots parûrent quatre heures avant le jour, & firent l'exécution qu'on a rapportée. L'Auteur, qui partit bien-tôt pour Batavia, paroît avoir ignoré quel fût le fort des trois Officiers Hollandois, & celui des huit ôtages qui étoient à bord. Mais il ajoûte, qu'après une si cruelle expérience de la perfidie des Chinois, l'Amiral s'attacha férieusement à fortifier Piscadore, & recommença les hostilités (m).

. LE tems de Bontekoe étant expiré (n), en vain Reyertsz le follicita de prendre un nouvel engagement. Il obtint la permission de s'embarquer sur le Vaisseau nommé Bonne-Espérance, qui étois prèt à faire voiles pour Batavia. Sa navigation fût heureufe; & fon arrivée ne le fût pas moins, par l'occasion qu'elle lui fournit de quitter les Indes. On équipoit à Batavia la Hollande, le Goude & le Middelbourg pour aller en Perfe. Il demanda au Ge-néral Carpentier, qui avoit fucedé à Cene, la permiffion de partir fur un de ces trois bords. Elle lui fit accordée, avec la commission de Capitaine de la Hollande, qui étoit un fort beau Navire. L'Amiral Revertfz, qui revint de Piscadore vers le même tems, dans la réfolution de retourner aussi en Europe, obtint le commandement de ces trois Vaisseaux, & monta celui de Bontekoe. Ils mirent à la voile le 6 de Février 1625 (0), destinés tous deux à des infortunes qui causèrent la mort de l'un, & qui rendirent le retour de l'autre presqu'aussi funeste que son arrivée dans les Indes, Reyertsz

Qqq

I 624. Bontekoe retourne à Batavia,

1625.

Son départ pour l'Ento-Revertiz.

étoit

(m) Ibidem.
(n) Pag. 40.
(o) Il y a ici une erreur de datte dans
l'Originai & Mr. Prevoft l'avoit adoptée. Bontekoe étoit parti de Pifeadore le 21 de Fevrier 1624. Après fon retour à Batavia, le 2 d'Avril, il fût de nouveau employé pendant

X. Part.

quelque tems , à chercher de la pierre aux isses du Golfe de Bantam; ainsi il ne pouvoit avoir mis à la voile le 6 de Fevrier 1624. Cette erreur, que nous avons corri-gée, subsiste jusqu'à l'arrivée de l'Auteur à l'Isle de Ste. Hélene, qui est dattée pour la première fois de 1625, R. d. E.

1625.

étoit un habile homme, qui avoit rendu des fervices confidérables à la Compagnie (p).

Arrès avoir relâché à Bantam, & louvoyé de-là jusqu'à l'Isle de Sebbes zée, dans le Détroit de la Sonde, où la rapidité des courans les força de féjourner trois ou quatre jours, ils partirent avec un vent très-favorable. qui ne les abandonna point jusqu'à la fortie du Détroit. Ensuite il devint plus frais, mais après l'avoir eû long-tems à combattre, le 27, à dix-fept degrés de latitude méridionale, ils le virent tourner au Sud, fuivant leur espérance. Alors ils courûrent à l'Ouest, portant vers le Cap de Bonne-Espérance. Le 15 de Mars, ayant pris hauteur, ils se trouverent par les vingt-deux degrés. Reyertfz tomba malade le même jour.

l'entre encore dans un de ces récits, qui ne peuvent être intéressans que par le détail des circonftances, & qui demandent par conféquent, d'être abandonnés à l'Auteur même, fans égard pour ceux qui s'offenfent de la barbarie du langage de Mer, & qui préférent l'ornement à la vérité des peintures. C'est Bontekoe qui va représenter ses propres craintes & tra-

cer l'image d'une affreuse situation.

Infortunes de leur voyage.

PENDANT les trois jours fuivans, le vent devint si impétueux qu'il n'y avoit pas huit rhumbs fur lefquels on put fe maintenir. Nous craignimes beaucoup d'être féparés pendant la nuit. C'étoit à nous à faire fanal. J'entrai dans la chambre du Commandant, où j'affemblai le Confeil, quoiqu'il fût fort mal; & lui ayant exposé le danger, je proposai d'amener les voiles avant la fin du jour, pour nous tenir à mâts & a cordes dans l'obfcurité. J'espérois que nos conserves seroient la même manœuvre en nous vovant. & que dans le cours d'une nuit nous ne ferions pas une fi grande dérive, que nous ne pússions le lendemain nous voir les uns les au-

Description d une furieuse sempête.

Le Commandant s'en étant remis à mon opinion, on ferla de jour la mifene & la fivadiere. Les garcettes & les rabans fûrent bien amarrés. enfuite nous nous laissames aller à la dérive. Le Goude & le Middelbourg fuivirent nôtre exemple, & portèrent le cap au Sud. La nuit, après fix horloges, le vent devint si impetucux, que ceux qui ne se sont jamais trouvés dans les mêmes occasions, ne peuvent s'en imaginer la force & la violence. Il parcouroit fi rapidement tous les points du compas, qu'il étoit impossible de connoître sur quel air on naviguoit. Le Navire s'enfonçoit autant dans l'eau que si les tourbillons étoient tombés directement dessus pour le faire enfoncer. Les ancres, qui étoient fur leurs boffoirs, aux deux côtés de l'avant, étojent à tous momens submergés; & pour peu qu'on fûr demeuré dans le même point, fans autre agitation, il auroit puilé par-la bien vîte & n'auroit pû manquer de périr. Enfin nôtre grand mât s'étant rompu, à trois braffes au-deflus du haut-pont, il tomba dans la Mer; mais le Navire, qui apparemment enfonçoit, se releva un peu. Nous étions les uns près des autres; ce qui n'empêchoit pas qu'il ne fallût s'approcher tête contre tête pour pouvoir s'entendre. Ceux qui étoient sur le pont n'entendoient pas nos plus grands cris (q).

CE

( p ) Pag. 41. & fuiv.

( q ) Ibidens,

CE prodigieux vent dura pendant fix ou fept horloges, & ne fit alors que commencer un peu à diminuer. Tandis qu'il étoit dans fa plus grande violence, la Mer coit auffi unie qu'une table. Il fembloit même qu'ellene pût s'élever. Mais, à mefure que le vent diminuoit, la Mcr s'élevoit avec tant d'impétuosité, que le Vaisseau sembloit prêt à tourner. Le roulis étoit fi terrible, que le plat bord paffoit quelquefois fous l'eau à l'embelle. Elle couloit dans le fond de cale, où il s'en trouvoit déjà fept pieds avant que nous nous en fússions apperçus. Toutes les pompes jouoient sans relache, & l'eau ne laissoit pas de croître toûjours. Nos allarmes devinrent fort vives. Le mal étoit sans remêde, & tous nos efforts paroissoient inutiles. Il arriva même que les pompes s'engorgerent de poivre, dont les bitonnieres étoient toutes remplies. Il y avoit, à fond de cale, foixante pièces de canon de fonte & de fer, qui étoient sur le gingembre & fous le poivre. L'agitation prodigieuse du Vaisseau les sit démarrer & rouler Les tourillons heurtérent contre les fronteaux des greniers & les brifèrent. Alors le poivre se répandit sur les vaigres de fond; & l'eau ayant fait lever

les parcloses, il passa & couvrit les varangues. CEPENDANT comme nous étions persuades que le Vaisseau étoit capable de foûtenir de grands efforts, cette penfée ranima nôtre courage & nous fit redoubler le travail. Nous tirâmes les pompes & nous les enveloppâmes par le bas, de pluficurs lambeaux de nos pavillons. Nous paffames le bout de chacune dans un pannier, que nous mîmes fur les vaigres, & nous recommençâmes tous à pomper. Cet expédient nous réuflit. Après avoir continué quelque tems la même manœuvre, nous vîmes que l'eau commençoit à baiiller. Mais nôtre grand mât, qui étoit tombé dans la Mer, ayant flotté toute la nuit, tantôt le long du Navire, tantôt dessous, nous appréhendames qu'il n'y fit quelque voye d'eau. Les gens du fond de cale, qui fentoient encore mieux ce danger, nous excitoient par leurs cris, à couper tous les cordages qui l'arrêtoient. Il nous fût impossible de suivre leur avis. Nous coupâmes à la vérité les grands haubans de stribord, mais la force du roulis nous empécha de couper ceux de babord. Ce fût tout ce qu'on pût exécuter avant le jour. Avec le fecours de la lumière, nous achevames de couper ce qui retenoit encore le mât, & le premier flot l'éloigna du

Le matin, ayant jetté les yeux autour de nous, la feule de nos conferves qui s'offrit à nôtre vûe, fût le Middelbourg, qui étoit entièrement démâté, à l'exception de fon mat d'artimon. Il avoit même perdu fon beaupré & tout fon éperon. Le Goude ne paroissant point, nous commençames à craindrc qu'il n'eût fait naufrage; foupçon qui ne fût que trop vérifié, puisqu'on ne l'a jamais revû. Quelques-uns de nos gens ayant puité de l'cau, y trouvèrent du poivre; cc qui augmenta nôtre chagrin, en confirmant la certitude de fon naufrage. Cependant le tems devint fort beau. Nous appercevions toûjours le Middelbourg au lof, sans pouvoir nous rejoindre, parce que nous étions également désemparés. Il mit sa Chaloupe à la Mer. Le des deux que Patron, qui se nommoit Jean Dyx, de Flessingue, étant arrivé à nôtre tres Vaisbord, nous repréfenta qu'ils avoient perdu presque tous leurs mâts & leurs seaux. agrêts, & que si nous leur resusions nôtre secours, ils n'avoient aucunc es-

Navire.

1625. Singulière apparence de

Naufrage du Goude.

Qqq 2 pérance

DODTEROE. 1625. fecourt le

de vergue, qu'on avoit amenée fur le pont avant que l'orage fût dans toute 1.4 Hollande Aliddelbourg.

fa force. Dans le Middelbourg au contraire, on avoit laisse les vergues aux hunes, ce qui avoit contribue à la perte de toute sa mature. Il falloit que le moins maltraité des deux Vaisseaux se rendit utile à l'autre. Nous résolumes, dans le Confeil, de donner nôtre grande vergue & nôtre mát de hune d'avant, avec une groffe éparre que nous avions encore. Mais nous conclúmes auffi qu'après leur avoir livré ces pièces, chacun de fon côté feroit ses efforts pour gagner la terre où il pourroit, sans prétendre mutuellement à d'autres fecours. Cependant on convint de se rendre, s'il étoit

bligeoit d'en porter l'ordre à l'équipage. On l'attendoit avec impatience ;

possible, à la Baye de Saint Louis dans l'Isle de Madagascar. CEs réfolutions ayant été prifes au Confeil, ma qualité de Capitaine m'o-

Opposition de l'équipage. Bontehae

le ramène à la

tylimition.

mais lorfque je l'eus expliqué, la plupart s'y opposerent, sous prétexte que nous n'étions pas moins en danger que le Middelbourg, & que nous n'avions pas trop de nos apparaux pour nous-mêmes. Je demeurai furpris, & je leur dis avec douceur; "Amis, prenez y garde. Si nous laissons nôtre , conserve sans secours, il faut qu'elle périsse. Nous faisons tous profes-, fion d'être Chrétiens. Nous fommes obligés de ne pas démentir nôtre " foi. Pensons à ce que nous pourrions défirer d'eux, si nous étions dans le " même état, & faifons ce que nous voudrions qu'ils nous fissent ". Cette courte harangue réveilla leur humanité. Ils s'écartèrent d'abord pour conferer enfemble. J'entendois dire à quelques-uns; ,, il est vrai que nous fom-., mes Chrétiens, comme dit le Capitaine. Quels remords n'auronsnous pas fi le Middelbourg périt par nôtre faute "? Ils revinrent au pied du grand mat: Capitaine, me dirent-ils, après qu'on aura fait cette faveur au Middelbourg, pourrons-nous le laisser & nous séparer de lui? Je leur répondis que c'étoit la réfolution du Confeil. Ils s'écrièrent alors qu'ils fe foûmettoient à tout ce qu'on avoit réfolu. Chacun contribua volontairement à faire descendre les pièces dans la Chaloupe. Le Patron prit congé de nous, en se flattant de nous revoir tous ensemble dans la Baye de Saints Louis. Nôtre équipage revint auffi-tôt à la charge, & me demanda s'il n'étoit done pas permis à préfent de se séparer du Middelhourg? Je répondis qu'il n'y avoit plus à balancer. Auffi-tôt toutes les manœuvres fûrent exé-

cutées avec une ardeur merveilleuse; & la driffe de la misene sut hissée ius? qu'au ton, quoique tout le monde prétendît auparavant, qu'il seroit impossible de la hiffer lorfqu'on auroit donné le mât de hune. Ouel est le Peintre, qui ne trouve pas dans cette courte description, le finet d'un beau tableau ? Et quel est aussi le Philosophe, qui ne reconnoisse pas les traits de la Nature dans cette variété d'actions & de fentimens?

Séparation des deux Vameaux.

BONTEROE se separa du Middelbourg le 22, & des le 30, il eût la vûe de l'Itle de Madagafear. Quelques banes qui lui étoient inconnus à l'Eft de la Baye qu'il cherchoit, le firent descendre dans sa Chaloupe pour sonder toutes les profondeurs des petites Isles, des Caps & des moindres pointes, Enfin il mouilla dans la Baye de Saint-Louis, où fon premier foin fût de faise dreffer des tentes, autant pour le foulagement de l'équipage, que pour

he radoùb du Vaiffeau; mais la Mer brifoit fi forr, qu'il ne crút pas devoir y transporter les marchandites. Il fait ici une peinture de fes foins & de fes travaux, qui mérite d'être repréfentée pour fervir d'exemple dans les mêmes circontlances. Une longue expérience lui faifant crianther pour les marchandifes, il réfolut, fans les faire fortir du Vaiffeau, d'y mettre un ordre qui facilitat le travail; ce oui fite exéquet equi nu servir les ordre qui facilitat le travail; ce oui fite exéquet fait.

ENSUTE il falliti obtenir des Habitans, la pérmittion de pénétrer dans les terres pour y couper un grand mât. Ils l'accordérent avec beaucoup d'humanité, en faifant entendre par leurs fignes, qu'ils y joindroient toutes fortes de fecours. On prit des cordages, des palmes, des haches, des ficies, & Bontekoe alla choifi fui-méme un arbre. La plus grande dif.

ficulté fût de l'amener jusqu'au Navire (1)

Les provisions ne manquerent point à l'équipage, par la fidélité qu'on ett coljours à fatisfaire les Habitans pour le pixt. Ils firent des tences vers le rivage, où ils tenoient comme un marché de vaches, de limons, d'oranges, de poisson, de lait, de miel de de circ. Mais ils avoient l'art de faire tourner le lait à demis, afin qu'il ne durât pas long-tems. Ils firent comprendre à Bontekoe, que leur Roi afioit fa rédidence càrin qu'il parloit Efpagnol. Auffi-tôt deux Hollandois qui figuvoient exte langue, firent députes pour l'aller faluer é hii démander du riz à vendre. Ils fittent bien reçús de ce Prince. Mais à l'égard du riz, il fe plaignit d'en manquer lui-même, parce que les fuertelles Pavoient detruit cette année-là. Bontekoe n'eût pas de peine à fe le perfunder, lorf que f'étant avancé au millieu d'une pièce de terre, une armée de ce infec-

Bontekoe 1 6 2 5. Bontekoe mouille à Madagascar.

II députe u Rol du Pays.

Sautereijes & leurs rava-

(r) " On transporta promptement, avec la fainte - barbe en fût retipile. On en mit auffi fur le haut-pont, de forte que , l'avant fût bien tôt vuide. On fit un " frontesn en travers, contre le grand mat, ,, afin que les marchandifes & les encom-" bremens de l'arrière ne vinifent pas rouler fur les ouvtiers. On commença par lever les parclofes. On nettoya les an-" guillers & les varangues. On fit passer " des cordes dans les anguillers , depuis " l'avant jufqu'au grand mit, pour ache-, ver de les mettre en état, & pour les y maintenir fi l'on fe trouvoit exposé aux mêmes accidens. Enfuite, les marchandifes ayant été remifes dans leur place, ,, on transporta de même , dans la fainte-,, barbe & fur le haut pont, celles que ", l'avant à l'égard des parclofes & des bl-, tonnières, où l'on paffa anfii des cordes " depuis l'avant jusqu'à l'arrière, tellement " qu'en cas de besoin, on pouvoit tirer de " chaque côté & retirer ces cordes, & les , faire jouer dans les anguillers".

(s) " Après le travail, il se trouva que

le mêt avolt dix huit palmes de circonférence par fon plus gros bont, & vingehuit pieds de haut. On en reclampa le gros bout für le mêteres-du grand mêt brifé, qul montoit encore juiqu'à trois braifes & deni au-defitus du haut-pont, & l'on en fit l'affemblaga è queue d'aron-

de. On le fottilia de quetre jumelles,

Le tout ayant été très bien furilé, l'ouvrage se trouva parsaitement serme, & le

" mat auffi fort que s'il eat été tout d'une " pièce. Après ceià, on feia le mat d'ar-

", timon par le milieu , & l'on en mit les , côtés à une dillance l'un de l'autre telle ,, que la bune le demandoit, garnissant les

" se trouva aussi en état. On avoit quelques-

trous avec des planches. Ainfi la hune

424

Вомтекое. 1 б 2 5. tes, qui se levă tout-d'un-coup, lui fauta au vifige & ila poirtine avec tant de force, qu'à peine avoic:il la liberté de respirer. Elles avoient de petites alles qui leur servoient pour volet; mais etant à terre, elles fautoient comme les autres fauterelles. Le Roi dit aux Députés qu'il étoit quelques fois obligé d'employer trois ou quarte cens hommes à garder les campagnes, & que cette précaution ne fufficit pas pour défendre les champs de L. Les Habitans se dédommaçoient de cette perte, en mangeant ces petits animaux mêmes, qu'ils failoient rotir sur les charboas après leur avoir arraché les sifes (t).

La maladie de Reyertsz n'ayant fait qu'augmenter depuis la disgrace de

fes trois Vaisseaux, il mourût dans l'amertume de son chagrin, onze jours

Mort de l'Amiral Reyentiz.

après qu'on eût jetté l'ancre. Bontekoe le fit enterrer dans une Isle couverte de grands arbres qui fait face à la Baye. On le mit au pied d'un des plus beaux & des plus verds, avec une épitaphe de fix vers sur sa tombe (v); & ses obséques surent honorées de trois décharges de mousqueterie & de cinq coups de canon. Les Habitans du Pays groffirent le convoi dans leurs barques. La plûpart étoient d'un fort beau noir. Quelques-uns avoient les cheveux longs & pendans. D'autres les avoient frisés & crépus, comme la laine de brebis: ceux des femmes étoient treffés autour de leur tête. Elles les oignent d'huile de poisson, qui leur donne une sorte d'éclat au Soleil. L'unique habillement des deux fexes est un petit pagne, qui ne leur couvre que la ccinture. Quelques-uns mêmes alloient entièrement nuds, fans aucune honte. Deux Matelots de l'équipage, féduits apparemment par les careffes & les offres des femmes, quittérent le Vaisseau pour se jetter parmi les Négres. Cette défertion retarda le départ de quelques jours. qui furent employés à les chercher, ou à leur laisser le tems de reconnoître feur faute. On les appercut même (x); mais ils prirent la fuite, & se cachèrent si soigneusement, qu'on sût contraint de les abandonner à leur mauvais fort. On avoit vû plusieurs enfans presque blanes, dont les cheveux tiroient fur le blond, & qui paroiffoient avoir eû des Européens pour pé-

Matelots fédults par les femmes do l'ifie,

Bontekoe arrive à S. Liélene. cette Baye, pouvoient avoir eû la même foibleffe quê fes deux Matelots, & s'étoient peut-étre établis dans l'Îlle ( $\gamma$ ). Le 25 d'Avril, après avoir fait une groffe provision de limons & d'onages, on mit à la voigle d'un affix beau tems, qui dura jufqui au foe Mai. Les vents devitrent alors si furieux, qu'on fât le jouet des flots jufqui au 6 luin. Bonteckoe commençois à pardre l'éprance de pouvoir doubler le

res. Bontekoe s'imagina que d'autres Hollandois, qui étoient venus dans

(1) Pag. 44.

(9) Paj. 45. Les Vers font Hollandois,
Voici la traduction: "La mort fult les hommes en tous lleux. Perfome ne figitiguand cile le dolt prendre, ni fi c'est an
Sad ou à l'Duest qu'il doit le rencontrer.
Dieu le festi feul. Mais celui qui cit
nomine si a volonté, meur content, dans
quelque lieu que la mort le furprenne".

(x) Mr. Prevolt ajoûte de fon chef, store ist fimmer qui let souient correspon; ce qui ferolt comber la fupposition précédente que l'Original justifie d'une autre manière & par une allution des plus pilationes; Cr. jertie d'enchantement que let femmet fou, dit il, ne fou que trop frequent paraî let Saints, 16-main Samfon, David, Salomon, R. d. E. (y) Diète.

Cap, lorsqu'emporté contre le vent même, par la force des courans, il fût furpris de l'avoir doublé fans s'en être apperçu. Il prit fon cours vers l'Isle de Sainte-Hélene qu'il découvrit le 14. Lorsqu'il eût rangé la Côte, en s'approchant de la vallée de l'Eglife, il apperçût par le travers de cette vallée, une Caraque Espagnole à la rade. Malgré le désordre de son Vaisseau, il fit tous fes efforts pour s'avancer vers elle, & pour aller brufquement à l'abordage ; dans l'opinion que les bordées de cette énorme maffe portant trop haut, il auroit pû la joindre & la prendre facilement (z). Les raffales qui s'échappoient d'entre les montagnes, s'opposerent à son dessein, & donnèrent le tems aux Espagnols , non-seulement de touer la Caraque par l'arrière, mais encore de débarquer du canon & de dreffer des batteries fur le rivage. Cependant une raffale avant porté les Hollandois à la portée du moufquet de ce gros Bâtiment, ils armérent leur Chaloupe & l'envoyèrent aux Espagnols avec un pavillon de paix. A la vûe de cette manœuvre, les Espagnols firent avancer austi leur Chaloupe entre les deux Navires. Ils demandérent d'où venoit le Vaisseau Hollandois. On leur répondit qu'il venoit de Java, & que s'étant écarté de fes conferves, il les attendoit incessamment. Leur réponse ne fût pas moins civile, lorsqu'on leur demanda austi d'où ils venoient. La Caraque avoit fait voile de Goa. Mais le Patron Hollandois leur ayant demandé la permission de faire de l'eau, par-

ce qu'étant arrivés les premiers, il les en regardoit comme les maîtres, & n'avant pas même fait difficulté d'ajoûter, qu'on se retireroit après avoir rempli les tonneaux, ils le traitèrent avec les dernières marques de mépris (a). A cette nouvelle, qui fût rapportée aussi-tôt par la Chaloupe, Bontekoe affembla le Confeil. On réfolût d'envoyer demander encore une fois la li- entre les deux berté de faire de l'eau, & de laisser le tems d'une horloge aux Espagnols pour prendre leur parti; après quoi, s'ils s'obstinoient dans leur refus, il fut arrêté qu'on iroit les infulter. La Chaloupe retourna vers eux avec le pavillon de paix. Ils revinrent à la moitié du chemin, accompagnés d'un Moine, qu'on connût à ses habits. Le Patron Hollandois ayant renouvellé ses propositions, ne reçût encore que des outrages pour réponse. A son retour. Bontekoe fit fonner la cloche & commencer la prière (b). On mit des horloges de demie heure fur les cabestans; & lorsqu'elles fûrent écoulées, le canon Hollandois fit un feu épouvantable fur la Caraque. Elle étoit à la juste portée des coups. Son château d'avant paroissoit aussi haut que les hunes de la mifene Hollandoife. On entendoit le craquement des planches, qui étoient brifées par les boulets. Mais la batterie que les Espagnols avoient élevée fur le rivage tiroit continuellement, & tous fes coups portoient auffi. Ils blefférent même quelques gens de l'équipage Hollandois. tés. Bontekoe, craignant d'être coulé à fond, prit le parti de se faire touer le

foir derrière quelques rochers, où il fe vit à couvert de la batterie qu'il redoutoit (c). Il s'informa de la quantité d'eau qui restoit à bord, & l'on fit le calcul de la confommation pour le passage de la Ligne & pour le reste

BONTEROE. 1625.

Rencontre d'une Caraque Espagnole.

Canonade

Les Hollan-

<sup>(2)</sup> Pag. 46. (4) Ibid. Ces injures confifoient à Jes traiter de canaille. L'Auteur sapporte les

termes: Anda petro anda canaglia. (b) Pag. 46.

## 496 VOYAGES DES HOLLANDOIS

BONTEROE. 1625.

d'eau par jour, pour chaque homme. Les Officiers demandèrent aux Matelots s'ils vouloient se contenter de cette provision jusqu'en Hollande, ou se battre en désesperés pour chasser les ennemis de l'aiguade. Les voix fûrent recueillies. On conclut que le Voyage feroit continué, dans la situation où étoit le Vaisseau. Bontekoe fit aussi-tôt lever l'ancre. Lorsque le jour parût, les Espagnols eûrent le tems de faire des décharges de moufquet, qui incommodérent extrêmement la manœuvre. Cependant on vint à bout de s'éloigner, avec beaucoup de peine & de danger. L'Auteur ne

de la route. On trouva qu'il ne falloit compter que fur quatre demi feptiers

Sort de la Caraque.

Bontekoc aborde en Islande.

défavoue pas qu'une heure de retardement l'auroit exposé à perdre beaucoup de monde. Mais il se crût vengé en apprenant dans la suite, par six Vaisseaux Hollandois qui avoient relaché au même lieu, que la Caraque avoit peri des fuites de ce combat. Les fix Vaisseaux avoient vû du moins une Caraque coulée bas d'eau, quoiqu'ils n'eûssent pû tirer le moindre avantage de sa situation, parce que les Espagnols, qui en avoient sauve tous leurs effets, s'étoient cantonnés sur le rivage, à couvert de leurs batteries (d) Le reste de la Navigation ne sût qu'un mêlange d'événemens communs. jusqu'au 12 d'Octobre, qu'ayant trouvé le fond à cinquante braffes, vers les quarante degres cinquante-cinq minutes du Nord, on découvrit, deux

ou trois jours après, une terre qui fût bien-tôt reconnue pour l'Irlande. On entra dans le Port de Kingfale, mais avec quelque défiance, parce

Débauches de fes Mate.

qu'on y apperçût uu grand Vailleau de guerre, & que Bontekoe n'ignoroit pas que la Compagnie Hollandoife étoit en mauvaile intelligence avec les Anglois. Cependant il fût raffûré par le Capitaine, qui déclara lui-même qu'il n'avoit pas ordre de l'attaquer; & plus encore par l'arrivée de deux Navires de sa Nation, qui avoient été envoyés au devant de la Hollande pour lui fervir d'escorte. Il n'eût à combattre que l'incontinence & l'yvrogneric de ses gens (e). La plûpart étoient descendus à Kingsale, & fes ordres réiterés n'étoient pas capables de les rappeller à bord. Il fût obligé d'employer des présens, pour engager le Maire de cette Ville à faire publicr, que tout ce qui seroit avancé aux Matelots Hollandois étoit perdu pour les Habitans. Cette ruse lui réussit. Tous les Matelots, à qui l'on ne voulut plus rien livrer qu'à prix comptant, se rendirent à bord pour obtenir de-quoi sournir à leur dépense. Au-lieu de leur répondre, Bontckoe fit lever l'ancre & mettre le cap à la Mer. Ceux qui étoient encore à terre n'eûrent d'empressement que pour rejoindre le Vaisseau dans des barques, accompagnés de leurs créanciers, à qui les anciennes avances furent payées fur le compte des débiteurs. Cependant l'Auteur ajoûte. avec admiration, qu'il en resta trois ou quatre, qui s'étoient engagés dans un espace si court, par des promesses de mariage, & qui eurent la fidélité de les remplir (f). Telle est l'impétueuse ardeur des gens de Mer pour les plaifirs des fens, lorsqu'ils retrouvent la terre après un long Voyage. BONTEKOE entra heureusement dans un Port de Zélande, le 15 de

Il arrive en Zelande. ...

(d) Pag. 47. (c) Pag. 48. (f) Pag. 40.

BONTEROZ.

Septembre. Il finit fa Relation en béniffant le Ciel de l'avoir délivré de tant de périls, pendant un Voyage de sept ans. Mais jugeant qu'on doit s'intéresser au Middelbourg, qu'il avoit abandonné au milieu des flots dans le trifte état qu'on a repréfenté, il donne quelques explications fur le fort de

ce malheureux Vaisseau.

PENDANT que la Hollande se radouboit dans la Baye de Saint-Louis (g), quelques gens de l'équipage apprirent des Habitans, qu'il y avoit un Vaiffeau à la Baye d'Antongil; mais ils n'eûrent aucune certitude que ce fût le bourg. Middelbourg. En partant de Madagasear, ils se flattèrent vainement de le trouver à l'Iste Sainte-Hélene. Dans la fuite, le Capitaine Bierenbrosts, ayant relâché au Cap de Bonne-Espérance, à son retour des Indes, y trouva des lettres, que les Officiers du Middelbourg y avoient laissées suivant l'usage, par lesquelles on sût informé qu'ils avoient fait des efforts inutiles, pour rejoindre la Hollande à la Bave de Saint-Louis; qu'ayant dérivé jusqu'à celle d'Antongil, ils y avoient relâché, & qu'ils s'y étoient radoubes pour continuer leur navigation; que la mort leur ayant enlevé, dans cette Baye, le lèbre Schoufameux Voyageur Guillaume Cornelifz Schouten, qu'ils avoient à bord, ils l'a-ten. voient enterré honorablement, & confacré fa mémoire par une belle épitaphe. On lifoit, dans les mêmes lettres, quelques eirconftances de leur fejour au Cap & de leur départ. Depuis ce tems-la, on n'a rien appris d'eux par les voyes du Commerce Hollandois. Mais d'autres nouvelles venues de Portugal, femblent jetter quelque jour fur la fuite de leurs avantures. On a fcu, par des lettres de Lifbonne, que le Middelbourg, s'étant rendu à la Baye de Sainte-Hélene, avoit été attaqué par deux Caraques, contre lesquelles il s'étoit si vigoureusement défendu, qu'il avoit mis le seu à l'une des deux par un boulet de eanon. Les Portugais, craignant pour

eux - mêmes . finirent l'attaque & prirent le parti d'abandonner leur proye. BONTEKOE conclut que n'ayant pas eû d'autres lumières fur la fortune du Middelbourg, on ne feauroit douter qu'il n'aît été enseveli dans le sein

des flots, foit par la violence des tempêtes, foit pour avoir été désemparé dans le combat. On auroit pû croire, ajoûte-t'il, que l'équipage manquant de vivres, auroit voulu relacher en quelque endroit, & qu'il auroit été contraint d'abandonner le Navire ; mais, puisqu'il avoir pris des rafraîchisfemens au Cap de Bonne-Espérance, il ne paroît pas vraisemblable qu'il aît peri par cette voye (b).

(g) Ibid.

(b) Ibidem.



X. Part.

Rrr

Voyage.

1625.

Eclairciff.

Mort du cd-

VAN DEN BROECK. 1613.

## Voyage de Pierre van den Broeck aux Indes Orientales.

Introduction.

CE Journal porte un titre plus étendu. L'Auteur ayant fait quatre Voyages en Afrique, donne autant de Relations, qui regarden le Cap-Verd, le Royaume d'Angola, la Rivière de Congo, le Royaume de Lovango, & quelques autres parties de cette valte Refgion, o di excrea long, tems le Commerce. Mais les événemes particuliers de fa vie n'ont rien qui doive en faire regréer la fuppreffion; & fes remarques ne feroint qu'une répétition, froide & ennuyeufe, de tous les détails qu'on a déjà pla trouver, faitguans dans le fecond & le troifieme Tome de ce Re-

Ce qui rend ce Journal précieux. Cueil (a) (b).

Son Voyage aux Indes Orientales mérite beaucoup plus d'attention, nonfeulement parce qu'il offre une grande variété d'images, dans les différentes courses de l'Auteur, & qu'il renferme quantité d'observations utiles & curieuses; mais encore, parce qu'il est le premier de tous les Voyages Hol-landois, où l'on apprend par quel hazard le Comptoir de Jacatra devînt un Fort nommé Batavia, qui a donné fon nom à la célèbre Ville qui le porte aujourd'hui. Cette observation le rend d'autant plus précieux, que le principal mérite du nouvel ordre qu'on s'est ici proposé, consiste à suivre autant qu'il est possible, le fil des événemens historiques, pour faire remarquer l'origine & les progrès des grands établissemens. On a vû quels étoient les desseins de la Compagnie Hollandoise sur Malaca. Ils avoient échoué deux fois, par la force des obstacles; & le mauvais succes d'une si importante entreprise sembloit avoir fait perdre aux Directeurs, l'espérance de se former aux Indes, suivant le conseil de leurs plus habiles Amiraux (c), un centre de puissance, d'où tous leurs autres Établissemens pûssent recevoir des fecours & des ordres. Un heureux hazard fit revivre cette idée dans l'Isle de Java, & donna bien-tôt naissance à une des plus riches & des plus belles Villes du monde.

VAN

(a) Les Auteurs Anglols n'y ont pas donné place à Van den Broeck, & femblent s'être dispensés, autant qu'ils l'ont pû, de parler des Hollandois. Voyez l'Intradußion de ce Volume,

(a) Cettes ... confure da Continuateur ed et pus injuliet. Lez Relation des Voyages de Van den Brocck en Afrique. Join d'étre ennayeuis, font courtes d'intérei, ancte. Il n'y en a pas moins de quatre, la public de la continuation de la conti

cufer, de Jetter ce bline fur la persona de l'atteur, al l'avoit voulu le faire repaille fur la Collection Angolité, Mais n'extperiment de l'atteur de l'atteur de l'atteur de qu'il me repproche dans la Note périonce d'avoir donné à Van des Brocci, d'a covir donné à Van des Brocci, d'a l'avoir donné à Van des Brocci, d'a l'avoir donné à Van des Brocci, d'a l'appelle il revicient todojours, ne porte fur rien, laspelle il revicient todojours, ne porte fur rien, laspel el l'evicient todojours, ne porte fur rien, laspel el l'evicient todojours, ne porte fur rien, laspel el l'evicient todojours, ne porte fur rien, l'appel el l'evicient todojours, ne porte fur rien, l'appel el l'evicient todojours, ne porte fur rien, l'appel el l'evicient todojours, l'appel de l'appel de

de Matelief, dans leurs Journaux.

VAN DEN BROECK partit du Texel le 2 de Juin 1613, en qualité de premier Commis, fur le Naffau, Vaisseau d'une Flotte commandée par l'Amiral Reynst. Le premier d'Octobre, la Flotte mouilla dans les Bayes de Saint Antoine & de Saint Vincent, qui font vis-à-vis l'une de l'autre, à la distance d'environ trois lieues (d). L'Isle de Saint Antoine est peuplée de quelques Portugais, de Mulatres qui tirent leur origine de cette Nation, & d'un grand nombre d'Esclaves des deux sexes. Ils subsistent du Commerce des huiles de tortues, qu'ils vont pêcher vers l'Isle de Saint Vincent, & des peaux de boucs qu'ils apprêtent comme le cuir d'Espagne. Leur Baye est un lieu commode pour les Vailleaux fatigués d'une longue Navigation ; mais les Hollandois y fûrent moins contens de l'eau. Ils la trouvèrent fur Annobon. beaucoup meilleure dans l'Isle d'Annobon, située par un degré quarante minutes de latitude du Sud, à quarante-cinq lieues du Continent, où ils relâchèrent aussi; fans compter qu'ils n'y virent pas sans admiration la multitude & la beauté des fruits. Entre les oranges qu'ils y prirent, il s'en trouva une qui pefoit trois livres, poids de Hollande. Le Gouverneur, redoutant leurs forces, affecta de les traiter civilement. & leur demanda des lettres de recommandation pour les autres Vaisseaux Hollandois qui se présenterojent dans sa rade. Mais ils n'ignorojent pas qu'il ne faisoit valoir ces témoignages, qu'avec ceux qu'il voyoit les plus forts; & l'Auteur recommande à tous les passagers de se tenir toûjours en garde contre l'infidelité des Portugais (e).

La Navigation de Reynst ne fût point interrompue, depuis le 21 de Mars 1614, qu'il partit d'Annobon, jusqu'à la rade de l'Isle d'Anjuanni (f), où il mouilla le 3 de Juin. Il envoya le lendemain Van den Broeck au Roi de l'Ifle, pour lui demander la permission d'acheter des rafraîchissemens. Ce Prince qui étoit Arabe de naissance, vint au-devant du premier Commis Hollandois, avec fes instrumens de musique, & le conduisit dans son Palais, où ils convinrent de prix pour deux cens trois bœufs, trente moutons, dix boucs & fix cens poules. Mais indépendamment de ce marché, qu'il y faits Van den Brocck obtint trois bœufs pour une barre de fer, un autre pour une fonnette. & un autre encore pour une main de papier. Ces animaux. dans l'Isle d'Ansuanni, ont de grosses bosses sur le dos. Le premier Commis ayant été renvoyé à terre de l'autre côté de l'Isle, y fût magnifiquement recû dans la Ville de Démonio (g), par une Reine nommée Mollana Alachor-

ra, dont le mari avoit règné fur toutes les Isles de Comorre. On comp-

(f) D'autres écrivent Anjuan ou Anjowon, & que ques uns même Johanna. C'eft une des isses de Comorre sur la Côte orien-

tale d'Afrique, R. de l'A. A.

(g) Cette Ville est nommée Demani dans
la Carte de Johanna ou d'Anjuan, du Capitaine Cornwal. Elle est fur la Côte orientale de l'Isse, vers sa pointe la plus méridionale. R. de l'A. A.

Rrr 2

VAN DER BROKEK. 1613. Départ de l'Auteur.

ment fur l'Ifle S. Antoine &

1614. Il aborde 2 l'Isle d'Anfuanni.

Comment II y eft reçà , &

toit,

des Voy. de la Comp. Tome IV. pag. 326 & précédentes.

(d) SI Van den Broeck a négligé de mar-

quer la fituation des Isles de St. Antoine & de

St. Vincent, je pense qu'il étoit du devoir de Mr. Prevost, de suppléer à ce désant,

s'il le fçavoit , en informant fes Lecteurs , que ce font les plus au Nord-Ouest des tiles

(e) Journal de Van den Broeek, ap. Ree,

du Cap Verd, R. de l'A. A.

toit, dans celle d'Anfuanni (h), quatre grandes Villes murées & trente-

quatre Villages (i). La Religion des Infulaires est le Mahométisme. Ils

VAN DEN BROECK. 1614.

ont quantité de Mosquées, & des Prêtres Arabes pour Docteurs. Leur earactère est fort humain. On ne voit pas paroître leurs femmes, avec la liberté qu'elles ont aux Indes. Leurs Ésclaves sont en grand nombre. Ils les tirent, à bon marché, du Pays des Abyssins, d'Ethiopie & de Madagafear, pour les faire fervir à cultiver leurs terres & aux ufages domestiques. L'Isle est arrosée de quantité de ruisseaux, d'une eau fort claire, qui descendent des montagnes & qui répandent la fertilité sur leurs bords. On y trouve diverses fortes de bons fruits, quantité de bestiaux & de volaille, un nombre extraordinaire de cocos, & du poisson en abondance. Pendant la bonne mousson, les Habitans vont prendre, à Madagascar, du riz, du millet, de l'ambre gris & des csclaves, qu'ils transportent en Arabie par la Mer-rouge, pour en rapporter des toiles, du coton & de l'Amfion (k). Van den Brocck regût ordre de vifiter austi l'Isle de Gafisa (1), qui est à douze lieues d'Ansuanni. Il mouilla, du côté du Nord, devant une Baye de fable blanc, la feule qui foit autour de l'Isle (m). Le Roi, dont il fût bien reçû, lui fit présent de quelques bœuss, mais fort maigres. L'Isse a si peu d'eau douce, que la plôpart des Habitans n'en boivent que de somache. Les Hollandois observèrent avec étonnement, que le bétail descend des montagnes, le matin & le soir, pour boire de l'eau de Mer. Ils eurent l'occasion de remarquer aussi, que les Habitans y étoient de mauvais naturel & fort dérèglés dans leurs mœurs. Leurs Rois, qui ne doivent pas etre bien puissans, puisqu'ils sont au nombre de dix, se font sans cesse

Il visite aussi l'Isle de Gafifa.

11 est envoyé dans la Mertouge.

les étrangers (n). APRES un mois de séjour aux Isles de Comorre, la Flotte Hollandoise s'avanca vers l'entrée de la Mer-rouge. La Compagnie n'y ayant point encore envoyé de Vaisseaux, on résolut au Conseil de détacher Van den Broeck fur le Nassau, avec la qualité de Capitaine-Major, pour s'informer de la nature du Commerce, & des facilités qu'on pouvoit espérer dans les Ports. Il rangea le Pays de Melinde; & mettant le cap sur la Côte, il fit jusqu'à

la guerre . & ces divisions continuelles rendent le Pays fort dangereux pour

(b) Elle est par les onze degrés cinquan-te minutes de latitude du Sud. La rade est affez bonne. Au bout septentrional de la Baye , les Vaiffeaux font à l'abri de la mouf fon du Sud. Pour y entrer, il faut râfer la Côte le plus qu'on peut, jufqu'à ce que la Ville de Samodo vous demeure au Sud-Sud-Eft. Les grands Vaiffcaux y mouillent fur vingt trois à vingt cinq braffes, fond de fable, mêlé de roches. Au côté oriental. les Vaiffeaux font à couvert de in mouffon du Nord, dans une belle Baye, où ils mouillent fur vingt & vingt - trois, à trente braffes , proche de la Ville de Demenie. Pag.

(i) Dans la Carte du Capitaine Cornwal. nous trouvons feulement deux grandes Villes, scavoir Demani & Zamade, que Van dett Broeck nomme Samode, & trente trois Vil-

lages, R. de l'A. A. (k) Ou plutot Afium , qui eft l'Oplum, comme il a dejà cie reusarque allleurs. R. de

(1) Nommé par d'autres Angafia & Komore. Cest la plus septentrionale de ces liles, au Nord-Nord-Ouest d'Anjuan. R. de

I'A. A. (m) Pag. 329. (n) Ibidem.

foixante lieues dans l'espace de vingt-quatre heures. Le neuf d'Août, il entra dans une belle Baye, près du Cap de Dorfou, à laquelle il donna le nom de Nassau, parce qu'il ne la trouva point dans les Cartes. Le lendemain, ayant leve l'ancre & doublé le Cap de Guardafu (0), il continua fa navigation vers le Mont Felix, où les Habitans refuserent de lui parler; & ceux d'un petit Village, nommé Dordori, prirent la fuite avec tous leurs effets. Quelques Navires Arabes, qui étoient à l'ancre de l'autre côté du Cap, apprirent au Capitaine-Major qu'il étoit à Illie de Matte, d'où il devoit traverser vers l'Arabie-heureuse. Il la découvrit le 26, & son

VAN DEN BROECK.

Pilote fût d'avis de mouiller une demie-lieue au-dessous d'Alen (p). LE Sous-Commis fût envoyé au rivage, avec la banière blanche, pour d'Aden.

déclarer au Gouverneur de la Ville, ce qui amenoit les Hollandois dans cette Mer. Il fût reçû civilement, & renvoyê avec du poiffon frais & des moutons gras, pour affürer les Hollandois qu'on se réjouissoit de leur arrivée. Ils allèrent mouiller le lendemain devant le Fort, fur fept braffes d'eau, près de quelques Bâtimens Arabes, Perfans & Indiens, qui s'étoient postés à l'abri du Fort pour décharger leurs marchandises pendant la nuit. Un Officier, qui vint à bord avec ordre de visiter le Vaisseau Hollandois, invita Van den Broeck à dîner de la part du Gouverneur. Vers midi, on vît venir de terre une obscurité surprenante, qui âmena une très-grosse pluye; & dans le fond de cette horrible nuée, on découvroit une rougeur fort vive, qu'on auroit prife pour un four ardent. Le Gouverneur eût l'attention d'envoyer dire à bord, qu'on devoit prendre foin de jetter encorc deux ou trois ancres. La nuée continua de rouler vers l'Ethiopie; & lorfque la pluye cella, les Hollandois fûrent furpris de trouver leur Vaiffeau couvert de fable rouge, auffi épais que le doigt. Quelques Habitans fenses (q) leur dirent que ces tourbillons se forment du fable de la Mer. qui ensevelit quelquesois dans sa chûte, des Caravanes entières, & que c'étojent - là les veritables Momies qui se trouvent souvent dans cette Contrée (r).

Orage fingu-

VAN DEN BROECK, qui se proposoit d'obtenir la liberté du Commerce, s'étoit bien gardé de refuser l'invitation du Gouverneur d'Aden. Il fût conduit au Palais avec beaucoup de cérémonie, entre deux hayes de Soldats. Le Gouverneur se nommoit Hessa. Après avoir reçu quel-ques presens, que le Capitaine-Major lui apportoit, il lui demanda quelle étoit fa Nation? " Je fuis Hollandois, répondit Van den Broeck, Sujet " des Seigneurs Etats-Genéraux & du Prince d'Orange, Alliés de Sa Hau-" tesse; & je viens pour trasiquer ici, avec la liberté que le Grand-Seigneur accorde à mes Compatriotes dans tous les Pays de sa domination (s)".

L'Auteur vifite le Gou verneur.

<sup>(</sup> e ) A douze dégrés quarante cinq mina cette explication à Van den Broeck. R. nutes de latitude du Sud (1). d. E.

<sup>(</sup>p) Pag 330 & précédentes. (r) Pag. 331. (s) Ibidem.

<sup>(1)</sup> Dans l'Original, onne degrés quarante-ting minutes, ce qui s'accorde avec la Catte de Ma Dapen. R. de l'A. A.

503

TAN DEN Beorck. 1614.

Le Gouverneur repliqua que si les Hollandois venoient en qualité d'amis. ils ne devoient pas douter qu'on ne les reçût avec les mêmes fentimens; mais qu'auparavant il ne pouvoit se dispenser d'en donner avis au Bacha de Tamen, ou de l'Arabie-heureufe. Cependant il prit foin de leur faire préparer un logement commode.

Il part d'Aden pour Chihiri.

Après le repas, Van den Broeek ne penfa qu'à retourner à bord, pour faire décharger quelques marchandifes. Mais il apprit bien-tôt, de quelques Officiers Tures, que le Bacha ne lui permettoit pas de laisser des gens & des marchandifes à Aden jufqu'à fon retour, parec que les Marchands étrangers paroiffoient eraindre que les Hollandois ne fûffent venus pour enlever leurs Vaisseaux. On prit done le parti de lever l'anere, & s'on alla mouiller devant une Ville d'Arabie nommée Chibiri (t), dont le Roi envoya auffi-tôt à bord diverfes fortes de rafraîchiffemens. L'arrivée des Hollandois fût accompagnée d'un événement fort extraordinaire. Dans la même rade où ils étoient à l'ancre, on vît paroître tout-d'un-coup, une multitude de poissons inconnus dans ces Mers, mais fort femblables aux grandes feholes ou plies de Hollande, & plus encore aux fardines de Portugal. Comme ils fembloient venus avec le Vaisseau, on leur donna le nom de Hollandois (v). On continua, pendant trois ans, de les voir dans une si grande abondance, que les hommes en étant raffafiés & dégoûtés, les faifoient fecher & les donnoient à manger aux chameaux. Enfuite ils difparûrent, & l'on n'en a pas revû depuis (x).

Il y laiffe des Factours.

Le Capitaine-Major étant descendu au rivage, le 20 d'Août, sût conduit au Palais du Roi par quantité de Soldats & de Marchands Árabes. Il n'explique pas comment il fût reçû; mais il ajoûte qu'ayant été mené de-là dans une belle & spacicuse maison, il y trouva un sestin tout servi. Il paroît que la crainte eut d'abord plus de part que l'inclination à ces politesses, On appréhendoit qu'il ne violat le privilège de la rade. Mais lorfqu'il eût demandé la permiffion d'y laiffer deux ou trois de fes gens pour apprendre la langue jusqu'à fon retour, parce que la mousson étant passée il étoit obligé de se rendre à Bantam, toutes les défiances s'évanouvrent. On lui accorda fa demande, & fur le champ on le pourvût d'une bonne maifon. Il laissa dans la Ville un Facteur, nommé Antoine Clausz Vischer, avec deux hommes de fervice. Le Roi lui promit une fûreté inviolable pour ce petit Comptoir. Cependant la prudence ne lui permettant pas d'y laisser beaucoup d'argent, il envoya le Sous-Commis à bord pour en apporter seulement un fac. La barque fût renverfée au retour, par les brifans, & tous les gens se sauvèrent; mais le sac d'argent demeura au fond de la Mer. Plufieurs Habitans, qui entreprirent de le retrouver pendant la baffe-marée, y employérent inutilement leur peine. Un Quartier - maître Hollandois, bon nageur, plongea fi heureusement, que son pied ayant donné toutd'un-coup fur le fac, il l'apporta dans les mains aux yeux des fpecta-

Sequire.) Port notable fur la Côte d'Ara-bie, au Nord Eft d'Aden. Mr. Prevost é-

<sup>(2)</sup> Ou Chabiri, le même que Chabr (Cheer, crit mal-à-propos Chichiri, R. de l'A. A. (v) Pag. 332.

Description

de cette Ville.

teurs, qui regarderent cet effet du hazard comme un véritable enchantement (v).

CHIHIRI, Ville de l'Arabie-heureuse, est située par les quatorze degrés cinquante minutes de latitude du Nord (z), fur un fable aride, au bord d'une grande Baye, où l'on mouille à une petite portée de canon de la Ville, fur huit braffes d'eau & fur un bon fond. Elle est fort grande, parce que les maifons font fort éloignées les unes des autres. La plûpart font bàties d'argile, & blanchies de chaux. Le Château qui leur fert de défenfe est flanqué de quatre tours rondes, qui le garantiroient d'une courfe, mais qui ne paroiffent point à l'épreuve du canon. On découvre trois ou quatre Mosquées dans l'enceinte des murs. C'est le principal Port du Pays. Le Roi, qui fe nommoit alors Sultan Abdulla, descendu des vrais Arabes comme tous ses Sujets, tient ordinairement sa Cour à Hadermuid (a), Ville dans les terres, à une journée de Chihiri. Il paye au Bacha un tribut annuel de quatre mille réales de huit & de vingt livres d'ambre gris. Le caractère de fon Peuple est la bonne-foi, la douccur, la modestie, & sur-tout la piété, dans les principes du Mahométifme. Il est surprenant qu'avec ces qualités, que l'Auteur paroît attribuer aux deux fexes, les femmes foyent livrées à l'incontinence. " Les parens, dit-il, regardent comme un hon-., neur que les Etrangers veuillent bien avoir commerce avec leurs filles, & ", vont même les leur offrir dans leur jeunesse, pour une récompense fort le-"gère (b)". Les femmes de condition ne paroiffent que mafquées, & font d'une fort belle taille. On voit arriver tous les ans à Chihiri, des Navires de l'Inde, de Perfe, d'Ethiopie, des Isles de Comorre, de Madagafcar & de Melinde. Les Hollandois en laisserent treize ou quatorze dans

Caraftère des Habitans.

Les levérent l'ancre pour se rendre à Cutsini (d), autre Port de l'Arabieheureuse, à l'entrée de la Mer-rouge (e). Van den Broeck étant descendu au rivage, le Roi, nommé Sayd Ben Sabidi, suivi de mille Soldats qui portoient des fabres nuds fur les épaules, vint le prendre familièrement par la main, & le conduisit dans son Palais, où il lui fit toutes fortes de caresfes. Mais apprenant que ce Prince étoit ami des Portugais & mal avec le Grand-Seigneur, il ne jugea point à propos d'accepter la permiffion qui lui

Cutfini, 20tre Port.

(y) Pag. 333. (2) La latitude de Chahr ou Shahr, est la même dans le Pilote Anglois, d'où l'on peut prefumer, que cette Carte est plus exacte à cet égard , que le Neptune Oriental de Mr. Dapre, qui a entrepris de corriger les Del

feins Anglois, & qui place Chahr quarante minutes plus au Sud. R. de l'A. A. (a) C'elt plutôt Hadramaut, qui fignifie la Cour de la Mors, parce qu'apparemment fon Château avoit fervi autrefois de Prifon. R. de l'A. A.

(c) Ibidem. (d) Ce Port eft nommé Kiffen dans les

Cartes. Il est environ cinquante-cioq lieues au Nord Eft de Chihiri, proche du Cap Fartak, & presque vis-a-vis, au Nord, du Cap de Guardafuy en Afrique. Quelques - uns font commencer ici la Mer-rouge. R. de

(e) Par les quinze degrés trente deux minutes (1). On mouille fur feize braffes d'eau, fond de roches, à une petite portée de canon de la Ville.

(b) Pag. 334.

la rade (c).

( t ) Mr. Dapre le place feulement par les quinne degrés huit minutes. R. de l'A. A.

VAN DEN Baozet. 1614. L'Auteur fe rend à Java.

fût offerte, de laisser quelques-uns de ses gens dans la Ville jusqu'à son retour.

CETTE excursion, qui n'étoit qu'un essai, ne fit pas oublier à Van den Broeck qu'il devoit se rendre à Bantam avant la fin de l'année. Ayant remis à la voile, il paffa par l'Isle d'Inganno (f), où les hommes, les femmes & les enfans vont nuds, dit-il, fans aucune honte. De-là gouvernant vers Java, il reneontra le Général Both, qui alloit faire de l'eau à Sumatra, pour retourner en Hollande avec quatre Vaisseaux richement chargés (g). Il lui communiqua les observations qu'il venoit de faire dans la Mer-rouge, comme une ouverture importante, que les Directeurs ne devoient pas né-

Il arrive à Bantem.

gliger. Le 30 de Décembre, il mouilla devant Bantam, où Jean Pieter/z Coen commandoit pour la Compagnie. Ce Général (b) lui donna auffi-tot la commission d'aller charger des vivres à Jacatra, pour les transporter aux 1615. Molugues. Alors, fix cens livres de poivre fe donnoient à Bantam pour quinze reales de huit; & la livre ne se vendoit que vingt-un sols en Hollande (i). Dans fa route, Van den Broeck rencontra le Général Reynit, auquel il rendit compte de ses découvertes dans la Mer-rouge, & qui lui

Son Voyage à Button & à Banda.

donna ordre de paffer par l'Isle de Botton, pour y établir un nouveau Facteur. Il fût bien reçû du Roi de cette lîle, quoique l'épouvante y regnat par les ravages d'un grand crocodile, qui fortoit chaque nuit de la Rivière, & qui devoroit fans diftinction, les Infulaires & les bestiaux. De Botton. il alla mouiller le 6 d'Avril 1615, dans la rade d'Amboine, d'où il partit deux jours après, pour aller rejoindre aux Mes de Banda, le Général Reynst, qui étoit à l'anere avec onze Navires sous le Fort de Nassau. Le jour meme que cette l'lotte avoit fait voile d'Amboine, le Mont Gunnapi, qui n'avoit pas ceffé de brûler depuis dix-fept ans, s'étoit ouvert avec un bruit prodigieux. Il avoit jetté tant de flammes, de groffes pierres & de eendre, que le canon du Fort en ayant été couvert, s'étoit trouvé hors d'état

Eruption du Voican.

de fervir. Dans une guerre fort animée, & qui ne paroiffoit pas prête à fe rallentir du eôté des Bandanois, la garnifon Hollandoife auroit été fort en danger, si l'arrivée de la Flotte ne l'en eût délivrée. En approchant du rivage, Van den Broeck reneontra pluficurs grands morceaux de pierres brûlees, qui avoient été jettées du Volcan dans la Mer. Quelques-unes avoient plus d'une braffe de long & fe foutenoient fur les flots; mais les petites étoient en fi grand nombre, que les Chaloupes avoient peine à les traverfer. L'eau même bouilloit au bord de la Mer, & l'on voyoit flotter des poissons que la chaleur avoit étouffé (k).

PEN-

(f) L'Auteur l'appelle mal-à propos Jugmas (1).

(g) Trois de ces Vaisseaux, avec ce prémier Gouverneur général des Indes, périrent sur la Côte de l'Ille Maurice, où Van den Broeck alla en 1617, charger leurs effeis naufraglés. R. d. E

(b) Il exerçois pour lors la charge de Pré-fident à Bantam & de Directeur général du Commerce, fous les ordres de Reynst, qui avois succédé à l'inforsuné Best dans le Gouvernement général des Indes. R. d.E. (i) Pag. 335.

(k) Pag. 336 & 337.

( 2 ) C'eft peut-être une faure du Copific on de l'Impriment; mais les etreurs fréquentes de Me. Preroft; Comblent ette d'une sutte nature , temom chrier qu'il eteit toujours mal-a-propos Circlers, B. del'A, A,

PENDANT le féjour que Van den Broeck fit à Banda, il eût le chagrin de voir les Hollandois maltraités par les Infulaires, & le Général manquer de fuccès dans fes entreprifes. Diverfes commillions dont il fût chargé pour les Moluques, lui épargnèrent une partie de ce fâcheux spectacle (l). Enfuite ayant pris la route de Java fur le Middelbourg, il recût ordre à Bantam de se rembarquer sur le Nassau, pour se rondre en qualité de Président, aux Ports de la Mer-rouge dont les Hollandois lui devoient la connoissance. Sur la route, il crut devoir relacher à Tikou & à Priaman, dans l'Isle de Sumatra, où il acheta une certaine quantité de poivre. Il paroît perfuadé que celui de cette Ille est le meilleur des Indes; & l'on pourroit, dit-il, y en charger tous les ans plus de trois mille barres (m). Sa commission l'obligeoit de passer aussi dans l'Isle de Ceylan, où il devoit parler au Roi. Il alla mouiller dans la rade de Palagama. Mais la faifon ne lui permettant pas de s'y arrêter long-tems, il s'excufa d'aller à la Cour de Candy, où le Roi l'avoit fait inviter; & les ordres dont il étoit chargé n'en fûrent pas moins exécutés par une lettre. , Ceylan, dit-il, est à son gré la " plus agréable & la plus fertile de toutes les Isles. Il ne connoît même " aucun Pays qui lui foit comparable. On y voit de belles plaines & des , montagnes couvertes de verdure. Le quintal de canelle, qui est de cent vingt-liuit livres, n'y revient pas à plus de quarante fols. La monnoye dont on se sert, vers les Côtes de la Mer, pour acheter & pour vendre, est du poisson sec qui se prend proche des Isles Maldives, & qu'on nom-,, me Albacorifes (n). Les élephans de cette Isle, ont des qualités si ex-", traordinaires, qu'on leur attribue de l'intelligence. On affure même que " ceux des autres Pays les reconnoissent & leur témoignent du respect". L'Auteur vît dans l'Îsle de Ceylan " un homme & une femme, qui a-", voient la jambe groffe, & telle que Jean Huygens en a donné la repré-" fentation dans fon Journal. On lui dit qu'ils étoient de la race de Saint Thomas" (0).

Mais fuivons l'Auteur dans des lieux où il y aît plus de fond à faire fur fes lumières. Il reprit fa route vers la Mer-rouge, où il mouilla, le 11 VAN DEN BROECK, I O 15.

Van den Broeck est renvoyé dans ia Mer rouge avec la qualité de Présidont

Son jugement fur l'lile de Ceylan.

Il atrive à

de Janvier 1616, au Port de Chihiri. Il y retrouva les Hollandois qu'il y avoit

(1) Il en edu un autre sux Molaques. Ce rapporte ces remarques que pour relever le fit chis i un Soldat Allemend, qui remunit, cost de celles nul font faires un d'autre.

fut célui d'un Soldat Aliemand, qui remuoit les oreilles comme un chien, & qui les dreffoit ou les laiffoit pendre à fon gré(1). Laurent Risi étoit alors Gouverneur Hollandois de toutes les Moluques (2).

(m) Pag. 339. (n) Pag. 334. Ce font de petites coquilles nommées Koris. Voyez la Description des Maidives & celle de Ceylan; car on ne rapporte ces remarques que pour relever le prix de celles qui font faites par d'autres Voyageurs, pendant leur plus iong féjour dans queique Pays.

(\*) Ces gens devoient être de la rsce de ceux que S. Thomas avoir maudit, pour s'et re moqués de lui, fuitant cette fausir s'adition. Comment se peut-il, que Mr. l'Abbé Prevoit ne se soit pas apperçu d'une pareille bévide? R. de l'A. A.

(1) Directe Medican provers faire le même sings de foun croffies, & ce crèt que le bandage four lequel au les foit une signame rétaine, sin empérel référée de mantérs dans le profisser faires, a. de l'et de la constant faire, a. de l'et de l'et de la constant faire, a. de l'et de l'et de la constant faire au le constan

nomina di Gongli

VAN DEN BROZCE. IGIG.

avoit laiff(s. Les Habitans ayant marqué une joye extrême de le revoir, ces accueil de témojangae de fes Faêteurs, le determinèrent à laiffer fishefiter ce Comptoir; mais il y établit Wouter Heute pour Directeur, à la place de Victore, fur lequel il avoit d'autres viess. Le 15, il fit voile à Mocka, & fon arrivée causa beaucoup d'etonnement aux Habitans de cette Ville, qui n'avoient jamais vid de Valifleaux d'Europe (p.). Il jetut l'ancre au milieu de trente Bâtimens de diverfes grandeurs, Indiens, Perfans & Arabs. Deux ou trois Tures lui virnent demander auffi-été, de la part du Gouv-rmeur, qui il étoit & quel étoit le deffein qui l'avoit annené. Sa réponde du traibler les Habitans, pusifiqué faut décendu au trivage, le 27, il

Il s'établit à Mocka, ponte du raflibrer les Habitains, puifqu'étant defecudu au rivage, ke 27, il y fut reçfa un fon des flutes & des tambours, & conduit de meme an Palais, où le Gouverneur lui renouvella fen premières queftions. Enfinite, lui ayant fait donner une vefte de drap dor, éton la coltaume du Pays, il ett avec lui quekques momens d'entretien, il lui fit fervir des rafratéchifiennes, & il les friconduire dans une belle mairin qu'il avoit déjà fait préparar, mais qui devoit coîter aux 4 follandois, cent quarante reales de huir pendant la darrée de la moufflon, qui eft de fix mois. On 4 accorda fur les droits qu'il failoit payer dans le Couvernement de l'Arabie-heureufe. If firent régles à trois dé demi pour cent. Des le lendemain, Vanden Broc ck fit porter, dans la Ville, des marchandifes qui s'y vendirent fort bien. El les l'âtern payées en réales & en docast d'or (q).

Arrivée d'une Caravane d'Alep. Les efjériances des Hollandois augmentérent beaucoup pour le Commerçe, à l'arrivée d'un Coffét (r), ou d'une Cravarune d'Alep & de 8uze, qui entra dans Mocka le 6 de Mars. Elle étoit composée d'environ mille chaesaux, qui approtionie dux cens mille réales el luit & cent mille ducats, tant de Hongrie & de Venifie, que de divers Pays des Maures. Les marchandifes cioitent des velours, des fains, des danas, des armoifies, des cosses d'or de Turquie, des camelots, des draps, du faffran, du mercare, du vermillon, d. des merceris de Nuremberg. Les Caravanes employent ordinairement deux mois à faire le Voyage. Leurs marchandifes, qui viennent des manufactures arbaes, Indientes & Perfanes, le troquent à Mocka pour des toiles de coord, grossifes d'intes, pour de l'indigo, pouvire, du girothe, des noix moffactes, du marcha & de sa marchandifes de la pouvire, du girothe, des noix moffactes, du march & de sa manufactures de moffactes, du march & de sa marchandifes de la pouvire, du girothe, des noix moffactes, du march & de sa machandifes de la

Voyage que fait l'Auteur dans le Pays de Mocka. VAN DEN BROEK, dont les vûes n'étoient pas bornées dans les murs de Mocka, obtin du Gouverneur un paffoport, que les Turcs nomment Fitman, pour visiter le Pays sous sa protection. Cette lettre de faveur portoit (p) Pag. 341. Quelle faussté! Voyez les (r) Kuffis est le vétitable nom Arabe de

(f) Fag. 347. Queste fadiret: volvezies Relations Angloidies du Tome fecond de ce ces Caravanes. R. de l'A. A. (f) Pag. 342.

(7) Il fe pen que les Yuses qu'alfont à Van den Boock, la dersière riffre qu'ils vooins regle des Angiols, parce qu'ils se le fondaisse par de publier leurs process dégaters. Au pra aller ce n'ell point une ples processe de la commandant de

toit ordre à tous les Seigneurs & les Gouverneurs, de le défrayer libéralement & de le traiter avec diffinction. Il partit à cheval, le 22 d'Avril, avec un de fes Commis nommé Jean Arentz, & un Trompette (1). Le premier jour de fa marche, il ne rencontra qu'un feul Village; & le foir, il arriva dans une petite Ville nommée Mossile, à lut lieues de Moclor, il arriva dans une petite.

La premier jour de la marche, il ne rencontra qu'un feul Village; & le foir, il arriva dans une petite Ville nommée Menfle, à buit leues de Mocka. Le lendemain, il paffa par le petit Fort d'Acuma, qui est à fept lieues de Moufla; & trois lieues plus loin, il trouva ceul d'Aleuène, oi il paffa la nuit. Le 24, il traverfa la petite Ville d'Offinje, à trois lieues d'Afavin-de. Cette Place est dans une finanzion inaccellible, fur la pente d'une montagne clearpée, où deux perfomes ne monteroient pas facilement de front. Le Gouverneur, qui étoit Arabe, invira Van den ffoccé à diner, A kluife préfent d'une vette de drap, parce que le froid commençoit à fe faire fair. De-la les trois folladios allèrent paffer la unit & Sorriè-mara, qui étôt.

à deux lieues d'Offluse.

Le londemain, ils se rendirent à Taiesse, grande Ville murée, à quatre lieues de Sarwi-mota, où ils fûrent loges chez le Gouverneur, qui leur fit beaucoup de careffes & qui leur procura des chevaux frais, des chameaux & des ânes. Ils visitèrent la Ville, dans laquelle ils admirèrent six hautes Tours, quantité de Mosquées, & le magnifique tombeau d'un Bacha, qui avoit coûté plus de mille réales de huit. Cette Ville est considérable par fon Commerce. Le 26, ils passerent par le Bourg d'Akar, à cinq lieues & demie de Taicsse, & par un autre Bourg nommé Maiies, qui est situé sur la pente d'une montagne, d'où Van den Broeck vît avec étonnement, qu'on labouroit, qu'on semoit & qu'on moissonnoit en même-tems dans la plaine; ce qui dure, ajoûte-t-il, toute l'année (v). Il arriva le foir à Tpe, Ville à deux lieues & demie de Maiios, où il alla au bain, fuivant l'ufage de Turquie. Le jour suivant, il passa par Machadder, Ville à cinq lieucs & demie d'Ype; ensuite par Nacasmare, autre Ville, & par Jerrime, qui est encore une Ville, à fix lieues & demic de Machadder. [Il y tomba une grêle d'une groffeur si prodigieuse, que l'Auteur témoigne n'en avoir jamais vû de femblable (x). Le 28, il alla diner à trois lieues & demie de Jerrime, dans une Ville nommée Dammer, dont le Gouverneur, qui étoit Hongrois, l'envoya recevoir par un Corps de cent Soldats, & l'engagea civilement à di-ner chez lui. Le centre de Dammer est occupé par un Château de pierre de taille bleuâtre, mais mal pourvû de canon. De-là Van den Broeck eût cinq lieues à faire jusqu'à Serafia, où le Secrétaire du Bacha l'obligea de passer la nuit. Le souper sût magnisique. On y servit du cerf, des lièvres, des cocqs de bruyère, des cailles, des pigeonneaux rôtis & en pâte, avec d'excellent vin rouge du Pays; & pour dessert, toutes sortes de fruits, de tartes & d'autres pâtifféries.

Le 30, les trois Hollandois étant remontés à cheval avant le jour, s'a-

(t) Ce Voyage est un morceau curieux (v) Pag. 344. de Géographie (t). (x) Add. de l'A. A.

(1) Celà est visi ; mais Sir Henri 166ditem avoit déjà fait aupatronne le même Voyage, Voya le Tome II. de ca Recutil, pag. 217, R. de l'A. of. SSS 2 VAN DEN BROECE, 1616.

Mouffa.

Fort d'Acuma.

Fort d'Afavinde.

Offiule.

Sarwi-mota,

Taieffe.

Akar. Maiios.

Ype.

Machadder. Nacaimare. Jerrime.

Dammer,

Serafia,

VAN DEN BROECE. 1616. Chenna ou Sanaa, Capitale du Yamman.

vancèrent vers Chenna (y), féjour ordinaire du Bacha, à trois lieues de Serafia. Van den Broeck fût agréablement furpris de se voir amener, près de la montagne, un beau cheval, avec un harnois d'or & d'argent (z). pour faire fon entrée dans la Ville. En approchant, il rencontra le Maréchal des Armées, à cheval, avec un Corps de trois cens Soldats Turcs & Arabes, rangés fous cinq drapeaux, qui, après l'avoir faluc par trois décharges de leurs armes, se mirent en marche devant lui. Pres de la Ville, le Bacha parût lui-même, avec plus de deux cens Seigneurs de fa Cour, tous à cheval, vêtus d'étoffes d'or & d'argent, dont l'éclat étoit encore augmenté par la lumière du Soleil-levant. Le Bacha fit l'honneur à Varr den Broeck, de lui envoyer deux garçons bien faits, vêtus en femmes (a), pour le prier de le fuivre doucement jusqu'à son Palais, où il alloit l'attendre ; & tournant vers la Ville, il reprit fa marche. La foule des spectateurs étoit si grande dans les rues, que le Secrétaire & deux Pages à cheval, fürent obligés d'employer tous leurs efforts pour ouvrir un passage à Van den Broeck. En arrivant au Palais, deux Palefreniers vinrent prendre fon cheval par la bride, & le conduitirent jusqu'à la porte de la falle, où ildescendit sur de grands tapis qu'on y avoit étendus (b).

Audience du Bacha.

IL marcha vers le Bacha, entre deux haves de Gentilshommes ou d'Officiers qui composoient sa Cour. Ce Seigneur étoit assis dans un lieu élevé (c), & les respects qu'il se faisoit rendre, l'auroient fait prendre pour un Roi ou pour un Dieu. Lorique Van den Broeck lui eut rendu les fiens, it le fit affeoir, dans une posture apparemment qui fentoit l'humiliation; car l'Interprête lui avant reprefenté qu'un Capitaine Hollandois devoit être micux affis, il lui fit apporter un beau fiège (d).

ALORS il lui demanda, d'un air severe, quel étoit le sujet qui l'avoit amené; & Van den Broeck lui ayant fait une réponse dont il parût fatisfait, il lui mit la main fur la tête, & lui déclara qu'il étoit le bien venu. Mais jugeant qu'il devoit être fatigué du Voyage, il abrégea l'audience pour lui dire de s'aller repofer. Nous aurons, ajoûta-t-il, le tems de nous entretenir. En le congédiant, il lui fit donner, par fon Secrétaire. une veste d'étoffe d'or, comme une marque de la fatisfaction qu'il avoit de le voir. Van den Broeck étant remonté à cheval, fût conduit dans la maifon du Majordome, où il devoit dîner. Enfuite on le mena dans celle qu'on avoit préparée pour fon logement, où il trouva des vivres en abondance & toutes fortes de commodités (e). Il avoit fait cinquante-cinq lieucs depuis fon départ de Mocka (f).

Fête donnée à Van den Broeck.

LE jour suivant, après avoir fait ses présens au Bacha & aux principaux Scigneurs de fa Cour, il fût invité à une fête fort galante dans le jardin

(y) Sir Henri Middleton trouva que la l'atitude de Zenan, comme il l'appelle, étoit de seize degrés quinze minutes. R. de

(z) Ibidem. (a) Pag. 345. (b) Ibid. L'Auteur ne dit point à quel ture on lui faifoit tous ces honneurs.

(e) Cétoit apparemment une de ces eftrades que les Turcs nomment Sofar.

(d) Pag. 345. (e) Pag. 346. Les Turcs lui fournissoient toujours du vin.

(f) Middleton comptoit la distance de cent quatre-vingt miles; ce qui fait quinze miles de plus. R. de l'A. A.

du Secrétaire. La compagnie fût nombreufe & le repas très-fomptueux. On voyoit dans le jardin, diverfes fortes de beaux arbres, tels que des amandiers, des vignes, des pêchers, des orangers, des citroniers & pluficurs especes de rosiers; des cabinets fort bien ornés, des jets-d'eau, & tout ce qui fait l'agrément des plus belles maifons de campagne. Pendant qu'on étoit à table, il parût un léopard d'énorme grandeur, mais austi privé qu'un chien, qui vînt manger ce qu'on lui jettoit, fans nuire à per-

fonne (g). DANS le cours de l'après-midi, on permit à Van den Broeck de visiter le Château, qui fert de Palais au Bacha. Il y vît plus de mille perfonnes en ôtage, hommes, femmes & enfans, tous fils ou fœurs des plus confiderables Habitans de certaines Provinces, que cette contrainte retient dans la foumission. Entre plusieurs antiquités, on lui montra un grand édifice, qui passe pour avoir été bâti par Noé. C'est-là que les semmes du Bacha font gardees par des Eunuques. Le devant de la Mosquée, qui est fort belle, offre un gros morceau de bois, enfermé d'un treillis de fer, qu'on

donne pour une pièce de l'Arche de Noé, & que les Habitans révérent comme une relique. Van den Broeck étant monté fur les murailles du Château, y fit fonner à fon Trompette, l'air Guillaume de Nassau. Aufsitôt un Officier Turc vînt lui frapper fur l'épaule, & lui dit: " Tout beau, " Capitaine; crois - tu déjà que le Château foit à toi"? Il lui fit fes excuses, qui fûrent assez bien reçûes. L'Officier, changeant de ton & de manières, lui fit beaucoup de caresses, & lui dit qu'il avoit été fort bien traité des Hollandois, qui l'avoient fait prifonnier à Dunkerque fur les Galères de Spinola. Il lui fit voir d'autres curiofités du Château, telles qu'un grand lion, renfermé au fommet d'une Tour dans une cage de fer, & un puits qu'on regarde comme l'ouvrage du Patriarche Jacob. Sa profondeur est d'environ cent braffes. On y puise avec des seaux de ser, & l'eau en est si froide qu'on ne peut la tenir dans la bouche. Van den Broeck vît aussi une Mosquée de forme quarrée, différente de la première, couverte en plate-forme & foûtenue par plus de cent colomnes d'une feule pierre, avec diverfes antiquités qui ont précedé la naissance de lesus-Christ (b).

DANS la feconde audience qu'il reçût du Bacha, ce Seigneur lui déclara qu'il ne pouvoit lui accorder la permission de laisser des Facteurs à resuse aux Mocka, & que cette grace dépendoit uniquement du Grand-Seigneur. Les Hollandois la Mahométans craignoient que par degrés on ne voulút s'étendre jusqu'à la s'établir à Mecque, qu'ils regardent comme le centre de leur religion. Ils alleguoient Mocka. la conduite que les Hollandois avoient déja tenue. ", Vous étes allés d'a-" bord à Aden, leur dirent-ils, & d'Aden à Chihiri, d'où vous êtes venus à Mocka. Vôtre Vaiffeau est actuellement à H.deda (i), & se pré-

VAN DEN BROECE. 1616.

Il vifite le' Chiteau. qu'il y voit.

Le Bacha

(g) Ibidem.
(b) Pag. 347.
(i) Piutôt Jedida, qui est le Port de Mckka, beaucoup plus avant dans le Goife

Arabique & où il paroît que le Yacht le Naffau s'etoit rendu fans ordre. R. de I'A. A.

Sss 3

VAN DEN BROECK, I O I O. " pare à pénétrer plus loin dans la Mer-rouge, quoique cette liberté ne s'accorde à aucune Nation Chrétienne (k)".

Ai 181, par l'imprudence de ceux qui étoient demeurés à bord du Naffu & qui avoient agi fans ordre, les Hollandois ne pièrent obtenir que la confirmation du Traité qui fixoit à trois & demi pour cent, les droits d'entrée & de fortie. Mais cette faveur même excita la jaloufie des Marchands Perfans & Indiens, qui payent guime à feitze pour cent (1). Le lende

Il les confole par un grand festin. trie & de fortie. Mais cette faveur même excita la jaloufie des Marchands Perfans & Indiens, qui payent quinze à foize pour cent (f). Le lendes main, cinquante ou foixante. Seugneurs accompagnérent Van den Broeck à une petite lieue de la Ville, dans un jardin nommé Agfr, où le Bachla lui avoit fait préparet un graud feftin avec phileurs divertillemens. Le lieu même en fournifioit de trés-agréables, par fes beaux cabinets, fes jets-d'eau, fes excellens freits & par fes viviers rempils de poiffon.

Description de Chenna.

CHENNA est située sur la Rivière de Tamen, ou de l'Arabie-heureuse, à cinquante ou cinquante-cinq lieues de Mocka. Son circuit est d'environ deux lieues. Elle est murée de pierres grises, fort dures. On n'y compte que trois portes, mais fort belles & bâties de pierre de taille bleuatre. De distance en distance, on voit, autour des murs, de petites Tours rondes, avec des jaloufies. La Ville a quatre Mosquées & quantité de beaux édifices, un grand nombre de maifons de plaifance, & des bains publics, où les hommes vont le matin & les femmes l'après-midi. Il fe trouve, parmi les Habitans, plufieurs enfans de Chrétiens, que les Turcs enlévent au Levant dans leur jeunesse. & qu'ils transportent dans ces Contrées pour les peupler. Le Bacha, qui se nommoit Jaffer, étoit lui-même originaire de Hongrie. Il portoit la qualité de Viceroi du Grand-Seigneur, dignité qui n'est que triennale. Cependant il y avoit deja neuf ans, que Jaffer (m) en étoit revêtu, & l'on publioit qu'il avoit fait empoisonner sur la route, deux autres Bachas, qui venoient aux tems règlés pour le remplacer. Il entretenoit une guerre continuelle avec les Arabes; ce qui n'empéchoit pas que le Commerce n'amenât fur cette Côte, un grand nombre d'Indiens, de Perfans & de Juifs (n).

Et de Mocka.

Non de Carlon Van Der Carlon de Chenna le 16 de Mai, arriva le 24 à Mocka, dont i flait aufil une courre defeription. Cette Ville, dici-il, eff inuée au bord de la Mer-rouge, fur la Côte de l'Arabie-heurelle, à treixe degrés dix-huit minutes de latitude du Nord. On y mouille dans une affect bonne rade, fur quatre Éc ting 4 fept brall's, fond de fable. Elle eft grande, mais fans murs d'enceinte. Les maíons y font fort belles, du moins celles qui font de pierre de taille bleuitre, ou de brique; card autres ne font compoiées que d'argile & de rofeaux. L'extremité feptentrionale de la Ville et d'échoèe par un petit fort revêtu de pierre, qui filt l'ouvrage des Anglois, tandis que l'Ienri Misilaton dominoit dans le Pays avec fa Flotte (a).

(k) Pag. 347. (l) Pag. 348.

<sup>(</sup>m) Ceci prouve que c'étoit le même Bacha qui gouvernoit du tems de Sir Henri Middleron, cinq ou fix années auparavant. R. de l A. A.

<sup>(</sup>n) Pag. 346.
(e) Pag. 350. L'Auteur parolt oublier ici, que que ques pages plus haut, il a cru que ion Vaiffeau étoit le premier de l'Europe qui cht paru à Mocka.

Cinquante ou foixante ans auparavant , Mocka n'étoit qu'un Bourg de Pécheurs; mais les Turcs en étant devenus maîtres, l'ont rendue propre à recevoir le grand Vaisseau qui descend chaque année de Suez, charge de riches marchandifes, parce qu'il couroit trop de rifques au paffage de Babelmandel pour se rendre à Aden, où se saisoit auparavant le principal Commerce du Pays, & Mocka doit fon opulence à ce changement (p). Elle est peuplée d'un mélange de diverses Nations. Les seuls Banianes montent à plus de trois mille, la plûpart Marchands, Orfévres, Banquiers ou Artifans. On y voit aussi quantité d'Indiens, de Persans, d'Armeniens & de Juifs. Cependant la plus grande partic des Habitans est composée d'Arabes. Les Vaisseaux, qui y arrivent de divers Pays, amènent un grand nombre de Pélerins, que leur dévotion conduit à la Mecque. Ils viennent ordinairement depuis le milieu du mois de Mars jusqu'à la fin d'Avril, & partent dans la feconde mouison, qui commence au mois d'Août, Les Hollandois virent ici, pour la première fois, du caffé (q), espèce de séves noires, dit l'Auteur, que les Turcs mettent dans l'eau bouillante, qui en devient noire auffi, & qu'ils boivent delicieusement.

Après avoir perdu l'espérance d'établir un Comptoir à Mocka, Van den Broeck prit la réfolution de caffer celui qu'il avoit fondé à Chihiri, & dois aband'en retirer ses marchandises & ses Facteurs, quoique le Roi & les Habiden retirer les marchandites & les racteurs, quoique le Roi & les Flabi-mer-rouge, tans de la Ville en marquaffent beaucoup de regret. Il reprit la route des & s'établif-Indes par Surate, où il tenta auffi de faire agréer fon établiffement. Mais fent à Surate, il y trouva deux obstacles ; l'un, qui venoit de la nécessité de faire un long Voyage par terre, pour obtenir la permission du Grand-Mogol; l'autre, de l'opposition des Ânglois, qui n'épargnèrent ni presens ni promesses pour le faire congedier (r). Cependant, le chagrin qu'il en reffentit l'ayant porté à fe retirer brusquement, les Marchands Indiens, qui craignirent pour quelques-uns de leurs Vaiffeaux qui fe trouvoient dans le Port, follicitérent le Gouverneur de le rappeller. On lui accorda, comme aux Anglois, la liberté de souer une maison dans la Ville, & d'y laisser quelquesuns de ses gens jusqu'à son retour, à condition que dans l'intervalle, il s'efforceroit d'obtenir l'agrément de l'Empereur (s). Ce changement, dit-il,

AYANT remis à la voile, Van den Broeck s'empara près de Baffaim. d'une Frégate neuve qu'il emmena à Bantam. Le 10 d'Octobre, il alla mouiller dans la rade de Calecut, avec le deffein de parler au Samorin qui étoit à la campagne; mais il fût conduit à l'audience du Prince fon fils, de

furprit également les Anglois & les Habitans.

qui il apprit que la Cour avoit été abusée par les Anglois, qui étoient venus dans ce Port pour y trafiquer fous le nom des Hollandois. Le 18 de Novembre, Van den Broeck arriva à Bantam, d'où il partit le 8 de Mars 1617, avec le Navire le Middelbourg & le Yacht le Pigeon, pour exécuter quelques commissions, tant aux liles Maurice & de Madagascar, que sur la Côte de la la Mer-rouge. Mer-rouge & a Suratte. Ses ordres portoient d'attaquer les Portugais, par-tout

VAN DEM BROECK. 1616.

Les Hollandonnent la

Retour de Van den Bantam.

1617. Nouveau

<sup>(</sup>p) Pag. 550. (q) L'Auteur le nomme Kaèseus d'après Jes gens du Pays.

VAN DEN Вкосск. .1617.

Il effuve une furieuse tempête.

où il pourroit les rencontrer. Après s'être acquitté de sa commission à l'Isle Maurice, il paffa à celle de Madagafcar, où ne pouvant prendre terre, il fe rendit à l'Isle de Pemba sur la Côte d'Afrique, mais les courans l'empéchérent d'en approcher. Enfuite une tempête qui s'éleva, fit perdre aux Hollandois leur grande Chaloupe qui étoit à la toue, & les fépara du Yacht. Pour furcroît de malheur, le gouvernail fût brifé & le Navire faifoit eau

par tant d'endroits, qu'a-peine les pompes, qui jouoient continuellement, purent les garantir du naufrage. Dans cet état, dénués de toutes provifions, ils fe rendirent à la rade du Mont Felix dans la Mer-rouge. Ils s'y refirent du mieux qu'il leur fût possible; mais lors qu'ils eûrent remis à la voile, la tourmente s'accrût fi fort, qu'ils fûrent forces de se laisser dériver vers Surate (t). ] Enfin arrivant fur la Côte de Daman, Ville des Portugais à l'extremité des Etats du Grand-Mogol, Van den Broeck eût le malheur d'y

Son naufrage, faire naufrage. Il fe rendit en diligence à Surate, pour donner avis de fa difgrace aux l'acteurs qu'il y avoit établis . & pourvoir du moins à la fûreté des marchandifes qu'il avoit fauvées. Sept Navires Anglois, qui étoient à l'ancre dans cette rade, lui refuserent leur secours avec beaucoup de dureté (v). Heureusement qu'après avoir échoné sur la Côte de Daman, il avoit eû la précaution de retrancher ses gens & ses effets dans une barricade, qui les mit à couvert de toutes fortes d'infultes, & qui lui donna le tems de transporter au Comptoir de Surate, son girosle & ses autres épiceries. Les fraix excessis dans lesquels il auroit sallu s'engager, pour équiper ou pour acheter un autre Vaisseau, le déterminèrent à faire par terre, un Voyage long & pénible jufqu'à Mafulipatan.

Route péni-ble qu'il fait par terre.

IL partit au mois de Septembre, avec cent trois Hollandois & vingtneuf Indiens, qui avoient composé l'équipage de son Vaisseau. Ses remar-

ques, dans un Pays peu connu des Européens, méritent autant d'attention, qu'il paroît y avoir apporté de foin. IL paffa d'abord par le Bourg de Laspour ; ensuite par Nosbarri , Ville habitée par un grand nombre de Perfans, où il se fabrique beaucoup de

Braftar, gros & fins. De là continuant fa route par Gandioi, qui est à dixhuit cor de Surate, il alla paffer la nuit au Village de Dagau, qui est à quatre cos de Gandivi. Le lendemain, il partit avant le jour, pour se rendre au Bourg d'Armau, à sept lieues de Dagau, & dernière Place de la frontière de Guzarate. Le jour fuivant, il entra fur les terres du Roi de Partabaffa, où il passa par les Villages de Cavendi & de Carondi. Dans celui d'Onni, qui est à cinq cos d'Armau, on voulut lui faire payer, malgré son passeport, un impôt de cinq mamoudis, pour chaque homme & pour chaque bœuf chargé, & fept mamoudis pour chaque cheval. Il eût la fermeté de rejetter cette demande, & de continuer sa marche par le Bourg de Serion

Dangers de la part des Indiens.

> iufou'à Camela, qui est à cinq lieues d'Onni. Son refus l'exposa au dernier danger. Le jour suivant, il sut environné d'une grosse troupe de gens ar-(1) Add. de l'A. A. raifons qui ont fait supprimer aux Auteurs (v) Pag. 358. On voit ici une partie des Auglois, les Relations Hollandolfes (t).

(a ) Mr. Prevoft voit er que prefonne ne voit ; & ce que d'antres voyent , il ne le voit pas. B. de l'A. ...

més.

més, qui avoient abbatu des arbres pour fermer les passages. & qui fonditent sur la sienne avec d'horribles cris. Les Hollandois se rangèrent en bon ordre, & tirèrent vingt-cinq coups de moufquet, qui rallentirent un peu l'ardeur de leurs ennemis. Van den Broeck détacha deux de ses gens pour leur parler. Les Indiens n'eûrent pas la hardiesse de les attendre; mais un Japonois de la troupe Hollandoise en ayant arrêté un dans la fuite, le fendit en deux par le milieu du dos (x). Ils continuèrent néanmoins de tirer des fléches, qui obligèrent les Hollandois de faire une seconde dé-

charge. LE foir, ils arrivèrent au Bourg de Gannotra, à sept cos de Camela; & la erainte avant fait fuir les Habitans, ils y manquèrent de vivres. Une juste défiance les obligea le lendemain de marcher, enseignes déployées, au travers d'une montagne où les chemins étoient fort rudes. Ils passèrent par le Bourg de Tawer, pour se rendre à celui de Gandebarri, dont les Habitans avoient ausli pris la fuite. Gandebarri est à huit cos de Gannotra, Vers minuit, s'étant remis en marche sur la montagne, ils passèrent par le Bourg de Malganhan, d'où ils arrivèrent avec beaucoup de peine, au Bourg de Gandeberi, qui n'est qu'à trois cos de Gandebarri. Ils se flattoient d'y Il est attaque prendre quelque repos, parce qu'ils n'étoient plus éloignés des terres du Decan. Mais leurs valets Indiens leur firent remarquer qu'ils étoient affez près d'une Forteresse du Roi de Partabassa, d'où ils avoient à redouter quelque perfidie. En effet, à-peine sûrent-ils descendus dans la plaine, qu'ils virent accourir de toutes parts, un grand nombre d'Habitans, avec des cris affreux, qui fignificient dans leur langue, tue, tue ces chiens d'infidéles (y). Van den Broeck mit sa troupe en ordre & ne laissa pas d'avancer vers un petit bois, d'où il fit faire une décharge fur ceux qui commençoient à le presser. La frayeur les distipa. Mais lorsqu'il eut passé lebois. Il tae le Gouil rencontra le Gouverneur du Fort à la tête d'un Corps de Cavalerie d'environ trois cens hommes, qui recommencerent les mêmes cris, & qui s'avancérent furieusement vers les Hollandois, pour leur faire passer leurs chevaux fur le corps. Van den Broeck donna ordre à ses gens de les attendre à la distance de trois picques, & de faire alors leur décharge. Elle abbattit le Gouverneur & quelques-uns de ses Cavaliers. Le reste épouvanté prit la fuite avec beaucoup de confusion. Deux autres Corps, qui s'approchèrent succeffivement, fûrent auffi forcés de se retirer. Cependant s'étant ralliés hors de la portée du moufquet, tandis que la troupe Hollandoife continua de marcher, ils ne cefferent pas de la fuivre; & leurs gens de pied, cachés dans les broffailles, l'incommodèrent beaucoup de leurs fléches & de leurs dards. Cette attaque dura pendant le reste du jour, jusqu'aux terres du Decan, où les Habitans de la frontière, qui étoient en guerre avec Partabassa, vinrent au secours des Hollandois. Le Gouverneur du Pays les reçût humainement & les fit conduire par une escorte, à

plus d'une demie lieue, sous les montagnes de Gatos (z). Ils avoient eû

VAN DER BROECK, 1617.

trois

<sup>(</sup>x) Pag. 359 & précédentes. (y) Mabar cotta, mabar cotta, Pag. 360. X. Part.

<sup>(2)</sup> Gas ou Gate, comme d'autres écrie vent. R. de l'A. A. Ttt

VAN DEN BROKCK. 1617.

Perte des ennemis des Hollandois.

trois hommes de tués, & vingt-huit bleffes. Le lendemain, ils fürent efcorteis par huit ou dix Cavaliers judqu'an Boung de Callara, qui eff fur une des plus hautes cimes des memes montagnes, où malgré les paffeports dont ils s'écoient munis, on leur fix payer un droit de trente relaise de huit. Mais ce n'écoit pas acheter leur falut trop citer. Ils apprirent, dans ce licu, quelle avoit été la prete de leurs ennemis. Outre le Gouverneur de la Forteraffe, dont la mort caufa celle de fes femmes, de fes domaffiques & de tous fes céldaves, qui fe jettérent dans le bucher où fon corps fut brulé, les Hollandois leur avoient tué neul Cavaliers, foixante-feize hommes de nied. & fert chevaux. Cette Nation de Partabalfa, qui porte aufil le e nied. & fert chevaux.

le, les Hollations leur avoiett un teut cavallers, toltamer leure nominete de pied, & fepe chevaux. Cette Nation de Partaballa, qui porte auffi le nom de Rafport, & celle des Fatamers, forment les melleures l'rouper auffi le 1. La jour givent par le processe de la frontière avoc fes malades, le fit conduire pres d'une forrerelle nommet la frontière avoc fes malades, le fit conduire pres d'une forrerelle nommet Mandant de la frontière avoc fes malades, le fit conduire pres d'une forrerelle nommet Mandant de la contracter l'avocrit qu'il devoit fe édeir d'un Corpa de l'avocrit qu'il devoit fe destroit d'un Corpa de l'avocrit d'un corpa d'un

Van den Broeck employe la foûmillion, de deux cens Cavaliers, commandes par Malder Gare, Olicier de Melte mbara; Gierral des Troups du Decan, qui Tattendoient au paffage, für le bruit qui s'étoir repandu que les Hollandois étoient charges derincielles. Comme il y avunt moins de fond à larre fair la reifinance que fur la foimillion, il envoya un prefent à cet Olicier; & lui ayant fait montrer fon paffeport, il obtint la libert de continuer in marche après quelques jours de repos. Il travers di abord Turigas, Bourg mure & defendu par m bon Chateau. De-la, il paffa par un autre Bourg, nomme Séndari, & Redemain, étant parti avant le jour, il paffa par les Villages de Sobregau, qui et à quatorze cos de Burtenere. Ce Pays, qui et trei-fertile, règne entre les deux montagnes de Gatos, fur chacune despuels on vois une Forteerfle; i'une nommec despue, & Tautre Tenspa. Elles n'oilirent qui et à quatorze cos de Bottenere. Ce Pays, qui et trei-fertile, règne entre les deux montagnes de Gatos, fur chacune despuels on vois une Forteerfle; i'une nommec desquels en Partie. Elles n'oilirent qui n'el qu'un feu platige, qui et b'iguerilement de-fendo par les Rois de D-can,

de Viliapour & de Golconde. Les Gatos s'étendent depuis Partabaila judqu'à Couffe (b), & forment dans cet cipace, une cipéec de mur (c). A Pa às un repos de quelques jours à Patoda, Van den Brocck, confidérant que la depenfe de fa marche étoit prodigieutle, refolut de laitler les

Porterelles d'Aseque & de Teneque,

malales dans extre Ville, fous la conduice d'un Commis. Il les reconsuanda inflamment à l'illumanité du Gouvernue, & s'ésant remis en clientin, il traverfa fix Villages pour fe remêre au Bourg de Dramme, qui est à douxe con de Pacola. Le jour firiturant, il ett frep Villages à traverfer, jusqu'il Ladimy, petite Ville murée, à dix cos de Dutanna. Le jour d'apres, il fit dix cos pour aller diner à Nalamme, qui n'est guerres plant d'unros de Debrahat. Capitale du Royaume de Decen (4). La cutiolite de voir extre Ville le l'en fix approcher avec une partie de fix gens; mais on hindredrar que Venerce en évoir pas permité max Etrangers. Elle est fruée dans une plaine fort unie, vers le pied d'une montagne prefque ronde, qui dans la moité de

Doltabat Capitale du Decan.

(c) Pag. 561 & prétidentes. (c) Pag. 362. (d) Pag. 362. (d) Pag. 363. (d) Pag. 363.

## AUX INDES ORIENTALES, LIV. L. 315

VAN DEN BEOECK, 1617.

de fa hauteur est non -feulement escarpée, mais taillée naturellement sufficie qui peut passer passer passer passer passer passer pour passer passe

LE foir, ils se rendirent au Camp de Melic Ambaar, Général des Troupes du Royaume, où ils eftrent la liberté de dreffer leurs tentes, proche du quartier du Roi de Golconde. Van den Broeck fe préfenta le lendemain à ce Seigneur, dont il fcavoit deja les avantures. Le Pays de fa naissance étoit l'Abyssinie (f). Dans sa feunesse il avoit été esclave d'un Seigneur du Decan, qui l'avoit acheté vingt pagodes, c'est-à-dire, environ quatre-vingt francs. Après la mort de son Maître, il avoit eû le bonheur de plaire à sa veuve, qui n'avoit pas fait difficulté de l'épouser. Mais n'en ayant pas reçû beaucoup de richesses, il avoit pris le parti de s'établir dans les montagnes, où il avoit d'abord vêcu de rapines. Une troupe de voleurs, qu'il avoit engagé à le fuivre, s'étoit groffie jusqu'au nombre de cinq mille chevaux, malgré sous les efforts que Nizam-Chab, Roi de Decan, avoit faits pour les détroire. Enfin ce Prince, eraignant d'être attaque par le Mogol, offrit la paix à Melie, avec tous les avantages qu'il erût capables de le faire entrer dans ses intérêts. L'habileté de Melie n'étoit pas inférieure à son courage. Il resusa les offres du Roi; & le nombre de ses troupes n'ayant sait qu'augmenter, il se vit le Chef d'une faction si puissante, qu'elle paroissoit le mettre en état de tout entreprendre. La Cour lui fit alors des offres beaucoup plus considérables. Il répondit que si le Roi vouloit épouser sa fille & lui accorder le tître de Reine, il promettoit d'embrasser son parti & de ne l'abandonner jamais. Le Roi y confentit. Il fit couronner la fille de Melie, avec toutes les folemnités qui pouvoient garantir sa bonne soi; il le eréa Général de ses Armées; & ne mettant point de bornes à fa confiance, il le combla de richesses & de faveurs. Dans ce haut degré de fortune & d'autorité, il demeura fidéle à ses engagemens, & n'oublia jamais ce qu'il devoit à son Maître. Mais il abusoit quelquesois de sa puissance pour satisfaire ses ressentimens. La première femme du Roi, fille du Roi de Perfe, ayant reproché à celle qui

Fortune de Melic Ambaar.

(e) Pag. 364 & précédentes.

(f) L'Original dit qu'il étoit un Habe findu Pays du Prête-Jan. Le mot de Habef bi fignisie une performe ou une chose qui vient de Habat b, Pays que nous appellons

mal Aryffinis, & qu'on supposoit autresois être celui du chimérique Prête-Jan, parce que son Souverain est Chrétien. Au-lieu de Meisc Ambaer, il faudroit lire Maist Anber, R. de l'A. A.

l'avoit supplantée, de n'être qu'une misérable concubine & la fille d'un rebelle, Melie la fit empoisonner. Après la mort de Nizam-Chah, le Prince VAN DEN BROECK. 1617.

héréditaire, qui n'avoit que cinq ans, ayant été reconnu pour son successe feur, Melie, pour s'assurer de la Régence, fit empoisonner aussi la Reine mère du Roi (g). Il gouverna depuis avec une autorité absolue. Le jeune Roi n'avoit que douze ans à l'arrivée des Hollandois. Melic faifoit têre alors aux forces du Grand-Mogel, avec le secours du Roi de Golconde. qui lui entretenoit fix mille chevaux, du Roi de Vifapour, qui lui en fourniffoit dix mille, & de celui de Ballegate, de qui il en recevoit douze mille. Ainsi Melic sc voyoit à la tête de quatre-vingt mille chevaux, avec un nombre d'infanterie proportionné. N'an den Broeck visita ce redoutable Camp, qui étoit presqu'au pied des montagnes de Gatos, dans l'endroit où le pasfage est le moins difficile (b).

Sa figure & fon caractère.

MELIC étoit noir & de haute taille. Il avoit le regard févère: mais il sçavoit se saire aimer, autant qu'il étoit respecté. Sa discipline étoit rigoureuse : son gouvernement equitable. Il apportoit un soin extrême à faire punir les volcurs. Pour supplice, il faisoit verser du plomb fondu dans le corps des coupables. Les liqueurs fortes étoient défendues dans fon Camp, fous peine de mort. L'abondance y règnoit d'ailleurs, quoiqu'il eût environ quatre lieues de circuit (i).

Audience qu'il donne à Van den Broeck.

Lorsque Van den Broeck parût devant lui, il le fit affcoir avec beaucoup de civilité. Il lui fit présent d'un fabre du Japon, d'un poignard de Java, & d'une veste d'or & de poil de chameau. Ensuite, s'étant informé de l'état des malades qui étoient demeurés à Patoda, il accorda pour eux un nouveau passeport. Le combat que les Hollandois avoient soûtenu, dans leur route, lui avoit fait prendre une haute idée de leur valeur. Il propofa féricufement à Van den Broeck de demeurer à fon fervice, en lui offrant une pave de cent pagodes par mois & le revenu d'un Village. Pendant l'audience, on lui amena quelques Députés du lieu où les Hollandois avoient été attaqués, qui venoient redemander quelques chevaux que Van den Broeck leur avoit fait enlever. " Le voilà devant vous, leur répon-" dit-il en riant; prenez-le lui-même. Pourquoi vous laissez-vous pren-... drc vos chevaux? " Après l'avoir quitté, Van den Broeck fût conduit, par fon ordre, à fon logement & dans fon écuric, où il vît un trèsbeau cheval Arabe, qui avoit couté trois mille pagodes ou douze mille liwres (k).

Continuation de la route.

Les Hollandois, étant partis le 23 de Novembre, traverscrent plusieurs Villages & une petite Ville, d'où ils allèrent paffer la nuit à Tekedonne. Bourg de la domination du Grand-Mogol, à trois gans ou douze cos du Camp (1). Le lendemain, ils ne traverserent que trois Villages, dans l'efpace de huit cos qu'ils firent jusqu'à la Ville d'Ambar (m), où ils sûrent obligés de prendre des vivres pour trois jours. La route du jour suivant

(g) Du fen Rol, dit Mr. Prevoft; mais il fe trompe, puisque le Journal ajoûte immédia-tement après, qui aveit deuze ans. R. d. E. (b) Ibid. & pag. fuiv. (4) Pag. 366.

k) Pag. 367.

(1) Au-lieu de Camp, comme porte l'O.

riginal , l'Edition de Paris met fet Grand-Mogol, ce qu'un Lecteur ne pourroit que difficilement comprendre, R.d. E.

(m) C'eft une Ville de Balagatte, a trente miles environ, au Sud d'Aureng Abid qui est à présent la Capitale de ce Royaume. R. de l'A. A.

fût de quinze cos, jusqu'au Bourg de Degau, où ils arrivèrent le soir, après avoir traversé sept Villages. Le lendemain ils firent douze cos & deini , iufqu'au Bourg de Hartegum; & le jour d'après, douze cos jufqu'au Bourg de Mangalar. Melic avoit exigé des fommes confidérables de ce Bourg & de cinq cens autres de la domination du Grand-Mogol, qui font fitues dans

un Pays très-fertile, le long d'un bras du Gange (n).

LE lendemain. Van den Broeck traverfa ce bras à cheval, & fit douze cos, pour aller loger le foir à Cafrio, où il rentra fur les terres de Melic. Le jour fuivant, il fit dix cos jusqu'à Lavorra; & de-la, traverlant une montagne, il passa par la Ville de Gandaar, frontière du Royaume de Golconde, qui étoit gardée par un Renégat Portugais, nommé Manssor Gaan, avec un Corps de six mille chevaux. Il vît, dans cette route, quantité de lièvres, de cerfs, de cocqs de bruyère, de perdrix & de paons. On est furpris de trouver au fommet de la montagne, affez proche de la Ville, un grand ctang fort poissonneux (0). La nuit suivante, les Hollandois firent huit cos & traverferent fix Bourgs pour arriver à Carna, fur le bord d'une Rivière. Ils continuèrent de marcher, fans cesser de voir quantité de Villages, jusqu'au lendemain, qu'ils se trouvérent sur les terres de Golconde. On leur accorda la liberté de dreffer leurs tentes au Village de Chamentapour, pres de la Ville royale de Caulas, où l'Armée du Roi étoit campée. Ils royale. s'approchèrent le lendemain de cette Ville, mais fans pouvoir obtenir la liberté d'y entrer. Elle est fituée fur la pente d'une montagne, & ceinte d'une muraille de pierre blanche & grife (p). L'Armée étoit composée de fix mille chevaux, & de dix mille hommes d'infanterie.

DE Caulas, les Hollandois rencontrèrent pendant trois jours, plusieurs Places ruinées, jusqu'à Golconde, où ils arrivèrent le quatrième, après conde. avoir fait trente-fix cos depuis Chamentapour. On leur refufa l'entrée de Goleonde, parce que les Seigneurs du Pays y font réfider leurs femmes. Ils allèrent loger à un demi cos d'une autre Ville, nommée Bagganaga (4), où le Sultan Mahomet Costobaffia (7), Roi de Golconde, tenoit alors la Cour. Van den Broeck informé que Mier Caffiem, Gouverneux de Mafulipatan, fe trouvoit alors dans cette Ville, lui fit donner avis de son arrivée. Le lendemain il se rendit lui-même chez ce Seigneur, qui lui parût fort bien disposé pour la Nation Hollandoise, & qui lui fit espèrer toute forte de saveur. Cependant lorsqu'il sût retourné au Bourg de Melliktousiar, où il étoit logé, & qu'il se disposoit à partir, son étonnement sût égal à son chagrin,

de se voir arrêter, lui & tous ses gens, pour être conduits dans la Ville traités. avec quelque forte de violence. On leur donna pour prifon une vieille grange, où ils passèrent tristement deux jours, & d'où ils ne fortirent qu'a-Drès

VAN DRE BROECK, 1617.

Ville de Gandant,

Les Hollandois font mal-

( n ) Cétoit la Rivière Ganga, qui n'est point un bras du Gange, mais qui se jette dans le Golse de Bengale près du Cap de Palmas, R. del'A. A.

(o) Pag. 368. (p) Ibidem.

(4) Piutôt Bagbnaga ou Bagbnagar, nommée depuis Baganagar. C'cit aujourd'hui Haydr-abid, Capitale du Royaume de Golcon-de. R. de l'A. A.

(r) Son véritable nom étolt Soltán Mobammed Kathb allbib, ou alfhib. Quelquesuns retranchent l'Article al , & écrivent Katbb fbdb, ce qui fignific, le Pele du Rei, titre que portoit le premier de cette race, qui étoit un Usurpateur. R. de l'A. A.

Ttt 3

VAN DEN BROECK. 1617. près avoir fait divers préfens aux Officiers qui devoient leur délivrer unpaftéport (f). Ils réciont pas mine à la fin de leur sinquétudes. Le Gouverneur de Mafulipatan ayant appris qu'ils étoient libres, fit appeller Vas den Brock & le pria de lu finire voir fon palleport, fous le prétexte d'examiner s'il étoit en bonne forme. Mais lorfqu'il l'eût entre les mains, ir réufid a de le rendre, parce qu'il ne jugeoit pas à propos qu'une troupe fi nombreufe paffit dans fon gouvernement. Le confeil qu'il donna aux Hollandois, fiut d'alter à Patagui, d'où ils pouvoient fe rendre à Pañaéare. Van den Brock le retira, après avoir appris mieux que jamais, dit-il, à connotre le carafètre des Indients (1).

Ville de Bagganaga.

BAGGANAGA, fuivant fer oblevvations, eft une fort grande Ville, qui offre un grand nombre de beaux édifices. Le Roi, qui n'etoti ageque d'environ vingt-trois ans, étoit defeendu des Chertis & né d'une ferme Turque. Il avoit et eint blanc de l'vilga agrabble; mais dans un âge fi fuperiseur à l'enfance, il ne jouifloit point encore du gouvernement, & l'administration étot entre les mais d'un Seigneur fort agé, qui fe nommoit Mira Mabonet Momnin. Les revenus annuels de cet État montent à plus de dixhuit cens mille pagodes, dont la plus grande, partie vient du fel, qui fe

Mine de dia-

Mabama Mommin. Les revenus annuels de cet Lizat montent à plus de dixhuit cens mille pagodes, dont la plus grande partie vient du fel, qui fe transporte fur des beuils dans toutes les Indes (v). Mais ils étoient fort augmentée shepuis onze ans, par la découverte donte mine de diamans, d'où il fortoit chaque jour de nouvelles richelles. La Cour avoit défends de vendre ceux d'une certaine groffeur (x), fians en avoir fait la déclaration. Aufil Van den Brocck alliure-til, d'après des personnes bien informées de digues de foi, que le tréfor royal en contenois un plein vale, tous au-deffus de cinq carats (y).

fix cos & demi, & traverferent dis-fert Villages, les condufficent au Bourg d'Abrabim Patam, fitud fur une Rivière qu'il faut traverfer pour fe rendre à Petapoli. Avant que d'arriver à ce Bourg, ils avoient pallé devant les caste apparli (2). Hans de Hans, Officier Hollandois, qui réfidoit dans le Paya avec la qualité de Gouverneur pour la Compagnie, leur écrivie qu'il leur confciilloit de prendre le chemin de Petapoli. Muis la pilipart avoient d'au-

Embarras des Hollandois fur leur route.

depauli (z.). Hans de Hass, Officier Hollandois, qui réfloit dans le Pays avec la qualité de Gouverneur pour la Compagnie, leur écrivit qu'il leur confeiloit de prendre le chemin de Petapoli. Mais la plignart avoient d'autra plus de peine à y réfloitede, qu'ils recevoient un confeil tout opposité des Indians, & des Hollandois mêmes de Massilipatan, qui avoient éte informés de leur marche. Ils fe déterminéent enfin pour le derineir de ces deux partis. Van den Brocek pris les devants, dans un palanquin; & travefait hiut Villages, il entra dans Massilipatan quedques jours avant fit troupe, qui n'y arriva que le 24 de Décembre, après avoir été fept femains & trois jours en clemin depois Sarate (a).

Autres inforL'Officier de Police de la Ville prétendir fe rendre maître de leurs armes.

L'Officier de Police de la Ville prétendir fe rendre maître de leurs armes.

(4) Pag. 366.

(v) Pag. 370. (x) Au-dellus de cinq carats, (y) Pag. 370.
(2) Pag. 371. L'Auteur ne marque pas affez foigneufement les diftances,

(a) Pag. 371.

fous

fous prétexte de les garder: & tandis qu'ils lui contestoient ce droit. Van den Broeck apprit que les malades qu'il avoit laisses en chemin avoient été grrétés, par l'ordre du Roi, dans le Bourg de Normel. Il partit auffi-tôt pour s'y rendre; mais ayant trouve le Pays en armes, & toutes ses sollicitations ne pouvant lui faire obtenir la liberté de continuer sa marche, il jugea que fa feule reffource étoit de fe rendre à Petapoli par Badora. En retournant ainsi sur leurs pas, les Hollandois ne trouverent personne qui voulât leur vendre des vivres. Ils feroient tombés dans le dernier exces de la mifère, fans le fecours d'un honnête Perfan, nommé Mier Camaldin, qui se chargea de les conduire jusqu'a l'etapoli. Mais l'entrée de cette Ville leur ayant été refutée, ils fe virent dans la néculité de retourner à Momepouli, au travers de mille nouveaux dangers, qu'ils n'auroient jamais furmontes, fi le meme Persan n'eux continue de leur servir comme de caution. Le Gouverneur de Haas leur avoit donné l'espérance de trouver une Chaloupe à Montenouli. Il n'en trouvèrent point ; & ne recevant aucun seçours des Habirans, ils fürent contraints de passer la nuit à l'air. De Hans leur envoya le tendemain fon Yacht, mais fans canot. Les Indiens du Pays refusèrent de leur en louer & de les mener à bord. Ce fut un nouveau fuiet de défespoir. qui les força de traverfer les brifans à la nage, avec leurs armes fur leurs épaules, au péril d'être engloutis mille fois par les flots. Cependant ils arriverent tous à bord; & levant aufli-tôt l'ancre, ils firent voile vers Pa- Broeck fe harate, ou ils mouillérent le lendemain. Van den Brocek se rendit avec foixante-trois de ses gens au Fort Hollandois de Gueldres; mais, en finissant le récit de ce Voyage, il n'explique pas quel fût le fort du reste de

fa troupe (b). AFRES avoir pris quelques jours de repos, il confentit à s'embarquer avec de Haas, pour croifer fur les Portugais. Leur Efcadre étoit compo-peliere. fée du Vaiffeau le Der Goes, du trois Fregates & d'une Sanguefelle. Ils fe rendirent d'abord à Tirepopeliere, où la Compagnie avoit une Loge, & d'où leur cutiofité les conduitit par terre à Puisjere & au l'ort de Burdauwa (c). Ils y fürent bien regus des Indiens, mais fort dégoûtés de leurs ufages par un spectacle barbare, dont ils ne purent se di penser d'etre temoins. Une fort jolic femme, de l'age de vingt ans, devoit se brûler le lendemain avec le corps mort de son mari, & paroissoit s'y préparer avec beaucoup de sermeté. Van den Brocck & de Hazs s'efforcerent de lui faire perdre ce dessein. Elle ferma l'oreille à tous leurs discours. Son devoir leur dit-elle, l'obligeoit de fuivre fon mari dans l'autre monde. Elle ne vouloit pas demeurer exposée au mépris de sa samille & au rebut de tous les hommes. dont aueun ne voudroit l'épouser. Mais elle pria les deux Hollandois d'interceder après sa mort, pour ses mallieureux ensans, & d'obtenir du Naïk qu'ils fuffent nourris. Van den Broeck la voyant attendrie par cette idée, renouvella fes efforts & lui promit , fi elle vouloit abandonner fa réfolution, de la transporter dans un autre l'ays, où son avanture scroit ignorée, Elfe rejetta cette offre avec la meme obstinution. Le jour de la ceremo-

VAN DER BROECK. 1617.

**Obligations** qu'ils ont à un

Van den

Et à Tirepo-

1618.

(b) Pag. 372. L'Aureur me nous apprend celui d'abutes les sous proptes, le défaut des Relations Hollandoifes, outre pas ce que c'étoit que ces Places ; & tel ett.

VAN DEN BROECK. 1618. Une Veuve même.

nie, elle fe para de fes meilleurs habits & de fes joyaux. Elle fe frotta les yeux de jus de limon, & prononçant plusieurs fois le seul nom de Ram. elle se jetta intrépidement dans le seu. Quantité de Prêtres Banianes , qui étoient autour d'elle, faisoient un si grand bruit de leurs tambours, qu'il fe brûle ellefalloit être fort près du bucher pour entendre ses dernières paroles. Mais les Hollandois avoient eû la précaution de s'approcher. Ils observérent que le bueher étoit composé de bois & de quelques bassins remplis d'huile, au

Comete & fes fuites.

milieu desquels on avoit ménagé un espace creux, dans lequel ils virent sauter la victime; & qu'auffi-tôt tous les affiftans prirent des tifons brûlans, dont ils couvrirent cet espace, avec des cris si confus, que si elle poussoit des gémissemens & des plaintes, il étoit impossible de les entendre (d). Le lendemain, on vît paroître une Comete surprenante, en forme de longue flamme, qui sembloit se détacher du Ciel, & qui traversant l'air comme un trait, alla tomber dans le Pays du Naïk de Sangier. Les Habitans la regardèrent comme le préfage d'une guerre sanglante; & le hazard soûtenant cette opinion, il arriva effectivement qu'un mois après, Istopo Naik, Général du Naïk de Madre (e), commit les plus cruels ravages dans cette Contrée. Les Hollandois, obligés eux-mêmes, de fauver les effets de la Compagnie, abandonnèrent, le 30 de Mars, une belle & riche Loge que le Naîk leur avoit accordée (f).

L'Auteur arrive à Achin.

APRÈs différentes courses, qui donnérent occasion à l'Auteur, d'acquerir une parfaite connoissance des mœurs & des usages de la Côte de Coromandel (g), fur-tout dans le Royaume de Cotebipa (b), où il réfida longtems à Nylampatnam, il fe rendit à Achin, pour y faire confirmer le Traité de cette Cour avec les Hollandois. Il y vît le Roi de Pahan, dont le Pays avoit été conquis par celui d'Achin, & qui étoit réduit à suivre son vainqueur dans la foule, comme un homme de la lie du peuple. Van den Broeck observa que le Commerce du poivre étoit fort diminué dans le Royaume d'Achin, depuis que le Roi avoit fait couper la plus grande partie des arbriffeaux pour femer du riz à leur place. De Sumatra il alla refacher le 7 de Novembre à Jacatra, où il apprit avec beaucoup d'étonnement, que le General Coen étoit en guerre avec le Roi de Bantam, & qu'il se fortifioit foigneusement pour résister à ses ennemis. Cette division eût des suites si importantes, par l'intérêt que les Anglois y prirent, & par l'oceasion qu'el-le donna aux Hollandois de s'établir folidement dans l'Isle de Java, que le récit de l'Auteur doit être respecté, du moins dans ses principales circonftances (i).

Il fe rend à Jacatra, où il ell retenu par la guerre,

. Fon-

(d) Pag. 374. e) C'eft peut être Madura, R. del'A. A. (f) Ibidera.

Il dit qu'il y avolt passé fix années férens tems. Ses Remarques trouon différens tems. Ses Remarques trou-veront place dans la Description générale (1). ( b ) Sans doute le même qui est nommé

plus haut Cottabaffia, Roi de Golconde, & à qui appartenoit cette partie de la Côte. R. de l'A. A. (i) C'est par la même raison qu'il nous

paroît nécessaire d'étendre ce récit, & de reprendre les choses de plus haut que le Journal ne nous les représente. D'aitleurs

<sup>( 1 )</sup> Cependant aucunes de ces Remarques n'out été inféréet dans la Deftription que Mr. Prevolt don-Be de Golconde , Tom, IX, de l'Edition de Paris, R. de l'A. ....

## . Fondation de Batavia.

Es Hollandois, pour se soustraire aux violences sans nombre, qu'ils éprouvoient depuis quelques années à Bantam, ayant réfolu de fe chercher un autre azyle dans l'Isle de Java, firent en 1610 & 1611, une Convention avec le Roi de Jacatra, nommé Widiak Rama, qui leur permit d'y bâtir une Loge au côté oriental de la Rivière, près du Golfe. Leur Commerce restoit ainsi partagé entre ces deux Villes. Mais le Pangoran ou Gouverneur du jeune Roi de Bantam, jaloux d'une entreprise qui ne lui préfageoit rien de favorable pour l'avenir, ne s'occupa plus que des movens de la traverser dans ses premiers commencemens. Promesses, menaces, tout fût employé fans le moindre fuccès. Coen, qui de Directeur général du Commerce à Bantam & à Jacatra, étoit passé cette année 1618, au Gouvernement général des Indes, reçût ordre en même caura. tems, de pousser vivement le projet de la Compagnie, par rapport au nouvel établiffement qu'elle avoit en vûe de former fur la Pointe d'Ontong-Java, à l'embouchure de la Rivière de Tangeran. Pour cet effet Coen entra en négociation avec le Roi de Jacatra, que fon intérêt portoit affez à y donner les mains. Mais il avoit à redouter le reffentiment des Princes voifins; & quoique la protection de la Compagnie eût pû lui paroître fuffilante, pour le défendre contr'eux, l'idée d'une Fortereffe qu'on vouloit construire dans ses Etats, ne lui causoit pas moins d'allarmes pour son indépendance. Dans cet embarras, qu'il tâchoit de disfimuler, ce Prince prit enfin le parti de s'en ouvrir secrétement à ceux de Bantam, tandis qu'il leurroit les Hollandois par de belles espérances.

", C Lux de Bantam, qui ne craignoient d'abord que la perte d'un Commerce avantageux, avoient conçul depuis, trop de defiance du grand , nombre de Vaiffeaux Hollandois, Anglois & François qu'ils voyoient , journellement arriver aux Indes, pour qu'ils ne trouvalfens pas dans leur , propre firerée, un nouveau monti de ropporte de toutes leurs forces, aux , progrés de ces dangereux Etrangers. Leur deffein étoir, de tenir en , échec VAN DEST BROECK, I O I S.

Origine de l'établiffement des Hollandois à Jacatra,

Jalousie des Bantamois.

Négociations de Coen avec le Roi de Jacatra.

Appréhenfions de ce Prince, qui s'ouvre làdeffus avec ceux de Ban tam,

Complots formés pour détruire les Hollandois.

on y trowe quantité d'errent confletenheir; coit qu'en doire isse mettre fur le compte du Copille ou de l'Imprimeur; foit que Vin des Copille ou de l'Imprimeur; foit que Vin des Copille ou de l'Imprimeur; foit que Vin des Copille ou de l'Imprimeur de l'Ambre de l'

Au-refie, couc ce que nous inféretons icl. en tier d'un Ecrit instituis Raussie's Grandce trait d'un Ecrit instituis Raussie's Grandtrait de la comment de la comment de la commentation de la commenta

Vvv

Brotch 1618.

Fausse confidence du Pangoran au Gégéral Coen. " échec les Hollandois & les Anglois, de les inciter les uns contre les au-" tres, & de commencer par détruire provisionellement les premiers à Ja-" catra, parce que c'étoient ceux qui leur donnoient le plus d'ombrage;

après quoi, rien ne leur paroliloit il facile que d'extirper le refte. Lo Fangoran Arie Ranso u Ruza di Mengada, que fa quitide de Prètre Mahomettan rendoit doublement ennemi des Chretiens, etoit, comme on l'a homettan rendoit doublement ennemi des Chretiens, etoit, comme on l'a Ce Ministre, auffi rufé que perfide, pour se mettre à couverr de tout foupcon, au cas que sen cou vint à manquer, spreia avoir juré la mort de dure l'a couver de tout de l'entrait Com de te tous les fients, le il a vertir en confidence, qui pour en prévennt l'exécution i, il lui conscilioit de se retire à Jacatra, d'où il feroit également à portée de donner ordre à tout. Con jugea à propos de l'úrvir cer avis, & partit là-delite, laissifant à Bantan uoubenes

.. Commis pour continuer le Commerce.

On veut furprendre les Hollandois à Jacatra.

" La haine que les Bantamois portoient aux Hollandois, leur étoit commune avec les autres Princes de l'Isle. Ils s'étoient réunis pour forcer le Roi de Jacatra, qui respectoit encore son intérêt, à permettre que ce " complot fût exécuté dans les Etats & même à y prêter la main. Pangoran Gabang, frère du Pangoran règnant de Bantam, & qui ne lui cédoit ni en adresse ni en méchanceté, sût choisi pour conduire cette trame infernale. Il partit de Bantam avec ses semmes & ses enfans, sous prétexte qu'il ne vouloit point se mêler des prétendues brouilleries survenues entre son frère & les Anglois. Après s'être arrêté pendant deux mois dans un District à l'Est de Jacatra, où il ne paroissoit occupé que des plaifirs de la chasse, il fit enfin sçavoir le 19 d'Aost, au Général Coen, qu'il étoit arrivé à Poelo Poetri, petite Isle à une lieue de Jacatra, nommée aujourd'hui Vader Smit, où il fouhaitoit fort de lui parler. Coen s'y etant , rendu le lendemain, ils partirent ensemble chacun à bord de son propre Bâtiment, pour venir à Jacarra, où Pangoran Gabang arriva de bonne heure avec sa suite, composée d'environ trois cens hommes. Tout le reste du jour se passa en conferences avec le Roi & ses principaux Officiers. Avant que de quitter le Général, Pangoran Gabang, qui affectoir une gaveté extraordinaire, lui avoit dit, qu'étant invité par le Roi de Jacatra, il profiteroit de cette occasion, pour visiter la Loge Hollandoife. En effet, vers le foir qu'il faifoit déjà obscur, il se présenta devans

manquée.

"In porte, au moment que le Général alloit entendre la prière.

"Cony, autant en peine que furpris de cette vilite à une heure G.

"Indue", ordonna d'abord que la prière (e fit comme à l'ordinaire. En
meine tenns il chargea le Premier-Commis nommé Carposirie, de faire
prendre les armes à tous les Soldats, qui écoient au nombre d'environ
cinquante, de de les pofter avec leurs méches allumées, fin la galerie du
nouveau Logement, tandis que p'angoran Gabaing de ceux de fa fuite,
feroient anuelle en dehors par que que se compliments. Tout étant bien
prepar el neurs accompagné du frere du Rol de Jacarta de de plus de
cinq cem hontines, camina avec aucention le Logement, de partie
core la même nuit pour retoumer à Bantain, témolganat être extréme-

, mens

" ment satisfait des politesses du Général, quoique navré au fond de son cœur, d'avoir dû renoncer, par la force des obstacles, à une entreprise " fi bien concertée.

L'AZ DEM BROECK. 1618.

" Le lendemain, le Roi de Jacatra vint trouver le Général Coen, pour , s'informer s'il n'avoit point été effrayé de cette vilite. Entr'autres dif-, cours qu'il lui tint, il l'affura qu'il avoit envoyé la veille son frère, avec , quelques Orançaies & une bonne troupe de gens, pour fécourir les Hol-

Le Roi de facatra cherche à s'en dif-

landois, au cas que le Pangoran eût voulu exécuter quelque mauvais deffein contr'eux, quoiqu'il ne le penfoit pas. Coen qui scavoit à quoi apprécier ces affurances, feignit de les croire fincères, & fit même à ce Prince, les plus grands remercimens de cette nouvelle preuve de son affection envers la Nation Hollandoife.

Embarras des Hollandois.

" Le danger auguel les Hollandois venoient d'échapper, ne leur per-, mettant plus de rester tranquilles à Jacatra, Coen se hata de faire transporter l'argent comptant & la plûpart des marchandifes à bord des huit Vaisseaux qui étoient à la rade; mais il ne pouvoit encore se résoudre à " abandonner entièrement, un fejour qui coûtoit déjà de si grandes dépenses à la Compagnie. D'un autre côté, le Roi qui remarquoit ces prépa-, ratifs, proteftoit de fon innocence, de fon amitié & de fa fidélité à fes engagemens. Il offroit de les confirmer fous le ferment le plus facré aux Mahometans; & lors qu'il crût qu'on pourroit se laisser aller à ses belles promelles, il n'y a forte de rules, qu'il ne mit en ufage pour tâcher d'attirer le Général dans quelque partie de promenade, sous prétexte de lui faire voir ses Etats, & de choilir un endroit qui pût convenir à ses vûes. C'étojent pour les Hollandois autant d'indices d'une nouvelle trahison. Ils sçavoient d'ailleurs, que le Soesoebsenan Mataram ou l'Empereur de Java, le Roi de Tijeribon & les autres Princes de l'Isle, s'étoient opposés à leurs demandes. Enfin tout leur annonçoit que les Anglois de Jacatra & de Bantam étoient d'intelligence avec les Infulaires. Au milien de tant d'embarras, les Hollandois hors d'état de rien entreprendre avec efpérance de fuccès, & réduits à veiller autour d'eux, se contentoient d'abbattre quantité de petites barraques de bambou trop contigues, afin de prévenir qu'on ne les incommodat par des incendies.

DANS ces entrefaites on reçût de Japara, la trifte nouvelle, que la Loge de la Compagnie avoit été pillée par ordre du Mataram, & qu'outre exercées conla perte des marchandiles, qui pouvoient se monter à vingt mille réales de tr'eux. huit, il y avoit cû à la même occasion, trois hommes tués, autant de blesses & dix-sept saits prisonniers. Cette catastrophe, jointe à la certitude des desseins simistres du Roi de Jacatra & des Bantamois, qui se développoient de jour en jour, obligea le Général Coen à fortifier fecrétement sa Loge; d'autant plus que les Anglois, qui venoient d'en bâtir une de pierre à l'opposite, tenoient une conduite sort extraordinaire avec le Roi de Jacatra, tantôt faifant mine d'être brouilles, & , tantôt reparoissant bons amis; le tout dans la vûe de faire prendre le change aux Hollandois, qui n'en étoient que plus fur leurs gardes. On , mit donc la main à l'œuvre, & l'audace augmentant à mesure que les travaux s'avançoient, on réfolut enfin, dans un Confeil tenu le 22 d'OcVAN DEN BROECE. 1618. Ils fortifient leur Loge, " tobre, de continuer l'ouvrage commencé & d'en former une Forteresse à " l'abri de toute attaque.

"Cis ar ainfi qu'une nécefficé involontaire fit comber le projet favori de l'étabilifement des Hollandios fur la Pointe d'Onnone, Java. Depuis deux mois , ils avoient commencé à fe fortifier par d'autres vûes, dans l'Îtla Onnyl. Ce pote leur devenoit néceffaire, d'a tivorifioit beaucoup leur entreprife, parce que la Loge de Jearta de les Vailleuxs nécioient par à de Novembre, le premier angle de la noveville Forrereffie du mois de Novembre, le premier angle de la noveville Forrereffie autre de l'avoir de douze pièces de canon, au grand éconnement du Roi de Jacatra, qui voyant que le Général Coen, s'oblitoit à ne plus paroit et à la Cour, malgré toutes fes invitations , fe transporta lui-meme à la Loge, avec pulieurs de fest Ornacies, pour s'informer fort poliment, d'où provenoient ces changemens, de pourquoi on lui témoignoit tant de défance. Coen lui en donna diverfer anfons, donc de Traine feignit un de des la cours de la Coura de la Coura d'autre de la Coura d'active de la Coura de la

Le Roi de Jacatra en fait autant de fon côté.

", tre à la Cour, malgré toutes ses invitations, se transporta lui-meme " à la Loge, avec plusieurs de ses Orançaies, pour s'informer fort poli-" ment, d'où provenoient ces changemens, & pourquoi on lui témoignoit tant de défiance. Coen lui en donna diverses raisons, dont ce Prince seignit d'être si satisfait, que loin de s'opposer à la continuation des travaux, il déclara que le Général étoit le maître de faire à cet égard ce qu'il juge-", roit à propos. Mais il fit défendre fous main aux Chinois & Javanois. de travailler pour les Hollandois, ce qui ralentit beaucoup l'ouvrage ,, tandis qu'il se mit à fortifier sa Ville & à l'enfermer de murailles. sous prétexte qu'il étoit menacé d'une prochaine invasion de la part du Soefochoenan Mataram. Coen fit femblant d'applaudir à cette perfidie du Roi, & pour lui combler la mefure, il lui avança non-feulement une forn-, me de mille réales, mais lui fit encore présent de deux cens autres pièces. en l'affürant qu'il contribuoit de grand cœur, à la taxe qui avoit été impofée fur les Chinois, afin de fubvenir aux dépenfes que demandoient ces , nouvelles fortifications, " VERS le même tems, on fût informé que les Hollandois de Jamby

Vengeance que prennent les Hollandois.

avoient couru grand rifque d'être aussi massacrés & pillés; mais que la crainte " qu'inspiroient les Portugais aux Habitans, les avoit empêché d'exécuter , leur dessein contre les premiers, dont l'assistance leur paroissoit encore né-, ceffaire. A Macaffar, leurs Compatriotes avoient éprouvé le même fort " que ceux de la Loge de Japara. Le Général Coen réfolu d'en tirer ven-" geance, fit partir le 28 d'Octobre, trois Vaisseaux, sous les ordres du Commandeur Arent Maartenze, qui onze jours après, ayant fait une def-, cente à la tête de cent cinquante hommes, mit le feu à la Ville de Japa-, ra qui sut réduite en cendres, ainsi que la Loge Hollandoise & un petit Fort de bois que les meurtriers Javanois avoient construit tout auprès. Il brûla ou prit encore dix Jonques, outre plufieurs Pirogues & autres Batimens, fans avoir perdu un feul homme, quoiqu'on en cût tué une trentaine aux ennemis. Après cette heurense expédition, Maartenze avois remis à la voile pour aller châtier ceux de Macassar, fans s'arrêter aux propositions d'accommodement qui lui avoient été faites de la part du Gouverneur de Damak, avec promesse de s'employer auprès du Mataram, " pour lui faire obtenir fatisfaction au sujet de ce qui s'étoit passé à Japara , CES nouvelles répandirent la terreur parmi ceux de Bantam & de Jaa catra, qui prévoyoient que leur trahifon feroit quelque jour punie de la

Allarmes des Javanois.

.. meme

même manière. Une Comete à grande queue, qui avoit parû dans le même tems, augmentoit encore la consternation. Mais les Anglois de Bantam ayant reçû un nouveau renfort de cinq Vaisseaux, n'oublièrent rien pour ranimer le courage de ces Peuples abbattus. Ils leur vantoient la supériorité de leurs forces, & les assuroient, qu'ils ne se donneroient pas de repos, qu'ils n'eûssent la tête du Général Coen, qui leur avoit tant fait de mal; & pour prouver en quelque façon, la fincérité de leurs intentions, ils s'emparèrent le 15 de Decembre, d'un Navire Hollandois nommé le Lion Noir, qui venoit de Patane, chargé de poivre & d'autres marchandifes pour la valeur de cent cinquante-deux mille florins, fans compter cent lastes de riz. L'équipage de ce Navire se doutoit si peu d'une furprise de la part des Anglois, que le Directeur Henri Janszoon n'avoit fait aucune difficulté de se rendre à terre la veille, à leur invitation. On le conduifit d'abord à l'Amiral Anglois, qui envoya encore la même nuit. quatre de ses meilleurs Vaisseaux, lesquels étant arrivés le matin auprès du Lion Noir, menacèrent les Hollandois de les tous faire pendre s'ils ne se rendojent sur le champ. Comme ils manquoient de poudre & que leur

VAN DEN BROBCK. I O I S.

Les Anglois raniment leur courage.

Ils s'emparent d'un Navire Hollan-

"rement payés de leurs gages; Mais les Anglois , qui avoient et a fifer, peu de bonne-foi pour fe readre maîtres du Navire par furpité, ne fil"rent pas plus ferupuleux à rompre la Capitulation. Tour l'équipage fût 
"VAN DEN BROECK S'étoit dispoé le 11 de Decembre, à partir pour 
Surte, lorfuy on apprit à Jacatra, que les Anglois s'étoient emparés par 
trahifon, du Navire Hollandois le Lion Nàr, qui venoit de Patane. Cette 
mouvelle bij it à bandonner le defein de fou Yovage (t.). Le Anglois,

Navire n'étoit pas capable de deffense, ils n'eurentpoint d'autre parti à prendre; cependant ils stipulèrent qu'on leur laisservie la liberté de se retirer où ils voudroient sans être pillés, & après qu'ils auroient été entiè-

(k) Après ce court débnt, qui n'éclaircit aucune des circonflances intéreffantes que nous avons rapportées, Mr. Prevoît continue son écit de cette manière:

" les Hollandeis ne penseient à rien meins qu'à " s'emparer d'une Piace dans les Indes, eu à " s'en ap; reprier par aucune autre voye, la né-

. infor-

general

ceffite let contraignit d'en occuper une, G'a', bâtir une Festereffe qui est devenue leur boulevard. Ils descrez ces Etabisfenses à la jalensfe des Anjeiss, qui su s'inaginoines pas que la guerre qu'ils entreprensient, das practures ces evantage à leurs ensemis. Les bommes forment des projets; G'D leu dipop bommes forment des projets; G'D leu dipop

stat foranmus. Pag. 400.
Notablion pas de faire honneur à Mr.
Prevoft, de l'erreur qu'il relève dans une
Note, o li l'ercovye fes Lecteurs sux Relations presidents & au Memier de Mastilier,
presidents & au Memier de Mastilier,
le considerat de la reficción de Van den Brock, au fuje de l'être.
Lection de Van den Brock, au fuje de l'être.
Cependant i el fut in probable jue Van den
Brock, en qualité de nouveau-venu, & peu linle jinqu'aios, Ana les fectret de Gouverneur

Vvv 3

BROECK.

informés de fon départ, avoient déjà envoyé quelques uns de lectre Vaifeaux pour l'intercepter dans fa route. Il lectoi aife de s'apperevoir, qu'il in avoient d'autre but, que de diminuêr peut-èpeu, le nombre des Vaiffeaux Hollandois; & de s'en renforcer, pour aller enfinte fondre fur leur Flotte, avec autant de fupériorité que d'apparence de fuecès. Ils ne s'en cetojoient miene pais, & lorfque le Gefierd Love leur etif fait demander de raillois de le de le de le Chartal Coule le contra de l'apparence de l'accès. Il comment de courre fais tous les Vaiffeaux Hollandois qu'il rencontrate où de fe rendre entité à l'acctar, pour batte le refle; misse qu'il técheroit encore de s'afforcer, mort ou vif, de la perfonne de Gé-

Leur Amiral fe déclare ouvertement contr'eux.

Son intelligence avec

les Javanois.

"... nieral Coen.

"... La guerre étant ainfi ouverte entre les Anglois & les Hollandois,
"... eaux ci requirent le Roi de Jacatra & les Bantamois de refter neutre,
finns favorifer une Nation plus que l'autre. On le leur promit,
mais les chofes n'en alloient pas moins leur train ordinaire. "Pas Uffine Chef du Comptoir de Bantam, marquoit, que le Pangeran régnant
avoit très exprediement défiendu de laiffer fortir du Port aucuns de
fes gens, foit vers le Dertoir de la Sonde, ou du côcé de Jacatra,
pour avertir les Vaiffeaux Hollandois, que les Anglois guettoient fur
eux".

On continue à se fortifier de part & d'autre.

Le Roi de Jacatra comprit affez quelles pouvoient être les fuites de l'entreprise des Hollandois. Il avoit autrefois recû d'eux de l'artillerie. dont il fit des batteries régulières. De part & d'autre, on s'arma de défiance & les ouvrages fûrent pouffés avec le dernier empressement; Mais les Javanois qui l'emportoient par le grand nombre, & qui avoient des matériaux en abondance, avançoient beaucoup plus leur travail. Dans une feule nuit, ils drefferent, fous la Loge des Anglois vis-à-vis d'un cavalier du Fort, une batterie de cables, de bois & de terre, qui auroit pû fermer la Rivière aux Hollandois. Coen (1) affembla le Confeil & fit confiderer, que fi l'on n'arrétoit promptement cet ouvrage, la perte du Comptoir & la ruine de la Compagnie étoit certaine aux Indes. On prit la réfolution de tenir ferme, de continuer les fortifications & de ne pas fe borner même à la défensive (m). Un Commis, nommé Le Févre, fût envoyé le 23 de Decembre, à la Loge des Anglois, pour leur déclarer que s'ils ne fupprimoient pas volontairement la nouvelle batterie, on étoit détermine à la détruire. Ils répondirent que c'étoit l'ouvrage du Roi & de scs Sujets, & qu'ils n'avoient ni le droit ni l'intention d'y toucher; " Mais ils avouèrent , enfuite, qu'ils travailloient de concert pour leur défense, & qu'ils n'e-", toient pas dans l'idée d'y renoncer". Des que le Févre fût forti de leur

Déclaration des Hollandois.

> général des Indes, n'a péché que par ignosance; ainsi la fucérité ne doit pas dépendre de les prijugét; mais que dira-c'on de celle de Mr. Prevost, qui malgré son Original, fait prendre ici à l'Auteur, quantité de resolutions vigoureuses dont il ne se vante

pas lui-même? R. d. E.

(i) C'est encore Van den Broeck qui figure ici dans l'Edition de Paris, contre ce
que porte l'Original même. R. d. E.

(m) Ibid.

Loge.

Loge, les Javanois y entrèrent & l'occupèrent (n). Le Général Hollandois (0) fit prendre aussi-tôt les armes, & chargea trois Officiers, chacun avec la troupe, de mettre le feu tout à la fois au quartier de la tranchée Javanoise, au quartier des Chinois, & à la Loge Angloise, qui embrasfoit la nouvelle batterie. On tira fur eux quelques coups de canon, qui ne leur cauférent aucun mal. Van den Broeck eut ordre de faire tirer fur la Ville, de la batterie du cavalier, qui n'étoit encore qu'à demi élevé, dans l'espérance de faire brêche au mur ennemi. Cinquante coups de canon, qui furent tirés pendant la nuit, ayant produit peu d'effet, on cessa, pour épargner la poudre. Les Habitans de la Ville firent jouer aussi leur artillerie, qui tua quinze hommes aux Hollandois & qui leur en blessa VAN DES BRORCK 1612

huit ou dix ( p ). LA Ville de Jacatra étoit fituée à douze lieues de Bantam (q), fur le bord d'une Rivière. Le Roi l'avoit fait entourer, depuis peu, d'une bon- l'enneud. ne muraille de pierre rouge, & flanquer d'un gros cavalier, fort élevé, d'où le canon pouvoit incommoder beaucoup les Hollandois. L'entrée de la Rivière étoit défendue aussi par un bastion; & le Roi fit boucher le passage avec des estacades, pour empêcher les Hollandois de sortir. Pour eux, le fond de leur Loge qu'ils venoient d'ériger en Fort, consistoit dans un nouveau Bâtiment, nommé Maurice, qui règnoit sur la Rivière, & dans le vieux, nommé Naffau, qui faifoit face au Sud (r). Il y avoit au côté feptentrional, une courtine de terre, le long du rivage, & une palissade de neuf pieds de hauteur, & de sept d'épailleur, mais qui étant sans parapet, laiffoit voir les Hollandois à découvert. Le côté oriental avoit trois angles ouverts. & le cavalier à demi élevé, fur lequel on n'avoit pas laissé de placer déjà deux pièces de canon de fonte. L'angle qui étoit fur la Rivière, du côté du Bâtiment de Maurice, étoit élevé de deux pieds au - dessus

Fort des Holt

fept pièces de canon. Au côté du Nord - Ouest, on n'avoit pas encore commencé d'angle, quoiqu'on en sentit la nécessité. Il n'y avoit qu'une fimple défenfe de bambou, devant le Bâtiment de Naffau, & une galerie d'où l'on pouvoit tirer le mousquet (s). LE Général Coen, dont l'attention étoit partagée par d'autres foins, pomma

du rez-de-chauffée, & capable de défense contre une irruption, sans être à l'épreuve du mousquet. Il étoit muni de deux pièces de sonte & de cinq autres pièces, groffes & petites. L'angle de Nord-Eft, qui regardoit la Mer, étoit de même hauteur que la courtine, avec des palissades jusqu'au parapet, & un toît de bois pour se garantir de la pluye. Il étoit muni de

<sup>(</sup>n) Ces mots ont reeft une tournure moins fimple dans l'Edition de Paris, où on Ilt; » A peine le Févre les cut il quittés , qu'ils y recurent les Javanois, comme s'ils n'euf-

<sup>&</sup>quot;, fent på leur en refuser l'entrée ". R. d. E.

(o) Mr. Prevost, s'est erà obligé d'ajoùter ici, qui étoit arrivé au Fors, parce qu'il falloit nécessairement le supposer absent, pour ne point ôter à Van den Broeck, le commandement qu'il avoit jugé à propos

de lui donner d'abord. Difons cependant. pour excuser Mr. Prevost, que le Journal n'avoit pas encore nommé expressément le Général Hollandois, R. d. E.

<sup>(</sup>p) Pag. 401.
(q) Par les fix degrés dix minutes.
(r) Pag. 402.
(s) On ne change rien à cette description

de l'Auteur.

YAN DEN BROECK. I 6 1 8. Seconde attaque infructueufe des Hollandois.

nomma le lendemain Van den Broeck, Capitaine-Major de la Place. On continua de tirer tout le jour, tandis qu'on ne perdoit pas un moment pour achever le cavalier. Mais comme les Hollandois étoient à découvert en tirant, ils fûrent obligés d'employer leurs belles toiles & leurs précieuses marchandifes pour se couvrir. " Le Roi de Jacatra ayant été renforcé de tou-" te l'artillerie des Anglois, les Hollandois brûlèrent ce jour-la, le quart de leur poudre. En échange ils demontèrent à l'ennemi, quelques piè-,, ces de canon qui les incommodoient le plus". Un de leurs Officiers, qui entreprit le jour fuivant, de se rendre maître de la batterie ennemie, y fût tué avec fept hommes, & cet incident releva beaucoup l'audace des Javanois. Ils mirent la tête du Lieutenant au bout d'un mât, devant leur batterie du cavalier; & malgré les oppositions de ceux du Fort (t), ils dreffèrent une feconde batterie dans le quartier des Chinois, c'est - à - dire, près du Bâtiment de Nassau.

Double role que jouc le Pangoran de Bantam.

CEPENDANT la nouvelle de cette guerre étant passée à Bantam , le Pangoran (v), ou le Ministre du jeune Roi, reprocha au Roi de Jacatra, d'avoir fouffert que les Hollandois eussent poussé leurs travaux, & de ne s'y être pas opposé dans l'origine. Quoi-qu'il vêcut depuis longtems en mauvaife intelligence avec lui, la crainte d'être attaqué à fon tour, fi les Hollandois demeuroient vainqueurs, le porta auffi-tôt à lui envoyer un fecours de quatre cens hommes. D'ailleurs les Anglois ne ceffoient de l'animer: & lorfqu'ils eûrent appris que leur Loge avoit été brûlée à Jacatra ils le follicitérent vivement de faire brûler aufli celle de la Compagnie Hollandoife à Bantam. Mais il ferma l'oreille à leurs instances, " & les em-" pêcha jusqu'à trois fois, de prendre d'eux-mêmes la permission qu'il leur , avoit refusee. Ce Ministre poussant la dissimulation encore plus loin, avoit , fait avertir Van Uffelen, Chef du Comptoir de Bantam, du dessein où étoient les Anglois & le Roi de Jacatra, d'emporter le Fort d'affaut, en " chargeant ce Commis d'en donner part incessamment au Général Coen . , pour qu'il fût bien fur ses gardes. Le Pangoran se flattoit sans doute, que l'avis viendroit après coup, ou que Van Uffelen n'auroit point occation d'écrire à Jacatra, puis qu'on ne laissoit partir aucuns Vaisseaux.

Déliberations des Hollandois fur l'approche de la Flotte Anglolfe,

" CES mesures n'empécherent pas que le Genéral Coen ne sût informé , de l'approche de la Flotte Angloife. Aussi-tôt il assembla son Conseil " pour déliberer fur le parti qu'il convenoit de prendre dans une fituation " fi critique. La plupart furent d'avis de fauver tout ce qu'on pourroit " à bord des Vaisseaux & d'abandonner la Place, attendu que la poudre leur manqueroit bien - tôt, & qu'il y avoit lieu de craindre, que les Ja-", vanois ne détournassent la Rivière, par où l'eau fraîche leur auroit été , coupée. Sans ces deux inconveniens, ils jugeoient que le Fort se trouvoit en affez bon état de défenfe. Mais comme le Général & quelques , autres, repugnoient à suivre cet avis, & que d'un côté les estacades qui , bouchoient la Rivière , rendoient l'embarquement difficile, tandis que

(t) C'eft encore de Van den Broeck dans & le Chef de fon Confeil dans fa minorité. l'Edition de Paris. R. d. E. Voyez les premières Relations Hollandoifes. (v) C'étoit le Gouverneur du jeune Roi

de l'antre, la plupart de leurs Vaiffeaux étoient à l'Ille Onruft, la réfo-" lution fût encore differée. En attendant on envoya ordre à ces Vaif-" feaux, de venir promptement dans la rade de Jacatra, où ils feroient " moins expofes aux Anglois, & en même tems l'on commmença à s'ou-

VAN DEN BROECE. 1618.

" vrir un passage en arrachant quelques estacades". Les Hollandois avoient dans leur Fort, deux cens quarante hommes

capables de porter les armes; mais ce nombre, qui fuffifoit pour faire tête empêche de aux Indiens, n'auroit pas réfifté long-tems à une Flotte Angloife d'onze profiter de Vaisseaux qui étoit attendue de jour en jour, s'il ne leur en étoit arrivé sept (x), forts. " qui partirent de l'Isle Onrust avectant de précipitation, qu'ils y laisserent , entr'autres huit pièces de canon & une vingtaine d'ancres. On étoit au " 29 de Decembre, lors que ces Vaisseaux parûrent devant la rade de Jaca-" tra. D'abord la réfolution fût prifede donner le lendemain un affaut gé-" neral au bastion de l'ennemi, pour débarasser entièrement la Rivière; mais

, tandis que le Confeil étoit occupé de ces mésures, on apperçût la Flotte

Coen va à fa rencontre.

Angloife, ce qui obligea de changer le plan des opérations". COEN s'embarqua promptement pour aller au-devant des ennemis. Il les rencontra le 31, dans le Detroit, & l'infériorité du nombre ne l'empêcha point de porter fur eux; mais le vent ne lui ayant pas permis de les joindre, les deux Flottes s'observerent quelque tems (y). "Vers le soir, un " Trompette fût envoyé de la part de l'Amiral Anglois, pour fommer tou-,, te la Flotte Hollandoife de se rendre, avec menace de l'y forcer en cas de refus. Coen fit répondre que si l'Amiral ne lui restituoit point le Vais-" feau le Lion Noir, avec toute sa cargaison, il seroit obligé d'en prendre fa revanche. Le Trompette s'en retourna avec cette réponfe, vomif-

fant mille injures groffières contre les Hollandois. Telle fût la fin de l'année 1618. " LE lendemain, premier de Janvier 1619., le Général Coen reçût avis par une Chaloupe de Jambi, qu'il y avoit eu une petite rencontre entre les Hollandois & les Anglois, & que le Vaisseau le Berger-boot qui en

Il lui livre le combat. 1610.

étoit parti le 26 de Decembre pour Jacatra, avoit heureusement échappé à ces derniers. On ne douta plus que ce ne fût le Vaisseau qu'on avoit ", vû la veille au Nord-Ouest. Coen fit lever l'ancre le lendemain marin, pour lui donner du secours. Tous les Vaisseaux Anglois qui avoient gagné le vent, firent auffi la même manœuvre & s'approchèrent d'eux. Le combat s'engagea & dura près de quatre heures. Les Hollandois eû-, rent fept hommes tues & quinze bleffes; mais ce qu'ils regrettoient le plus, c'étoit d'avoir brûlé un tiers de leur poudre en li peu de tems. Ce-

(x) Mr. Prevost ne sachant d'où ees Vais-

feaux venoient si à propos , ajoûte ici, que la fortune jembleit avoir réduit en leur faveur, dans une occasion si presjoute. R. d. E. (y) Volci comme Mr. Prevost continue ce recit; " L'Auteur du Journal, fans par-" ler d'aucun combat, raconte que les An-" glois brûlèrent un Vaisseau Hollandols, " nommé le Lion Neir , qu'ils avoient pris

X. Part.

avec fa cargaifon". Pag. 405. Et dans une Note il observe, qu'en lit dans le Voyage de Rechteren, qu'il y cus un combat. Enfuite il ajoûte; " Cette perte n'eût point apparem-,, ment, de fuites plus ficheuses, puls qu'il " ne paroît pas que la Flotte Angloife en " devint plus utile au Roi de Jacatra. Au " contraire les Holfandois ayant acheve leurs ouvrages, &c." R. d. E. XXX

VANDER BROECK. 1619. " pendant les Anglois avoient beaucoup fouffert. D'un autre côté le Ben-" ger-boor joignit la Flotte, mais fa Chaloupe où il y avoit quatorze hom-" mes, cêt le mallieur de tomber entre les mains des ennemis.

La supériorité des ennemis l'oblige de se rendre aux Moluques. nick, etit e lisation te contact sure monitaris qualque diffance l'une de Le foir, les deux l'ottes vimens monitaris qualque diffance l'une de liner, de la peatra. Con fit affender et mais les viris feut notes la mist, pour déliberer fur ce qu'il, si a les viris feut touvierns l'aparagés, qu'en ne poir pres de aucma réfolution. Le 3, les Anglois regieut encore de Bantan, trois de lours Vailleaux, qui les mettones ne force de quancre voiles. Il ne fit plus possible de fonger à les atraquer; simfi le Confeli fe décide pour retourner à la rade de Jacatra. Cependant la craince d'expofer le fait de la Compagnie au fort d'un combat qui auroit été s'inégal à tou égands, ne permit pas d'exècuer cette réclution. On prit oon celle de reviter de bord & de faire voile aux Moluques, afin d'y raffembler de plus randes forces.

Ses exhortations à ceux du Fort. "Es partant, Con donna avis de cette réfolution à ceux du Fort, qu'on la filidi è regret, dans deterribles angoilles. Il leur recommandoit et de l'entre bien en garde contre toutes flupriles; de fe défendre aufil long tema qu'il leur féroit posibles, de lors qu'ils fe verroient obligés de captuler, de rendre la Place plutôt aux Anglois qu'au Rot de Jacatra. Van den Broeck, à qu'il a lettre étoti addrelles, crut qu'il étoit de la prudence de la tenir ensore fecréte, parce qu'elle n'auroit pi que répailure une fipetaire une fipetaire de l'inecndie du Vaiffaut le Lian Vair, dont les Anglois étoient emparé onze jours auparavant, & le matin la Flotte ennemie fe trouvoir à la rade.

" Les Hollandois affiègés par mer & par terre, redoublèrent leurs tra-

vaux avec toute l'ardeur que peut inspirer une situation où il faut vaincre

Leur bravoure force les Javanois à rechercher la guix.

Demandes du Roi de Ja-

catra.

", ou mourir ". Ayant acheve leurs ouvrages, ils firent planter de nouveaux drapeux fir set quater angles de leur fort, & commencierent à battre fi funeufement la Ville, que les Javanois effrayés, rémoignérent quelque diposition à la paix. On entra fériculement en négociation. Le Roi demandoit, pour premier article, que coutes les nouvelles fortifications ful-

aupoition at a pair. On entra reneutement en negotatum. Le Roi demandoit, pour premier article, que coutes las nouvelles fortifications fulfent demolies, & qu'on lui payar une formme de huit mille réales pour le declommager des fraix de la guerre. Les Hollandous rejetterent la première partie de extre propoition, & respondient et disord à la feconde, qu'il in a voie le Roi. — qu'ait a voie confeil fit rellexion qu'ils étoient mal pourrait de poudre; qu'ils avoient à craindre qu'on ne leur coupit l'eau, çe qui leur aurait dés l'épérance de fe décândre plus de deux mois; qu'ils faitoient une perte confidérable par l'ufage auquel la técient obliges d'employer leursabte toiles, pour fe couvrir dans leurs ouvrages; qu'il étoit à fouhiairer pour eux de mettre en firreté la Loge de Banatm, comme l'unique lieu d'on ils pouvoient faire donner des avis aux Vaifficaux de leur Nation qui arriveroient de l'Europe; enfin que de quatre mois ils ne pouvoient recevoir au un fecours de Coen, qui avoit fait voile aux Molaques. De li fortes con-

fidérations disposerent le Conseil à faire offrir au Roi six mille réales, à

COR;

condition que les anciens Traités recommenceroient à s'observer comme auparavant; que le Fort demeureroit dans l'état où il étoit jufqu'au retour du Général Coen, ou des premiers Vaisseaux qui reviendroient des Moluques; & que pour prévenir de nouveaux différends, les Anglois ne feroient plus leurs logemens fi pres du Fort. On ajoûta, par une autre deliberation, que les Javanois mêmes & les Chinois ne pourroient bâtir qu'à vingt toifes des fortifications Hollandoifes (z).

VAN DES BROECK. 1619.

La paix fe conclut en apparence.

Van den Broeck oft arrêté par tra-

OUELQUES Députés, qui fûrent envoyés au Roi avec ces articles, les rapportèrent fignés de fa main. Alors Van den Broeck fit arborer de tous cotés des pavillons blanes, & la joye parût commune dans les deux partis. Les Hollandois livrèrent, des le meme jour, la fomme dont on étoit convenu. & reçûrent du Roi divers présens. On étoit au 21 de Janvier 1610. Le Roi fit prier le lendemain Van den Broeck de lui rendre une vifite, autant pour suivre l'exemple des anciens Commandans Hollandois, que pour lui donner une marque de confiance & d'amitic. Cette proposition sut examinée au Confeil, qui n'y découvrit aucun danger. Van den Broeck fe rendit à la Cour, le jour suivant, avec eing Soldats & un simple domestique; escorte qu'il croyoit moins nécessaire à sa sureté qu'à l'honneur de son rang. Il y porta même des présens. Mais à-peine y fût-il entré, qu'il se vît environné d'une troupe de Javanois, qui l'arrêterent prisonnier (a). Si cette trahifon, dit-il, fût un malheur pour lui, elle tourna heureufement à l'avantage de la Compagnie; car, fuivant les mesures concertées entre les Anglois & les Javanois, il auroit été impossible aux Hollandois, de conferver le Fort jufqu'à l'arrivée de leur Géneral. Les Anglois avoient déjà planté fecrétement, feize pièces de canon fur leur nouveau logement. & le Fort n'auroit pû se desendre d'une surprise (b).

On le force gamifon de fe rendre.

" LES prisonniers se virent exposes aux plus indignes traitemens. Après leur avoir déchiré leurs vêtemens, ils fûrent jettés nuds dans la fan- d'écrire à fa ,, ge, & fiquelqu'un d'eux levoit la tête, il étoit aufli-tôt repoussé d'un coup de pied. Dans cet état on les conduisit devant le Roi & le Général An-, glois, qui leur firent lier les pieds & les mains (c) ". Van den Broeck reçut ordre d'écrire à ses gens qu'il étoit tems de se rendre, parce qu'ils ne pouvoient éviter d'y être contraints, & qu'ils étoient menaces de n'obtenir aucun quartier. Ce billet fût porté au Fort. Malgré la consternation qu'il y répandit, les Hollandois répondirent qu'ils ne pouvoient se déterminer si promptement à se soûmettre aux ordres d'un Commandant captis. Le lendemain, Van den Broeck fût forcé d'écrire un nouveau billet, par lequel il confirmoit le premier, en offrant à sa garnison, de la part du Roi, un Vaisfeau Anglois pour se retirer. Les Hollandois, qui avoient repris courage pendant la nuit, protestèrent qu'ils étoient résolus de se désendre jusqu'à la dernière extrémité. Cependant, deux jours après, ils firent offrir au Roi, deux milles réales pour la rançon de leur Gouverneur. Mais loin d'accep-

(z) Pag. 409 & 410.

(c) Dans l'Edition de Paris , Van den Brock fit conduit devent le Roi & le Coef des Anglois, qui lui firent lier les pieds & les mains. Il regut &c, R, d. E.

(a) Pag. 411. (b) Il parolt que les Anglois de Jacatra étoient simplement ceux du Comptoir.

XXX 2

532

VAN DEN BROECE. 1619.

ter cette offre, le Roi sit charger son prisonnier de chaînes, & l'envoya; le 20 Janvier, fous la conduite de deux Anglois, à l'endroit du rempart de la Ville qui répondoit au cavalier du Fort, avec ordre de fommer le Fort de fe rendre & de menacer la garnifon des dernières extrêmités. Le trouble & l'indignation dont Van den Broeck étoit rempli, ne l'empêchèrent pas de recueillir fon attention pour observer le rempart. Il reconnût que si les Hollandois n'eûssent pas cessé de battre en breche, la muraille n'auroit pas réfifté long-tems à leurs boulets (d).

Il eft préfenté à fes gens la corde au col.

IL fût présenté à la vûe de ses gens, la corde au col. Mais au-lieu de leur proposer de se rendre, ils les exhorta de toute sa force, à se désendre courageusement. Dans la colère où cette généreuse tromperie jetta ses guides, ils le ramenèrent au Palais en le traînant fur le pavé (e); & pour suppléer aux espérances qui leur avoient manqué, ils jettèrent le même jour dans le Fort, des fléches, auxquelles ils avoient attaché des billets, par lefquels ils offroient des conditions favorables fi l'on vouloit fe rendre, en protestant qu'après cet avis, on ne pourroit pas leur imputer le fang qui feroit répandu. Le lendemain, les Hollandois reçûrent une lettre de Dael, Général des Anglois, par laquelle il leur proposoit, pour éviter de part &

Une Lettre des Anglois fait impref-Son fur eux.

d'autre toute effusion de fang, de remettre entre ses mains le Fort & le canon. Il promettoit de donner la vie à la garnifon & à tous les Habitans, de quelque Nation qu'ils fûffent, & de les garantir de la violence des 12vanois. A ccux qui voudroient s'engager au fervice des Anglois, ils offroient les mêmes gages qu'ils avoient reçûs jusqu'alors de la Compagnie, & deux mois de plus pour le prix de l'engagement. Il affûroit que toutes ces conditions étoient approuvées du Roi, & que si l'on étoit disposé à les accepter, on pouvoit lui envoyer des Députés, pour la fureté défquels il donncroit des ôtages (f).

Raifons qui es obligent de capituler.

CETTE lettre fit plus d'impression que les menaces. Le Conseil du Fort ne pouvoit douter que le Roi & les Anglois ne se suffent liés par un Traité pour détruire la Place. Il voyoit leurs batteries prêtes, leurs enseignes arborées. Il ne lui restoit de poudre que pour l'espace d'un jour; &, suivant toute apparence, le Général Coen ne pouvoit être revenu que dans quatre mois. Enfin la plus grande partie de la garnison étoit accablée de maladie ou de fatigue, & le nouveau logement d'ailleurs ne pouvoit être affez promptement muni de terre pour rélifter au canon. De si puissantes considérations déterminèrent les Officiers Hollandois à capituler, d'autant plus que le Général Coen avoit déclaré avant fon départ, que si l'on étoit obligé de rendre la Place, il aimoit mieux qu'elle fût livrée aux Anglois qu'aux Javanois. Cette réfolution fût fignée de vingt perfonnes, le 30 Janvicr 1619, & approuvée de tous les Habitans du Fort (g).

Qui n'auroit pas crû le triomphe des Anglois certain, & les Hollandois

à la veille d'être chasses pour jamais de Jacatra? Des le lendemain, Dael envoya un Commis dans la Place. On convint des articles fuivans: Que le Fort, les Habitans qui n'étoient pas Soldats ou Matelots, & les munitions

Articles

arrètés.

(d) Pag. 412.

(f) Pag. 413. (g) Pag. 414 & précédentes,

VAN DEM BROECK. 1619.

de guerre, demeureroient au pouvoir des Anglois; que les marchandifes, l'argent & les joyaux demeureroient au Roi; que les Anglois ,, moyennant ... une fomme de deux mille réales en argent, à prendre des deniers du ", Fort", donneroient aux Officiers & à la garnifon un bon Vaisseau, monté de quatre pièces de canon, avec cinquante moufquets, vingt-cinq picques, fix barils de poudre (b), des voiles, des ancres, des cordages & des vivres pour fix mois (i); que les Hollandois feroient voile à Coromandel, fans relacher en aucun autre lieu fur la route; que tous les Chrétiens qui se trouvoient dans le Fort auroient la liberté de se retirer, avec six mille deux cens réales & leur bagage; que ceux qui ne l'étoient pas reconnoîtroient les Anglois pour maîtres, à l'exception des Javanois; qu'aucun des prifonniers & de ceux qui pouvoient porter les armes, ne serviroit de neuf mois contre les Anglois; mais que les prisonniers seroient relachés, pour aller rejoindre leur troupe. D'un autre côté, les Anglois s'obligérent à fournir aux Hollandois deux Vaisscaux, pour se désendre de toute insulte, pendant qu'on équiperoit celui qui devoit les transporter, & à leur donner un passeport, qui conserveroit toute sa force jusqu'à-ce qu'ils eussent rejoint Cette Capitulation fût signée le premier de l'évrier, par leur Général. Widiak-Rama, Roi de Jacatra, " Thomas Dael Général des Anglois " & par les principaux Officiers des deux Partis. Dès le foir du même jour, toute l'argenterie du Général Coen fût livrée à Dacl. Cependant Van den Broeck n'obtint point encore la permission de resourner dans le Fort (k). Mais la fortune, qui veilloit pour les Hollandois, rétablit le lendemain leurs espérances par une révolution surprenante.

LE Gouverneur de Bantam, jaloux de la proye qui alloit tomber au Roi de Jacatra, & touché d'ailleurs des avantages que les Hollandois lui faifoient offrir pour l'engager dans leurs intérêts, n'avoit pas plutôt appris la Hollandois, captivité de Van den Broeck, qu'il avoit fait partir deux mille hommes, fous la conduite du Temangon (1), avec ordre de s'oppofer à la ruine du Fort. Ce Corps de troupes, étant arrivé le 2 à Jacatra, y fût reçû comme un nouveau fecours. Le Temangon se présenta au Roi, qui étoit sans défiance, & lui remit une lettre dont il étoit chargé pour lui. Mais comme il fe trouvoit feul avec ce Prince, il prit ce moment pour fui mettre le poignard fur la gorge, tandis que par fon ordre, ses gens se saisirent des avenues du Palais. Ils fûrent bien-tôt maîtres de toute la Ville. Le Roi, forcé par la crainte, se soumit à toutes les loix qui lui sûrent imposées (m). Van den Broeck fût tiré de sa prison & mené à Bantam. Les Anglois n'eû-

volution, qui rétablit les

(b) Edition de Paris, deux piècer de canon, . vingt picques, un baril de poudre. R. d. E. (i) Edit. de Paris, que le Roi leur donne-

roit deux mille réales en argent. Ces deux articles font conformes au Journal, mais Camphuls a inferé la Convention en fon entier, d'après laquelle nous les avons rectifiés. R. d. E.

(k) Pag. 415. (1) Titre du premier Officier militaire de

le Pangoran (1). (m) Ce fût un préfage de la deftinée qui l'attendoit. A la fin il fût chaffé de fon Royaume avec fes femmes & fon fils atné.

li le retira d'abord dans l'intérieur de l'Ifle; mals ayant été contraint de revenir, il fût réduit à gagner sa vie à la pêche, avec un canot. Pag. 416.

Bantam, comme celui du Gouverneur étoit

fr) Ce mor fignifie en genéral Prince, On l'employe ici feut, comme par excellence, cut autrement il cft tobjours accompagne de quelque sitte diffic dif, ou du nom propte. R. d. E. XXX 3

VAN DEN BROECK. 1619. rent pas d'autre reffeutre que de le restirer dans leur Comptoir; & le Forne fut plus environné que des troupes de Bantam, qui pour faire valoir aux Hollandois le fervice qu'elles écoient venues leur rendre, y portoient toutes force de Tarischiffemen, à condition néanmoins qu'ils cefferoient de travailler aux fortifications.

LES Anelois cniciement déroutés par une révolution fi inoninée, fi-

Les Anglois recherchent leur faveur.

rent connoître le même jour à ceux du Fort, qu'ils se trouvoient hors d'état de fatisfaire à leurs engagemens, tant à l'égard des prifonniers que ,, par rapport aux autres conditions de la Capitulation. Ils affûroient de plus, qu'ils n'affifteroient jamais les Javanois & qu'au contraire, ils étoient réfolus de défendre de toutes leurs forces les Hollandois, les avertiffant d'être bien fur leurs gardes & de se défier des Bantamois, qui au fond étoient aussi ennemis d'une Nation que de l'autre. Enfin ils les prioient de permettre que leurs Chaloupes, qui étoient venues pour prendre la garnison du Fort, sussent renvoyées à leurs Vaisseaux. Les Hollandois leur répondirent en peu de mots; qu'ils étoient toûjours prêts à se soûmettre aux articles de la Convention, des que l'occasion y seroit favorable; ,, qu'en attendant les Anglois pouvoient envoyer leurs Chaloupes & Bat-" teaux où ils jugeroient à propos; & que quant au secours qu'ils leur " avoient offert contre les Javanois, l'execution de cette promesse seroit " une action louable & digne du nom Chrétien. Le jour fuivant, 4 de Fé-, vrier, les Anglois écrivirent une feeonde lettre aux Hollandois, pour

Reponfe qu'ils en reçoivent.

On leur aecorde la permolion de fe retirer. » glois.

" Cas dermiers ayant fait favoir enfaite, qu'ils étoient dans le deffein d'embarquer leur artillerie pendant la nuit du 6, les Hollandois leur prominent de faire bonne garde, de de les affider de toutes fueur forces contre les Javanois, au cas qu'ils vouldiffent s'oppofer a leur retraite. On leur offirt mûne un arzyle dans le Château s'ils en avoient befoin, tant les Ilollandois étoient perfiaudés qu'il faut toijours faire un pont-dor a un ennem qui fe retrie. Ainf les Anglois exceutérent leur réfolation, fains le moindre empéchement de la part des Javanois. Mais telle étoit la définice des Ilollandois, qu'ils ne fortoient d'un abinne que pour re-

demander encore le paffage libre de leurs Bàtimens par la Rivière. On leur accorda d'autant plus volontiers cette demande, que ceux du Fort avoient pour le moins autant à craindre de la nouvelle batterie des An-

Nouvelles fubtilités du Pangoran de Bantam. 31 comber auffi-tôt dans un autre.

32 No ignorie encore à Biantam, la Capitulation fignée, le premier de Pévrier

32 à Jacatra, lorfque le Roi, ou le Pangoran régnans, qui fous préexex de protection, tenoit les Hollandios du Comptori de cette Ville, comme pri
32 notane en foblique d'écrire à ceux de Jacatra, une lettre en datte du 3,
33 portane en foblique d'écrire à ceux de Jacatra, une lettre en datte du 3,
34 coup, ne foubitainer que le bien des Hollandois, leur avoir recommandé de les avertiré d'étre fur leurs gaades, pour ne point fe laiffer décevir ou tra
33 fil par le Roi de Jacatra & par les Anglois. Ces Commis ajoutoient y, qui la svoirent appris avec autra de chagin que d'étonnement, que leurs

35 comparitoies écoient dans le defiein de livere le Fort par Capitula
36 comparitoies écoient dans le defiein de livere le Fort par Capitula
36 comparitoies de Jacatra, tandis, qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra tantais, qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra tantais, qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra tantais, qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra tantais, qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra tantais, qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra tantais, qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra tantais, qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra tantais, qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra tantais qu'ils ne pouvoient pas avoir oublié de la destra de

, de quelle manière ils venoient d'en être trompés ; que le Roi de Ban-" tam, à la propre requisition du Commandant Van den Broeck, avoit , donné ordre d'y faire venir ce prisonnier), pour traiter avec lui au , fujet des Hollandois & de leurs biens qu'il vouloit prendre fous fa protection; & qu'ils avoient déjà eû là-deffus, quelques pourparlers avec ce Prince. Ils finissoient par prier ceux de Jacatra, de réslèchir mûrement à " quel maître il scroit le plus seur de se soûmettre. On leur répondit simplement, que la nécessité avoit obligé ceux du Fort à capituler de la maniè-, re que le Commandant Van den Brocek le leur auroit déjà appris ; mais que les choses avoient bien changé de face depuis. & qu'ils étoient tous

VAN DEN Ваовск. 1610.

réfolus de s'acquiter du devoir que leur ferment exigeoit d'eux. " Les Commis du Comptoir de Bantam fuivirent de près l'arrivée de " leur lettre. Ils en apportoient une de Van den Broeck en datte du 5, " addressée aux Conseilsers du Fort, par laquelle il leur marquoit; qu'il avoit prié le Pangoran, de le tirer de sa captivité de l'acatra & de " le faire transporter à Bantam, pour pouvoir traiter avec lui au sujet du Fort & des effets qui s'y trouvoient renfermés; que depuis fon arrivée à Bantam, le Pangoran exigeoit abfolument que le tout fût remis " entre ses mains, sous promesse d'un traitement aussi favorable qu'on pourroit le défirer ; que lui Van den Broeck , lui avoit bien repréfenté que la Capitulation étoit faite avec les Anglois, qui s'étoient enga-,, gés de fournir à la garnison, un Vaisseau pourvû de vivres & de ,, munitions nécessaires; que le Pangosan lui avoit répondu, qu'il n'avoit point de Vaisseau, mais seulement des Jonques; qu'il en enverroit quatre ou cinq pour prendre les Hollandois fous fa protection & les amener à Bantam, à condition que les denrées & marchandifes feroient chargées & transportées par ses propres gens. On ne pouvoit lire cette lettre fans reconnoître l'embarras & la confusion de Van den Broeck à qui il n'y a pas de doute qu'elle n'eût été extorquée. Les deux Commis qui en fûrent les porteurs, dirent de bouche, que le Roi ou le Pangoran de Bantam, ayaut obtenu l'original de la Convention faite le premier de Février avec le Roi de Jacatra & les Anglois, prétendoit avoir le même droit de possession sur le Fort que sur le Royaume dont il venoit de se rendre maître.

"CEPENDANT ceux du Fort ne trouvoient pas ce droit fingulier On préfère de possession assez bien fondé, pour saire beaucoup de cas de la deman- de se livrer de du Roi de Bantam. On délibera donc feulement, fi l'on conferveroit le Fort ou si on le rendroit. En ce dernier cas, il s'agissoit de se sent, décider entre le Roi de Bantam & les Anglois. Le lendemain 7 de Février, on conclut à la pluralité, de se livrer à ces derniers, en tâchant d'obtenir d'eux des conditions plus favorables que les précédentes : mais les Anglois avoient trop de raifons qui les empéchoient d'accepter ces offres. Enfin les Hollandois voyant que les Jonques de Bantam étoient arrivées à la rade, dreffèrent le jour fuivant quelques articles, moyennant lesquels ils proposoient de se rendre au Roi de Bantam. Les Commis su-, rent renvoyés le 9, avec ces articles; mais ils cûrent ordre de ne les ., mon-

BROKER.

montrer au Roi qu'apsés qu'il leur auroit procuré une déclaration du Général Anglois, qu'il n'apporteroit auxou empéchement au transport des 1 Hollandeis & de leurs effets, pais que fans cette affirance, ils ne pouvoient entendre à auxone nouvelle Convention. On lest charges en méme tems d'une lettre pour le Roi, dans laquelle on infultoit fortement fur cette condition oriefable.

Capitulation proposée au Roi de Bantam.

" cette condition préalable. .. Les points ou articles fur lesquels les Hollandois demandoient à capi-, tuler, portoient; que le Fort seroit livré au Roi de Bantam, pour le dé-,, molir & en faire felon fon bon plaifir, à condition qu'il feroit tenu de " leur envoyer les Bâtimens nécessaires pour le transport de leurs personnes " & effets à Bantam , & de les garantir contre tout préjudice foit de la " part des Anglois ou de quelques autres; que jusques à leur départ ils , auroient la liberté de paifer de la rade au Fort auffi fouvent que leurs , affaires l'exigeroient; que toute la garnifon, fans exception d'aucu-", ne Nation , fortiroit avec armes & bagage , drapeaux déployes & mê-" che allumée, & ne seroit point sujette à être visitée ou molestée par les Javanois ; qu'ils pourroient de même emporter librement l'argent & les marchandifes qui appartenoient à la Compagnie, dont un quart fe-" roit pour le Roi, ainfi que la moitié de l'artillerie & des munitions de guerre; mais qu'on leur laisseroit toutes les provisions de bouche; qu'a-" près la reddition du Fort, il feroit permis à cinq ou fix de leurs " gens, de refter à Jacatra, pour acheter l'arack & autres chofes néceffaires à leurs Vailleaux ; que le Comptoir de Bantam auroit la faculté de commercer avec les Chinois & autres Nations; que tous les prifonniers feroient mis en liberte à leur arrivée à Bantam ; qu'ils pourroient avant de partir, munir leurs Jonques de petite artillerie & de pierriers pour leur défenfe; qu'aucuns Javanois ne fe rendroient plus à bord ou à la Loge, que du confentement des Hollandois qui auroient eux feuls la garde des Jonques. Enfin ils demandoient que le Roi de Bantam jurât fur le Moshbaf ou l'Alcoran, l'observation de tous ces articles. On en donna en même tems connoissance à ceux du Comptoir de Bantam & à Van den Broeck, à qui le Capitaine Jean van Gorcum ne pût s'empêcher de temoigner en particulier, le peu de foi qu'il ajoûtoit aux promesses du Roi de Bantam, & combien il étoit furpris de la conduite des Hollandois de cette Ville, puis qu'il lui paroissoit évidemment, tant par leurs lettres que par l'envoi des Jonques, qu'ils avoient déjà fait une Convention , avec ce Prince, à l'infçû de ceux du l'ort de Jacatra, & fans y être autorifés. . CE reproche fut sensible aux Hollandois de Bantam. Ils s'en justifié-

Elle est rejettée sous divers prétextes.

rent fur leur etat de captivité, qui les rendoit inhabiles à conclure une parcille Convention; ajoitant que le Roi de Bantam 'auroit jamais plu feper-finader qu'ils fullent en droit de le faire. Quant aux articles qui leur avoient été communiqués, lis happrouvoient pas qu'on voulté exiger un fi grand ferment d'un Roi, dont on recherchoit l'amidé, d'autant moins qu'il avoit promis de confirmer le Couvention de fon fecau de de figinateur re. Ils trouvoient aufil peu convenable l'article concernant les cinq ou fix hommus grout on demandoit de laiffer à Jacarta, parce que cel on pour-

,, roit

BROECK.

3, roit que faire naître de la défiance & fournir aux Anglois de nouvelles occasions de les rendre odieux & suspects aux Bantamois. A l'égard de l'asfaire principale, fçavoir la Déclaration & Sauve-garde du Général Anglois, il n'y avoit pas la moindre apparence que le Roi pût jamais se résoudre à une pareille démarche qui feroit fi fort au-deffous de fa dignité; d'autant plus qu'il n'étoit pas en bonne intelligence avec les Anglois, qui de leur côté paroiffoient dans le deffein de quitter Bantam pour se retirer ailleurs. Mais ce qu'il y avoit de pire encore, c'est que les Hollandois de Bantam declaroient nettement, qu'ils ne voyoient plus aucun moyen de retenir le Roi qu'autant de tems qu'il en faudroit à ceux du Fort, pour pouvoir répondre à ces lettres, & sçavoir s'ils vouloient se rendre ou non, ce qu'on leur avoit permis de demander pour la dernière fois. Ils protestoient au-reste, qu'ils n'avoient rien de plus à cœur que la conservation du Fort, mais qu'ils étoient persuadés, qu'il ne pourroit pas tenir jusqu'à l'arrivée du Général Coen, & qu'ainsi il vaudroit beaucoup micux à tous égards, le céder volontairement que de s'y laisser forcer. En un mot Van den Broeck & les autres Hollandois de Bantam employoient dans trois de leurs lettres, tant de raifons étranges pour plaider la caufe du Roi , qu'on feroit prefque tenté de croire que Van Gorcum ne les accufoit pas à tort, si le caractère de Van den Broeck ne le mettoit à couvert de ce blâme.

TANDIS qu'on déliberoit encore sur la réponse qu'on seroit à ces lettres, le Directeur Janfzoon & le Commis Van Offelen revinrent avec une autre du Roi ou Pangoran régnant, en datte du 23 de Février & 14m. portant en substance; qu'il étoit satissait de la portion qu'on lui offroit, & qu'il accordoit en échange tous les autres articles; mais qu'ils fentoient bien eux-mêmes, que fa qualité de Roi ne lui permettoit pas de s'abaiffer jusqu'à demander une Sauve-garde aux Anglois; que si les Hollandois étoient difpofés, comme ils le témoignoient, à traiter amiablement avec lui, ils n'avoient qu'à en donner des preuves; qu'il laissoit à leur choix de fortir du Fort avec leurs armes pour être transportés à Bantam, ou d'y rester, à la charge d'en démolir les bastions & de lui livrer toute la groffe artillerie; que s'ils ne pouvoient entendre à aucun de ces deux articles, il voyoit bien qu'ils ne cherchoient qu'à le trahir & à se tromper cux-mêmes; qu'ils devoient pourtant confiderer qu'il avoit déjà facrifié les liens du sang qui l'attachoient au Roi de Jacatra, & qu'il s'étoit attiré l'inimitié des Anglois, le tout pour l'amour d'eux. Enfin qu'au cas de refus, il jugcoit qu'ils étoient réfolus de renoncer au Commerce de

Bantam, & qu'ainfi il figuaroit prendre fes medires en conféquence.

"CETTE LETTE du ROi, differente à quelques égards de celles qui avoient été écrites peu auparavant par fon ordre, fit naître de nouvels déces, mais fi considies & n'opposées les unes aux autres, qu'il cht été bien difficile de les concilier. Ceux qui avoient encore affez de courage pour vouloir conférer le Fort, formoient à la véricé le plus petit nom"qui s'attroupoit & délibéroit à fa manière. Ainfi fans prendre de réfoliX. Pett. Y sy V.

.

Contre-prepositions du Roi de Bantam.

Réponfes vagues des Hollandois. VAN DEN BROECE. 1619.

" tion fur ces lettres, on trouva bon que les Commis venus de Bantam. écriroient comme d'eux-mêmes, que le peuple du Fort de Jacatra ne vouloit point entendre parler de reddition, à moins d'un fauf-conduit des Anglois, avec qui l'on promettroit cependant de ne faire aucune Convention fans la participation du Roi de Bantam; qu'on s'engageroit même par ferment, de lui livrer le Fort immédiatement après l'arrivée du Général Coen ou de quelques-uns des Vaisseaux, & qu'il seroit toujours bien payé de ses peines. Les Commis ajoûtoient, qu'ils étoient restés dans le Fort, pour se concerter avec leurs Compatriotes, sur la réponse qu'on feroit au Roi; mais qu'ils en repartiroient le plutôt possible. Cette lettre fût expédiée le 27 de Février; Un événement qui arriva dans l'intervalle, prepara les Hollandois à recevoir les réponfes de Bantam avec moins d'inquietude.

Evénement qui ranime leurs espéran-

., Les Anglois, voyant qu'ils perdoient leur tems à la rade de Jacatra. en avoient fait voile lors que les Yachts de la Compagnie le Delft & le Tigre, charges de poivre, vinrent y mouiller le 3 & le 4 de Mars. Les Hollandois du Fort n'eûrent rien de plus pressé, que de sauver seurs plus précieux effets à bord du dernier de ces Bâtimens. On le fit partir tout de fuite pour Amboine, avec une lettre où l'on informoit en peu de mots le Général Coen, de ce qui s'étoit passé depuis sa f.ite; C'est ainsi qu'on nommoit au Fort, le départ de ce Général. On lui fit connoître en même tems la nécessité ou l'on s'étoit trouvé de traiter avec le Roi de Bantam pour la reddition du Fort ; le peu de disposition qu'il témoignoit à leur accorder les conditions qu'ils lui avoient demandées; & la réfolution où ils étoient tous de ne s'en point départir, préferant une mort glorieufe à un dur esclavage qui leur paroissoit inevitable. Ils ajoûtoient, qu'apres Dieu, leur unique espérance consistoit dans le prompt retour de la Flotte, qui pourroit d'autant mieux s'effectuer, que les Anglois n'enverroient point de Vaisseaux cette année vers les quartiers orientaux.

Menaces des Bantamois.

" En attendant on apprit de Bantam, que la dernière lettre avoit jetté le Pangoran dans une colère épouvantable, & que voyant que les Hollandois ne cherchoient qu'a le jouer, il étoit réfolu de faitser l'affaire aux Anglois & de se servir d'eux pour détruire le Fort. On reçût en même tems une lettre de Kiay Warga Sabandar de Bantam, qui confirmoit ces menaces. Il repréfentoit à ceux du Fort, le tort qu'ils auroient de rejetter les conditions que le Roi leur offroit pour la dernière fois, tandis que s'ils vouloient fortir, ils pouvoient être affarés qu'il ne leur arriveroit rien & qu'il en répondoit corps pour corps; au-lieu que s'ils s'obstinoient à rester dans le Fort, le Roi se verroit sorce de les abandonner à la merci des Anglois qui l'en follicitoient depuis long-tems. Il leur rappelloit tout ce que ce Prince avoit fait pour eux dans la guerre de Jacatra, & les exhortoit à ne point méprifer les secours efficaces que sa com-, paffion feule le portoit encore à leur donner contre leurs plus cruëls en-

Elles produifent un effet contraire à écurs vúes.

, CETTE lettre produisit un effet tout opposé à celui que le Sabandar " s'en étoit promis. On prit droit de la frayeur qu'il tachoit d'inspirer aux Hol-" landois "

landois, pour lui répondre, que comme la lecture de sa lettre n'avoit .. pû qu'augmenter encore leurs inquiétudes au fujet des Anglois, ils étoient " plus éloignés que jamais, de s'expofer au danger de tomber entre leurs mains; que ce motif les obligeoit au contraire, de refter dans le Fort & de s'y mettre en état de deffense, sans préjudicier à la paix & à l'amitié qu'ils s'efforceroient toûjours d'entretenir avec le Roi de Bantam auprès de qui ils prioient le Sabandar de vouloir les excufer, comme connoiffant mieux que personne, suivant sa lettre, la haine que leur portoient les Anglois, qui, par respect pour le Roi, s'ab tenoient à terre des hostilites que rien ne les empecheroit d'exercer par mer contr'eux. Les Hollandois accompagnèrent cette réponfe de quelques préfens tant pour le Roi que pour le Sabandar; & dans l'impatience d'obtenir la demande qu'ils avoient faite de pouvoir rester dans le Fort jusqu'à l'arrivée du Genéral Coen, ils écrivirent deux jours après une autre lettre, pour renouveller leurs instances à cette occasion; mais ils ne laisserent pas que de faire connoître en même tems, qu'ils attendroient à tout événement, ce que le Roi de Bantam de concert avec les Anglois, pourroit juger à propos d'entreprendre, & que de manière ou d'autre, ils espéroient que les chofes s'arrangeroient au mieux.

BROKEL 1619.

" Les travaux du Fort avançoient plus ou moins à proportion que la crainte & l'espérance agissoient alternativement sur les Hollandois. Ils avoient repris courage en voyant la Flotte Angloife s'éloigner de la rade, & cette fermeté s'étoit affez blen foutenue , depuis l'occusion qu'ils avoient eû de donner de leurs nouvelles au Général Coen, par le Yacht le Tigre, & d'augmenter leur mince provision de poudre, de celle qui se trou-voit à bord du Yacht le Delft, qu'on avoit été obligé de mettre à sec, parce qu'il n'étoit plus en état de fervir. Les Anglois informés de l'arrivée de ces deux Yachts, se hâtérent de revenir à la rade. Huit de leurs Vaisseaux se firent voir le 7 de Mars. On résolut aussi-tôt de livrer le Delft aux flammes avec le refte de la cargaifon, qui confistoit encore en près de deux cens quarante-cinq mille livres de poivre, ce qui engagea les Anglois à se retirer sans avoir pû rien entreprendre. , On avoit été pendant plusieurs jours, dans l'attente des réponses de

Bantam, sans sçavoir quelle pouvoit etre la cause de leur rétard. Enfin singulier que le 11 du même mois, on regût deux lettres, l'une de Van den Broeck & l'antre du Sabandar Kiay Warga, dont le contenu furprit extrémement les Hollandois. Le Sabandar avoit imaginé un moyen beaucoup plus facile & plus propre à fatisfaire le Roi, que celui que les Hollandois avoient propole eux-mêmes. On supposoit à faux, qu'ils avoient chargé le porteur de la première lettre du Sabandar, nommé Kiay Poetoe, d'offrir au Roi en leur nom, le quart de toutes les denrées & la moitié de l'artillerie qui seroit trouvée dans le l'ort; & que dès que ce Prince y auroit envoyé un Otage, les Officiers en fortiroient pour se rendre à Bantam, laiffant dans le Fort le Capitaine des Soldats avec le refte de la garnison, jusqu'à l'arrivée de leurs Vaisseaux. L'autre moyen dont le Sabandar avoit conçû l'idée, étoit, que les Hollandois donneroient volontairement au Gouverneur, un présent de trence mille réales de huit & au Yуу 2 " jeune

Expédient

FAN DEN BROECK. , jeune Roi la moitic de l'artillerie; moyennant quoi, ils pourroient demeurer tranguilles dans le Fort julqu'a l'artivée de leur Vailfaux; & qu'alors ils feroient tenus de l'evacuer pour fe retirer à Bancam, ou ils joutroient des meines privilèges qu'on leur y avoit accordéa autréfois.
, Van den Brocek & Houbraken recommandoient emoyen, comme cebit qui leur paroifoit le plus avanteageux pour la Compagnie 3 joûtante.
, la qui leur paroifoit le plus avanteageux pour la Compagnie 3 joûtante.
, propofitions, ils avoient tout à craindre du reffentiment du Roi, dont ils feroient les premières vicilines.

" On ne jugea pas à propos de répondre à la lettre du Sabandar, & l'on

Nouveau projet de Convention de la part des Hollandois

se contenta d'écrire à Van den Broeck & Houbraken, que la Garnison du l'ort n'avoit jamais eû la penfée de faire au Roi la propofition dont Kiay Poetoe se disoit etre chargé de leur part. En même tems on leur sit parvenir un nouveau projet de Convention, auquel on avoit travaillé depuis quelques jours. Les Hollandois demandoient que le Roi s'engageât de les garantir tant à Jacatra qu'à Bantam, de toutes infultes ultérieures foit de la part des Javanois ou de celle des Anglois; qu'on leur y accordat toute liberté de Commerce, en laissant le Fort dans l'état où il se trouvoit alors, & que pour la furcté de ces articles, on leur envoyat des Otages, qui y refteroient jusqu'à l'entière exécution de la Convention. En échange les Hollandois promettoient de ne molester en aucune manière les Javanois ou autres Peuples établis dans l'Isle, & d'évacuer le Fort des qu'il leur seroit arrivé des Vaisseaux, à bord desquels ils pussent s'embarquer en toute confiance. Ils offroient en outre, de donner d'abord au Roi, le quare de toutes les marchandifes de la Compagnie qui se trouvoient dans le Fort, ou leur valeur, & à leur depart, la moitié de la grosse artillerie ainsi que les pierriers. L'observation de ces articles devoit être assurée fous le ferment folemnel du Roi & du Gouverneur de Bantam, au cas qu'ils fussent approuvés.

La Frégate Ceylan échappe aux Angeois & fe rénd à Amboine.

" Le meme jour, la Frégate Ceylan qui avoit passe à la vûe de la Flotte Angloife, relacha heureufement à Jacatra, & remit immédiatement à la , voile, pour se rendre à Amboine. Elle avoit été séparée par une tempete, de quelques autres Vaisseaux qui croisoient dans le Détroit de la Sonde, fous les ordres du Commis le Feure, que le Général Coen y avoit , envoyé en partant pour les Moluques. On avoit reçû auffi, par la voye de Bantam, des lettres de ce Commandant aux Hollandois du Comptoir de cette Ville. Il leur demandoit des nouvelles de la Flotte Angloife. & paroiffoit réfolu de revenir à Jacatra, s'il n'avoit d'autre obstacle à vaincre que celui de trois ou quatre Vaisseaux de cette Nation. On eût licu d'admirer comment le Fevre, avec si peu de forces, s'étoit pû main-,, tenir fi longtems dans le Détroit, contre les Anglois; mais on ne jugea , pas nécessaire de presser son retour, pour ne point donner occasion au Roi de Bantam, d'exiger des Hollandois, qu'ils fe retiraffent à bord de ces Vaisscaux, conformément à leurs engagemens, & que le Fort lui fût " livre, puis qu'on étoit alors bien refolu de le conferver jusqu'à l'arrivée ", du Général Coen. En effet, dès le même jour le Confeil ordonna qu'il porteroit deformais le nom de BATAVIA, & chacun des quatre Bastions

Le Fort de Jacatra reçoit le nom de Bataviz.

n reçût

,, reçût aussi le sien ; événement, qui sût célebré le lendemain 12 de Mars, ,, par de grandes réjouïssances publiques.

"Lss Javanois qui étoient dans là Ville, ne témoignérent pas tout le je, chagrin que leur caufoient ces démonfitations. On trafiquoit d'ailleurs an fort patiblement avec eux. Les Hollandois envoyoient chaque jour par ju nhomme au marché pour acheter des provitions. La échange les Hapibitans fortoient & entroient par la Rivière, fins le moindre empéche ment de caux du Fort; & quoiqu'il n'y et l'point de convention à cet

" ment de ceux du Fort; & quoiqu'il n'y eût point de convention à cet " effet, toutes hoftilités avoient ceffé de part & d'autre. " Les Hollandois impatiens de recevoir les réponfes de Bantam, écrivi-

rent le 18, pour la première fois, du Château de Batauta, une lettre à leurs a Compatrione de cette Ville, à qui ils demandoient avec inflances, de leur laire (gavoir au plutôt, fi le Roi acceptoit ou rejectoit leurs dernières propolitions. Le lendemain, on fit furpris de voir arriver au Fort, un Portugais nomme Autoine Vilpaze, qui fe difoit charge, par le Roi de Tierbon, d'informer les Hollandois, de la réfolution que le Soofoehoenan Mataram avoit prife de leur envoyer des Ambalfideurs pour traiter de pais vavec eux, & de les deffender courte tous leurs ennemis;

, ajoûtant que ce Prince ne tarderoit pas à le suivre en personne, avec plus

" de mille Bătimens.
" Ca rapport occasionna d'étranges mouvemens parmi les Hollandois,
" La plipait regardoient ce <u>Portugais</u> comme un Méligare envoye du Ciel
" Dour leur apporte une audi garable noivelle. "D'autres qui n'en voient
" pas la même opinion, craignoient que file Macaran fe préparoit à quelque trapéliten, se mait pur plus fensés fibrent d'avis que c'étoit encore
un pur artifice, un entit puis fensés fibrent d'avis que c'étoit encore
un pur artifice du Gouverneur de Rantam, & l'événement confirma bientoit leure confedèures. 'Vificas s'étant acquite de fia committion, partie
au bout de trois jours pour Bantam, où il difoit avoir quelques affaires
particulières, & que des qu'il es auroit terminées, il reviendroit pour

prendre les marchandifes que le Roi de Theribon avoit demandées. " Enfin le 23, on vît arriver au Fort, un Envoyé de Bantam. nommé Abdul Rabman, chargé de la part du Roi ou du Pangoran régnant, d'expliquer de bouche aux Hollandois, quelles étoient ses intentions. On apprit en même tems par deux lettres des prifonniers, que ce Prince avoit temoigné beaucoup de mecontentement au fujet du dernier projet de Convention, auquel il ne pouvoit ni ne vouloit se conformer en aucune manière, s'imaginant avoir affez fait en faveur des Hollandois, pour mériter de leur part, plus de gratitude & de confiance. Ils ajoûtoient que la Noblesse de Bantam, indignée de la conduite de la Garnison du Fort, demandoit la permission de lui livrer assaut; que le jeune Roi l'avoit même déjà accordée; que le Pangoran régnant étoit le feul qui s'y opposat encore, mais qu'on devoit craindre qu'il ne sût contraint à la fin d'y confentir. Van den Broeck & Houbraken, pour détourner l'effet de ces menaces, disoient s'être offert d'engager seurs tetes, que si le Roi vouloit laitler les Hollandois tranquilles jusqu'à l'arrivée du Géné-

VAN DEN BROECK, 1619. On ceffe les hosilités de part & d'autre,

Les Hollandois ont avis que le Mataram veut les atlitter.

Le Roi de Bantam refufe de fe conformer à la Convention proposée.

**Ууу** 3

Donner of Goog

VAN DER BROECK. 1619. , ral Coen ou des premiers Vaificaux, ils pafferoient tous une prometire par écrit & fous ferment, d'évacuer alors le Fort & de le liberte entre ;, fes mains. Les prifonniers infificient donc vivement pour qu'on leur encoyà cet engagement fans perte de terns, avec un préfent de fix piè-ces de canon de quatre mille redise de huit comme un térmojarge ne-cellaire de la lincérite & de la bonne-foi des Hollandois. Enfin is re-commandoine de ceffer en attendant les travaux des fortifications), & de utraiter plus favorablement les Javanois de Jacatra, afin de prévenir tour nouveau fuiet de plaintes & de délance.

Argumens dont on fe fert pour perfuader les Hollandois. "Cas infinuations droient appuyées de puiffans argumens. En fe caput, vant la mitie du Roi, il y avoit apparance, que la s'Anglois feroient obligios d'abandonner Bantam, où les Hollandois auroient eù occasion d'eiagis d'abandonner Bantam, où les Hollandois auroient eù occasion d'eiagis d'abandonner Bantam, où les Hollandois auroient eù occasion d'eiades prefens confiderables pour obtenir la permision de bitir une Loge à
Jeaura. Ils venoient de remporter un avanage fur les quarte Vuilleaux
Hollandois qui croifoient dans le Detroit, fous les ordres du Commandam
le le Fevre, qui après une vigoureufe definiel, avoit été contraint de
céder à la tipériorité des emnenis & de lare voit pour Anholone,
noit à écur du Fort, qu'il sa vavante trouve moyen de difporte le Roi à accorder une fulpantion d'arma judqu'au retour du Genéral Coen. Cependant les Hollandois ne pouvoient encer de défaire de leurs foupçons.
Abdul Rahman fût regarde comme efpion & renvoyé à vuide au bout
de quelques Jours.

Ils perfiftent dan- leurs fentimens. ", or et derques jours."

", O's le chargea feulement d'une réponte pour les prifonniers de Ban,
", O's le chargea feulement d'une réponte pour les prifonniers de Ban,
", una, à qui les Officiers du Fort marquoient en fiublance, qu'ils écoient tod,
jours prèss de conformer à la mouvention proposité de get ils auroient
", un le carrier de le Roi n'auroit pas figne la Convention, leur propse
"mais que cart que le Roi n'auroit pas figne la Convention, leur propse
(fitted les obligeeis à fe fortifiere contre les Javanois & Contre les Anglois,
dont les dispositions paroifloient cacher de nouveaux desficins. On recommandoit à Van den Brocco & Holoptaken, de rendre ces raisons
fentilles au Roi, en le fupliant de ne point permettre qu'on entreprêt de
les moleffer en aucent manière, sous prometife que le Général Coen ne
manqueroit pas de l'en recompenfer liberalement à fon arrivée. Les Hoi,
landois es cexciolient de ne poworir bil envoyer de prétens, parce que le
"Yacht le Tigre étoit parti pour Amboine avec tout l'argent comptant, &
que le canno réoit indispendalement nécediare à leur définé).

Alliance qu'ils se proposent de faire avec le Mataram. " On ne lailfa pas que de faire connoître aux prifonniers par des lettres particulières, le peu de confiance quoi materiot aux promeffes du Roi de Bantam; & pour les convaincre d'autant mieux de l'éloignement de ceux du Fort à déferer à leurs confeils, on leur donna part le lendemain, que le Sociéhonana Mataram avoir réfoit d'envoyer des Ambadfadeurs aux Hollandois & de venir laimeme en perfonse bienvoit après, pour le configuration de ceux, & que aprende en perfonse bienvoit après, pour de profiter de ces offres, on ne fe preferoit point de fuivre aveugle.

VAN DEN

BROECK.

1619.

in ment les volontés du Roi de Bantam. Le Portugais Antoine Vificoze, qui avoit apporté cette nouvelle buit jours apaparant, & qui s'étoit per du Bantam, fe trouvoit alors de retour au Fort, d'où il repartit le 3 et d'Avril, chargé de quelques préfens pour le Roi de Tlieribon, à qui les Hollandois firent des excufes de ne pouvoir envoyer tout ce que Vinica le la fait de la part, mais il alfuriorit ce Prince, que s'ili manquoient de marchandifes, ils écoient d'autant mieux pourvieu municions & en et ait de fine bonne deffende dant leur Fort; qui lis attendement de la comme de l'autant de l'Europe que des Molaques, d'autant ment de l'autant de l'Europe que des Molaques, d'autant me de l'autant me de l'autant me de l'autant me de l'autant de l

Arrivée d'un nouveau Gouverneur à lacatra.

" TANDIS que les Hollandois se repaissoient de ces belles espérances. on vit arriver le 3, à Jacatra, un nouveau Pangoran Temangon, ac-" compagné d'un Sabandar, que le Roi de Bantam envoyoit pour gouver-" ner dans cette Ville. La venue de ces deux Grands Officiers donna lieu parmi les Javanois, à mille bruits étranges auxquels les Hollandois firent d'autant moins d'attention, qu'ils avoient reçû le même jour, une lettre de Bantam, où l'on ne faifoit aucune mention de tous ces bruits. Les prisonniers continuoient toûjours fur le même ton, d'exhorter leurs Compatriotes à cesser les fortifications, puis que le Roi avoit accordé une suspension d'armes, à condition que la Place lui seroit livrée à l'arrivée du Général Coett, avec la moitié de l'artillerie; laissant à la diferétion le quart des effets qui lui avoit été promis. Ils disoient que le Fort étoit en affez bon état pour qu'on pût abandonner les travaux, fans le moindre scrupule, & qu'on n'avoit plus rien à craindre de la part des Anglois qui avoient perdu tout crédit auprès du Roi. Ils s'étonnoient qu'on pût encore infilter fur l'article des Otages, puis que le Roi ne défiroit que la paix : mais rien ne les avoit tant furpris que la réfolution où étoient ceux du Fort de faire alliance avec le Soefoehoenan Mataram. leur ennemi juré. Ce point leur paroissoit d'une telle importance , qu'ils ne pouvoient affez recommander de le prendre en plus mûre déliberation, vu le préjudice qui en résulteroit infailliblement pour la Compagnie dont l'intéret devoit lui faire preferer l'amitié du Roi de Bantam à celle du Soefoehoenan.

, C us du Fort refloient invariables dans leurs fentimens, malgré touse ca experfentations. Deux autres lettres qu'il resplême le Inedemain,
ne fervirent qu'à les y confirmer davantage. Elles étoient en date du
2, l'une écrite le maria & Laurte le foir. Les prificaniers devoient avoir
paffé une mauvaife journée. Auffi marquoient ils que le Roi les avoir
lait appeller pendant la muit, your leur parlet de duverfes affares, & en
particulier de l'expédition du Socfoehocnan, dont il paroilloit eure fort
en peines que l'allance que les Hollandois fe propofoient de fiare avec ce
Prince & les nouveaux ouvrages qu'ils ajoûtoient chaque jour à leurs
fortifications, ne lui laifficient plus acuen liuc de douter qui lis ne payaffent de perfidie les bons fervices qu'il leur avoir rendus; qu'ainfi la néceffité l'Obligetiof d'érre de menne fur fes pardes, de se mettre en état de

Le Rol forme le desfein de fortifier cette Ville. , tra, mais autli d'élever un bastion vis-a-vis du Fort des Hollandois, &

VANDEN BROECK. 1610.

Prétexte dont il se sert pour rassurer les Hollandois. ,, que dans la vûe d'aecélerer l'exécution de ces mesures , il avoit trouvé , bon de dépêcher en toute diligence, le Sabandar Kiay Lacmoy avec le " nouveau Temangon , pour avoir l'inspection sur ces travaux ; qu'au-reste " les Hollandois n'en devoient pas prendre le moindre ombrage, puis qu'il n'avoit d'autre but que de pourvoir à sa deffense, & de se mettre ,, principalement à couvert contre l'invasion dont ses Etats de Jacatra étoient " menacés de la part du Soefoehocnan Mataram. Kiay Lacmoy en partant de " Bantam avoit donné aussi aux prisonniers, les plus sortes assurances que le " Roi ou le Pangoran régnant n'avoit aucun mauvais dessein contre les Hol-" landois; mais que s'il leur arrivoit de s'opposer à ses volontés, ils pouvoient compter que c'étoit fait de leurs vies , & que le Pangoran ne manqueroit pas de moyens pour les détruire. Les prisonniers déclaroient encore. que les nouveaux ouvrages qu'on se proposoit de faire, leur paroissoient " avoir principalement pour but de fonder les intentions des Hollandois ; " mais ils étoient d'avis qu'on ne devoit point se mettre en peine à cet égard, ni se faire le moindre scrupule de cesser les travaux, puisque le Fort se trouvoit suffisamment en état de résister à la violence des Javanois; Ils infiltoient fur le retour du Directeur Janfzen & du Commis Van Uffe-,, len, qui ne pourroit que causer une grande satisfaction au Roi & contribuer au rétablissement de la confiance. La nouvelle concernant le Socfoehoenan Mataram, excitoit fur-tout leur zèle. Ils conjuroient de ,, nouveau ceux du Fort de ne pas s'oublier au point d'entrer avec lui dans , une alliance qui leur deviendroit bien-tôt funeste; mais d'avoir toûjours devant les yeux l'affaire de Japara qui étoit encore si récente, & ils siniffoient en protestant solemnellement contre tout ce qui se feroit de con-

Mecontentement du nouveau Temangon de Jacatra.

" En attendant, Kiay Lacmoy, dont les prifonniers vantoient fort les dispositions savorables pour leur Nation, avoit amené à Jacatra un des " Hollandois de Bantam nommé David Dirkfzoon, qui devoit lui servir de Sécretaire & jouer le meme rolle que les prisonniers. A peine sût-il arrivé, qu'il écrivit à ceux du Fort pour les avertir du mécontentement que le Pangoran Temangon & tous les Nobles Javanois avoient concû de la défiance que les Hollandois continuoient de leur marquer, malgré les faveurs dont le Roi de Bantam les avoit si fouvent comblés , & qu'enfin l'ardeur avec laquelle ils fe fortifioient dans le Château, obligeoit les Javanois d'en faire autant de leur eôté & de construire une pareille Forteresse qui les mît à l'abri de toute furprise, puis qu'on étoit insormé que le Soefoehoenan Mataram s'avançoit avec une Armée de quarante ou cinquante mille hommes, dont le Roi de Tsieribon avoit été déclaré Généralissime. Dirkszoon ajoûtoit, que dans un entretien qu'il avoit eû sur ce sujet , avec Kiay Lacmoy, celui-ci lui avoit demandé ce qu'il pensoit du Fort , qu'on se proposoit de bâtir, &, si les Hollandois voudroient bien le permettre, ou s'ils feroient disposés à abbattre leurs nouveaux ouvrages. en laisfant subsister le reste jusqu'à l'arrivée du Gouverneur Général. Dirks-

traire, au préjudice des intérêts de la Compagnie.

,, Z0011

, zoon avoit repliqué, que c'étoient-là des questions auxquelles il n'étoit pas en état de répondre; mais se voyant pressé de dire lequel de ces deux points lui paroiffoit le plus aifé à obtenir, il avoit déclaré que s'il falloit abfolument l'un ou l'autre, il jugeoit qu'on abbattroit plutôt les nouveaux ouvrages, que de permettre qu'on bâtit un Fort vis-à-vis de celui des Hol-

landois.

"Le lendemain, les Hollandois fûrent informés, que peu de jours auparavant, les lavanois de Bantam & de Jacatra, au nombre d'environ quatre ou cinq mille hommes, avoient réfolu d'attaquer le Fort pendant la nuit, fous la conduite de deux Anglois, qui étoient venus exprés de Bantam, & à qui l'on avoit promis, pour cet effet, une bonne récompenfe; mais que sur le bruit qui s'étoit répandu, que les Hollandois en avoient eû vent, la méintelligence furvenuë entre les Chefs des Javanois, avoit arreté tout-à-coup l'exécution de cette entreprise, à laquelle les Hollandois

donnoient le nom de trahison, dans la lettre qu'ils écrivirent, le jour suivant, aux prisonniers de Bantam, quoique le Roi ne leur eût jamais promis la suspension d'armes dont on les avoit flattés depuis quelque tems. On leur marquoit encore, l'embarras où l'on fe trouvoit par rapport au nouveau Temangon, dont la défiance étoit si grande, qu'il avoit resusé a Kiay Lacmoy, la permillion de se rendre au Fort, bien qu'on eut of-

fert de lui envoyer deux Otages en échange; tandis qu'il demandoit que le Directeur Janfzoon paffat dans la Ville fur fa fimple parole. A l'égard du Socioehoenan Mataram, les Hollandois déclarolent être fort éloignés d'avoir les mêmes idées que les prifonniers paroiffoient leur supposer, & que si ce Prince tournoit ses armes contre la Ville de Jacatra, ils assisteroient le Roi de Bantam de toutes leurs forces; ajoûtant qu'ils verroient aussi avec plaisir, qu'on fortifiat la Ville du côté des terres, mais non du

côté de la Mer, où ils se croyoient seuls assez en état de la désendre, & qu'ils ne le fouffriroient jamais. CEPENDANT le Pangoran Temangon, qui continuoit de donner aux Défiances du

Hollandois des preuves de fa mauvaise humeur, avoit mis la main à Temangon & l'œuvre, & avançoit ses travaux à la faveur de la nuit, avec une telle rapidité, que ceux du Fort, effrayés de voir ces nouvelles batteries comme autant de montagnes qui s'élevoient de terre contr'eux, ne crûrent plus pouvoir demeurer tranquilles. En effet, les Javanois n'avoient plus qu'à munir de canon le bastion au côté occidental de la Rivière, pour s'en rendre maîtres & pour en boucher entièrement l'entrée, au moyen des estacades qu'ils avoient déjà commencé de planter sous cette batterie. Dans une feule nuit, ils étoient prefque parvenus à joindre leurs deux principaux ouvrages, par une courtine de terre, garnie de paliffades,

dont les Hollandois fûrent le plus frappes. En un mot, les Javanois n'avoient pas besoin de beaucoup de tems pour achever de se mettre en état de les réduire dans leur Forteresse. On commençoit auffi à s'appercevoir, que la nouvelle de la marche du

Soefochoenan Mataram, dont pluficurs s'étoient flattés jusques-là, n'étoit qu'un bruit inventé par le Roi de Bantam, pour fervir de pretexte à ses X. Part.

VAN DEN BROECK. 1619.

avanois fur

On le fait prifonniers.

On prend la

VAN DEN BROECE. 1619. a defficats, puifqu'au lieu de fortifier la Ville du côté des terres, tots Les travaux étoient drigies du côté de la Mer, & vis-àvis le Fort des Hollandois. Que faire dans des circonflances fi critiques? Suivre le confeil des prifonntes de Bantam, & Laifier les Javanois confluvite en toute liberté, des angles, des batteries & des bafions? c'eft à quoi ceux du Fort 
pas en état. On n'oloit y employer le canon, parce que celà auroi fair 
trop de bruix. & d'ailleurs la provision de poudre ne le permettoit pas. 
Il falloit néanmoins fe deicider, au mépris de la colere du Roi de Bantam 
& du Temangon de Jacatra, dont les prifonntier devoient être les premières viètimes. On jugea cependant qu'ils en pourroient être quitres 
pour la paur, & que le Roi n'attenteroi point fur leurs vies, eant qu'il 
auroit quelque choié à redouter du reflentiment des Hollandois; Ainfi 
de deux maux choiffiante monindre, le Confeid du Port réfolut avec l'unanimité des voix, de détruire, fans perte de tems, les nouvelles batteries 
des Javanois.

Succès de cette entreprife.

" des Javanois. " TRENTE Moufquetaires fûrent aufli-tôt commandés pour couvrir un plus grand nombre de gens fans armes, qui devoient être employés à lapper les ouvrages, arracher les paliflades & mettre le feu par tout. n On retira le drapeau blanc de dessus le Fort & le ronge sût arboré à sa place, pour avertir encore les Javanois, comme on l'avoit déjà fait de vive voix, qu'ils euffent à fortir de leurs postes, s'ils ne vouloient y être forces. Les Hollandois étant arrives à la première batterie au Nord-" Ouest de la Rivière , les Javanois leur demandérent ce qu'ils y venoient , faire? Nous fommes envoyés, leur répondirent les Hollandois, pour abbattre & brûler ces nouveaux ouvrages. Fort bien , dirent les Java-, nois, & en meme tems ils se retirérent, ce que firent aussi ceux de la se-" conde batterie; mais arrivés à la troisième, les Hollandois y trouvérent une si vive résistance, qu'ils se virent d'abord contraints de plier; cependant se ralliant un moment après, ils revinrent à la charge avec tant de furie, qu'ils emportèrent d'affaut la batterie & en chafférent les Javanois, renverfant, arrachant, ou brûlant tout ce qui se presentoit autour d'eux. Les Javanois estrent quatre hommes tués, entre lesquels on comptoit un des Pongamas ou Confeillers de Bantam, avec son fils. Du côte des Hollandois, il fe trouvoit une vingtaine de bleffes, la plûpart par des chauffetrapes, mais tous légèrement & fans aucun danger de la vie.

Les Hollandois s'en exculent, "A Pa ès ectte expédition, les Hollandois arborèent de nouveau le drapeau blanc de l'haitern d'errire au Pangora Tranagon, pour lui faire des excefes de ce qui venois d'arriver, témoignant etre fâchés du malheur des quatre Javanois, qu'is auroient bien voulué apagner, fi la méceffité de s'oppoler au progrès des nouveaux ouvrages, ne les avoir obligés, malgré eux, à employer la force pour obtenir ce qu'on refunois de leur accorder de bonne grace. Ils le flupplicient avec les plus vives inflances, de faire celler ces travaux, d'oubsir le pafié d'den faire 20 un rapport favorable au Roi de Bantam; offrant de reparer la perte fourferte à extre cocation, de procedhant qu'ils avoient pa différer davar-

, tage

in tage de détruire les batteries en queltion, parce qu'ile étoient informé, de la traition prémédirée de cerraines gens, qui fous les debors de l'apartie, nivojent chierché qu'i faire transporter l'artillerie fur ces batteparties, pour controller qu'i faire transporter l'artillerie fur ces batteparties, pour controller qu'i faire transporter l'artillerie fur ces batteparties, pour controller de l'artille de l'artille qu'i faire l'artillerie de l'artille de l'artille qu'i faire l'artillerie de l'artille de l'artillerie qu'il survient de l'artillerie qu'il survient de l'artillerie qu'il survient de la drift des transports de l'artillerie qu'il survient de la drift des l'artilleries de l'artillerie qu'il survient de la drift des du colé de la la Mart, & qu'ils tiendroient la Kivière fi bien fermée, que perfonne ne pourroit entre ni fortre fins fes ordres.

VAN DEN Broses. 1619.

" Le Pangoran Temangon n'eût pas de peine à sentir le fin du prétexte de trahifon dont les Hollandois s'étoient fervi, pour justifier leur entre-" prife, en combattant les Bantamois de leurs propres armes. Ausli sçui-, on que cette raifon lui avoit entièrement fermé la bouche; qu'il avoit feulement demandé pourquoi les Hollandois avoient retiré le drapeau blanc & arboré le rouge à sa place, & que sur ce qui lui avoit été ré-", pondu, que c'étoit uniquement pour avertir les Javanois d'abandonner leurs batteries, il avoit paru affez fatisfait de cette attention; aioû-, tant eependant, que la démarche de ceux du Fort n'en étoit pas moins , contraire aux promesses des Hollandois de Bantam, qui avoient affuré le Roi qu'on n'apporteroit aueun empechement à tout ce qui le feroit par fon ordre. Enfin la lettre avoit été beaucoup mieux reçûe qu'on n'auroit ôfé l'espérer; & suivant le rapport du Javanois, qui s'étoit chargé de la remettre, il avoit trouvé le Pangoran Temangon, ainfi que Kiay Lac-" moy & les autres Orançaies, moins irrités que confternés de ce qui ve-, noit d'arriver, lui ayant même recommande d'affürer ceux du Fort, qu'ils fe tiendroient déformais tranquilles, & qu'ils feroient de leur mieux pour , perfuader au Roi de Bantain, qu'il n'y avoit eû qu'un mal-entendu dans toute cette affaire. Dès le lendemain, les Javanois arborèrent auffi le drapeau blanc dans la Ville. Le Pangoran Temangon fe montra plus traitable & Kiay Lacmoy, à qui les Hollandois avoient fait quelques pré-

Sentimens du Temangon & des Javanois.

19 que les répontes.

Qu'un x 2 jours fe pafferent dans l'impatience où l'on étoit d'apprendre des nouvelles des prifonniers. Enfin le 25 d'Avril, on en rejourne de des nouvelles des prifonniers. Enfin le 25 d'Avril, on en rejourne de l'entrage; car îl eff difficite de juger par fon contenu, quelle patition prédominoit en cent. D'un côte, la crainte de la mort s'y fait villablement reconnoritre; mais de l'autre, la colère femble n'y avoir pas moins de part. 'Nous avons appris, difionient-ils, avoc la plus vive douber, la fortie que vous avez faite; mais nous ne comprenons point quelles raifons urgentes ous più vous qu'en pour en conspersons point quelles raifons urgentes ous più vous qu'en protect j'en d'abord-q'aminté que le Roi avoir pour nous, più vous y pour en y su vous protect j'en d'abord-q'aminté que le Roi avoir pour nous,

ZZZ 2

sens, les paya de ses conseils, sur la manière dont ils devoient se justifier amprès du Roi de Barneam; mais sams entrer dans un nouveau détail de ces excuses, la curiosité du Lecteur nous appelle ici à sui communi-

> Déses prifonniers de Bantam.

> > Tong in a Congle

" a été par-là changée en une haine implacable. Nous avons tâché. " de l'entretenir dans de favorables dispositions. Vous avez au con-., traire travaillé, de gayeté de cœur, à nous faire mourir, nous tous , qui fommes ici à Bantam, au nombre de plus de foixante-dix ames, , tandis qu'en vous tenant tranquilles, vous auriez pû aifément prévenir , ce mallieur & détourner le préjudice que la Compagnie aura nécessaire-" ment à fouffrir d'une guerre de longue durée & qui entrainera pour cer-", tain fa ruïne totale. Cette conduite moderee nous auroit valu des avan-,, tages dont nos voifins profiteront. Encore une fois, nous ne fçaurions at-, tribuer l'action que vous venez de faire, qu'à une animolité cachée contre unc partie de ceux qui font ici à Bantam; animofité fi grande, qu'elle , vous aveugle & qu'elle endurcit tellement vos cœurs, qu'étoussant la voix " de vôtre conscience, vous ne croyez point commettre de crime en méprifant la vie de vos frères, jusqu'à les livrer à la mort comme autant de , malfaiteurs. Puis donc que c'est la volonte Divine, que nous périssions , par les mains des Payens & des Maures, à cause que vous n'avez ni foi ni loi, & que vous ne faites aucune bonne œuvre convenable à des " Chrêtiens, mais qu'au contraire, vous rendez le mal pour le bien, nous supplions le Tout-Puissant pour l'amour de J. C., qu'il lui plaise de nous faire à tous mifericorde & de nous recevoir comme de fidèles martyrs , dans fon Royaume, &c.

"A ces plaintes amères fuccédoient des menaces & des reproches qui n'ajotercioner rien a l'idee qu'on a du prendre de la fituation des prinfonniers dans cet extrait de leur lettre. Toute efférance étoit perdue
nouve le le Fort alloit être emporté d'affaut par les Javanois, qui
navoient appelle les Anglois à leur fecours. Cependant ils fe radoucli
foient dans un P. Szipi, « netact du lendemain, où ils marquoient, qu'en
nattendant ils s'étoient fait, à force de préfens, des amis qui avoient fuppilé le Roi de vouloir bien prendre patience jufqu'à l'arrivée du Géneral Coen, & qu'on les flattoit que Sa Majefté fe trouvoit difpofée à
leur accorder cette grace.

Blécontentement de ceux du Fort à ce fujet.

., Les Hollandois du Fort ne furent point furpris que les prifonniers de " Bantam désapprouvassent une démarche qui s'éloignoit si fort de leurs " conscils & de leurs sentimens. D'ailleurs ils avoient bien prévû l'embarras mortel où les jetteroient les premiers mouvemens de la colère du , Roi; mais il leur étoit impossible de trouver des excuses aux épithètes " injurieuses qu'on leur donnoit dans cette lettre. Le Conseil fût sur le ,, point de leur en marquer toute son indignation; cependant considerant que celà ne ferviroit qu'à replonger les prisonniers dans de nouvelles in-, quiètudes, fans changer l'état des choses, on prit le parti de les traiter , avec plus de douceur, dans la réponse générale qui leur sût envoyée; " mais on laissa à chacun la liberté de leur exposer ses griess en particulier. , avec la discrétion & la décence convenables. Le Prédicateur du Fort, ", nommé Adrien Jacobsz Hulzebos, le Capitaine Jean van Gorcum & le Com-" mis Abraham van Uffelen, profitèrent de cette permission ; le premier, , pour les ramener par la morale, à des fentimens plus équitables; le fe-.. cond.

, cond, en homme de guerre, pour leur prouver la nécessité de la fortie , qu'on avoit faite; & le troitieme, qui relevoit du Comptoir de Bantam, , pour les affurer, qu'il n'y avoit aucune part; mais qu'il n'étoit pas non , plus en son pouvoir d'empécher seul, une résolution prise de l'avis unani-

VAN DER BRORCE, I 619.

", me des autres Officiers du Fort.

", Les nouvelles ultérieures des prifonniers de Bantam continuant d'ê-

Changement favorable aux prifonniers.

tre affar favorables, par un effer des préfess qu'ils régundoient à toutes mains, ceux du fort leur en marquient leur fainfaifien & leur permirent meme d'augmenter ces libéralités, à proportion qu'ils les jugeroient necefulires q quoiqu'ells fuffent entierement inutiles à la Garnifon du Fort, qui fe trouvoit à l'abri de toute infulte, tant de la part de Jayanois que de celle des Anglois. Aufil n'avoi-en pas diaigné s'oppofer aux travaux d'une nouvelle batterie que les premiers avoient commencé de confiturie depuis quelques jours, parce qu'elle ne pouvoit pas faire beaucoup de tort aux I foliandois, qui temoignoient au -rette d'ere fupris, qu'on les accufat à Banam, de tenir la Riviégarder que comme des faux bruits, répandus uniquement dans la vie d'augmenter les diffentions, ou peu-têre aufil, de leur arracher chaque fois des nouveaux préfens, pour appairer la colève affectée du Roi, en his fournillant aint les moyens d'obtenir par artifice, ce qu'il n'ôtée à sonte

Nouvelle batterie qu'or laiffe faire aux Java

"prier de vive force.

"Ex effet, cette politique étoit fi naturelle aux Javanois, qu'il falloit l'avoir étudiée aufit à fond que les Hollandois, pour fe garantir des pièges

Arafice du Sabandar de Bantam, pour obtenir des armet.

qu'on leur tendoit à tour momens. On en efti une nouvelle preuve, les autres de Mai, dans une lettre de Kisy Warga, Sabandar de Bantan, où après une de Mai, dans une lettre de Kisy Warga, Sabandar de Bantan, où après une vient de la comment de la commentant de la commentant de la commentant de mouting de la commentant de la com

O- Arrivée de deux Confeillers des Indes d'Amboine à Jacatra.

"MAIS on étois à la fin de toutes ees contellations, qui, fairs une Providence marquée, devoient néceffairement détruire le bonheu des Hollandois par leurs propres mains. Des le même jour, on vit artiver à la rade de Jacarta, la Prégate Ceplan, ayant à bord deux Confeillers des Indes, nommés Pierre de Carpastire & Aubét Suay, à qui le Général Coen avoit fait prendre les devans, avec l'all'inance de les fuivre bui-même dans trois mois. Ce délai modéra la joye que devoit caufer une fi grande nouvelle, mais elle n'en fit que d'uatent plus vive quelques jours après, par l'apparition inopinée de ce Général, qui avoit changé de réfolution, comme on le verra plus amplement ci-édfous.

" On se hâta de donner part aux prisonniers de Bantam, de l'arrivée de Zzz 3 ", ces

, ces forme les prifouniers. TAN DER BROECK. .1619.

" ces deux Confeillers des Indes & des nouvelles qu'ils avoient apportées. L'audace qu'elles commençoient d'infpirer à ceux du Fort, leur avoit fait ajoûter dans cette lettre, qu'ils étoient surpris de l'impertinente défaite du Roi de Bantam, au finjet de deux femmes Chrétiennes dont on lui avoit demandé la restitution, puisqu'il pouvoit à présent compter que la Mousson étoit passée pour lui, & que les Hollandois auroient bien-tôt aussi leur tour. Cette menace n'empecha pas que les prisonniers ne fûssent plus étroitement resservés que jamais. On interceptoit presque toutes leurs

Its font plus refferrés que iamais.

lettres, qu'on faifoit expliquer féparément à pluficurs d'entr'eux, pour voir fi leurs rapports étoient conformes. Les Anglois s'acquitoient auparavant de cette fonction; mais les chofes ayant changé de face à leur égard, les Hollandois étoient contraints d'être eux-memes les Interprêtes de leurs plus fecrets fentimens. Malgré cette rigueur, on remarquoit que les dernières nouvelles arrivées au Fort de Batavia . avoient répandu une grande confternation à la Cour de Bantam, où les

" confeils ne finiffoient point, de jour ni de nuit.

des Bantamois. Ils font trompés par les bravades des Anglois.

Inquiètudes

Le Roi de Bantam, qui connoissoit la valeur des Hollandois, n'avoit jamais fait beaucoup de fond fur les promeffes des Anglois, qui fe vantoient d'être en état de les chaffer entièrement des Indes; Cependant il s'étoit toûjours flatté, de voir encore ces deux Nations s'entre-détruire elles-mêmes, de manière qu'il lui seroit facile de s'emparer d'une Place dont le nom feul lui inspiroit de la terreur. Mais ses espérances se trou-Les Anglois avoient féparé leur Flotte, qui convoient alors evanouïes. fiftoit en quatorze Vaiffeaux; & loin d'attendre le Général Coen pour lui livrer bataille, toutes leurs dispositions annoncoient qu'ils ne songeoient qu'à prendre la fuite.

Sérieuses représentations des Hollandois.

ENFIN, s'il reftoit quelques inquiétudes aux Hollandois, elles ne regardoient plus que les prisonniers de Bantam. Trois lettres confécutives qui leur fûrent écrites jufqu'au 24 de Mai, dûrent ranimer leur courage. À la dernière on en avoit joint une pour le Roi, qui contenoit des représentations férieuses, mais polies. On espéroit, disort-on aux prisonniers, que son ambition & son opiniâtreté se laisseroient vaincre à des inftances fi vives. Les prifonniers avoient ordre de les lui expliquer fans déguifement. & l'on prévenoit leur ferupule à cet égard, par de fortes aff irances qu'ils n'avoient plus rien à craindre, & que dans peu de tems, les choses pourroient changer avantageusement de face.

" CE moment défiré étoit plus proche qu'on ne le croyoit. Trois jours

Avis de l'arrivée de la Flotte de Coen.

après, c'est-à-dire le 27 de Mai, le Yacht la petite Hollande, vint moustler fous le Fort, où la nouvelle qu'il apportoit ne tarda pas de caufer la " joye la plus vive qu'on puisse s'imaginer. Ce Yacht avoit été dénêché de Japara par le Général Coen, avec une lettre addreffée aux Confeillers de Carpentier & Soury, à qui il étoit ordonné d'écrire sur le champ au Ordre ou'il " Pangoran Gede ou Roi de Bantam, pour lui infinuer de refter neutre & " de ne point se mêler des affaires de Jacatra. L'ordre parût étrange à , ceux du Fort, parce que le Gouverneur-Général ne pouvoit ignorer la , façon dont ce Prince s'étoit emparé du Royaume, où il tenoit au-delà de

donne d'avertir le Roi de (e tenir neutrois mille hommes de ses meilleures troupes; Cependant on jugea que Coen devoit avoir eu ses raisons pour faire faire une pareille infinuation.

. & qu'apparemment il vouloit affecter d'ignorer ce qui s'étoit passé durant fon absence. Ceux du Fort ne manquerent point de s'acquiter de cet-" te commission le lendemain, & les prisonniers de Bantam fürent char-" gés en même tems, de l'expliquer fidèlement au Roi, afin qu'il ne pût

" en prétendre cause d'ignorance; mais il étoit déjà trop tard, & le coup fût frappé avant l'arrivée de cette lettre (n)".

ENRIN Coen parût le 28 de Mai (0) & mouilla fous le Fort. La Flotte qu'il amenoit des Moluques étant composée de dix-sept voiles, il trouva peu de réfiftance à Jacatra. Douze Compagnies de Soldats & de Matelots, Général. qu'il fit débarquer le jour fuivant, emportèrent la Ville dans l'espace de trois jours. Il en fit rafer les murs & détruire les maifons. L'Auteur du Journal s'étend peu fur ce grand événement; mais on en trouve quelques circonstances dans un autre Voyageur. Le Général, suivant le récit de Recheren (p), ayant fait débarquer onze cens hommes, leur fit paffer la Rivière & donna aufli-tôt l'ordre de l'affaut. La Ville, qui n'étoit qu'à une portée de moufquet du Fort, fût vigoureufement attaquée. Son Roi prit la fuite (q), avec une partie des Habitans; & le reste, à l'exception des femmes & des enfans, fût paffe au fil de l'épèe. Les murailles furent rafées, la Ville brûlée, & tout en fût éteint jusqu'au nom. Après avoir fait cette conquete, on prit des mesures pour se l'assurer. On travailla promptement aux fortifications de Batavia, & cette Place s'accrût bien-tôt,

.. CAMPHUIS, de qui nous avons déjà emprunté divers détails intérefans, n'ajoûte rien de fort remarquable au récit de Van den Broeck, con-

La Ville de

VAN DEN BRORCK.

1610.

(n) Toutes les circonstances que nous avons sjoutées depuis la page 534, ne se trouvent point dans le Journal de Van den Broeck , ni par conféquent dans l'Edition de Paris, dont le récit continue en ces termes; " Van den Broeck reçût des careffes à Ban-" tam, mais il fût étroitement gardé dans 3 le Palais du Roi. L'espérance du Gou-» verneur étoit, qu'à l'arrivée du Genéral Coen, la reconnoissance porteroit les Hol-" landols à lui remettre le Fort. Cepen-", dant ils y continuoient fecrétement leurs ", onvrages; & fuivant le confeil que Van ", den Broeck leur avoit donné, ils lui donnèrent le nom de Batavia, qu'ils mirent ,, en groffes lettres au deffus de la poste. , Loriqu'ils eurent achevé tout ce qu'ils ,, avoient entrepris pour le rendre capible ,, d'une vigoureuse défense, & que par des " foins continuels ils l'eurent pourvu de " vivres, leur courage se ronima si vivement. " qu'ils penièrent à éloigner les Javanois , de leurs murs. Ils firent des forties , qui

avec les forces des Hollandois (1).

" leur rendirent toute leur liberté. Mais , elles exporerent plufieurs fois Van den " Brocck, au danger d'être poignardé. Ibi-

On trouvers ci-deffous, quelques éclaircissemens touchant le nom de Batavia, que Van den Broeck se vante ici d'avoir fait

donner au Fort de Jacatra. R d E.

(e) Le Journal de Van den Broeck datte ce retour du 25 de Mars 1610; & Mr Prevost, trouvant apparemment la chose impoffible, pulfqu'il auroit fallu retrogader, avoit renchéri sur cette erreur, en passant tout-d'un coup à l'année 1620. R. d. E.

(p) Dans la Relation de fon Voyage. pag. 160.

(q) Le Roi de Jacatra avoit été chaffé de fa Ville comme on là và ci deffus, & s'il y étoit revenu, ce ne pouvoit être que comme fimple particulier, R. d.

( r ) Van den Broeck raconte que Coen fut facité, à fon arrivée, qu'un autre que VAN DEN BEGECK. a cernanta prife de cette Ville, ou il dis fuelement qu'il ferrouvoit fept à huis mille Javanois, dont cuviron la motiet étoit composée de Taropea de Bantan. Ils prirent la fuite après quelques momens de réfiftance, laiffant deririere ux fix tonneaux de poudre ét quartant pièces de canon de tout calibre. On leur tua quantité de monde, quoique le nombre ne pût en étre bien comun, parce qu'ils avoient emporte, leurs morts avec eux. Les

Coen fait donner part de fes exploits su Roi de Bantam. Hollandois ne perdirent qu'un fœul homme & ils c\u00f6rent peu de bleffés, , Ar\u00e8 s cette victoire, Coen d\u00e9p\u00e4ne navp\u00e9r\u00e8 aban, avec or-, dre \u00e0 Van d'un f\u00ffree & aux autres Hollandois de cette Ville , d'informer le Roi ou Pangoran Golde, qu'il étoit artivé des Mohluques avec un , bon nombre de Vaiffeaux & de Troupes; qu'en paffant, il avoit fait , brûler une feconde fois à Ville de Japara, pour vanger l'infulte que les , Hollandois y avoient reyle; qu'il s'éoit de meme emparé de Jactura ,

Ses menaces pour se faire rendre les prisonniers. apar les raifons légitimes qu'on lui en avoit données & qu'il recapitulois en peu de most. Enfin Co-n annopoit à ce Prince, que la nécellité l'apne pelloit à le rendre incessamment devant Bantam avec toute sa Hotore, pour le faire restituer les priominers de sa Nation; mais qu'il avoit bien ny volul l'avertir à tems de la résolution, afin de prévenir les s'âcheuses sui-, te qui pourroient résiluer de cette viol-nec.

Dernière attaque qui manque d'ètre fatale aux Hollandois. " La facilité avec laquelle on venoit de réduire la Ville de Jacatra , n' étant quiere propre è en afficre de fréct la poffettion, on fu informé le lendemain, que les ennemis fe raffembloient par troupes, à quelque diffance de la Ville, où ils s'écoient fortifés dans dax un étroite diffénens. Ils en fûrent délogés le jour fuivant, par un détachement de fix cens hommes, qui les contraignie encore à prendre la fuire. Mais tandis qu'on étoit occupé à s'étendre des deux côtés de la Rivière, & à brâler un errant nombre de maifons dans l'étace d'une demie lieue

La fortune les fert mieux que la prudence,

peu s'en fallit que l'ardeur de ce plaifr & celle du pillage, ne devint funche aux l'Ilollandois, dont une partie alloit comber dans une embufende des cancamis, qui les auroient tous maffacrès, fi le reîte n'eût rejoint affic à tems pour leur donner du fecours. Dans de fi foibles commencemens, le moindre échec pouvoir utre ra conféquence, & c'étoit toujours une grande foit entre de conféquence, de c'étoit toujours les forces de contractes de bacaccop lipéricures; Mais cél une remare, les forces de contractes de bacaccop lipéricures; Mais cél une remare, que qu'on ne peut s'empécher de faire, d'après les Directeurs de la Compagne de la Compagne

lui cut donné un nom au Fort, & qu'il fit subsisté (1). Voyez ci-dessous la Descripessacre celui de Bastoia, qu'il trouva écrit sur les de Batavia par Graaf. La porte. Mais ce nom n'en a pas moins

(1) On a remargia felo hair, que Yin den Brock fe vantis d'avei fix éconez le 1000 de Anta-ia me frat es jacuns, à dei al di que Control Press fine frate de définis la port; a melle que la Control décide de l'imper six, avez minute la Compagni des lodes usposité per Valença, en d'une pravez incombité, que compagni que la Compagni des lodes usposité per Valença, en d'une pravez incombible, que non la propérie que Va de Brock en mi six excerce en color; and la memorationne control propérie que Va de Brock en mai server en color; and la memorationne control de la seconie intern en norme écration par des seconies intern en norme écration par de la seconie intern en norme écration par des seconies intern en norme écration par des seconies intern en norme écration par des seconies intern en norme écration par de la propérie de la Control de Compagnité. A. É. En la goue par la control de la c

, pagnie des Indes (1), que la victoire des Hollandois est moins due à leur " prudence qu'à la fortune, qu'ils ont fouvent tache de détruire eux-mê-, mes fans le fçavoir, ni fans en pouvoir venir à bout.

LA Flotte se rendit le 7 de Juin (1), dans la rade de Bantam, d'où Coen fit demander fur le champ au Gouverneur, tous les prisonniers de sa Nation. , Un d'entr'eux fût envoyé le lendemain à bord du Général, pour dre les prifos " lui dire, que le Roi étoit pret à leur rendre à tous la liberté, des qu'on ,, la lui auroit fait demander par une personne de distinction. On le fit , tout de suite; mais le Député revint bien-tôt avec la réponse, que le " Roi & fon Conseil ne pouvoient y consentir, avant que d'avoir des assu-,, rances plus positives, que le Général, après l'extradition des prisonniers, ,, n'entreprendroit rien contre la Ville". Outre Van den Broeck & ceux qui avoient été amenés de Jacatra, les Anglois avoient mis en dépôt, dans Bantam, foixante-dix autres Hollandois qu'ils avoient pris fur le Lion-noir, Il parût dur au Gouverneur de se les voir enlever avec si peu de ménagement; & dans le reffentiment d'une demande si brusque, il menaça Van den Broeck de le faire tuer. Cependant Coen lui ayant fait déclarer que fi les prisonniers n'étoient à bord dans vingt-quatre heures, il devoit s'attendre à vojr employer la force, il prit le parti d'en renvoyer foixante-trois, mais il retint encore Van den Broeck avec sept ou huit autres. Le soir, étant feul avec Van den Broeck, il lui dit; qu'il le comparoit à un petit oiseau, qu'un Rot renoit dans une cage d'or, où il mangenis les meilleurs morceaux de sa table, & où il le combloit de caresses. L'oifeau, dit un jour au Roi: Il est vrai que vous me faites beaucoup de bien ; mais de quoi me fert-il? Permettez qu'au moins une fois je me serve de mes alles. Je vous promets de revenir dans la cage dorce où vous me traitez fi bien. Le Roi prenant trop de confiance à cette promesse, lui laissa prendre l'effor. L'oifeau revint effectivement ; mais ce ne fut pas pour rentrer dans fa

Le Gouverneur vouloit faire entendre, par cette allegorie, qu'il craignoit le retour de fon prisonnier. Cependant il se détermina, le lendemain. à lui rendre la liberté. Van den Broeck étant retourné à Batavia avec la Flotte, v fût reçû comme fi tant d'heureux événemens n'eûffent été dûs

VAN DER BROECK. 1610. Le Rol de Bantam eft forcé de ren-

Allégorie In-

(1) Dans la lettre qu'ils écrivolent au Général Coen, en datte du 24 Mars 1620., & dont le commencement est fur tout remar-

cage (v

X. Part.

quable; , Nous avons confideré , difent les Di-" recteurs, le rapport que vous nous avez ", fait de ce qui s'est passé à Jacatra, durant " le Siège de nôtre Fort, le mauvals com-" portement de nos gens, leurs diverfes Ca-" pitulations, tant avec le Rol de Jacatra " qu'avec les Anglois & le Roi de Bantam " pour la reddition de ce Fort, & de quelle manière elle a été empêchée chaque , fois. Nous ne pouvons y reconnoltre ., autre chofe, fi ce n'eft, que la même Pla" ce a été très mirsculeufement confervée . " & que fi elle est rettée entre nos mains, " c'est plutôt par bonheur que par pruden-" ce , jusqu'au moment que vous avez en-" fin paru à la tête de nos Forces généra-

", les, détruit Japara, fait lever le Siège de " nôtre Fort, pris la Ville de Jacatra & dif-", fipé les Troupes de Bantam, par où vous " étes ainfi relté maltre des Places & du ", Pays aux environs, &c. " R. d. E.

(1) Edit. de Paris , le 8 d'Avril 1620. (v) Pag. 417. Les Indiens aiment les fa-

bles & les allégories.

Aaaa

VAN DEN BROECK. 1619. Bantam.

Vaiiseaux, pour retirer de cette Ville tout ce qui appartenoit à la Compagnie Hollandoife. Quantité de Chinois, qui vinrent fe rendre à lui, fûrent conduits à Batavia pour groffir le nombre des Habitans. Cependant il recût ordre du Général d'en faire fa déclaration au Pangoran, qui répon-Guerre avec dit que ces fugitifs le touchoient peu, & qu'il leur laiffoit la liberté de choi-fir leur retraite. Il ajoûta qu'il avoit bien prédit que l'oifeau s'envoleroit, & que s'il revenoit, ce ne seroit pas pour rentrer dans sa cage, mais pour faire envoler d'autres oiseaux avec lui (7). Le refus qu'il fit de livrer les marchandifes de la Compagnie & onze Hollandois, qui occupoient encore le Comptoir, devint l'occation d'une guerre fort vive, qui acheva de justifier sa prédiction. " Camphuis en donne une autre raison. Le Roi te-, noit quantité de petits Bâtimens en mer, qui arrétoient les Vaisseaux destinés pour Jacatra & les amenoient à Bantam, par où tout Commerce etoit coupé aux Hollandois, qui auroient même bien-tôt manqué de vi-, vres. On s'en plaignit à ce Prince, qui prétendit l'ignorer, & ne chan-, geant point de conduite, Van den Broeck eût ordre de lui demander . ", s'il vouloit la paix ou la guerre; à quoi le Roi répondit qu'il lui étoit in-" different & que les Hollandois pouvoient faire ce qu'ils jugeroient à pro-", pos". Van den Broeck commença les hostilités le 2 d'Août. Dans l'espace de quelques mois, les Hollandois enlevèrent, aux environs de Bantam, neuf Jonques de différentes grandeurs, quinze Tingans, dix-huit Vlicgers, quarante-fept Javanois & trente-quatre femmes; fans compter cent trente-deux Chinois, dont la plûpart venoient se rendre volontairement, dans le dessein de quitter Bantam & de s'établir à Batavia (z). "Cet-, te guerre dura dix années; mais Van den Broeck fût relevé le 12 de No-, vembre, par le Gouverneur Fréderic Houtman, ce qui lui causa beaucoup de chagrin. Il s'en plaignit un peu amèrement au Général Coen, qui .. voulant lui faire entendre raison, lui écrivit une lettre trop singulière , pour ne point mériter de tenir au moins place dans les Notes (a)".

LES Anglois, qui étoient en guerre ouverte avec la Hollande, ne se trouvèrent pas affez forts aux Indes, pour continuer plus long-tems de s'opposer à la naissance & aux progrès de cet établissement. Quelques uns de leurs Navires ayant paru dans le Détroit de la Sonde, au commencement

(x) Van den Broeck dit fimplement, qu'il flit reçu avec joye par les gens du Fort, qui avoient tant craint pour ja vie; & c'est-là en effet, tout l'honneur qu'on pouvoit lui faite. R. d. E.

(y) Pag. 418.

(2) Pag. 419.
(a) Je luis furpris que vous vous formali-fiez si fort de l'arrivée de Mr. Houtman auprès de vous, & que vous vous oublitez en quelque façon vous-même. Vous devriez ufer de plus de réflexion & confidérer qu'il fied mleux au fubalterne de plier qu'au supérieur.

La Lune domine bien fur la nult; cependant lors que le Soleil se montre, n'est-elle pas obligée de cèder? En reste-t-elle moins la même ? Elle ne perd rien de sa dignité ; mais elle attend son tems & ne cherche point à troubler l'ordre de la Nature. Le Payfan cède au Gentilhomme, le Gentilhomme au Comte, le Comte au Duc, le Duc au Roi, le Roi à l'Empereur, l'Empereur à Dieu , & Dieu à toutes chofes avec une certaine harmonie & un certain ordre. Sur ce &c. Au Fort de Jacatra le 28 de Novembre 1619.

de l'année 1620, (b) Van den Broeck regût ordre d'aller croifer sur eux. avec une Escadre de six gros Vaisseaux & d'un Yacht. Il en découvrit un, qu'il contraignît de venir fous le pavillon Hollandois. Mais au lieu du butin qu'il avoit fait espérer à ses gens, il n'eût à leur donner que la nouvelle de la paix, qui étoit conclue entre l'Angleterre & la Hollande. & dont le Capitaine Anglois lui offrit des preuves par la lecture de plufieurs lettres. en l'affürant qu'il étoit fuivi d'un Yacht de la Compagnie, qui venoit l'annoncer aux Indes. Elle sût publice à l'arrivée du Yacht, le 9 de Juin 1620. Les Anglois demandèrent qu'on leur accordat, dans la nouvelle Ville de Batavia, la même place qu'ils y avoient eûe, pour y bâtir un Comptoir. Mais elle leur fût refusée, parce qu'elle étoit trop voisine du Fort. Coen leur affigna un autre lieu, proche de l'ancien Palais du Roi. fans faire beaucoup d'attention à leurs plaintes (c).

VAN DEN BROECK, trop estimé pour demourer long-tems sans emploi. fe vît bien-tôt revêtu du tître de Chef & Directeur des Comptoirs d'Arabie, de Perfe & des Indes , & chargé d'aller travailler dans ces Contrées , à l'avancement du Commerce de la Compagnie (d). Il partit le 16 de Juin , sur le Vaisseau les Armes de Zélande, dont il prit aussi le commandement ; & le 22 d'Août, il mouilla dans la rade d'Aden. En approchant de cette Ville, il observa qu'on voyoit souvent bouillonner les flots, & s'élever aussi rouges que du fang; ce qui lui parûs caufé par la rapidité des torrens & des ravins, qui apportent des terres quantité d'eau de cette couleur. Il remarque même que fi l'on puisoit de cette eau rouge , on y trouvoit un sédiment de fable qui l'étoit auffi; d'où il conclut qu'il ne faut pas chercher plus loin l'o-

rigine du nom qu'on a donné à cette Mer (e).

On doit juger, par les obstacles qui avoient arrêté ses premières entreprifes, que ses Maîtres avoient obtenu du Grand-Seigneur les permissions que le Bacha de Chenna lui avoit refufées. Non feulement il fût bien recû dans tous les Ports de la Mer-rouge, mais il obtint, avec la liberté du Commerce, celle de prendre une maifon dans Aden, où il laissa quelques Facteurs & des fonds. Ensuite, pressé par la mousson, il remit à la voile pour Surate, où il arriva le 4 d'Octobre, & où le Gouverneur & les Habitans ne à Surate. parûrent pas moins fatisfaits de le revoir. Après y avoir pris possession de ion emploi, il se rendit à Brochia, à Cambaie & à Amadabat, pour y visiter les Comptoirs qu'il y avoit anciennement établis. Ensuite il envoya Wouter Heute, un de ses Commis, à la Cour d'Agra, pour y résider auprès du Grand-Mogol, avec la qualité de Chef du Commerce (f). Tout sembloit favorifer fcs deffeins, loriqu'on apprit à Surate, qu'un Vaisscau Hollandois,

(b) Camphuls dit que les Hollandois leur Juin 1620, fignée Coen, on voit que ce Géavoient pris fept Vaiffeaux dans le cours de néral n'étoit pas encore réconcilié avec le nom de Batavia. Il y nomma cette Place le Fannée précédente. Il est étonnant que Mr. Prevoit, qui revient ici au commencement de Fort de Jacatra.
(e) Voyes d'autres remarques fur ce nom, l'année 1020, n'ait pas fenti l'erreur où il est tombé au sujet de la prise de Jacatra. au premier Tome de ce Recuell, dans la

Relation de Caftre. (f) Pag. 425, & précédentes,

(c) Pag. 421. (d) Dans fa Commiffign, qui est du 14

Voyez ci-deffus. R. d. E.

VAR DER BRORCE. I 620.

La paix fe conclut entre les Anglois & les Hollan-

Van den Broeck eft envoyé dans ta Mer ron-

Ses fuccès.

Il fe rend

350

TAN DEN BROBCK 1620.

nommé le Samfon, s'étoit faisi de plusieurs Navires richement chargés, qui appartenoient à divers Sujets du Grand-Mogol. Ces hostilités, dont la raifon n'est point expliquée dans le Journal, exposerent au dernier danger les fonds de la Compagnie, qui montoient à plus de fix tonnes d'or, dans les Etats du Grand-Mogol. Les Anglois augmentérent le mal, en repréfentant à la Cour, que l'experience vérifioit enfin ce qu'ils avoient publié dans tous les tems, & qu'on pouvoit connoître fi les Hollandois étoient de vrais Marchands, ou s'ils n'étoient pas plutot des Voleurs & des Pirates (g). Cependant le zele & l'habileté de Van den Broeck arrêterent les fuites de ce déchaînement.

LA confiance étant rétablie , il se crût obligé de monter à cheval .

Vifite qu'il fait des Comptoirs en differences Villes.

pour aller confirmer ses gens dans les anciens Comptoirs de la Compagnie, & pour en former de nouveaux. Sa première visite sût à Brochia (b), Ville murée & bien peuplée, où les Anglois achetoient depuis long-tems des toiles de coton. De-la il se rendit à Boodra (i), Ville du Pays des Banianes (k), aussi murée, d'où continuant sa route par Mandabar (1), ancienne Ville ruinée, où les Rois de Guzarate tenoient autrefois leur Cour. & que le Mogol fit rafer après avoir conquis ce Royaume, il alla à Amadabat (m). grande & belle Ville murée, & siège d'un Officier considérable, qui y commandoit cinq mille chevaux, & qui expédioit toutes les affaires du Royaume au nom du Grand-Mogol. Il paffa de-là à Sirches, petite Ville où fe prepare l'indigo, & où il vît l'admirable tombeau d'un ancien Roi de Guzza rate. Le lendemain, il se rendit à Cambaie, belle & grande Ville, située fur unc Rivière de même nom, & riche par le Commerce des Banianes. Il y reçût la vifite d'un vicux Marchand de cette Nation, qui fe difoit âgé de cent quatre-vingt ans, & celle de fon fils, qui s'en donnoit cent foixante. Mais, autant que Van den Broeck le pût comprendre (n), c'étoient des années lunaires; de-forte, dit-il, que pour en ajuster cent quatre-vingt à nôtre mauière de compter, il en faudroit rabattre environ douze. Après avoir employé fort utilement vingt-cinq jours à ce voyage, il

Ce qu'il fait pendant cinq 1623.

cut la fatisfaction de recueillir le fruit de fes peines, à Surate, dans le cours d'environ cinq ans, pendant lesquels il fit partir pour la Hollande & pour Batavia, un grand nombre de Vaisseaux richement chargés. Il observe que le premier Navire qui foit venu en droiture de Hollande à Surate, y arriva le premier de . . . . 1623 , & qu'il se nommoit le Schoonbove. Celui qui partit le premier de Surate pour aller droit en Hollande, se nommoit le Heusden, & mit à la voile le 19 du mois de . . . . de la même année (0).

Amazones Tartares.

ENTRE plufieurs remarques, qui méritent moins d'attention, Van den Broeck raconte qu'en 1626, les Ufbecks, Nation, dit-il, qui confine à la Tartarie & à la Chine, se mirent en campagne avec une Armée de trente mille

(g) Pag. 426. (b) Nommée auffi Baroche. R. de l'A. A. (i) Ce doit être Brodra, Brodera ou Broudra. R, de l'A. A.

(k) Ibid.
(i) It y a dans l'Original Mandabat, pour

Mabmet Abdd, R. de l'A. A. (m) C'eft plutot Abmed Abdd , qui eft anjourd'hui is Capitale du Royaume de Gazarate, R. de l'A. A. (n) Pag. 427. (e) Pag. 428 & 430.

mille hommes & de vingt mille femmes à cheval, qui emporta d'affaut Caboul, Ville de la frontière du Grand-Mogol, proche de Candabar; qu'elle y exerça des cruautés inouïes; que les femmes étoient les premières au combat; aussi fermes à cheval & sous le harnois que les hommes, grandes, vigourcufes & d'un regard affreux. Elles portoient, avec elles, des vi-yres pour quinze jours. Les Hollandois de Surate acheterent une jeune Efclave de cette Nation, qui leur confirma cette nouvelle avec toutes fes cir-

constances. (p). LES fuccès de Van den Broeck durèrent fans interruption jusqu'à l'année 1627, qu'il vît arriver Jean Van Haffel, pour lui fuccéder. En quittant fon emploi, il fe chargea de reconduire en Perfe Mollabeque, Ambaffadeur de cette Cour en Hollande, qui étant revenu fur un Vaisseau de la Compagnie jusqu'à Masulipatan, avoit pris son chemin par terre pour se rendre à Surate. Ce voyage, dans lequel il ne cessa point de se rendre utile au Commerce, l'occupa jusqu'au 5 de Mars 1629, qu'étant retourné à Surate, il s'embarqua fix femaines après pour Batavia, fur une Flotte dont la cargaison étoit de douze tonnes d'or. Il trouva ce Fort affiegé depuis le 22 d'Août (q), par une Armée de quatre-vingt mille Javanois; & la mort du Genéral Coen, qui arriva le 20 de Septembre, rendit leur attaque encore plus redoutable. Cependant après avoir vû confumer plus de la moitié de leurs forces, par les maladies. & par les forties des Hollandois, ils levèrent le Siège le 2 d'Octobre (r). Van den Broeck füt honoré de la qualité d'Amiral, pour commander une Flotte de huit Vaisseaux qui retour. Europe. noit en Hollande. Il la ramena fans autre perte que celle d'un Bâtiment nommé le Dordrecht, qui fût brûlé par accident. Dix-fept années, qu'il avoit employées avec autant d'utilité que d'honneur au fervice de la Compagnie, lui procurèrent, dans fa Patrie, les plus douces & les plus glo-

1627. Van den

VAN DEN BROECK.

1626.

Brocck quitte Surate. 1629.

Il revienden

1630.

(p) Pag. 435. (q) Celà ne se peut, puisqu'il étoit arri-vé le 19 de Juin, c'est-à-dire deux mois avant le Siège; mais c'est une sauce de Mr. Prevost, qui, trois lignes plus haut, avoit aussi écrit Mai pour Mars. R. d. E.

(r) C'étoit le fecond Siège que les Hol-landois avoient cû à foûtenir, comme on le verra par la Relation que nous ajoûtons à

rieufes recompenfes (1) (1).

la fuite de celle-ci, & qui ne se trouve point dans l'Edition de Paris. R. d. E.

(s) Il partit de Batavia le t7 Décembre 1629., & mouilla au Texel le 6 de Juillet 1630. ( ) Dans la fuite Il retourns aux Indes. dans un affez mauvais état, fuivant Valentyn, & fe trouva en 1640., avec la qualité de Com-mandeur, au fameux Siège de Malaca, où

il mourut de la peste, R. d. E.



Aaaa a Premier P. Siège DE BATAVIE. 1 6 2 8. L'Empereur de Java veut furprendre cette Place.

## Premier Siège de Batavia par l'Empereur de Java.

Es prodiges qui ont accompagne la Fondation de Batavia ne font pas mons remaquables dans les flutes de ce grand événemen. Le Sociedonam Mataram ou Empercur de Java, voyant les Hollandois en porfetino d'une Place qui borneroit todijour fes voles ambituelles foir le refte de l'Ille, forma le deficin de «'en rendre maître par furprife. Pour ect efc., cinquante-nord Batimens de Temangon Barable 600 Geferal, pard-rent, le 22 d'Août 1688, devant la rade. Ils avoient à bord neuf cens hommes d'élire, qui amenoine entr'autres denrées, cent cinquante bourds, pour faitsfaire, dificient-ils, ha la Convention arrêtée avec eux l'année précédente; ajoutant que dans trois jours, ils devoient être encore flivis de vings-fept autres Bătimens, avec un plus grand tombre de ces animaux.

La pruden ce des Hollandois fait échouër ce desfein. Taxy de monde inutile à l'ufage qui fervoit de précexte, fit naître de juftes défances aux follandois. On décharge les boufs le fendemain; mais on ett foin de faire retirer touter les Piroques l'une après l'autre. Le gui d'unant, eil s'en préfenta encore (eps, qui me voultiern pas entere, & qui demandérent feulement un paffeport pour fe rendre à Malaca. La précaution qu'ou avoit eût de faire éologner de Nort les premiers Butimens, ne fit pas plaitir aux Javanois. On l'étendit à celle de fermer la Rivière, de doubler la garde extérieure fur l'efplande du Château, & de décacher deux Tingasz armés pour empécher la jonétion des derniers Bâtimens, avec les premiers, afin qu'ils ne pâtifient leur fournir des armes.

Il éclate fans plus de faccès. Ĉar ordie n'eût pas été plutôt donné, que ces fept Bătimens témoimérent hautement, qu'ilte vouloient fir endre auprès des autres, malgré les Hollandois. Il s'élova à ce fujet de vives disputes entre les deupartis. On en vint aux mains, & vers minuit, les équipages d'environ ving Piroques, qui étoient en dédans de la barrière, fondirent les garde extérieure, & commencierent à fallaille le Chietau de tous côcien neine tems dans la Fortreeffe & chafferent les Hollandois de la Courtie. D'autres Edgyèrent de monter fur le Bătimo le Rubir; mais lis firent arrêtés par la barrière qui fe trouvoit fur la Courtine. La plüpar fe pofièrent fur la Berned du Bâtino le Jümans & de Jencieme Fortreeffe

Caux des Piroques qui étoient en dehors, vintent par eau jufqu'à la Berne du Baftion la Peris, quils avoient principalement en vêu, parce que étoit l'endroit le plus foible du Chitetau, « qu'ils pouvoient aifément franchir le rempart de terre qui n'étoit encre éleve que de deux pieds, mais le feu de la moutquéterie de la Garnifon les empécha de pouffer plus loin. Ils fe maintiernent néamonies fur cette Berne jufqu'un jun, r fans e qu'on pat les en éloigner, quoiqu'on n'est pas dificontinué de tirer fur eux pendant cina heures de fuite. Quelques uns de ces javanois montroient une telle ardeur pour l'attaque, que s'ils edificnt été fécondés de même ar tous les autres, il eft certain que les Hollandois n'auroient jamais pât

Les ennemis font forcés de fe retirer avec perte. réfister à un assaut si rude. En se retirant le matin, ils laissèrent plusieurs

morts fur la place. LE 25, à la pointe du jour, on vît paroître les vingt-sept Pirogues, dont les premières avoient annoncé l'arrivée; mais ayant été averties de ce renforts qui qui s'étoit paffé la veille, elles n'oférent s'approcher & se contenterent de faire leur antivent. de loin. les dispositions que leur sureté rendoit nécessaires. Le lendemain, un gros Corps de Javanois, marchant avec fes drap-aux déployés, s'avança du côté de terre jusqu'à la vûe de la Ville, dont on résolut aussi-tôt de féparer & de brûler une grande partie du côté méridional, où il fe trouvoit peu de maisons de pierre, afin de conserver d'autant mieux l'autre partie, puifqu'il étoit impossible de faire face par-tout, aux forces supérieures du Mataram. En même tems, ceux qui habitoient au côté occi-

dental de la Rivière, tant les Hollandois que les Anglois, se retirèrent dans

la meilleure partie de la Ville, bien réfolus de s'y enfermer & de s'y def-

fendre jusqu'à la dernière extremité. LE jour suivant, l'Avant-garde de l'ennemi, forte d'environ mille hommes, se trouvoit déjà de bon matin, dans la partie séparée de la Ville, où à peine avoit-elle commencé à se retrancher & à couper la Forteresse Hollandia, que toute l'Armée la fuivit en bon ordre; mais dans le même tems les premiers fûrent chaffés de la Ville avec beaucoup de perte, par chaffe. cent vingt Soldats foûtenus de quelques Bourgeois. Leur retraite précipitée engagea l'Armée à se reptter fur le Jardin du Sr. Specus où elle prie d'abord poste. Ensuite s'avançant à la portée du mousquet de la Ville, elle s'y couvrit de gabions de cocotiers, ou autre bois, & de bamboux, si artiste- vance sort ment joints enfemble & si bien remplis de terre, qu'ils étoient à l'epreuve même du canon. A la faveur de ces desfenses, les ennemis s'approchèrent encore plus de la Ville, où ils se retranchèrent de nouveau, & se mirent

en état de ne point craindre les atteintes de la plus groffe artillerie. On entreprit le 19 de Septembre, de faire une fortie fur eux, avec Sortie vigote foixante-cinq Soldats, foûtenus de quelques Japonois & Mardicres, & couverts par cent cinquante Mousquetaires, postés sur le rempart. Ce Détachement paffant entre l'Armée des ennemis, par derrière, dans leurs nouveaux ouvrages, en chafferent deux outrois cens hommes, & en tuèrent une cinquantaine fur la place. Tandis que le reste prenoit la fuite, les Chinois les chargèrent avec beaucoup de bravoure, mirent le feu à leurs retranchemens & rentrèrent dans la Ville avec un butin confiderable. Les

Hollandois n'eûrent pas seulement un homme blessé.

Le 21 du même mois, les ennemis s'avancèrent en grand nombre vers la Redoute Hollandia, & firent en même tems une fausse attaque autour che de s'emde la Ville & du Château, pour couvrir leur approche, & pour empecher Redoute Holqu'on ne vînt au secours de la Redoute. Ils apportoient quantité d'échel- landia. les doubles, qu'ils tâchèrent de dreffer à la faveur des décharges continuelles de mousquéterie d'une partie de leurs gens. Vingt-quatre hommes qui se trouvoient dans cette Forteresse, leur opposerent une si vigoureuse résistance, qu'après avoir brûlé toute leur poudre pendant la nuit, ils virent le matin, que l'ennemi avoit pris le parti de se retrancher dans cinq endroits

L Stège DE BATAVIA. 1628.

Nouveaux

On leur abandonne une partie de

Ils y prennent poste.

On les en.

L'Armée s'a-

L'ennemi ; 2-

differens. On réfolut le même jour, de délivrer la Redoute & de prévenir les approches ultérieures. Pour eet effet trois cens Soldats, accompagnés de deux cens Bourgeois & foûtenus par un grand nombre de Mardieres & de Chinois, firent une fortie, dans laquelle ils chaffèrent les ennemis traint encore avec une perte confiderable, jufqu'a l'Armee; ce qui donna lieu aux Hollandois de détruire tous les nouveaux ouvrages qu'ils avoient commencé en plus de dix endroits, & de mettre le feu aux maifons voifines de la Forteresse, situées le long de la Rivière. Cette journée coûta aux ennemis douze à treize cens hommes, & fuivant le rapport des prisonniers, cenombre se montoit bien à trois mille. Les Hollandois ne perdirent que douze

hommes, outre quelques Mardicres & Chihois.

Rapport des prisonniers.

taram, à fon arrivée, étoit forte de neuf à dix mille hommes. Cette expédition avoit été entreprise à la persuasion de Temangon Boeraksa, qui représentoit la chose comme fort facile, & qui s'étoit même offert de s'emparer de Batavia avec ce peu de monde; mais il avoit été trompé par quelques-uns de ses gens qui trafiquoient dans cette Ville; & se confiant trop à leurs rapports, il avoit féduit l'Empereur, au point que s'il fût retourné à fa Cour, il lui en auroit toûjours coûté la vie : Cependant il est certain que la probabilité étoit toute entière de fon côté. La Garnifon de Batavia n'étoit alors composée que de trois cens hommes, & la garde Bourgeoise atteignoit à peine ce nombre. D'ailleurs le Château n'étoit fermé que du côte du Baltion le Diamant. On pouvoit y entrer par dessus le rempart & les deux Bastions du côté de la Mer, qui n'étoient encore que commencés. La Ville se trouvoit ouverte de toutes parts. Le fosse & le rempart de son côté occidental n'étoient pas capables d'arrêter l'ennemi, qui n'avoit rien

On apprit encore des prisonniers, que l'Armée de l'Empereur de Ma-

Dangereuse fituation de la Ville & du Château.

· Caufe de eur confervation.

deffendre eux-mémes. Si les Pirogues avoient pû s'arrêter feulement un jour, fuivant l'aneienne coûtume, entre le Château & la Ville, pour se combiner avec les troupes qui venoient par terre; & fi une partie eût donné affaut au Château & l'autre à la Ville, comme il paroît que c'étoit leur dessein, il est certain que la Place auroit été emportée en fort peu de tems; Mais par les bonnes mesures qui surent priles, la garde exterieure ayant obligé les Pirogues à avancer d'un jour leur attaque, servit encore à leur opposer une réliftance qu'elles n'auroient pas trouvé fans cette précaution.

à craindre non plus des Chinois & des Mardieres, étant hors d'état de se

Mauvais état des epnemis.

Après que les ennemis cûrent été délogés de tous leurs ouvrages, comme on l'a dit, ils se tinrent pendant quelque tems si tranquilles qu'on n'apprenoit presque plus rien de leurs mouvemens. D'un autre côté les prifonniers affüroient, que depuis les deux dernières actions, leur Armée s'étoit fondue jusqu'à quatre mille hommes, & que la désertion, causée par la difette des vivres, lui faifoit perdre encore chaque jour beaucoup de monde. Ces avis firent prendre aux Hollandois, la réfolution d'attaquer l'ennemi, dans les deux Camps qu'il occupoit au côté oriental de la Ville, & de tacher de l'en chaffer, s'il étoit possible.

Attaque des Hollandois.

Pour cet effet, le Général Jacques le Feure, auparavant Gouverneur

des Moluques, se mit en Campagne le 21 d'Octobre, avec un nouveau Corps de deux mille huit cens foixante-fix hommes, tandis que cent cinquante autres, repartis dans plusieurs petits Bâtimens, s'approchèrent de l'Armée ennemie. Comme elle étoit separée en deux Corps, sur lesquels on faisoit feu en même tems, la première Division des Hollandois, composée de deux Compagnies de Soldats, une de Bourgeois & trois de Japonois & de Mardicres, tomba fur l'un de ces Corps & le chargea avec tant de vigueur, qu'il fût contraint d'abandonner ses ouvrages. Les Japonois sûrent les premiers à y planter leur drapeau. Les Chinois, au nombre de fept cens, étoient aussi commandés pour l'attaque, mais ils regardèrent tranquillement faire les autres.

En attendant cette première Division s'avança vers le second Corps de L'ennemiestl'ennemi, qui étoit le plus confidérable, & où le Général Boerakla avoit fon forcé d'abanquartier. Les Chinois reçûrent encore ordre de charger de l'autre côté. Ils le firent cette fois avec tant de furie, que l'ennemi forcé de plier de toutes parts, laissa les Hollandois entièrement maîtres du Champ de bataille. On mit le feu à fes ouvrages, qui en moins de rien fûrent réduits

en cendres.

CETTE action coûta aux ennemis environ cent hommes, qui fûrent tués Mort du Géfur la place, ou noyés dans la Rivière. Parmi ce nombre on comptoit le néral Boe-Géneral Boerakía & fon fils aîné. Les Hollandois n'eûrent que cinq hom-

mes tués & une cinquantaine de bleffés.

La nuit suivante, les Hollandois envoyerent trente de leurs petits Bâtimens & vingt Pirogues Chinoifes, pour détruire celles de l'ennemi dans la Rivière. Les Chinois revinrent le matin fans les avoir feulement vû; détruits. mais les Hollandois au nombre de quatre cens hommes, y compris quelques Bourgeois & Mardicres, fans fe laisser intimider par cet exemple, aborderent courageusement l'ennemi, & conduisirent dans la Ville, trentefix Tingans dont ils s'étoient emparés, outre ceux qu'ils avoient brûlés; fi-bien que de deux-cens Bâtimens que les Javanois avoient amenés, à-

peine leur en restoit-il cinquante.

AVANT que ces Pirogues fussent rentrécs, les Hollandois envoyèrent le 25, quatre Compagnies de Soldats, une de Bourgeois, une de Japonois & une de Mardicres, hors de la Ville, pour couvrir une troupe de quatre à cinq cens Chinois, de cent cinquante Esclaves de la Compagnie & de quelques Charpentiers, qui devoient couper les arbres autour de la Forteresse Hollandia, & achever de détruire les ouvrages qui pouvoient encore être restés debout dans le Camp des ennemis. On apprit en arrivant, qu'ils s'étoient raffemblés dans les environs du Jardin, & qu'ils avoient fermé le chemin par des barricades de cocotiers. Aufli-tôt, les Hollandois refolurent de les en chaffer, à l'infçû même de leurs Compagnons qui étoient fans armes. Ainfi les fept drapeaux, divifés en deux troupes, marchèrent à l'ennemi, qui après une vigoureuse résistance, sût encore obligé d'abandonner son nouveau Camp, dont on fit abbattre les barricades par les Esclaves de la Compagnie.

CEPENDANT l'ennemi ne tarda pas de raffembler toutes ses forces, qui X. Part.

I. Sièce pe 1628.

Divers Batimens lavanois pris &

Sortie des Hollandois.

L'ennemi veau chaffe

I. Sièce DE Batavia. I 628. Il ferallie & met les Hollandois en déroute, Perte de part

On perdit à cette occasion foisante hommes, & le nombre des bleffes fe rouva etre de vingt. Les ennemis dierne revivron deux cens hommes tués dans la première attaque; mais comme la plûpart des Soldats Hollandois avoient jetté leurs armes pour foir, ils e'impairemet en echange de doux commoufquets, fam compter quantité de pieques & autres armes. Cet échec, qui empecha l'abbatis des arbres, donna occasion à l'ennemi de fe rétablir dans fon Camp de de ferme les avenues par de nouvelles barricales.

Nouveau renfort de l'ennemi. Dans la fuite on apprit que le londemain de la défaite du 11 d'Ochobre, les ennemis avoient reçu lun grand renfort, que quelqueux-ms faioient
monter à cinq mille, mais d'autres à quinze ou vingt-mille hommes, avec
quantité de chevaux, fous la conduite de trois Chefs, façavoir Temangon
Djoroma, qui commandoit dix mille hommes; Risp Depait Whithèla & Kiny
Depait Mhothers Rails, cicaeun defquels avoir cinq mille hommes fous fes
ordres. Cette nouvelle Armée à étoit dividéen deux Corps, l'un qui campoir à
Eft, çel fautre au bad-Ouett de la Ville, d'où lis faisfoient cheun leurs approches. & fe préfencionent de tems en tems far un front d'affec grande
à faine couper les arbret dans les environs; ce que voyant les ennemis, ils
prirent le parti dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers la
presente dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers le
present dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers le
present dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers le
present dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers le
present dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers le
present dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers le
present dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers le
present dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers le
present dibbandonner les ouvrages qu'ils avoient commence vers le
present de la protrée du canon.

Commiffion du nouveau Général,

L'Experenture, qui fe flattoit que Betavia pourroit être prife à l'arrivée de ce nouveau renfort, avoit envoyé Temangon Dijawan uniquement pour s'affirer des plus précieux effets des Hollandois & les faire transporter à Mataram. Cependant au cas que la Ville ne fût point encore rendei çes Troupes devoient forcer Bocrafia & les deux Seigneurs qu'on lui joignoit, à l'emporter par affaut, ou à perdre la vie dans le combar, fans quoi l'ordre portoit de les faire mourit. L'Empereur avoit aussi enjoint à ses gens de n'épargner aucun des Hollandois.

Ses tentatives inutiles. Qu'u no Temangon Djawana ett appris que Boerakfa étoit mort, ainfi que pluffeurs des principaux Officiers de l'Arme, fa conficeration fiu extréme. Il fe frapa la poitrine de sécria: ¿Due potravis-je à l'Empersur de Mairam mon Maire? Copendant il fe campa d'abord avec fom monde au cété oriental de la Ville, de en envoya enfute une partie à l'Oueft. On s'apprioch des deux Georgie fifuit à la portre du canon des remparts y mais ne voyant

aucun

aucun avantage à tirer de la force, Djawana résolut d'éprouver s'il ne lui feroit pas possible de détourner le cours de la Rivière, pour obliger les Hollandois, par la difette d'eau, à rendre la Place. Mille hommes fûrent employés inutilement à creufer pendant trente jours; & la mifère qui règnoit dans le Camp, acheva de déterminer le Général à abandonner cette entreprise, & à s'éloigner de Batavia, dans la crainte d'être traité de même que fon Predécesseur.

I. Siène DE BATAVIA. 1628.

LES deux frères Kiav Depati Mandoera Radia & Kiav Depati Widikda, qui occupoient les premières charges de l'Empire, & à qui il étoit fortement recommandé de fe distinguer dans cette expédition, entreprirent aussi de réduire la Forteresse Hollandia avec des béliers ou marteaux à pointe. La nuit du 27 de Novembre, ils firent avancer cent hommes dans la partie separée de la Ville, proche de cette Forteresse, où ils sûrent suivis le lendemain par trois cens autres, mais ayant été découverts, ils se virent contraints de se retirer avec perte de quelques-uns de leurs gens.

Autre vaine entreprise de deux Grands de l'Empire,

DE retour dans le Camp, Temangon Djawana fit lier ces deux Seigneurs avec leur monde, & les condamna à la mort, suivant l'ordre qu'il en avoit reçû de l'Empereur, parce qu'ils devoient emporter Batavia, ou périr dans le combat. Quelques-uns fûrent décapités, & d'autres poignardes ou percés de picques. Trois jours après cette exécution, qui se fit le premier de Décembre, Djawana décampa de devant Batavia avec tout le gros de fon

Ils font condamnés à Général.

Armée, laissant pour preuve de sa cruauté, les corps des suppliciés expofes au Soleil, au nombre de fept cens quarante quatre, ce que les Hollandois n'auroient jamais pû croire, s'ils n'avoient trouvé ces cadavres. fur lesquels on avoit exercé les dernières barbaries. On prétend que d'environ cent mille hommes, qui avoient été successiLevée du

vement envoyés devant Batavia, il n'en étoit retourné que dix mille tout au plus. La faim & la mifère en avoit fait fondre une grande partie, & la défertion n'avoit pas été moins confidérable. Dans la fuite on apprit, que Temangon Djawana & plufieurs autres Seigneurs, avoient payé de leur tête, la mort des deux Kiays Depatis, l'Empereur niant de leur en avoir jamais donné l'ordre.

Debris de

## Second Siège de Batavia par l'Empereur de Java.

E mauvais fuccès d'une première tentative fur Batavia, ne fût point capable de détourner l'Empereur de Java, d'en faire l'année fuivante une feconde pour tâcher de s'emparer de cette Ville ; mais l'expérience du passe lui ayant appris à mieux concerter ses mésures, il commença par réchercher l'amitié des Hollandois, qui, fans mettre trop de confiance dans fes protestations, ne firent pas difficulté d'accorder provisionnellement la liberté du Commerce à ses Sujets. Un Warga ou Officier du Temangon de Tagal, arrivé le 16 d'Avril, pour demander la paix au nom de ce Prince, qui rejettoit toute la faute fur Temangon Boerakfa, & pour prier les Hollandois de lui pardonner en faveur de fon innocence, repartit huit jours après avec cette agréable nouvelle.

Bbbb 2

II. Sièce de BATAVIA. 1629. L'Empereur récherche la paix.

On lui accorde sa deman-

LE



II. Siège de Batavia. 1629. Dans quelles vûes it fait cette démarche. Son deffein transpire.

La but de l'Empereur, en faifant cette démarche, étoit de gagner du tems, pour pouvir raffembles l'Aumanèrea, Ratrasung Cautres Places voifines, les provisions nécellaires à la tibilitance de fon Armée. Le l'Emange de Tagal etois particulièremen changé de se foin. Après les dépars de Warga, il arrivoit de tems-en-tems, des Progues qui apportoient des vivez. Les Conducteurs de ces Batimens ne purent il bien cacher le motif de leur voyage, qu'il n'en laisfallent colipour trampirer quelque choice, Leurs moindres paroles écoient foigneufement reclevées. Les Chinois, qui font fort adroits pour ces fortes de decouvertes , ne tardérent pas à donner aux Hollandois, les plus fortes affurances que l'Empercur alloit fem extre en Campagne. Ces avis leur furent aufit confirmes par les Rantamois, qui n'etoient pas monis intérelles paus il relloit en corce à fayaroir, de quel côté de visioner pas moins intérelles paus il relloit en corce à fayaroir, de quel côté de visioner pas moins intérelles paus il relloit en corce à fayaroir, de quel côté de visioner foultraires depuis peu, à fon obetiliance , pastilloinet également menachés.

Ordre à deux Yachts de prendre des informations à ce fujet, Four s'en affirer, le Confeil Hollandois envoya le 3 de Juin, quelques personnes de confiance, à bord de deux Yachts, qui devoient se rendre à Japan, pour s'informer cacdement, il l'on faitoit quelques mans de vivres parties de la confiance, à l'action de l'individuel par anna de vivres rable de Piragues, ils avoient ordre en même tenns, de les couler à sond & les déturier. Ces deux Yachts enna rarivés à Tagal, s'ana acune ren-contre, l'un des Commis descendit à terre sur l'invitation du l'emangon de cette Piace. Pendant qu'ils écoiren à la rade, ils avoient vo ljust de cent Pirogues, qui venoient de l'Est chargées de Pasi, ou riz en épis ; & Tagal regore cette d'une ce l'entire qu'il vou-loit faire d'une si prodigieuse quantité de padi? Il répondit qu'il le féroit piler, pour l'envoyer à Batavia. Les Commis s'égnant d'étre statisties de cette esplication, continuérent leur route pour Japara, après avoir donné part au Confiel de Batavia, le ce qu'il svoient vis à Tagal.

Un Warga arrêté découvre tout.

SUR ces entrefaites, Warga parût le 20 du meme mois à Batavia, avec treize Pirogues, chargées de riz & de quelques autres denrées de peu d'importance. Comme on étoit déjà pleinement convaincu des mauvais desfeins de l'Empereur, on jugea à propos d'arrêter cet Officier avec tous ses gens, pour en tirer encore de plus grands éclaircissemens. Dès le premier interrogatoire qu'il fubit le 24, il lui fût facile de reconnoître que le fecret étoit trahi, ce qui le détermina à tout découvrir, dans l'espérance d'obtenir par-là d'autant plutôt sa grace. Il déclara donc, que le Temangon de Tagal, son Maître, l'avoit expressement envoyé, pour épier la Ville & pour séduire les Hollandois; que Tagal étoit le magazin aux vivres; que l'Empereur avoit formé le desfein de venir avec toutes ses forces devant Batavia . pour l'affiéger une feeonde fois; que fon artillerie avoit été envoyée depuis plus d'un mois, de Mataram à Pakalongan; que toute l'Armée devoit suivre trois femaines après, & qu'on comptoit qu'elle pourroit être rendué à Batavia, dans l'espace d'un mois; que Kiay Depati Bitar, & Kiay Depati Poegar, deux Oneles de l'Empereur, & Kiay Depati Poerabaja son neveu. auroient le commandement de cette Armée, dont il connoissoit parfaitc-

ment

ment la force & la quantité de l'artillerie. Enfin il ajoûtoit à tout celà, II. Sièce pe nombre d'autres particularités, qui donnérent aux Hollandois de grandes lumières dans cette affaire.

BATAVIA. 1620.

COMME on ctoit informé pour certain, que l'Empereur se proposoit de On coupe fournir fon Armée de padi, par les Rivières de Pamanoekan & de Kara- tous les transwang, les Hollandois réfolurent de s'y opposer de toutes leurs forces, pons a perfuadés que s'ils pouvoient lui couper les transports par eau, ils feroient echouer tous fes projets. Le Commandeur Alrien Maartenfz Blok fût envoyé dans cette vûe, avec trois Yachts, qui devoient fe joindre aux deux autres dont-il a été parlé ci-delfus, pour détruire tout le padi qui se trouveroit à Tagal, s'il croyoit pouvoir le faire fans un danger éminent, & pour

ports aux cn-

établir fa croisière sur cette Cote. Le fuccès de cette expédition fût des plus heureux. Blok arriva le 11 de Juillet à Tagal; En moins de cinq heures, il y réduifit en cendres deux brûté par les cens Pirogues & quatre cens maifons. Il ruina auffi un champ de padi de Hollandois. douze toiles de longueur & de quatre de largeur, fans avoir perdu un

Tagal eft

seul homme, malgré la résistance des Javanois qui avoit d'abord été assez vive. Huit jours après, le Président Wagensteld, parti de Batavia à bord du Navire le Saumon, pour relever le Commandeur Blok, brûla en passant un gros Village près de Tsieribon & détruisit encore une quantité conside-

rable de padi dans les environs.

pour servir de retranchemens aux Soldats.

CES heureux commencemens répandirent une telle fraveur fur toute cet- Arrivée de te Côte, qu'aucuns Bâtimens n'ôfoient plus y paroître, fandis que les prin- l'Armée de cipales Rivières, fur-tout celles de Karawang, de Pamanockan, d'Indrapoera, devant Bata-& quelques autres, fe trouvoient prefque enticrement fermées par les Hol- via landois. Cependant rien ne fût capable de détourner l'Empereur de fon entreprife, ni de l'empecher d'envoyer fon Armée à Batavia, où l'on recevoit chaque jour des nouvelles de fa marche. Enfin le 22 d'Août, elle

arriva devant la Ville.

On avoit ed tout le tems de s'y mettre en bon état de deffense, de ren-forcer les postes, & de garnir d'artillerie les batteries & les bastions. On y Ville. avoit conftruit cinq nouvelles Forteresses de cocotiers entiers, éleves les uns fur les autres, outre une Redoute, nommée l'Esoile, entre celles de Hollande & de Gueldre. L'Angle d'Utrecht avoit été confiderablement élargi & muni de deux pièces de canon de vingt-quatre livres de balle, & les quatre autres Angles, au Sud-Ouest de la Ville, venoient d'etre achevés. Les Chinois amenoient quantité de cocotiers, que les Matelots dressoient de tous côtés

L'ENNEMI ne fit aucuns mouvemens confiderables jusqu'au dernier jour du mois, qu'on vit paroître une multitude d'Infanterie & de mouvemens Cavalerie, avec quantité de drapeaux & d'étendarts & un train de quelques éléphans; mais le tout se réduisit à ce simple spectacle. Camp s'étendoit Eft , Sud & Ouest de la Ville , hors de la portée du canon. Quelques Esclaves & Chinois, qui avoient été faits prisonniers par les ennemis, s'étant échappés de leurs mains, rapportèrent qu'ils avoient un nombre extraordinaire de gens, de chevaux & de chariots; mais que la disette de riz commençoit déjà à se manisester dans leur Armée. Bbbb 3 UN

566

II. Siège DE BATAVIA. 1620. Leurs cruautés envers les Chinols.

Un Chinois dont ils s'étoient faisis & à qui ces furieux avoient coupé les mains, les lèvres, le nez & les oreilles, fût renvoyé vivant, dans cet horrible état, aux Hollandois, & le même jour, ils firent flotter vers la Ville, le cadavre d'un autre Chinois, dont tous les membres avoient été diffequés & rejoints enfemble avec des rottangs (a), apparemment dans la vûe d'épouvanter ceux de cette Nation & de leur faire quitter le parti des Hollandois; mais ces cruautés ne fervirent au contraire qu'à les animer davantage à la vengeance.

L'Armée s'avance vers la Ville.

APRES s'être tenuë tranquille jusqu'au 4 de Septembre, par la difficulté de fe procurer les vivres nécessaires pour avancer ses ouvrages, toute l'Armée se mit enfin en mouvement & s'approcha de la Ville jusqu'à la portée du canon. On crût s'appercevoir qu'elle manquoit de groffe artillerie. & tous les avis confirmoient la difette de riz où fe trouvoient les ennemis, fans espérance de recevoir aucuns transports, les Vaisseaux Hollandois continuant de tenir les Rivières si bien fermées, que personne ne pouvoit plus échapper à leur vigilance. Depuis que l'Armée étoit partie de Karawang, pour se rendre devant Batavia, la plûpart des chevaux n'avoient plus reçû de riz, ce qui avoit fait déferter beaucoup de monde, caufé la mort d'un grand nombre de bufles, & obligé par-là l'ennemi, de laiffer la meilleure partie de son artillerie en arrière.

Approches des ennemis.

Les travaux des Javanois se faisoient ordinairement pendant la nuit. mais de jour, le canon de la Place en détruisoit toûjours quelques-uns, Trois cens Soldats qu'on fit paffer le 8, de l'autre côté de la Rivière, ruïnèrent un nouvel ouvrage qui avoit été élevé à la portée du pistolet de l'Angle Hollandia & en chafferent l'ennemi avec perce de quinze ou vingt hommes. Celà ne l'empêcha pas de reparer ce dommage les nuits suivantes, & même d'étendre ses approches tant à l'Ouest qu'au Sud autour de la Ville. La nuit du 12 les Javanois au nombre de deux cens donnérent l'affaut à l'Angle de Bommel & se préparoient à mohter; mais ils fûrent encore repouffés avec perte. Cependant comme ils se rétablissoient bien-tôt & que leurs ouvrages fous cet Angle & fous celui de Weefp, recevoient chaque jour un nouveau degré d'accroiffement, le Gouverneur-Général Coen, voyant que ces deux Angles étoient fur le point d'être coupés, y fit passer secretement trois cens cinquante hommes, & des que le vent de met eut commencé à foutler l'après-midi , vingt-cinq à trente Matelots fortirent de . chaque Angle, foûtenus par foixante Soldats, trente Javanois & quelques Mardicres & Chinois , pour mettre le feu aux ouvrages de l'ennemi , qui

& d'autre.

Leurs ou

veners font

brûlés.

après une vigoureuse résistance, fût enfin contraint de les abandonner aux flammes. Les Javanois perdirent à cette occasion deux où trois cens hom-Perte de part mes. & les Hollandois n'eûrent que trente blessés, dont quatre mourûrent enfuite. Ils s'emparèrent d'un grand nombre de picques, de poignards & d'un pierrier de bronze. Le vent qui diminua trop tot, les empêcha de tirer, de cette fortic, tout l'avantage qu'ils s'en étoient promis. A peine se fûrentils retirés, que les ennemis reparûrent & firent des efforts extraordinaires

(a) Ce font des cordages faits de brout de noix de cocos, dont l'usage est assez connu aux Indes.



BATAVIA

pour arrêter les progrès de l'incendie. Quoiqu'on ne cessat de tirer sur II. Sièce ne eux, ils parvinrent enfin à éteindre le feu fous l'Angle de Bommel, où il ne fit pas de dommage confiderable. Du coté de l'Angle de Weefp, les flammes confumérent un grand amas de bois qui continua de brûler jusqu'au foir; mais une forte pluve qui furvint, acheva ce que les Javanois n'avoient pû faire. Les deux nuits fuivantes furent employées à rétablir leurs ouvrages, & à former deux batteries, d'où ils tirérent leur premier coup de canon le 20, après avoir pallé un mois entier devant la Ville.

CETTE meme nuit, le Gouverneur-Général Coen mourat après une longue maladie, qu'on n'avoit pas crû dangereufe, puifque le foir il s'étoit encore trouvé à table & paroiffoit se porter affez bien. La perte de ce grand Homme fut un coup de foudre pour les Hollandois de Batavia, qu'il laissoit dans les circonstances les plus critiques. Ses funerailles se firent le 22, avec une pompe extraordinaire. On tira à cette occasion tout le canon qui pouvoit porter en meme-tems fur les ennemis.

Le lendemain de cette lugubre cérémonie, Jâques Specus revêtu de la qualité de Confeiller des Indes, arriva de Hollande. Il trouva Batavia affiègée comme on vient de voir, par une Armée de cent-vingt mille Javanois, & dans l'état où le Plan de cette Ville nous la représente. L'embarras d'une pareille fituation ne l'empecha pas d'en accepter provisionnellement

le Commandement, qui lui fût déseré d'une commune voix. Dans ces entrefaites l'ennemi avoit commencé de faire grand feu de fon artillerie. On comptoit qu'il avoit, tant au Sud-Ouest qu'à l'Ouest, neuf ou dix pièces de canon, dont quatre ou cinq étoient de vingt-quatre livres deballe. & les autres de moindre calibre, sans compter beaucoup de plus petites. Quantité de eoups qui porterent sur l'Angle Hollandia, y firent quelque dommage, mais onn'y perdit personne. Ceux du Sud en vouloient principalement aux Champans, qui effuyèrent plufieurs décharges de quelques pieces de vingt-quatre livres, dont les Hollandois eurent un homme tue & quatre bleffes. Al'Eft. les Javanois avoient deux ou trois groffes pièces & quelques petites qui tiroient sur le Château, & qui étoient affez bien addressées. La plupart de cette artillerie leur avoit été autrefois donnée en présent par les Hollandois. Ils s'en servoient cependant avec peu de succès; mais ils avoient l'art do masquer leurs pièces de façon qu'elles étoient à l'abri de toute atteinte de la part des Affièges. La nuit du 20, ils tentèrent de mettre le feu à l'Angle de Weefp, fous lequel ils avoient fait un amas prodigieux de matières combustibles. En l'allumant, les ennemis jettérent de grands cris,

mais ils fürent auffi-tôt repouffés avec perte de cent quarante-hommès. On amenoit chaque jour dans la Ville, des prisonniers dont la maigreur & la débilité vérifioient les rapports. Ils disoient que l'Armée se trouvoit abfolument dépourvue de vivres, & qu'il étoit impossible qu'elle tint plus longtems contre la misere & la famine. Le 2 d'Octobre, on entendit beaucoup travailler de toutes parts pendant la nuit, ce qui fit juger que l'ennemi étoit occupé à renvoyer fon artillerie. Un prisonnier qu'on sit le matin, consirma la chofe; ajoûtant que l'Empereur avoit rappellé ses Troupes & que toute l'Armée décamperoit dans cinq ou fix jours. Cependant, quoique les

1620.

Mort du Gouverneur-Général

Jàques Specus elt établi à fa

Attaques ultérieures des canemis,

La famine défole leur

II. Siège pe BATAVIA. 1629. Sortie malheureuse des Afficgés.

motifs en parûffent d'autant plus pressans qu'ils étoient très-réëls, on vit

1629. peu de jours après, qu'on s'étoit bercé de vaines efpérances. ENVIRON le mémetems, les Afflègés firent une fortie fur les ouvrages

ENVIRON le memetems, les Athieges brent une lortie fur les ouvrages des ennemis de leur ruinerent quelques batteries. Mais dix ou douze grenades syant crévé entre les mains des Soldats, qui fe préparoient à les jeter, en tuterent deux outrois, de emporterent les bras de les mains à fept ou huit autres. On reconnût que c'étoit la faute de l'Ingénieur qui n'avoit pas bien pris fes méfures. Ce petit accident caus beaucoup de défordre parmi les Hollandois, qui'e retirêrent avec quelque perte, quoique de leur cété les ennemis en eûflent fait une bien plus confidérable.

Le 6, les Afficeans firent un feu continuel fur la Ville. Comme le nombre de leurs morts s'augmentoit chaque jour, lis s'aviferent de faire dans la Rivière au-deflius de la Place, de doubles eflacades pour y jetter ces cadavres, afin qu'enta retenus dans l'eau, ils la corrompifient, ce quiarriva en effet, & caufa d'abord de grandes incommodites dans la Ville; mel se Hollandois creuferent de puiss gui leur fournirent de l'eau en abon-

Moyen fingulier dont on fe fert pour chaffer l'ennemi.

La nuit du 20, les ennemis firent une vive attaque contre la Ville; mais ils fûrent fi bien reçûs, qu'après un combat de trois heures, ils fe retirèrent pour aller environner, avec toutes leurs forces, la Redoute de Maegdelin, qui étoit à l'extrémité de la Ville. Il ne s'y trouvoit que quinze à feize hommes qui la défendirent courageusement, tant qu'ils eurent de la poudre & du plomb. Leur provision finie, ils eurent recours aux tuiles & aux pierres du Batiment. Enfin , voyant qu'ils en étoient presque à bout, un des Soldats dit à ses Compagnons, qui ne scavoient ce qu'il vouloit faire; Attendez mes amis, je vais dans le mo-ment chasser d'ici tous ers ebiens de Javanots. Austi-tôt courant aux heux, il en rapporte un plein pot d'excrémens, qu'il jette sur les corps nuds de ceux qui étoient les plus proches, & qui ne pouvant supporter cette puanteur se retirerent. Une partie de ses Compagnons imitant son exemple, employa ce nouveau moyen de deffense avec le même succès, tandis que le fecours qui leur fût envoyé, de l'autre extrémité de la Ville, acheva de mettre en déroute les ennemis. Ils prirent la fuite, en criant à haute voix. Fi! de ces chiens de Hollandois, qui se battent avec de la m. . . . (b). On conçoit à peine, comment une quinzaine d'hommes avoient pû réfifter si long-tems à tant de forces, dans une Redoute si foible & si petite, que les ennemis avoient même tenté de la renverfer au moyen d'une corde, ce qui ne leur avoit cependant pas réuffi.

L'Armée lève le Siège. Le foir du premier de Novembre, on vit les fiammes élever de trois endroits du Camp des ennemis, ce qui furprit extrémement les Hollandois, ne figachant ce que celà vouloit dire. Cependant ils jugérent à propos de ne faire aucun mouvement, & de fe tenir fimplement fur leurs gardes; mais le lendemain, le Général Specxs ayant envoyé de la Cavalerie & quelques Compagnies

(b) Valentyn rapporte les propres termes en langage Javanois. Les voici; Tifeb andjing Hollanda jang bakalay dengan tabi.

## AUX INDES ORIENTALES, LIV. L 560

pagnies d'Infanterie à la découverte, on trouva que les ennemis avoient brûlé leur Camp & qu'ils s'étoient retirés, laissant sept à huit cens de leurs propres gens qu'ils avoient fait mourir, & dont les corps étoient étendus par ordre en rangs & en files dans la plaine. Les uns avoient été décapités & les autres percés de coups de poignards. Au bout de quelques jours, l'air fût tellement infecté par la puanteur de ces cadavres, qu'on n'ôfoit approcher de ce lieu-la. Voici ce qu'on raconte du fuiet de cette Tragedie.

On dit que le Prince de Madure ayant fait de grandes railleries du Général Boerakía & de tous les Princes qui avoient été obligés d'abandonner la Place l'année précédente, s'étoit vanté que s'il eût été à la tête d'une telle Armée, il auroit réduit Batavia au péril de fa vie, & que dans la paffion où étoit l'Empereur de ruïner cette Ville, il avoit crû devoir se servir de ce Prince, & l'engager à une entreprise qu'il se promettoit d'exécuter avec tant de facilité. Le nouveau Général n'ayant pas été plus heureux que l'autre, l'Empereur, à qui la plûpart de l'Armée obéissoit, outré de recevoir ce fecond affront, avoit donc fait tuer le Prince de Madure, avec tous ceux qui étoient de fon parti. Mais on n'a aucune certitude de ce fait, & meme on y ajoûte d'autres circonstances qui étant manifestement

fautles, peuvent faire dout :r du reste. Telle fût la fin de ce fameux Siège, qui coûta à l'Empereur de Mataram, environ la moitie de fes Troupes, dont on faifoit monter le nombre

à cent ou cent vingt mille hommes, tandis que les Hollandois qui étoient si insérieurs aux ennemis, n'en perdirent qu'une vingtaine, y compris les Chinois, Japonois & Mardicres, outre quelques bleffes. Si ce Prince avoit échoué, pour la seconde sois, dans une entreprise qui paroissoit presque immanquable, on lui en vit executer une qu'on n'auroit jamais crit possible. C'étoit d'avoir fait transporter, devant Batavia, sa grosse artillerie à travers tant de hautes montagnes qui règnent dans les environs. Il y fût occupé pendant près de quatre mois, & il y perdit quantité de bufles & de chariots, fans que tous ces obstacles sussent capables de lui faire re-

noncer à un dessein si témeraire.

DEUX ans après, les Hollandois se crûrent menacés d'un troisième Siège de la part du Mataram, & pour le prévenir, ils envoyérent à Japara, une Flotte de muit Vaisseaux sous les ordres du Commandant Viak; mais ces bruits n'eûrent point d'autres fuites. Enfin les méfures que les Hollandois continuèrent de prendre pour pourvoir à leur sûrété, firent abandonner à l'Empereur tous ses vastes projets sur Batavia, & quoiqu'il restât tosijours leur ennemi, il se tint néanmoins tranquille jusqu'à sa mort, qui arriva en 1645. Ses fucceffeurs n'ont pas été plus heureux que lui dans les guerres qu ils ont eues avec les Hollandois; mais ce font des détails que nous renvoyons au Volume fuivant (c).

II. Sièan bi BATAVIA. 1629. Exécution dans le Camp.

Ce qu'on raonte de fon

Perte du Ma-

1631. Bruit d'un roifième

(c) Valentyn IV, Part. pag. 82 & fulv.

X. Part.

Cccc

De-

## Description de Batavia. (a).

ETTE Capitale des Etabliffemens Hollandois, dans les Indes OrientaLes, a porte le nom de Baraúe depuis fa fondation; mais ce n'eft
que parmi les Européens, qui n'ont pas c'il l'à-delfus de muilleur exemple de
fuivre que celui de la Compagnie Hollandoife. Eure les Indiens, elle n'eft
encore connue que fous l'ancien nom de Juarra (4). Sa fituation et à fix
encore connue que fous l'ancien nom de Juarra (4). Sa fituation et à fix
de Java, dans une plaine unie, mais batle, qui a la Mer au Nord & de
grandes forets avec de hautes montagnes au Sud. Une Rivière, qui fort
de ces montagnes, divife la Ville en deux parties. Les murs dont elle eft
entouree font de pièrres.

Ses fortifica- " tions & fes postes.

Ox y compte vingt-deux ballions, & quatre portes, dont les deux principales, nommés la Parte -Neure & la Patte de Diell, fon hácies avec heaucoup d'art. Les deux autres portent les nons de Ratterdam & Ulriesta Dans toute la Ville, les deux cotés de la Rivère font reveux de pierre, jusqu'à la Barrière, qui fe ferme chaque jour à neuf heures du foir. & qui eft loigenoufement gardée.

Nombre & forme de fes grandes rues.

BATATIA ett environnée de foffés larges & profonds, dans lefquels il y a tofijours beaucoup d'eau, fur-tout pendant les hautes marées, qui rèpandent leurs inondations jufques dans les chemins les plus proches de la Ville. Les ruus font à-peu-preit trées au cordeau, & larges de trente pieds. Elles ont de chaque coèté, le long des maifons, un chemin pavé de brique, pour les gens de pied. On compte buit grandes rues droites ou de tra-verfe, qui font bien baties & proprement entretenues. Celle du Priner, qui va du milieu de Chaiteau jirique à Hotel de Ville & qui et la principale de la compte de la c

Ses édifices publics, Eglife principale.

Dass le dénombrement des édifices publics, de Graaf commence par l'Eggle de la l'oxié (d), qui mérite autant de diffinétion par la beauté du batiment que par fon ufage. Elle est de pierre, & se inferiptions rendent rémoignage qu'elle subtaic en 1640. Du milieu du toit s'élève une petite our d'un fort beau ravail, s'immontée d'un ouvrage de fer qui se termine par une girouette. Cette tour contient une seule cloche, qu'on ne sonne mania que pour theure du Sermon. L'Eglié et valte & fort claire. Elle

(a) Voyages de Nicolar de Graaf, pag. 275 & fulv. On 3 tateche particulièrement à ce Voyageur, parce que fa Deféription et la plus récente qu'on connollée, qui il ya profité de celles des Voyageurs précédens, qu'il avoit fait un long féjour à Batavis dans plufieurs voyages, que fon caractère et a fleiz judicieux, & que fon caractère et a fleiz judicieux, à que fon charactère et a fleiz publicée en Blollande, n'on point été contredites.

(b) Ils la nommoient autrefois Sunda Cápea. Voyez le Voyage de Houtman,

R. de l'A. A.

(c) Sa longitude est de cent vingt-six degrés cinquante quarte minutes. R. d. E.

(d) Kruis-kerk, en Hollandois, ne signise autre chose qu'une Eglise bâtie en sorme de croix. R. d. E.

man by Google



VUE DU CHATEAUA,

A. Le Chitesu. 't Kalivel.

B. Baston to Profe. De Punt de Peerl.

C. Baston to Boundard. Be Punt Bannant. F



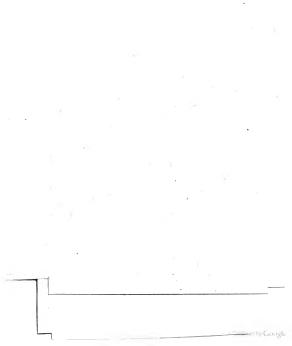

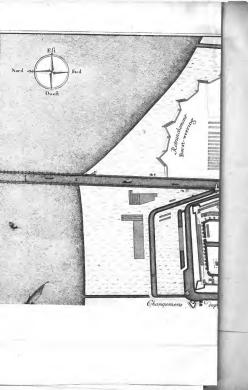

est remplie de lustres de culvre, qu'on y a transportés de Hollande. La Chaire Evangelique & les bancs des principaux Officiers de la Ville font

ornes, en marqueterie, d'ébène & des plus beaux bois.

L'Hôtel de Ville, qui n'a été bâti qu'en 1652, forme le centre de la Ville, dans une place fort grande & fort unie. L'édifice est à deux éta- ville, ges, avec une porte de l'ordre Corinthien, au-deffus de laquelle s'avance un beau baleon de pierre. Il contient de fort beaux appartemens, pour les Confeillers, les Echevins, les Chefs du Confeil de guerre, & quantité d'autres Officiers. On y voit une cour, entourée d'un mur de pierre fort haut, qui renferme les prifons & les cachots, avec le logement du Géolier & des

Éxecuteurs de la Justice (e).

L'Hôpital est un grand bâtiment, situé sur la Rivière, qui passe au milieu de la Ville. Il est distribué en falles pour les malades, dont il peut contenir jusqu'à trois cens, & en appartemens commodes pour les Directeurs, le Médecin, l'Apoticaire, le Chirurgien, le Tréforier & le Concierge. Les Esclaves, qui sont employés au service des malades & à l'entretien de la propreté, y ont auffi leur quartier. Tout est entretenu & pavé par la Compagnie, fans autre règle que la volonté des Directeurs, qui nomment trois personnes de considération pour l'Intendance de cette maison. Elle est accompagnée d'une fort belle place, ornée d'arbres, & terminée par un quai de bois qui fait une autre promenade le long de la Rivière. Deux fois chaque jour, le fon d'une cloche annonce l'heure de la prière: & tous les Dimanches, on fait un Sermon auquel tous les malades que leurs infirmités ne retiennent pas au lit, font obligés d'affifter. On observe que dans les établissemens Hollandois, la Religion est rarement négligée.

La maifon qu'on nomme le Spinbuis, est un grand édifiec ou l'on renferme les femmes de mauvaise vie. Elle tire ce nom de l'exercice auquel on les employe, qui est de filer, ou de travailler à quelque autre ouvrage convenable à leur fexe. Le Spinhuis de Batavia n'a point de vûe au dehors. excepté du côté oriental, qui n'est fermé que d'une grille de ser, par laquelle on expose quelquesois les prisonnières en spectacle, pour les faire servir d'exemple au Public. Mais cette grille est bouchée par une senétre de bois, que les Directeurs feuls ont droit d'ouvrir. L'infpection de cette maifon est confiée à deux Echevins, & la conduite des pénitentes à une seinme qui les applique au travail. Celles qui n'ont pas rempli la tàche qu'on leur impose, reçoivent le fouet sans indulgence. Chaque Dimanche on leur

fait un Sermon, auguel les deux Inspecteurs doivent aflifter.

LES Boucheries de Batavia font lituées au bord de la Rivière, pour y entretenir plus facilement la fraîcheur & la propreté. Il y en a deux, qui confiftent en deux longues rangées de piliers, couvertes d'un toît de tuiles, où la moindre faleté n'est pas soufferte. On y tue les bestiaux deux sois la femaine, & chaque Boucher y a fon bane. Mais avant qu'il puisse tuer une bete, il faut qu'elle aft été estimée par le Fermier-Général, & que le dixieme denier ait été payé à l'Etat; avec cette referve, que fi le Fermier

DESCRIPTION DE BATAVIA.

Hôtel de

Hopital ge-

Boucheries;

(e) Cet Hôtel de Ville a été demoli en 1706., & l'on en a bail un autre beaucoup plus magnifique que le ptemier. R. d. E. Cccc 2

#### VOYAGES DES HOLLANDOIS

DESCRIPTION en fait monter trop haut la valeur, au jugement de tous les autres Bouchers

Poissonnerie. La Poissonnerie n'est pas différente des Boucheries

La Polifonnerie n'elt pas différente des Boucheries par la forme. Mais le centre est un bureau, où le Crieur public vend aux Marchands tout le poilfon que les pecheurs apportent le matin. Cette vente se fait au, plus offrant, & le droit du Crieur est de deux fols par reiale (f). La plüpart des poilfonniers font Chinois. Ils payent chaque mois à l'Etat deux risla-les pour leur banc. Depuis dix heures du matin jusqu'à quatre heures après mid. on y trouve toutes fortes de noissifon de mer & d'eau douce. Vis-à-limit de la commandation de la co

Marché au

des poulonniers font Chinois. Its payent enaèque mois à l'East deux riidales pour leur benne. Depuis dix heures du matin judju'à quare houres après midi , on y trouve couter fortes de position de mer de d'eau douce. Vis-bmême goût, mais finst aucun baine. L'Etalomeure a' fon logement à l'extremité, pour être toûjours pret à juger les différends qui peuvent s'élever fir les métures d'est pois de l'ous les fix mois il les vittle à l'Hôte de Ville, fous les yeux de deux Echevins, de fon fabire ett de fix fols pour chaque nouvelle marque. On nomme Gostane, à Batavia, la mefure dont on fe fert pour mefurer de vendre le riz. Elle contient le poids d'environ quatorag livres, qui fe vend ordinairement fix fois.

Marché à la volaille, Le Marché à la volaille ell proche du pont neuf, qu'on traverte pour alle à l'Egilé de la Croix. On y trouve des paniers rempils de touterfortes de volaille. Le pris ordinaire d'une poule mediorre etf de deux outrois fois, de le refle à proportion. Ceux qui les vendent, font la pliquar des Mardiers de des l'aspaglirs. De l'autre côte fe prefentent quantité de cabas compofées de bambous, of fon trouve continuellement du poillon fec, des oignons, de la potente de d'autres commodités de cette nature. Mais est me de la potente de d'autres commodités de cette nature. Mais cels mot fraite de autre commodités de cette nature. Mais est me de la potente de d'autres commodités de cette nature. Mais est me de la potente de la poten

Marché aux fruits. Halle Chipoife.

Chinois & de Mores qui y étalent leurs dentres à « d'acheturs ou de cuireux, qui viennen jouit de là beaute di cet fpéchacle. Au-delà de l'Hôcet de Ville, du côte occidental, on trouve un valle beainent de boil diffusione en cipalités, dont les deux faces offirent une rangée continuelle le de étoffet à des habits tout faits. Inns autre alligiettillement que de payer chaque mois trois tridales au Fermier, & de faire regner la propreté dans leur enceinte. Il n'y a aucune efpéce d'étoffe ni d'habit qu'ils ne foumillient; mais leur adrefile eft extreme à tromper; & loi nd'en rougir, ils fe vantent auffi-tôt de leurs impoftures, comme d'une preuve d'habitet (g.).

Hopital Chi-

Us des principaux édifices de Batavia est l'Hôpital Chinois, qui a été bêti prés du Spinhuis en facé. Il est environne d'une belle muraille de pierre; les chambres y font commodes, pour les malades, les orphelins, & pour les viciliards ou les infirmes qui no font plus en état de gagner leuvie. L'infpection en ell confice à deux Hollandois & deux Chinos. Les Comédiens de cette dernière Nation, les Artificiers, ceux qui se marient & ceux qui

(f) Dans le Commerce d'Espagne & des c'est-à-dire, une piastre. Inves, la Reale vaut buit Reaux de piase; (g) Pag. 279. & 280, qui font enterrer des morts, font obligés de payer une certaine fomme à cet Hôpital. Les Chinois riehes lui font des présens considérables pendant leur vie, & ne manquent pas de lui en laisser après leur mort. Enfin, un autre Hôpital de Batavia est celui des Orphelins, qui y font nourris & élevés Orphelins. des aumônes publiques. Il est fort bien bâti ; mais l'Auteur paroît regretter qu'un si bel Etablissement ne soit sondé que sur des liberalités arbitraires. En 1686, il étoit encore fans aueune autre forte de revenus (b).

DESCRIPTION DE BATAVIA. Hôpital des

La Ville a des écuries publiques pour les ehevaux, des maifons de fociété pour les Arts & les Métiers, des magafins pour les voiles & les cor- ces publics. dages, des gréniers pour le riz, & un Collége pour l'éducation de la Jeunelle. Mais elle n'a point de maison de force pour la correction des hommes, telle que le Rafphuis d'Amsterdam, où l'on fait scier du bois de Brefil & fubir d'autres exercices pénibles, à eeux qui méritent cette punition. Les Hollandois des Indes ont quelques Isles défertes, qui leur tien-

Autrès édifi-

nent lieu de Rasphuis, pour ramener à la sagesse les méchans & libertins, LE Château de Batavia demande un peu plus d'étendue dans fa description. Il est placé à l'embouchure de la Rivière, fort près de la Ville. Batavia. L'Auteur ne parle de sa beauté qu'avec admiration. Sa forme est quarrée. Il est défendu par quatre bastions, nommés le Diamant, le Rubis, le Saphir & la Perle; tous revetus d'aussi belle pierre que le corps de l'édifice. Les fosses en sont larges & profonds, l'artillerie grosse & nombreuse, & la garnison bien entrétenue. Il a deux portes, dont la principale est celle qui régarde la campagne. Le pont qui traverse le fossé est soûtenu par quatorze arches. Il a vingt-fix toifes de long & dix pieds de large, avec des gar-

Château de

(i). L'autre, qui se nomme la Porte-d'eau, est au Nord. Elle fert tout-àla-fois de Corps-de-garde & de Bureau pour les Gardes-magafins, qui logent des deux côtés, le long de la courtine. Une Infcription, qui est au-desfus, rend témoignage qu'elle fût bâtie en 1630. Il y a deux autres petites portes dans les courtines, qui servent à recevoir le canon, les boulets & les munitions de bouche (k).

defoux de pierre & un beau pavé de brique. Cette porte fût bâtie en 1626

Edifices:

L'INTÉRIEUR du Château est composé de deux grandes places, environnées de bâtimens. La plus grande offre le Palais du Gouverneur-Général des Indes, qui s'élève au-dellus de tous les autres édifices & même audessus des bastions, sur-tout par une belle Tour qui en fait précisément le centre, & qui a pour girouette un Navire de fer, affez mobile pour tourner au gré du vent. L'entrée est au milieu de la façade, & l'on y monte par un large escalicr de pierre. Les appartemens en sont vastes & bien distribués. C'est-là que s'assemblent le grand Conseil , la Chambre des Comptes & la Secrétairerie. Les maifons des Conseillers des Indes font auffi fort belles & bien ornées. Elles font aux eôtés de la porte qui conduit à la campagne & qui est à l'Ouest du Château. Il y a des Corps de garde aux deux côtés. C'est-là qu'est aussi le Laboratoire général pour la Chirurgie, & qu'on prépare les caiffes de médicamens qui fout transportées dans tous les Comptoirs Hollandois des Indes. La font les Archives, où tous les papiers de la Compagnie font gardés, &c.

(b) Pag. 282,

(i) Pag. 283. Cccc 3 (k) Pag. 284.

Description DE BATAVIA. Magafins.

Eglife.

On a ménagé dans toutes les parties du Château, un grand nombre de magains pour les provitions de bouche, telles que le beut l'âle, le lard, le Mon, qui elt une biere forte de Branfwick; l'huile, le vinaigre, le van, éc; de da cevas pour la poudre, les feux d'arrâtice. «Ce. L'Églife eft un petit édifice octogone, de fort bon gott, qui fit batir en 1644. Elle eft ort elaire. Le toit, qui est appuye fur des colomnes de bois, est ent reraffe. On y a transporte de Hollande, des luftres de cuivre & des orgues. Les frantéres d'enbant font de beun verre, de pulifours coalusar; & celles d'en-bas, de rofaux fandus à la manière des Indes & disporés fort ingéniement. La châre de prédicateur & les bance du Général, des Confeillers des Indes & des perfonnes de confidêration, font de bois de biguite & d'autres bos précieux, dont le travail-l'erlève encore la beauté.

L'AUTEUR nous laisse à désirer dans cette description, la véritable gran-

Dehors de Batavia.

deur de Batavia & de fon Château (1). Il passe aux dehors de la Ville; c'està-dire, à ce qu'ils offrent de plus remarquable. Elle est environnée de la Fortereffe (m) a l'Orient, jusqu'à la Rivière d'Ansjol, & à l'Occident, jusqu'à la Rivière d'Ankée, le long du Golfe; au Midi, c'est-à-dire, vers la campagne, par le Fort de Noordwyck, par celui de Ryfwick, qui a cinq bastions, & par les restes de l'ancienne Jacatra; de forte que les terres eultivées étant à couvert des irruptions, aucune crainte ne trouble les foins de l'agriculture. Auffi voit-on, de ce côté-là, de belles allées d'arbres, des champs de riz & de cannes, de belles maifons de plaifance, & des jardins où l'on a raffemblé toutes fortes de fruits. Pour encourager les Habitans à cultiver la terre & à planter des arbres, les Magistrats de Batavia firent arzéter, en 1659, le cours de la grande Rivière au-dessus de Ryswick, & la détournérent dans deux larges & profonds canaux, dont l'un conduit à Ryfwick & l'autre à Jacatra. L'un de ces deux canaux se replie par un troifième bras, qui va droit à la Ville & qui cft retenu par une digue, près du fecond pont de la porte neuve. Cette eau fait aller fept moulins, foit à bled, à feier, à papier ou à poudre, dont la Compagnie tire un profit confiderable. On voit en divers endroits, aux environs de la Ville, des tuiléries, des briqueteries & un grand nombre de moulins à suere, qui rapportent beaucoup aux propriétaires & qui font d'une extrême commodité pour les Habitans. On a destiné des lieux particuliers pour la purification du foufre, d'autres pour blanchir le linge; & dans la vûe continuelle du bien public, on avoit fait bâtir, en 1658, une forte écluse de pierre, pourvûe de bonnes portes, pour faciliter le passage de tout ce qu'on porte à la Ville. Mais le fond n'ayant pas été bien affermi, & fes dépériffe-

Cinaux.

(1) On y peut fuppléer au moyen d'un Plan cand; tel qu'elle poltre. Valentyn donne à la Ville plus de 4800 pas de circuit, fanles Fanxbourges. Elle en a 1,247 en loegener du côté occidental, mais feuiement 802 du côté oriental; de fa largeur est comptée à 1367 pas. Celle du Chiteau est de 274 pas fur 290 de 100g, depuis la Porte d'eau, just-

qu'à celle qui regarde la Campagne, R. d. E. (m.) Mr. Prevolt remarque ici qu'il fasse extendre apparament le Château; mais il n'a pas compris fon Original qui v'exprime alla en cet endrole, où il s'agit feulement des deux Forts qui font fur ces Rivières. Il y a encore le Fyflose; de Jacotta n'est pas autre chose, Voyre la Carte. R. d. E.

mens





Dynamity Google

mens l'ayant rendue inutile, on y a fait depuis un pont à rouleaux, fur lequel on fait paffer les batteaux. Une maladie contagieuse, qui causa, il y a quelques années, beaucoup de ravage à Batavia, fit naître l'idée d'un Lazaret, qui a été bati depuis, hors de la porte de Diest, sur le chemin d'Ankée (n).

Les Habitans de Batavia font, ou libres, ou attachés au fervice de la Compagnic. C'est un mélange de divers Peuples. On y voit des Chinois, des Malais, des Amboiniens, des Javanois, des Macaffars, des Mardicres, des Hollandois, des Portugais, des François, &c. Les Chi-

nois y font un négoce confiderable & contribuent beaucoup à la profpérité de la Ville. Ils surpassent tous les autres Peuples des Indes, dans la connoissance de la mer & de l'agriculture. C'est leur diligence & leur attention continuelle qui entretiennent la grande peche; & c'est par leur travail qu'on est pourvil, à Batavia, de riz, de cannes, de grains, de racines, d'herbes potagères & de fruits. Ils affermoient autrefois les plus gros péages & les droits de la Compagnie. On les laisse vivre en liberté, suivant les loix de leur Pays, & sous un Ches qui veille à leurs intérêts. Ils portent de grandes robbes de coton ou de foye, avec des manches fort larges. Leurs cheveux ne font pas coupés à la manière des Tartares , comme dans leur Patrie; ils font longs & treffes avec beaucoup de grace. La plupart de leurs maifons font baffes & quarrées. Elles font répandues en différens quartiers, mais toûjours dans ceux où le Commerce est le plus florissant (0).

Les Malais n'approchent pas des Chinois pour la fubtilité & l'industrie. Ils s'attachent particulièrement à la pêche, & l'on admire la propreté avec laquelle ils entretiennent leurs batteaux. Les voiles en font de paille, à la manière des Indiens. Ils ont un Chef, auquel ils font foûmis, & qui a fa maison, comme la plupart d'entr'eux, sur le quai du Rhinoceros. Leurs habits font de coton ou de foye; mais les principales femmes de leur Nation portent des robbes flottantes, de quelque belle étoffe de foye à fleurs ou à raves. L'ufage des hommes est de s'envelopper la tête d'une toile de coton, pour retenir leurs cheveux fous tette espèce de bonnet informe. Leurs maisons, qui ne sont couvertes que de feuilles d'Ole ou de Jager, ne laiffent pas d'avoir quelque apparence, au milieu des cocotiers dont elles

font environnées. On les voit continuellement, ou macher du bétel, ou fumer, avec des pipes de canne vernissées (p).

(n) Pag. 286 & précédentes,

LES Mores, ou les Mahométans, différent peu des Malais. Ils habitent les mêmes quartiers, & leurs habits font les mêmes. Mais ils s'attachent Mahométans, un peu plus aux métiers. La plûpart sont Colporteurs, & vont sans cesse dans les rues, avec différentes fortes de mercerie, du corail & des perles de verre. Les plus confiderables exercent le négoce, fur-tout celui de la

pierre à bâtir, qu'ils apportent des Isles dans leurs barques.

LES Amboiniens ont leur habitation hors de la Ville, près du Cimetière Amboiniens. des Chinois, fur le chemin de Jacatra. Ils ont un Chef auquel ils doivent obéir, & qui s'est fait batir une fort belle maison dans le même lieu. Leur occupation commune est une espèce de charpenterie, qui consiste à faire des maifons de bambous pour ceux qui employent leurs fervices; ouvrage

(o) Ibidem, - (p) Pag. 287.

Description DE BATAVIA Pont à rou-

Lazaret. Habitans de Batavia.

Chinois,

Malais

Mores on

DESCRIPTION -DE BATAVIA.

qui demande affez d'adreffe. Ils accommodent les chaffs des fenêtres ave des cannes fendues en diverfes figures, d'écoiles, de lozanges, de quarrés, pour la communication da jour. C'est une Nation hardie, d'un commerce difficile & todjours préte à fe foldever. Les hommes ont autour de la tête, une toile de coton dont ils laillênt pendre les deux bouts. Ils ornent de fleurs cette espèce de turban. Les femmes portent un habit fort mince, au milieu du corps, & s'envelopent l'épaule d'une toile de coton qui leur laisse le bras nud. Leurs maisons sont de planches, couvertes de feailles d'ole, & la pillopart à deux ou trois étages (q).

favanois.

Les Javanois habitent de l'autre côté du Cimexière, dans des maifons de bambous, fuivant l'ulâge du Pays. Bles font d'une grande propte té de couvertes des mêmes rofeaux. Quelques-uns s'occupent de l'agriculture. D'autres font des batteaux, qui lervent aux gens de la Compagie pour le transport de leurs denrées d'pour la peche. La plipart des hommes vont nuds, ou fans autre voile qu'une petite piece de toile du leur défectal qiufa ug genou. Ils font quelquefois ceints d'une effécte d'écharpe, fous laquelle ils portent un crit ou quelqu'autre arme. Leur tese et couverte d'un bonnet; mais ils ont toflours les jambes d'éls pois dans de //).

ment & Confeils de Batavia.

Tour le Gouvernement des Hollandois, dans les Indes, est parragé en fix Confeils. Le premier & le fuperieur est composé des Confeillers des Indes, auxquels le Général preside totijours. C'est dans cette assemblée qu'on délibère sur les affaires générales & sur les intérets de l'Etat. On y lit les lettres & les ordres de la Compagnie, pour les faire executer ou pour y répondre. Ceux qui ont quelque demande ou quelque proposition à faire à cette Chambre supreme, peuvent tous les jours avoir audience. Le fecond Confeil, qui est plus proprement le Confeil des Indes, est composé de neuf Membres & d'un President. Il est le dépositaire du grand sceau, sur lequel est représentée une semme dans un lieu fortifié, tenant une balance dans une main, & dans Tautre une épée, avec cette inscription autour de la figure: Sceau du Confeil de Justice du Château de Batavia. Ce Confeil porte le nom de Chambre ou de Cour de Justice. Toutes les affaires qui regardent les Seigneurs de la Compagnie & les Chambres des Comptes y reffortiffent. On y peut appeller de la Cour des Echevins, en payant vingt - cinq réales d'amende lorsque la première Sentence est confirmée. Le troisième Conseil est celui de la Ville, compose des Echevins, qui font au nombre de neuf, entre lesquels on compte toûjours deux Chinois. C'est-là que se plaident toutes les affaires qui s'élèvent entre les Bourgeois libres, ou entreux & les Officiers de la Compagnie; avec la liberté de l'appel au Confeil de Juftice. Le quatrième est la Chambre des Directeurs des Orphelins, dont le Président est toûjours un Conseiller des Indes. Il est composé de neuf Conseillers, de trois Bourgeois & de deux Officiers de la Compagnie, dont le devoir est d'administrer le bien des Orphelins, de veiller à la confervation de leurs héritages, & de ne pas fouffrir qu'un homme, qui a des enfans, les quitte fans leur laisser de-quoi vivre pendant

(q) Pag. 288. afages des javanois, ( r ) Ibid. Voyez la Description générale des mœurs & des

son ablence. Le cinquième Confeil est établi pour les paties affaires, ex per porte pas d'autre tirre. Son Préfident doit être auffiu no Confeiller des Indes, & fes fonctions confisient à faire comparoître les Parties , à juger des obstacles qui furviennent, & à te nir la main pour empécher qu'un infidèle ne se marie avec une femme Hollandoife, ou un Hollandois avec un femme du Pays, qui ne parle pas la langue Flamande. Enfin le fixième Confeil est celui de la guerre, dans un sens resterre à la Bourgeoiste. Il a pour Président le premier Officier des Bourgeoiss libres. Comme la garde de la Ville ett entre leurs mains, e'est le Commandant achied de la garde qui porte touste les staffartes de fon ressor se l'inbund, éta décision s'en fait fur le champ. Cette Cour s'assemble, all'tôtel de Ville, & donne audience deux fois la semaine (r) (r).

Avec de si sages Etablissemens pour l'entretien de l'ordre & de la Justiee, l'Auteur se plaint que rien ne soit si mal observé à Batavia; & la Habitans.

peinture qu'il fait des viees publies justifie ses plaintes.

Son pinceau s'exerce d'abord fur les femmes. Il en diftingue quatre fortes; les Hollandife; , les Hollandife; Augustines; & ceelles qu'il nomme les Kafliet & les Mifliett. En général, dit-il, elles font infupportables par leur arroganee, par leur luxce & par le goût emporte qu'elle ont pour les plaifirs. On appelle Hollandife; celles qui font venues par les Vaifeaux qui arrivent tous les nais, Hollandife; Allendines; celles qui font nées, dans les Indes, d'un pére & d'une mère Hollandois; Kafliets, celles qui viennent d'un Hollandois & d'une mère Hollandois; Agliets, que qui viennent d'un Hollandois & d'une mère Hollandois en d'Esqui Liblath, & que dinairement aux Hollandois fundienne.

les femmes de cet ordre ont letimbre un peu filt.

Tours as es femmes fe font fervir muit & jour par des Efclaves de l'un 
& de l'autre fave, qui doivent fans celfe avoir les yeux respectuellement 
tactache fur cleis, & d'evimer-base intentions au moindre figne. La plus 
legère mérride exporte un Effetter, port-fautement à des injutes grollieters, pour la moindre fautre, on les fait fouterts friequeue/fament à coups 
de cannes fendues, que le fang leur ruiffelle du corps & qu'ils demeuren 
couverts de playes. Enfaite, chan la crainte de les perdre par l'accorragion qui pourroit s'e mettre dans leurs bleffures, on les frotte avec une 
fipéce de faumeure, melce de fd. & de poivre, gan faire plus d'attention

à leur douleur que s'ils étoient privés de raifon & de fentiment (x).
UNE Hollandoife ou une Indienne de Batavia, n'a pas la force de mar-

(1) Pag. 289.
(1) Outre ces Collèges, il y a encore 1º, celul des Hernmaden, qui elt le cinquième en rang & qui a l'infection fur les Terres, Rivières, Ponts & Chemins &c., hors de la Ville. Son Préfident el auffi un Confeiller des Indes. 2º. Celui des Beedimenfers ou Curateurs des Succellons des Chinois & autres étrangers. Le Sabandax X. Part.

en est toùjours Président. Ce Collège suit celui qui est établi pour les pesites affaires. R. d. E. (v) Ces injures, telles que l'Auteur les

rapporte, ne font pas prendre une haute idée de la politeffe de Batavia: c'est Puta raflada, Fille de Puta, Puta de Negro, &c, (x) Pag, 290 & 291,

Dddd

DE BATAVIA,

Mœurs des Habitans.

To assist Lineals

DESCRIPTION DE BATAVIA Hollandoifes, & Hollandoifes-Indiennes. cher dans son appartement. Il faut qu'elle soit soutenue sur les trace de fiet le les soutes de siles avec de sile sort et dans un palanquin sur leurs épaules. Elles ont perdu l'utage, si bien établi en Hollande, de nourris leurs enfants de leur propre lait. Celt une nourrice, nordine soit le contre leur perdu l'utage, si bien établi en Hollande, de l'entre et le compassion de le réprése de l'entre le si de l'entre de leur première éducation; mais à peine sevent-ils quelques mots de la langue l'amande, ou si sils la parlent, ce n'el pas fans y mierr quantité de Lipe-tysie, c'est-à-dire, de mauvais Portugais. Ils évitent d'employer une langue qu'ils fayavent si mai, ét la piphart ne rougilient pas d'avouer qu'ils n'entendent point ce qu'on leur dit. Des mêmes maîtres, list tirent la semence d'e le gold de tous les vices (y).

Meftices &

LES Mestices & les Kastices valent moins encore que les semmes nées d'un père & d'une mère Hollandois. Elles ne connoissent pas d'aufre occupation que de s'habiller magnifiquement, de mûcher du bétel, de fumer des Bo ker, de boire du thé, & de se tenir couchées sur leurs nattes. On ne les entend parler que de leurs ajustemens, des Esclaves qu'elles ont acherés ou vendus, ou des plaifirs de l'amour, auxqueis il semble qu'elles soyent entiérement livrées. Holiandois ou Mores, tout convient à leurs défirs dérèglés. Ce goût les fuit jusqu'à table, où elles ne veulent être qu'avec d'autres femmes de leur espèce. Elles mangent rarement avec leurs maris, & ce défordre est passé comme en usage. D'ailleurs elles mangent très-mal-proprement & sans se servir de cuillères, à l'exemple des Esclaves qui les ont élevées. Leur fert-on du riz affaifonné? Elles le remuent avec les goigts. & se le sourrent dans la bouche à pleines mains, sans se mettre en peine du dégoût qu'elles caufent aux spectateurs, par des ruisseaux de jus ou de fauce qui leur coulent fur le menton (z). Cette groffiéreté, qui vient d'un défaut d'éducation, & dont la plus grande abondance ne les corrige pas, éclate particulièrement dans les repas on effics font invitées par les Officiers de la Compagnie qui arrivent de Hollande. Leur embarras fait pitié. Elles n'ont point de contenance. Elles n'ôsent ni parler ni répondre ; & leur refiource est de s'approcher les unes des autres, pour s'entretenir enfemble (a):

Morefoues

GRENDANT, fi l'on en croit l'Auteur , le mari d'une Kaffice ett un homme heureux en comparation de ceux qui forn after amennis d'une memes, pour éponéer une Morcéque. Il s'en trouve peu de belier, tans theur même de leur jeunefic; mass elles deviennent d'une affreite lindeur en vigilifiant, de la plipart s'abandonnent à l'incontinence avec fi peu de refereve, qui elles ne réclient aucune occafion de l'attérâte. Quoique less hommes de leur Nation leur plaifent todjours plus que les Blancs, elles ne sarrêtent point à la couleur brêqu'elles fon prefieed se leur d'affic. L'Auteur n'entreprend pas d'expliquer ce qui peut portre quantité de Hollandois de ces triftes marigers: mais il affire qu'il sue font pap lutté ficis, que le mari s'en repent; parce qu'outre le refroidiffement de l'amour, il fe bannit tout.

(y) Pag. 292. (2) Pag. 292. (e) Ibidem.

tout à la fois de fa Patrie (b) & de fa famille, avec laquelle il ne peut plus espérer de communication qu'après la mort de sa femme; & si elle lui laisse des enfans, foit qu'il en foit le père ou non, il ne peut quitter le Pays fans leur affürer une certaine fomme, qui fuffife pour leur nourriture & leur enDE BATAVIA

tretien (c). LE resté de cette peinture est beaucoup plus vif; mais, pour conserver Luxe des

toute sa force, il demande d'être rapporté dans les termes de l'Auteur, parce qu'un stile plus exact & plus férieux en affoibliroit les couleurs. .. Reve-, nons , dit-il , à nos Dames Hollandoifes , Kajtices & Mestices , & voyons " leur luxe & leur fierté, particulièrement lorsqu'elles vont à l'Eglise, le "Dimanche, ou les autres jours de Sermon. C'est alors qu'elles sont pa-, rées à l'envi. L'une porte un habit de velours, l'autre une étoffe d'or , brodée , accompagnée d'une dentelle de même. Leur tête & leur col , brillent de rubans d'or & de perles, leurs oreilles de beaux diamans, & " leur gorge de croix de pierreries. La plus humble paroît plutôt une , grande Princesse que la femme ou la fille d'un bourgeois. Il n'y en a , pas une qui aille à l'Eglife, ou qui en revienne fans être fuivie de fes Ef-" claves, qui lui portent un parafol fur la tête, de peur que la blancheur " de fon teint ne reçoive quelqu'altération, ou que fon fang ne s'échauffe. " Quelques-uns de ces parafols ont des ouvrages de sculpture, qui représentent des dragons & d'autres figures, & sont entourés de grandes den-" telles de foye qui pendent en festons. La cour qui est devant l'Eglise ,, est pleine d'Esclaves de l'un & de l'autre sexe, de parasols, de conduc-", teurs, de gardes, & d'une multitude de caroffes. Mais ce qu'il y a de " plus étonnant, c'est que ceux qui sont établis pour reprimer le vice, la ", vanité & ic luxe (d), fouffrent que leurs propres femmes & leurs en-,, fans, ayent autant de luxe & de vanité que les autres. Souvent leurs fa-,, milles en montrent l'exemple & donnent occasion de l'imiter. Ce qu'on ,, peut dire la-deflus, c'est que leur doctrine n'a aucun rapport à leur vie. & qu'ils enseignent un chemin où ils fe gardent bien de marcher eux-mê-" mes (e).

Il s'étend julqu'aux Mi-

" CET air de folendeur & de vanité oft en ufage , non-seulement à Ba-" tavia, mais auffi dans tous les endroits des Indes où les Hollandois ont des Etablissemens. Pour fournir au luxe & ne rien ceder aux autres. " chacun prendroit fur l'Autel. On voit, à Batavia, des femmes entretenues par l'Eglife, & qui reçoivent de la Diaconie, fix, huit, & dix rif-, dales par mois, porter des colliers de perles & des chaînes d'or, & se

Ce que c'eft que la plûpart des femmes de Batavia.

" faire fuivre par quantité d'Esclaves. " IL y a de-quoi s'étonner, quand on confidère à quel degré ces femmes " portent la fierté dans les Indes, & qu'on fait réflexion sur ce que la plu-, part étoient en Hollande; car je ne veux pas y intéresser celles qui doivent être exceptées. Les unes font des perfonnes du bas ordre dans la vertu, qui, presiées par la pauvreté, ou ayant commis quelques fautes, ., ont

(4) Les Ministres Ecclésialtiques (b) On a vû que ces mariages font défendus par l'Etat. (c) Pag. 295.

(c) Pag. 294-

Dddd 2

DESCRIPTION DE BATAVIA. " ont cherché une dernière reffource aux Indes. D'autres chargées d'en-, fans ont pris le même chemin pour se soûtenir. D'autres, du plus bas ", étage, qui gagnoient leur vic à fervir & qui s'ennuyoient du travail. fe font bien trouvées d'avoir pris le même parti. Je ne veux pas oublier , celles, qui, après avoir vecu chétivement en Hollande à vendre les denrées les plus viles, ont réuffi dans leur voyage & font devenues des Dames des Indes (f). Mais je passerai sous sitence que malgré leurs avantures de Hollande, elles font reçûes aux Indes comme pures, nettes & , vertucufes, de-forte que fouvent elles font de bons mariages. Ce font des choses passées. Le mari n'en fçait rien; & quand il le sçauroit, c'est la mode. Elles n'en font pas moins les maîtreffes, & ne manquent pas de fe dire parentes & niéces de quelques Confeillers, de quelques Bour-" gue-maîtres, ou de quelques Marchands confidérables (g)".

Les Directeurs s'oppofent au départ des femmes,

LA vie que les femmes menent aux Indes & les richesses qu'elles y amasfent faifant beaucoup de bruit en Europe, il est naturel que les mêmes espérances en excitent un grand nombre à tout mettre en ufage, pour se procurer le plaifir de voir la fameufe Ville de Batavia. Mais elles n'obtiennent pas indifféremment cette faveur; car si les Directeurs de la Compagnie vouloient l'accorder à toutes celles qui la demandent, on verroit sur les Vaisfeaux plus de femmes que d'hommes. Pour éviter l'embarras qu'elles cauferoient dans les voyages, & les troubles qu'elles y feroient naître, elles ne peuvent s'embarquer fans une permission expresse des Directeurs. Celles Comment elquine laissent pas de passer sans aveu, se tiennent cachées parmi les Matelots. dont elles prennent l'habit, ou celui de Soldat, mangent avec eux. & couchent dans un branle jusqu'à-ce qu'elles soyent en mer. Alors elles redeviennent femmes, & fous le nom de Chambrieres, elles rendent service aux Officiers

Ce qu'elles deviennent au Cap de Bonne-Efpérance.

les éludent leurs ordres.

> pour laver le linge ou pour coudre. Elles ne se bornent pas toûjours à ces exercices; mais les Officiers empéchent qu'elles ne se familiarisent trop avec l'équipage. Lorfqu'elles font arrivées au Cap, fouvent elles s'y arrêtent. pour s'attacher à quelqu'un de ces bonnétes gens du Cap, qui les prend à la bonne-foi. Si elles ne trouvent pas à s'engager si avantageusement, leur reffource est de se livrer à quelque débauche, ou de tenir un cabaret d'arrak pour les Matoloes. Aufli-tôt qu'elles ont amaffé quelque argent & qu'elles paroiffent vétues à la mode du Pays, ce font de véritables Dames, quelque mépris que leur vie feandaleufe aît mérité en Hollande, & quoiqu'elles en fovent quelquefois forties par la crainte d'être enfermées dans un Spinhuis. ou d'être punies plus févèrement.

OUAND leurs ajustemens sont soûtenus par l'agrément de la figure, elles forment de plus hauts projets. On les voit s'infinuer auprès des Maîtres de Navire, des Marchands, des Teneurs de Livres, des Pilotes, & d'autres Officiers, qui leur portent régulièrement leur tribut. Mais les plus jolies s'efforcent de plaire à ceux qui ont part à la direction des effets & du Commerce de la Compagnie. Sont-elles affez heureufes pour y parvenir? On n'est plus surpris de les voir dans une opulence qui les conduit que!quefois à la plus grande confidération. Cependant il est rare que les richesfeg.

(f) Pag. 296,

(g) Pag. 297 & fuivantes.

ses amassées par cette voye soyent de longue durée. Leur sort ordinaire est d'erre dissipées comme elles ont été acquises.

DESCRIPTION DE BATAVIA.

L'Auteura ajoûce que fi l'on ignore comment les chofes fe paffent à Batwia, on pour souponner que ce qu'il dit des femmes et faux, ou du moins exageré. Mais il protelle que la vérité lui elt chère jusques dans les moindres circonstances, & qu'il a veillé leudement fur fes expressions, pour ne s'échapper à rien qui puisse blesser l'imagination des femmes d'hon-neur (a).

Obfervations fur les abus du Commerce à Batavia.

Ses obfervations ne font pas moins curieufes fur les abus du Commerce Hollandois, & doivent trouver place ici, puifqu'elles appartiennent particulièrement à Batavia.

> Engagement de ceux qui fervent la Compagnie,

· LE Commerce, dit-il, considéré en général, est permis sans doute à tout le monde; & chacun a droit de l'exercer, lorfqu'il est capable de l'entreprendre & de le foûtenir. Mais il en faut excepter ceux qui ont cédé ce droit en s'engageant au service d'autrui, & qui ont confirmé leurs engagemens par la foi d'un ferment. C'est le cas de ceux qui sont émployés par la Compagnie. Ils ont tous juré ,, de lui demeurer attachés & de la servir , fidèlement, par terre & par mer, fans entrer dans aucun dessein qui puis-" fe nuire à fes intérêts, & particulièrement fans entreprendre aucun Com-", merce pour leur propre compte ". Cependant rien n'est moins observé que ce ferment. Ceux qui ont quelque commandement fur les Vaisseaux de la Compagnie, profitent fort bien du droit d'avarie; c'est-à-dire, qu'en suppofant toujours que le Voyage leur a caufé quelque perte, ils demandent des dédommagemens pour un mal imaginaire. Il leur femble aussi qu'en donnant de fausses couleurs à leurs motifs, ils ne violent point leur serment par le trafic de la viande, du lard, des eaux, des cordages &c., quoiqu'ils les envoyent à terre par d'autres Bâtimens, & qu'ils les vendent aux Chinois ou à d'autres Indiens (i).

Combien is

On a vil Touveau. L. Malaca, des Maitres de Vaifleaux, qui ayant fait tomber fubillement quantite de corraques entre les mains des Anglois, ont fait châteir le Boffeman, qui a le foin da? tablea, & le Schieman, qui prend agrade à la prouc, comme fils s'écioint rendus coupables de vol ou de négligence. On en a vid d'autres qui ont fait jetter dans la Mer de gros cables de Bengale, four précexe qu'il ne féctioner pas bien flists stanfas, qui la voient ma de Bengale, four précexe qu'il ne féctioner pas bien flists stanfas qu'illa avoient

des gens apostés pour les pécher & les vendre aux Chinois (k).

It n'y a pas plus de fidélité sur terre. Il est trifte de voir combien de

Infidélités furprenantes,

11. ny a pas puis un neutre un terre. In et unite ue voir compient dois, de cloux, & d'autres matériaux s'évanoullent dans l'Ille d'Ormif & à Batavia. Combien n'y fair-on pas, dans les atteliers de la Compagnie, de chaffis de vitres, de pôteaux, de portes & de fenêtres, qui fervent aux maifons des particuliers? Combien de coffres, d'armoires & de cabinets en reclief, qui font travaillés par les ouvires de la Compagnie? S'il y a que que ouvrage à faire pour l'intérêt public, s'il faut réparer quelques magalins, on et furpris de la quantié de bois, de pierre & de fer qui on y employe. Mais l'éconnemen celle lorfqu'on les voit fervir à bûtr des maifons & des jardins. Ceux qui font chargés de livrer des vivres & des rafraichillemens poor les

(b) Pag. 299.

(i) Pag. 300. Dddd 2 (k) Pag. 301,

DE BATAVIA.

Description Vaisseaux, à Batavia, à Ceylan, à Bengale & au Cap, achètent ce qu'il y a de pire, & le portent en compte à la Compagnie fur le pied de ce qu'il y a de meilleur & de plus cher. Un Matclot ne reçoit que des os couverts de peau, au-licu des meilleurs moutons, qui lui feroient nécessaires pour de si pénibles voyages. Aussi les fortunes des Entrepreneurs causent-elles de l'admiration par leur rapidité comme par leur excès. Les Hôpitaux ne font pas plus exempts de ce défordre. C'est un véritable sujet de douleur de voir combien ils font négligés, & quel cft le nombre des maiheureux qui périssent faute de soins & de secours, dans les lieux où ils ne sont conduits que par l'espérance d'en recevoir. Ces rapines ne portent plus le nom de vol. Elles font passées en usage, & ceux qui trouvent l'occasion de les exercer, se persuadent que l'impunité les rend permises (1).

Abus für les Vaiffeaux.

Les Vaisseaux qu'on équipe à Batavia, pour le Japon, sont chargés, non-seulement des effets de la Compagnie, mais aussi de ceux des Particuliers; & fouvent les derniers font en fi grand nombre, que ceux de la Compagnie demourent au rivage. Les chambres au riz & aux voiles, la faintebarbe, le pont-coupé & la fosse aux cables sont remplis. La fainte-barbe est quelque fois si picine de grandes caisses, entassées les unes sur les autres, qu'à peine peut-on manier le gouvernail, & qu'il ne reste pas de place pour ceux qui doivent y coucher. Le même abus règne fouvent au retour; & de-là viennent les malheurs qui arrivent dans les tempêtes, lorfqu'on est au-dessous du vent, près de la Côte. Quel nombre supersiu d'E-

Officiers fugercux,

perflus & dan- crivains, de Marchands, de Sous-Marchands, de Teneurs de Livres & d'Affistans, qui partent tous les ans pour le Japon! On en compte quelquefois douze, & plus, fur un feul Vailleau, qui prennent le ridicule titre de Statbouders de la Compagnie. Ces infectes rongeurs, qui vivent aux dépens d'autrui, partent chargés des intérêts d'autres gens de leur espèce, qui après avoir dissipé leur bien dans la débauche, à Batavia, ont besoin de se relever par un Commerce désendu. He se sontiennent à-peu-près jusqu'an départ des Vaineaux. & l'on a magineroit qu'ils tiennent à ferme le voyage du Japon & de Bengale. Ceux qui manquent d'industrie, ou qui n'ont pas des protecteurs puissans, demeurent abandonnés; car l'ardeur est fi grande pour obtenie ces places, que les deux tiers de ceux qui les demandent font tolljours rebutes. Ce Commerce particulier n'est pas seulement en usage parmi les hommes. Les femmes s'en mélent auffi, quoique qui détend le les Directours ayent établi, par une ordonnance particulière, que si quelque famme est surprise dans ce cas, les dédommagemens de la Compagnie seront pris fur le mari (m).

Ordennance Commerce sux femmes.

Fidélité [aponoife.

Ouotqu'il n'y aît pas de Fiscal au Japon, de la part de la Compagnie. on ne laisse pas d'y veiller soigneusement aux effets qui arrivent sur les Vaisseaux Hollandois, & ce sont les Japonois eux-mêmes, qui donnent aux Européens l'exemple de cette fidélité. Aussi-tôt qu'un Navire a jetté l'ancre, ils mettent le fceau fur tous les ballots & les coffres; ils veillent jour er nuit pour empêcher qu'il ne forte des marchandifes du Vaisseau. Mais toutes ces précautions ne sont pas capables d'arrêter ceux qui font le Commer-

(1) Pag. 302. & fulvantes,

(m) Pag. 304.

merce particulier. Lis trouvent toûjours le moyen de faire passer ce qui leur appartient & de recevoir ce qu'ils veulent emporter. La rigueur même de la Justice Japonoise est un frein trop foible. Que ques-uns de ces Négocians clandestins fûrent découverts la nuit, tandis qu'ils introduisoient leurs ballots dans Nangazaqui, d'où ils comptoient de tirer d'autres marchandifes par la même voye. La Cour en fût fi choquée, que, par un ordre exprès de l'Empereur, le Gouverneur de cette Ville fit mener au fupplice trente-neuf Japonois, qui avoient prété la main à cette fraude. On couna la tête à dix-néuf. On fendit le ventre à quelques autres, fuivant l'utage du Pays. Quatre fûrent mis en croix, & le reste périt d'une maniere cruelle. Deux Marchands Hollandois, qui avoient été arrêtés dans tionla même occasion, ne fûrent rélaches qu'avec beaucoup de peine. On confiqua les marchandifes des Negocians particuliers, qui n'avoient pû être vendues l'année précédente ; & le Directeur de la Compagnie, qui avoit fermé les yeux fur le défordre, fût renvoyé honteufement à Batavia,

après avoir été banni de tous les Ports du Japon fous peine de la vic (n). BENGALE est la seconde Place du Commerce de la Compagnie, après les Isles Moluques. On y envoye, chaque année, de Batavia, plus de quinze Vaisseaux avec charge entière, & rarement manquent-ils de revenir au même nombre. Des ou ils ont mouillé devant la Lore, le Fifcal (0), accompagné de quelques Députés, s'y transporte pour faire la visite. Il fe rend d'abord dans la chambre de poupe, ou, après avoir bû à l'houreux fuccès du Commerce clandestin, on délibère sur les moyens de faire porter à terre les effets des Particuliers. Ensuite on défend, par une proclamation publique, aux Officiers & aux Matclots, de porter à terre ou de faire venir à bord aucune forte de paquet, de caiffe, fous peine de confilcation des marchandifes & d'autres chatimens proportionnés. Mais à peine le Fiscal oft-il retourné au rivage, que le Capitaine du Vaisseau, le Pilote, l'Ecrivain, le premies Marchand & tous les autres Officiers, envovent leurs effets dans des maifons qu'ils ont louées pour ce tems-là, & négocient tout le jour avec les Marchands du Pays. Quelques roupies distribuées aux Officiers du Port, ont la vertu de leur fermer les yeux (p). On jugera du profit de ce Commerce clandestin par les seuls retours de l'opium, qui ne s'achetant à Bengale que foixante-dix ou foixante & quinze avantages. roupies, en vaut deux cens ou deux cens vingt-cinq à Batavia (q). Les Comptoirs de la Compagnie Hollandoife, dans le Pays de Bengale, font à de la Com-Ouglie, à Deka, à Bellezoor, à Malda, à Ca amabaifur, à Ragi-mobol & à Paina. Celui d'Ouglie, qui est le principal, est sur le petit Gange, à trente-six lieues de la Mer. La charge des Vaisseaux consiste en noixmuscades, en cloux, en macis, en canelle, en poivre, &c., qui se négocient pour des toiles fines, des fotasses, du kaffa, de l'opium, du muse. des gingans, &c. (r).

Punition 11goureuse de quelques · uns de cette Na-

conde Place du Commerce Hollan-

Commerce clandellin.

Comptoirs pagnie au

(n) Pag. 305.
(o) Il faut supposer nécessairement que de Graaf n'accuse que le Fiscal de son tems; car on ne peut se figurer qu'il n'y alt aucune exception. Cependant fes expressions

Ĭτ.. font générales, & fa Rélation paffe pour au-

tentique.
(\*) Pag. 306.
(\*) Pag. 307.
(\*) Pag. 348.

Descairtion de Batavia. Départ des Vaisseaux annuels de Batavia pour le Japon. IL part chaque année, de Baravia, quatre, cinq ou fix Vaiffeaux pour le Japon, qui en et à fept cens cinquante lieuse. Leur charge conflite centables de bois de Siampan, en armotifns, Panijes, foyes crues, épiceries, curofiteis de l'Europe & autres marchandites, que les Hollandois troquent contre de l'or, du cuivre, des ouvrages de laque, des robbes de chambre, de la porcelaine, &cc. Les Vaiffeaux qui vont droit au Japon, font ordinairement voile de Batavia vers la fin de Juillet. Mais ceux qui doivent paffer par Siam, où ils prennent des peaux d'elans, de ceris & d'autres peaux fans appret, parcent au mois de Mai & reviennent vers le mois de Janvier (2). On verra dans la fuite comment le Commerce de lapon eft demeuré entre les mains des feuis Hollandois, & à quelles conditions. Companité d'échairelléments fur le Commerce général de la Compagnie, qui dépendent de la connoilfance des Pays où elle a form des Eta-biffenens.

Saifons & durée des navigations de Holiande à Batavia.

Les navigations les plus courtes, de Hollande à Batavia, sont ordinairement de fept mois, de fix, & quelquefois même de cinq ou de quatre & demi. Mais on employe fouvent huit, neuf, dix & quinze mois dans les Voyages malheureux (t). Les Vaisseaux qui partent de Hollande pendant la Foire d'Amsterdam, c'est-à-dire, au mois de Septembre, arrivent ordinairement à Batavia dans le cours de Mars ou d'Avril; tems favorable pour recommencer, de-là d'excellens Voyages, à Siam, à la Chine, au Japon, à Bengale, à la Côte de Coromandel, à Surate & en Perfe. Cour qu'on appelle de Noel, c'est-à-dire, qui partent de Hollande aux mois de Décembre & de Janvier, arrivent entre Juillet & Septembre. Il se préfente alors peu d'occasions pour d'autres Voyages de quelqu'importance, Ceux de Pâques, qui font voile de Hollande dans les mois d'Avril & de Mai, arrivent au mois de Décembre; tems auquel ces Voyages font fort défavantageux, le long de la Côte de Jave, a Macassar, à Amboine, à Ternate & à Banda. C'est depuis la fin du même mois jusqu'à celui de Février, qu'il part aussi des Vaisseaux de Batavia pour la Côte occidentale. intérieure & extérieure de Sumatra, pour Padang, Paros, Poulofinka, Palimban, Jamby, Mataca, &c (v). LE 5 Vaiilleaux qui viennent de Batavia en Hollande, portent le nom de

Navigation de Batavia en Hollande.

Pranire & de Second Eroni. Ceux du premier, au nombre de fix, ou huit, & quelqueios idavantage, partent au mois de Décembre. Ceux du fée cond, font voile un mois ou fix femaines après, parce qu'ils doivent attendre les Bâtimens qui reviennent du Japon, de la Chine, de Bengale & de la Côte de Coronandel (x). La première de ces deux Flottes attend la feconde au Cap de Bonne-Effpérance, ou du moiss ne remet en mer qu'après l'avoir attendue jusqu'au tens marque pour leur jonêtion. Eller lévent ordinairement l'ancre enfemble, & portent le cap Nord-Oueft vers l'Ille de Sainte-Hélne, d'où elles continuent leur route fur le même rhumb, ou un pue plus à l'Oueft, yers l'Ille de l'Afcenfion. Après ayoir

Route des Flottes marchandes de la Compagnie Hollandoife.

> (z) Ibid, (t) Pag. 354 & fuivantes,

(v) Pag. 355. (x) Pag. 356. tra-

raverfe la Ligne, elles s'avancent jufqu'au treize ou quatoraieme degré de latitude feptentrionale, pour paffer à côté des files de Sel. De la cours eft prefujientiérement Nord. Vers le quinze ou fizitieme degré, on fe trouve dans la Mers-surt, en continue lufuiu u trente e quarteme, d'out fon fuit le même cours pour paffer au -deffus des bancs de Terrs-nove, entre le quarante-deux & le cinquantième degré. On tourne enfuite à l'Elt pour s'avancer vers Haland, dans l'elpérance dy rencontrer divers Baismens qui rooifent au -devant de la Flotte, pour lui fervir de contro d'atfournir des raffachilfemens. Avec ce feeours, on fait voile de conferve vers Degres-zand, où fe fait la féparation des Vaiffeaux deffinés pour la Meule & pour Lébande (p).

(y) Pag. 358.



C'EST ici que Mr. Prevost, jugeant qu'il étoit tems d'interrompre les " Voyages des Hollandois, pour introduire d'autres Nations fur la feène, , trouve nécessaire, après avoir laisse la Compagnie Hollandoise à la " veille de s'établir dans l'Isle de Ceylan fur les ruïnes des Portugais, de ,, finir ce Livre, par le Voyage d'un Anglois (Robert Knox), auquel on ", est redevable, selon lui, des plus parfaires lumières qu'on aît jamais , euës sur l'intérieur d'une Isle dont les Hollandois ne possèdent que les , bords. Mais il nous reste encore tant de choses à dire sur leurs Etablis-" femens plus orientaux, que pour en continu r l'histoire avec un certain ", ordre, avant de pouvoir rejoindre nôtre Auteur, nous fommes obligés .,, de renvoyer au Volume fuivant, quantité de détails dont les bornes de ,, celui ci ne nous permettent pas de faire ufage. Ainfi donnant cette Def-,, cription de Batavia, telle qu'elle est, à quelques Remarques près, celle " que nous avons promife de l'Isle de Java, nous fournira en meme-tems " l'occasion de revenir à cet article, & de puiser dans d'autres Relations " plus récentes, quoiqu'inconnues à Mr. Prevolt (a), ce qui peut man-, quer ici pour avoir une idée complette de l'état présent de cette sameuse , Capitale des Etabliffemens Hollandois aux Indes-Orientales. En atten-,, dant, le nouveau Plan que nous en avons fait graver, & les deux magni-" fiques Vuës dont il est accompagné, établissent assez la supériorité de cet " excellent morceau fur celui de l'Edition de Paris, pour nous faire espérer , que le Public y trouvera de nouvelles preuves de l'attention continuelle que nous apportons à rendre la nôtre de plus en plus digne de l'Accueil " qu'il veut bien lui faire " (b).

(a) Voyez fa Note (a) pag. 570.

(b) Rem. d. E.

Fin de la Dixième Partie.

. X. Part.

Ecc

TABLE

## TABLE

# DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES CONTENUS DANS CE VOLUME.

#### SUITE DU LIVRE IV.

Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bukkarie & la Chine.

## NOUVEAUX VOYAGES AUX INDES ORIENTALES.

### LIVRE I.

Premiers Voyages des Hollandois aux Indes Orientales.

INTRODUCTION, Pg. 11

FIREL I. Frame Proper for Himselfu and English. I Frame Proper for Himselfu and Parine. In Frame Proper for Himselfu and Parine. In Frage of Facus via North Sci. Deportment of Vibre 4 Facus, more Handy Facus. In France III. 1997 of the Facus more Handy Facus. In Facus III. 1997 of The Facus III. 19

Parng, III. Robuse & Institute on Europe, 2017.

Parng, IV. Deriptina der Illen Maddiere Bern, Plausini, Item sembri; ihre ferne Europe Bern, Plausini, Item sembri; ihre ferne Egren, Fernellin L. Langen, Manne, Ugge Bern, Carollin L. Langen, Manne, Ugge Bern, Carollin L. Langen, Manne, Ugge Bern, Carollin L. Langen, Manne, Ugger & Rossen Erick of Europe Sillengen aus Tade Confession of Plause Lange Lange England and Confession of Plause Lange Lange England and Confession of Europe and Europe Europe de Carollin Madeile, aux Index Verger de Committe Madeile, aux Index Confession of Con

Poings de Cuillouwe Itérantis Bonthes, aux. Inter Orientales.

Inter Orientales.

1 Pengge de Ceite Pille par l'Engiretir de Tatus,

558 Second Stege par le même,

553 Dejeription de Balastia,

570

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES ET PARAGRAPHES.

De l'Imprimerie de Jacques van Karnebeek à la Haye.

A V I S

## AVIS AU RELIEUR

# POUR PLACER LES CARTES ET LES FIGURES DU DIXIÈME VOLUME.

| ISLE de Baly ou P                                       | etire-T | ava.     |       |         |         |                |        | P       | ag.  | 135  |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------|---------|----------------|--------|---------|------|------|
| Isle Maurice, nomme                                     | e depi  | ais Ifle | de l  | France  | : tell  | e qu'on        | l'a de | nnée d  | ans  | T.   |
| l'Edition de Paris,<br>Havre de l'Isle Maur             | ice nor | nmée     | depu  | is Ifle | e de F  | rance          | au S   | oud - E | ft:  | 141  |
| avec les Changemens                                     | y faits | par le.  | s Edi | teurs o | THolla  | inde           |        |         |      | 141  |
| Nouvelle Carte de l'I                                   | fle de  | ava,     | dref  | Tée fu  | r les C | Observ         | ation  | s les p | lus  |      |
| récentes faites par                                     | ordre   | de la    | Cor   | npagn   | ie Ho   | llando         |        |         |      |      |
| Orientales, .                                           |         |          |       |         |         |                |        |         |      | 155  |
| Homme & Femme de                                        |         |          |       |         |         |                |        |         |      | 165  |
| Carte des Isles Maldir                                  | res,    |          |       |         |         |                |        |         |      | 287  |
| Vuë de Goa, .                                           |         |          |       |         |         |                |        |         |      | 305  |
| Plan de Goa, .                                          |         |          |       |         |         |                |        |         |      | 307  |
| Plan de la Ville & F                                    | orteref | Te de    | Mal   | ica.    |         |                |        |         | -    | 385  |
| Fort Hollandois, de                                     |         |          |       |         |         |                |        |         | -    | 44 E |
| Batavia affiégé en 16                                   |         |          |       |         |         |                |        |         |      |      |
| Batavia avec tous fee                                   | chans   | remen    | 8. d  | epuis   | 1731    | iufau          | 'à 17  | 70.     | -    | 57 E |
| Vuë de Batavia,                                         |         |          |       |         | -13-    | -              |        |         |      | 57 E |
| Vuë du Château de B                                     | atavia  | du cô    | ré di | 1 Mag   | alin a  | u Sucr         | e.     | -       | ÷    | 57 E |
| Carte des Environs d                                    | e Bata  | via.     |       |         |         |                |        | ÷       |      | 575  |
|                                                         |         | -        |       |         |         |                |        |         |      | 97.4 |
|                                                         |         |          | _     | -       |         |                | _      |         |      | _    |
|                                                         | Ce      | Dixièn   | ne Vo | lune c  | ontten  | F              |        |         |      |      |
|                                                         |         |          |       | n'      |         |                |        | Flor.   |      |      |
| 77 Feuilles y c                                         | ompris  | le 1     | itre  | Koug    | e, a    | 1 101.         | . fe   | mt 3    | - 17 | - 0  |
| 15 Figures &                                            |         |          |       |         |         |                |        |         |      |      |
| 1 Vignette                                              |         |          | •     |         |         |                |        | . 0     | - 2  | - 0  |
|                                                         |         |          |       |         |         |                |        |         |      | _    |
|                                                         | Et pou  | ır le (  | Grane | l Papi  | ет      |                |        | . 8     | -6   | - 0  |
| Et pour le Grand Papier                                 |         |          |       |         |         |                |        |         |      |      |
| Selon les Conditions de Souscription, ceux qui ont sou- |         |          |       |         |         |                |        |         |      |      |
| ferit ne payeront: Pour le Petit Papier que             |         |          |       |         |         |                |        |         |      |      |
|                                                         | Pour le |          |       |         |         | <del>: :</del> |        | - 3     |      | - 0  |
|                                                         |         |          |       |         |         |                |        |         |      |      |

FIN DU DIXIÈME VOLUME

PIERRE DE HONDT & imprimé;

Nover Thedatrus Justi Civilia & Canonici, contions statis & rarifisma optionum Interpretum, inspituis Hifspatorum & Gallorum, Opera, um edia statheci quan inedata; in quitosa in propriata in propriata in quitosa humanoloriba Litertis, Andquitatibus, & Vereis Æri Monameni Iliufiratur; c. Colletione & Muforo Gerard Mecranas, J.C., & Rapublica & Muforo Gerard Mecranas, J.C., & Rapublica 1975, VII. Vol. 16.1.— Idem Libert, Charita Majori, N.B. Jufquesa ut. da Mois de Mai 1754. Jugori, N.B. Jufquesa ut. da Mois de Mai 1754. Topo poura obcini cer o Uvarge pour 32 fornin fur du Tect, & pour tes fornis fur du Grand Payo & te Grand 123 florins.

3) or e Grain 137 norms.
1) ne reflea udit Libraire qu'ine quarantaine d'Exemplaires complets en 83 Volumes de La Bibliothe-que Univergiele ( Cobiffe, Aucieme & Moderne, par Monfr. Le Clere, qu'il offre juiqu'au fufdit 1. Mai 1724, pour 66 froires, aprèse quoi l'on ne

pourra les avoir que pour 100 florins. On trouvers jusqu'au lusdir Terme chez lul, La Biblistheque Britannique, ou l'Hijloire des Ouvrages des Savans de la Grande-Bretagne, en co Parties, pour 25 florins; qui après ce tems ne se vendres.

que pour 36 florins.

Il ne relie au fuidit Libraire qu'environ 80 Exemplaires completes eré v Vollmes i Pollo des Difceurs de Meffre. Saurin, Request 67 Bensqiore, just les Accessessi qu'il plus Memarchia et Arbeirn 67 Les Accessessi qu'il plus Memarchia et Arbeirn 67 de les beaux-Ornemens de Pieurs de autres Grands Mastres. Il office en agnistique ouvarage judques au dit r. Mal 1754, à un prix três-medibere, favoui le Papier Medien pour 80 fonties, it Rolat par 1700 fines present proportion. Patif ce Terme Il en augmentene le pris de 50 pour cent.

Les Avantures de D. Quichotte, reprefentées en Figures par Ceytel, Picart & autres Grands Maitres: avec les Explications des XXXI. Planches de cette magnifique Colledion, tirées de l'Original Espagnol de M. Cervantes. I day 6.726. 410.

Los memes, in Folio.

L'Hildoire Naturelle des Oifeaux, par Mr. Albin, avec les Notres de Mr. Derham, A la Haye 1750.

3 Vol. 4:0 für du Pap. Roial, avec plus de 300 Enampes.

40 - 0 - 0

Le meme Ouvrage, print en Mignature, avec les

1.Hildious Naturelle Générale & Particultice, avec la Deficiplion de Chibact on Bot, par Monfi, Buffen, avec les Figures de Fauter Seiber. A la Hoye 175,0 3 504, 400, dont le Quatrileme, evit continuita des Pieces qui ne fi trouvent par dans l'Edition de Brit, paportes Inceffinnent. Ce Augmentations font fi intéreffinnes, que nous fommes perfudere que le Public les recevra seve plaific. Au relie cette Edition, qui coute environ un Tiers auxiliary de le Public des recevra seve plaific. Au relie cette Edition, qui coute environ un Tiers auxiliary de la Patis, et acceptée avec tent

ele nettes & titu d'estalitude, que Nr. Buffon ha même, felon le femoigne, que 19. de Bondt en a entre fer mains, que si tris-lutalita. 14 o-o ne entre fer mains, que si tris-lutalita. 14 o-o lutilitation de Charles VIII. Il de de Soele, par Mr. de Nordeng. Al a Efer 19.4. 4, VOI. 400. Cette de Nordeng. Al a Efer 19.4. 4, VOI. 400. Cette Authentiques, qui, en derufiant e que certaina Authentiques, qui, en derufiant e que certaina Authentiques, pui, en derufiant en cent entre let l'ait le plus importans, corremandant cette Hildorie. 18 o-o cette Hildorie. 18 o-o le mine Liver, en Grant Papier. 27 o-o- o-

De nieme Livre, en Grand rapiet. 27 0 0 0 of. Em. Minsmæ de Bello Rultico Valentino, libit tres, five, Hilforia de Ingreffu Auftriacorum Foederatorumque in Regnum Valentiæ: ex Bibliotheca Georgii Majanili. Hagæ Comissom 1752.

800.

Sectani, O. Filil, de tota Græculorum haiss Æ.

L. Sectani, Q. Filil, de tota Graculorum hajus Æratis Litteratura, Sermones quetuor; accediere ad corum Defensionem Quintus & Sextus, Haga Comitum 1752. 8vo. 9 18 - 0 Guill. Ferrarii de Rebus Gestls Eugenii, Principis a Sabaudia, Bello Pannonico, Libri III. Haga Co-

mittem 1730. 8vo.

Oh. Chriftop. Struchtmeyerl, Theologia Mynhica, five, de Origine Tartati & Elyfii libri quinque: quibus oftenditur, Fabulas Gentilium de Diir, corundemque Ritus Sacros, unice dedoci & explicari debere ex Religione Primi Orbis, Myfte-fifique Sacro Sandis de Do uno & tino. Chrif-lifique Sacro Sandis de Do uno & tino. Chrif-

to Spiritu Sanco, & Regno Del Inter homines. Hage Comitten 1753, 800.

Les Delices de la Grande-Bretagne & diriande, oh font exadement decrite les Antiquiez, les Tolono de la Companya del Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya de la Companya de la Companya del Companya de la Companya del Comp

Vol. avec quantité de Figures. 12.00 o Lettres , Memoires , & Négociations de Mrs. le Come d'Ettrades , Colbert , & Comet d'Avaux , Lendres 1743 - 9Vol. 12. Nouvelle Edition, dans laquelle on a retabli tout ce qui avoit été fupprimé dans les précedentes . 11.00 o Memoires de Mr. le Comte de Guiche, touchant

Une Magniñque Mappensonice d'une lovention Curieule & Nouvelle, qui du Globe fait un Cylindre, & où les Cercles de la Sphere parolifentes Ligner droites, « diespecits i Corogniphie de la Ligner droites, « diespecits i Corogniphie de la possition de la companya de la companya de la possition de la companya de la companya de la possition de la companya de la Tartarie, & la Chine, que fuit l'Amerique, qui dans cuet Carte (e tronye confidérablement rapprochée de l'Afier pat Mr. Bellin, Jageineur de la Marine de Fran-

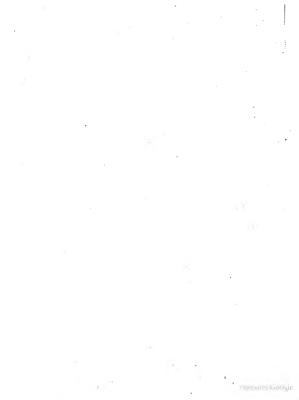

